

LIBRARY
Michigan State
University



### **REMOTE STORAGE**



PLACE IN RETURN BOX to remove this checkout from your record.

TO AVOID FINES return on or before date due.

| DATE DUE | DATE DUE | DATE DUE |
|----------|----------|----------|
|          | ĵ.       |          |
|          |          |          |
|          |          |          |
|          | +        |          |
|          | 4        |          |
|          |          |          |
|          |          |          |
|          |          |          |
|          |          |          |
|          |          |          |
|          |          |          |
|          |          |          |
|          |          |          |
|          |          |          |
|          |          |          |
|          |          |          |
|          |          |          |

6/01 ∈/CIRC/DateDus.p85-p.18



## HISTOIRE

DE

# ROBESPIERRE

D'APRÈS DES PAPIERS DE FAMILLE LES SOURCES ORIGINALES ET DES DOCUMENTS ENTIÈMEMENT INIDITE

PAR

#### ERNEST HAMEL

Scribitur of narrandom at propayable

TOME DEUXIÈME

LES GIRONDINS

#### PARIS

CHEZ L'AUTEUR, 31, AVENUE TRUDAINE Et chez les principaux libraires

1866

Tore droite de reproduction et de paduetien réservée



DC 146 .R6 H2 t.2

#### UN MOT AU LECTEUR

Ce n'est pas chose facile que de révéler au monde de grandes et utiles vérités, et j'ai vu le moment où ce volume, qui devait paraître il y a tantôt un an, allait être condamné à rester indéfiniment dans mes cartons.

La justice vient de me donner gain de cause dans un différend né de craintes non motivées, j'aime à le croire, de la part de mes éditeurs : elle a ordonné implicitement l'exécution pure et simple d'un contrat librement consenti, et il n'en pouvait être autrement. Mais, en présence de la situation faite par une condamnation récente aux hommes distingués qui s'étaient chargés de la publication de l'Histoire de Robespierre, je ne saurais me prévaloir de ce jugement. J'en décline donc le bénéfice, et je cours seul au-devant du péril, si péril il y a, comme se l'imaginent quelques personnes qui voient une sorte d'épée de Damoclès suspendue perpétuellement sur mon livre, et si en effet l'Histoire n'est possible, à cette heure, qu'à la condition de refléter certaines idées traditionnelles faites de mensonge et de calomnie, propagées par l'esprit de parti et trop souvent acceptées par l'ignorance.

Ces appréhensions, je ne les partage point, parce que je me suis



trop attaché à me tenir dans les pures régions de la science pour mériter le reproche d'avoir prostitué l'histoire à de misérables que-relles et à des rancunes de factions. Mais eussent-elles un semblant de fondement, que, comme tout homme de cœur, je n'hésiterais pas à sacrifier mon repos et ma tranquillité à l'œuvre de vérité à laquelle j'ai consacré déjà une partie de ma vie, et dont cette voix intérieure

qu'on appelle la conscience me félicite chaque jour.

Si jamais, d'ailleurs, moment a été opportun pour la publication de ce volume, c'est bien l'heure présente, où je le soumets sans crainte au jugement du public, car c'est l'heure où la calomnie tente ses derniers et ses plus violents efforts contre le grand citoyen dont j'ai écrit l'histoire. Depuis longtemps on n'avait vu une telle avalanche d'injures et d'insultes prodiguées à la mémoire des vaincus de Thermidor. L'honnéte Courtois doit sourire d'aise dans sa tombe, et Louvet semble avoir seconé son linceul pour rééditer ses ridicules Robespierrides.

Ces outrages sans nom, empruntés au vocabulaire de la faction thermido-girondine, ces audacieuses violations de la vérité historique pouvaient provoquer le rire et n'exciter que le dédain quand ils venaient d'un abbé de Montgaillard ou de quelque historien de son école, mais le cœur est douloureusement contristé lorsqu'on les voit se produire sous le couvert d'un nom honoré dans la démocratie. Le bruit qui s'est fait autour du livre de M. Quinet suffit à prouver que ce livre est avant tout une œuvre de parti. L'histoire impartiale et sereine, puisée aux sources authentiques et non dans des libelles ou des Mémoires intéressés, n'excite ni ces colères ni ces enthousiasmes. Tant de tumulte est réservé aux pamphlets, et quand l'auteur du livre intitulé : la Révolution, s'est imaginé, pour faire une niche au despotisme, de satisfaire certains ressentiments, certaines rancunes aux dépens des citoyens immortels qui ont sauvé la France aux jours des grands périls, il a écrit contre la Révolution française un véritable pamphlet. Aussi comme la réaction est en joie et bat des mains! « Voilà donc un bon livre! » écrivait tout récemment une des plumes les plus turbulentes de cette réaction. Ah! il y a des éloges qui équivalent à de sanglantes critiques, et qui sont un terrible châtiment.

C'est pitié vraiment de voir de quelle ignorance des choses les plus



élémentaires de la Révolution sont doués quelques-uns de ceux qui, transformant l'histoire en arme de parti, rompent des lances en faveur de ce livre mal venu, et qui, en parlant d'une époque dont ils ne connaissent pas le premier mot, se contentent, suivant l'expression d'un publiciste éminent, de témoigner autant de suffisance que d'insuffisance. Ne leur demandez jamais de preuves ; ils seraient fort en peine : car ils ressemblent singulièrement à ce critique qui, après avoir refait, à sa façon et d'après les plus impurs libelles, une biographie de Robespierre, s'écriait triomphalement : « Vous voyez que vous ne m'avez pas converti. » Pour ces gens-là l'histoire de la Révolution française est toujours dans le rapport de Courtois. Ils en sont encore au triumvirat sinistre de Robespierre, de Saint-Just et de Couthon. C'est grotesque! Mais, sans qu'ils s'en doutent, la lumière s'est faite, et de plus en plus elle ira éclairant le monde.

Je ne puls donc trop m'applaudir d'avoir suivi Robespierre pas à pas, de l'avoir montré dans ses rapports de chaque jour avec les hommes et les choses de son temps. On jugera mieux ainsi ce que valent, à côté de la réalité toute nue, les déclamations plus ou moins niaises dont nous entendors encore les échos après soixante-dix ans. Je n'ai pas la prétention d'opérer des conversions miraculeuses et instantanées. Je n'écris ni pour l'époque présente, ni pour ceux qui jugent une œuvre à la légère, après l'avoir effleurée d'un œil distratt. Ce livre demande à être lu lentement, aux heures de loisir, la plume à la main. Je le dédie à ce public sérieux, sans préjugés et sans parti pris, plus soucieux de s'instruire que de se distraire, et il me saura gré de mes efforts. Je ne suis pas inquiet d'ailleurs sur le résultat de cet ouvrage. l'aural travaillé à dissiper bien des ténèbres, et ma plus douce récompense sera d'avoir contribué à faire jaillir la vérité, qui finira par s'imposer à tous, aujourd'hui, demain, qu'importe? Ainsi que l'a dit Voltaire, elle est fille du temps !

Mars, 1886.

#### HISTOIRE

DΕ

## ROBESPIERRE

#### LIVRE SIXIÈME

OCTOBRE 1701 - FÉVRIER 1792

Premiers actes de l'Assemblée législative. — Voyage triomphal de Robespierre à Arras. — Lettre à Duplay. — Travaux de l'Assemblée. — La Gironde. — Pre-miera pas vers la Terraur — Les émigrés et les prêtres refractaires. — Robespierre et la Chronique de Paris. - Voyage à Behune. - Retour à Paris. Souper avec Petion. — Enthousiasme causé par sa presence au soin de la société des Arnis de la Constitution. — La question de la guerre, — Liberté électorale — Sur la permanence des sections. — Le directoire du département de Paris jugé par Adressa à l'Assemblée legislative. Contre-pétition de Camille Desmoulins. - Etat des partis. - Les partisans de la guerre. - Entheumanne bell.queux. - Résistance de Robespierre à l'entrainement général. - Critique historique. — Seances des 11 et 12 décembre aux Jicobins. — Le roi à l'Assemblée Péponse a Biancat. - Narbonne et les Girondins. - Premier discours nstionale. Fêta aux Jacobius - Réposte modérée de Robespierre. de Brissot sur la guerre 🕒 - Opinion de Real et de Carra. - Il recommande Anthome et Buzat aux électeurs Second discours de Brissot. — Reclamation et nouvelle réponse de Robespierre. --- Une lettre de madame de Chalabre. -- LA Source et Robespierre. --Carra et la maison de Brunswick, - Les Femiliants. - Robespierre défenseur de Pétion. — Observations sur la nécessité de la réunion des hommes de boune foi contro les intrigants — L'auteur de Foubles. — Nouveau discours de Robespierre - Son produgueux succès. - Moderation de Robespierre à legard de Brissot, --Coup d'oeil Bur l'Assemblée législative. — Monaces de trundet. — Incident aux Vive émotion de Busset. - Le traducteur de Ja-Encore Loavet. vénal - Accolade fraternelle. - Réserves de Robespierre. - Sa lettre au cuervier des quatre-singi-irais département - Dernier discours sur la guerre. - Quorello entre Brissot et Camille Desmonlins. - Violence des Girondins contre Camille. -Pierre-Jean Brissot démasqué - Critique historique - Robespierre et ses admirateurs, le vicnire Simond, l'Angluse Shepen, Deschamps. - Les gurdes françaises. - Contributions publiques. - Le patriote Cérutti - Peuple et bourgoisec. -Movens de sauvor la patrie développés par Max. Robespier e su club des Jacobins. - Le droit de grûce. - Installation du tribural criminel.

T II

4



1

L'Assemblée nationale, en se retirant, laissait à ses successeurs un bien lourd hêr tage. Ses derniem actes, on l'a vu, avaient été des tentatives de réaction as profit du pouvoir quécutif. Législateurs inconséquents, ses membres, après avoir, dans la Déclaration des droits. proclamé le principe de la souveraineté nationale, et garanti su peuple l'exercice de toutes les libertes qu'elle implique, portant sur jeur œuvre une main sacrilége, on peut le cire, avaient, malgré les efforts de Robespierre, frappé d'incapacité politique une partie de la nauon et porté atteinte aux droits les plus précieux des citoyens. Et à quels hommes était confiée la garde du cette constitution el laborieusement. enfinire, qui semblait consacrer d'une façon définitive les conquêtes de la Révolution échappées aux attentais des résoleurs ? A la tête de l'armée étaient des chefs dont les sentiments purement royalistes nécalent un mystère pour personne, et dont les amis, les parents. aliaient incomamment rejoioure les handes d'émigrés réunies à quejques lieues de nos frontières. L'acceptation de l'acte constitutionnel par le roi avait été en effet le signal d'une recrudéscence d'énagration : toutes les routes étaient milonnées de fuyards, de conspirateurs, de traitres, impetients de voir l'etranger déchirer le sein de la petrie.

landis qu'un debors l'empereur d'autriche et le roi de Prusse se présocupaient de mettre à exécution les mesures convenues entre aux et les comtes d'Artois et de Provence, dès le mois d'aoet pracédent, à l'itrita, pour arrêter l'essor de la Révolution française, les parusans de la cour à l'imérieur, les prêtres non assermentés, répondaient aux to-lérances de cette Révolution par de continuelles agressons. Sur tous les points de la France ils cherchaient à exci er des troubies, à lamenter a désordre, et à la perspective de l'invasion etrangère se jougnant la menace d'une guerre civile. Mais, è chère patriel combien la conscience de votre druit vous duma de force pour conjurer ce double fiera, et quelle recommissance ne devons-nous pes aux entoyens immortels dont le patriotisme indomptable et l'énergie suprême vous firest sortir triomphante de taut de combisse et de pérsis !

Volta sous quels sombres suspices l'Assemblée régistative querit ses séarces. Son premier soin fut de rendre un éclatant hommage à la constitution, qu'elle disit chargée de compléter par des loss organiques. C'est Nobespierre lus-même qui nous l'apprend : « Ce code, » dit-il. « fut apporté en triomphe par des vieillards, comme un livre sacré (1).»
Pus tous jurément de rester fidèles à ce contrat national, dont ce-pendant, à moins d'un an de là, ils devaient rather la destruction.

Toutefois, dès les premiers jours, on put voir de quels sentiments étaient animés à l'égard de la royauté ces députés inconnus pour la plupart, et combien peu considérable dejà était la distance qui separait la monarchie de la république. Parant les nouveaux venus, il en était un bien reconnaissable à use grave infirmité des jambes et à la douceur de sa physionomie; il s'appelait Georges Couthon. Né su Grand-Orcet, en auvergne, il exerçait la profession d'avocat à Clermont au moment où éclata la Revolution, dont il avait embrassé avec ardeur les principes. Étu président du tribunal de Clermont lors de la réorganisation du pouvoir judiciaire, il avait été nommé député à l'assemblee régislative par le coilége électoral du Puy-de-Dôme.

Pénétré d'admiration pour Robespierre, il s'était fait présenter à luien arrivant à Paris, peu de jours avant la clôture de l'Assemblée constituante: il n'avait pes turce à se lier étroitement avec lui, et était devenu tout de suite un des hôtes aradus de la maison Duplay. Présent à la séance d'adieux dans liquelle Louis XVI était venu prendre congéde l'Assemblée nationale, il n'avait pas trouvé le cérémonial usité pour la réception du chef de l'État en rapport avec la dignité des représentants d'un peuple lière Aussi, lorsque, dans la séance du mercredi 5 octobre 1791, on sanonça que le roi devait se rendre a l'Assemblés législative le vendrodi suivant, il se leva sussitôt et demanda. qu'il fût interdit au président de se servir de termes prosente en s'adressant au monarque. Fourquot, dit-il, employer de telles expressions : Majosté, Sure? Y avant-il donc d'autre majosté que la majosté divine et celle du pouple? Quant au mot eire, il aignifiat seigneur, et le roi n'était que le premier fonctionnaire public. Il faliait donc se borner à lui donner le titre de roi des Français, prescrit par la constitution (2). Interrompue à diverses reprises par des applicidesements, la motion de Coution fut immédiatement convertie en décret. L'Assemblee, il est vrai, à l'instigation des Constitutionnels, qui se voyagent, avec terreur, singulièrement distancés par leurs successeurs, revint le lendemain sur son décret, et maigré les efforts de Verguiaud, de Bazire, de Chabot, noms destinés à une prochaine célebrité, alourna la ques-

d) Your le Défenseur de la Constitution, mandro 1, p. 3,

<sup>(2)</sup> Vayor la Mamiteur du 6 octobre 1791 et surtout les Revolutions de Paris, ma-

tion. Mais on n'en juges pas moins tout de suite combien la nouvelle Assemblée étrit, plus que sa devancière, disposee à se montrer hostile à la royauté.

11

Cependant, après tant de fatigues, de luttes et d'efforts, Robespierre, lui aussi, éprouva le besoin de sa reposer, de se recueillir, de se retremper dans le stience et dans l'isolement pour d'autres combats, trop prévus, hélas! Il résolut donc, après avoir assisté aux débuts de l'Assemblée législative, et pu apprécier le degré de patriotisme des nouveaux élus du peuple, d'aller passer quelques semaines dans sa ville natale, qu'il n'avait pas revue depuis plus de deux ans, et où l'appelaient les vœux ardents de ses amis.

Dans les premiers jours d'octobre, nous le voyons occuper quelquéfois encore la tribune des Jacobins. Chargé, avec Périon, de rédiger une adresse destinée à expliquer à toutes les sociétés affiliees le sens du décret readu le 29 septembre par l'Assemblée cons ituante au sujet. des sociétés populaires, il en donna lecture dans la séance du 5. « Frères et amis, continuous notre sainte entreprise, » y était-il dit, e montrons-nous toujours les fermes soutiens de la conscitution, laissons l'intrigue serpenter, la calomme s'agiter. Restons fermes, inébranlables, nous serons invincibles, et la postérité nous vengers des tracasterios et ces persécutions des mauvais citoyens de notre temps (1). » Le même jour, une importante discussion s'ouvrit à propos d'une pétaton qu'en était dans l'intention d'adresser à l'Assembles légalative pour lu demander d'exclure de son sein la foole d'nommes à épauleites dont elle était nondée, de réformer les abus des places privilégiées, occupées durant ses séances par une foule de personnes. contraires à la Révolution, et d'ordonner qu'à l'avenir les actes législatifs fusient datés de l'année de la liberté frança se. Coro ler, Royderne. et Robespierre prirent successivement la paroie Ce dernier s'élevasurtout contre l'usage adopté par les Consutuants, à qui l'on avait réserve une tribune particulière, de faire passer des billets aux deputés. pendant la discussion, ofin d'influencer leurs votes 2).



<sup>(</sup>I Journal des debats de la Secrete des Arms de la Constitution, numeros 71 et 12 Cette adresse était de la reduction de l'étain, commis liel espierre avant en soir de le dire. Au moment de parter lui-même, son ami la lui avait su voyée pour su donner fecture aux Jacobins.

<sup>(2)</sup> Ibel , number 72,

La veille de son départ, le 12 octobre, Naximilien recevait du peuple de Paris un nouvel hommage. Une députation du faubourg Saint-Autoine, dans l'enceinte même des Jacobins, témoigna sa reconnaissance à Robespierre et aux deputés patriotes qui n'avaient cessé, comme lui, de défendre la liberté et l'égalité. La société venait précisément de décider que désormais ses stances sersient publiques. Brissot, qui président, invita les délégués du faubourg à assister, le vondrodi suivant, avec leurs concitovens, à la séance du club (1). Ce jour-là. Robespiogre était parti. Il avant écrit à Charlotte, sa sœur, pour la annoncer son arrivée, et en même temps il lui avant recommandé de garder le secret là-dessus, désirant éviter toute manifestation en sa faveur. Mais le secret se fut pas très-religieusement observé; la nouvelle fut bientôl comue de tout le monce, et l'on se disposa à recevoir magnifiguement ce député de l'Artou dont le nom était dans toutes les bouches, et dont l'illustration regallissant sur le pays qui l'avant chomi pour représentant,

Parti de Paris dans la matinée du 13, Robespierre se trouvait le lendrann à Bapeaume, petite ville distante d'Arras de cinq ou six lieues environ. C'était un vendredi. Les gardes nationales de Paris et celles du département de l'Oise, arrivées le même jour dans cette ville, se joignirent aux patriotes de l'endroit pour lui offrir une couronne civique (2). Les membres du directoire, ceux du district et de la municipalité, emportés par le mouvement, ne dédaignèrent pas, quoique peu favorables à la Révolution, de venir lui rendre visiteen corps. Robespierre remarqua avec peine combien étaient mai armes les soldats de la garde nationale envoyés en observation sur les frontières; et un peu plus tard, dans les grandes discussions auxquelles donners heu la question de la guerre, nous le verrons singulièrement préoccupé du souvenir de ces gardes nationaux sans trimes, chargés de temir tête sux troupes les mieux équipées et les plus disciplinées de l'Europe.

A Bapeaume, il eut la joie d'embrasser sa sœur et son jeune frère récemment appelé par la contiance de ses concaoyens aux fonctions d'administrateur du département. L'un et l'autre, déjà venus la veille en vain, l'attendaient impatiemment, en compagnie de la femme de son ami, de son intime confident Buissart. Avant le quitter cette pet te ville, il ne put se dispenser de prendre place à un grand banquet prê-

<sup>(1)</sup> Journal des débats de la Société des Amis de la Comstitution, munière 76.

<sup>(</sup>i) On let dans le suméro 993 de la Chromque de Faris (20 octobre 1792) : « Il Roberproven est arrivé à Arras le 16 de ce mots. En passant par Bepesame, il avot rem une commonné civique qui lui a été offerte par nos braves volontaires parisiens, »

paré en son bonneur. Une partie de la garce nationale d'Arres et plusieurs officiers de la garnison étaient accourus également au-devant derlin, de sorte que de Rapeaume à Arres es fat une véritable marchetriompha.e. Le peuple en foule était sorti de la ville pour aller à la rencoatre de son glorieux competriote, qu'il accueillit évec les démonstrations d'un attachement auguel Robespierre ne pouvait songer sans attendrissement, en racontant à son hôte Duplay les incidents de non voyage (1). Ses conciloyens ne négligèrent men pour lui témotgner leur reconnaissance du deveuement avec lequel il avait defendula cause populaire. l'enthousiasme revêtit toutes les formes. La une nouvelle couronne divique lui fut présentee, et, par une attention délicate, le peuple en joignit une pour Pétion; car, dans leurs vives acclamations, ses conditoyem mélalest à son nom cetta de son campagnon. d'armos et de son ami ,2 . Alors se renouvela une scène qui s'étant passée une gunzaine de jours superavant sux portes de l'Assemblée consutuente, à l'assue de la dernière sécrice. Plusieurs citoyens se muent en devoir de détaler les chevaux ce le voitere de Robespierre pour la trainereux-mêmes, man Maximilien descendit aussitöt, comme il l'avait fait lors de la clôture de l'Assemblée nationale, ne voulant pas se prêter à une action qu'il considérait comme indigne d'un people libre (3). Il entra donc à pied dans la ville. C'était à qui verrait, toucherait, embramerast le premier cet intrépide champion de la liberté. On était en automne, la mut était delà venue. Grande fut sa surprise de voir toutes. les maisons illuminées sur son passage; il y avait da un entrafaement. géneral, irrésistible. Jusqu'à son habitation un concours immenet de peuple lui fit cortége, et quand il se retrouve dans cette petre masson. paternelle de la rue des Rapporteurs, d'où 2 était sorti si ignoré, si incuma, et où il revenut en triomphateur, au brust des acclamations de ses concatovens, de la France entière, il estendit longtemps encore retentir les ens de bénédiction dont il avait été salué partout : Your Robespierre! Vive le defenseur du pouple!

Ces bemmages tout spontanés et si désiatéressée, rendue à un grand patriote, ne furent pas, on le pense hien sans indisposer un certain nombre de personnes envieuses, ou plus ou moins ouvertement hostules aux principes de la Revolution. Plusieurs des membres de la municipalité notamment, tous dévoués aux Feuillants, ne purent pardouner



<sup>[4]</sup> Nous avons sous les youx estre pres-curivase lettre à Duplay en date én 17 estobre 1791.

<sup>(2)</sup> Lettre à Duplay. Uté supré.

(3) Estre à Daplay. Uté supré.

(3) Estre à l'Acrista Saturparre, p. 43. Il dit à sette common à un actur que le propie n'avant pas fait bonnoup de progrès, qu'il écut anaixe dans les langue de l'ignocance et du préjugé.

à Robespierre l'éclatante ovation dont il avait été l'objet, et à laquelle, paralt-il, ils avaient vancement tenté de s'opposer. « Comment ! » disaient-ils avec dépit, « quand ce serait le roi, on n'en ferait pas davantage! » ne comprenant pas ce qu'il y avait de grandeur et de dignité dans ces honneurs rendus à un simple citoyen qui avait bien mérité de la patrie. Obéissant à un sentiment de baine, de mesquine jalousie, ils enjoignirent aux agents de la police, quand Robespierre fut rentré chez lui, d'aller dans les maisons porter l'ordre d'étendre les lampions; mais presque tout le monde résista à cette injonction incompréhensible, et la ville continua d'être illuminée. Il n'en fallut pas davantage pour exaspérer contre Robespierre quelques gros personnages de la ville; à Arras, comme à Paris, en ne manqua piu de lui impouter à crime l'amour que si justement lui avait voué le peuple.

Le leademan arrivèrent, en chantant des chants patriotiques, les gardes muonales de l'Oise, elles se rendirent aussitôt chez lui en faisant retentir les aurs d'acclamations enthousiastes. Tant de marques de bienveillance et d'affection lui étaient bien dues d'ailleurs en compensation de la froideur, de l'imprattude qu'il rencontra auprès de plusieurs de ses anciens amis qui, attachés à l'ordre de choses aboli, lui gardaient une mortelle rancune de son dévouement à la Révolution. Un d'entre eux, auquel à avait jadis rendu d'importants services, demeurait à sept lieues de la ville, il s'empressa d'aller le voir, mais il en reçut un acqueil glacial, et revint l'âme navrée. Il lui failut cette expérience pour juger combien la justice, l'equité, la reconnaissance, sont peu de chose chez la plupart des hommes, en comparaison de l'intérêt privé (1).

Retird dans une campagne des environs d'Arras, il passa, en partie,

a Dejà toutes les reset par lesquelles il deit passer sont Muminies ; la foule engreeure

<sup>(1)</sup> Nous avons survi, pour tous em détails, les Memoires de Charlotte Sobrepierre (p. 92) et mary ) et martout la lettre de Robespierre à Duplay, en date du 17 octobre .791, lettre qui nom a été confiés avec les papiers de la famille Le Ban, et qui, d'ailleurs, sonoorde perveilleugement avec les Mémoires de Chartotte, et une natre lettre selemoie l'Arras le 22 octobre, à l'Oretese du people, lettre dont voiei le commencement : e Le 14 de ce mois est arrivé a Arras, vers les huit hourse du soir, le legislateur incorruptible. Malgré toutes ses précentique pour cacher le mement de seu reteur, il ne pat echapper cette fois à la recommunamen publique. Un peuple immense l'attentoit dans les fambourgs et à l'entrée de la ville. La voiture paroit, securtée d'une dou-More de volontarque paristens a cheval. Les cris de : Vive la nation. Rebespierre et Petien ! se sont fait entendre de mutes parte, s'est à qui verre, touchern, embruseeus le premier l'intrépude défenseur de la liberté. A pouse l'omiteur chargé de les exprésser les partiments de pas concitoyens prot-il many un instant de ausson; l'illestre tudipute se voit constructi, per coux qui l'enteurent, de descendre et de recever, qui miles des plus wife applicationments, done sourcement divigues, Pass pour lui, Pantre pour sons mans de Chartres,

dans la retraite les six semaines qu'il déroba à la vie publique; ce furent les derniers instants de calme et de repos de son orageuse existence, si l'on peut appeler repos l'état de travail intellectuel auquel il était constamment livré, au milieu des inquiétades morales qui l'assiégement. Jusqu'à lui en effet montait chaque jour l'écho retentissant des furieuses discussions auscitées au sem de l'Assemblée legislative par les menées des prêtres réfractaires et les désordres résultant de l'émigration. Déjà les discours des orateurs se coloraient de teintes sang anien et dans ses flancs, il était bien facile de le pressentir, la nouvelle Assemblée recélait la Terreur.

Robespierre put du reste se rendre compte par lui-même des maux incalculables dont la persistance de l'emigration et les insinuations perfides d'une portion du clergé menagaient le pays. Il avait trouvé sur sa route les auberges pleines d'émigrants, et partout les aubergistes luimarqua ent leur étonnement de la multitude de gens qu'ils avaient à loger depuis quelque temps (1). De plus, il était chaque jour temoin des crimmelles machinations des ecclémastiques ; et, certes, quand il inge sévèrement la conduite des gens d'Église, il ne saurait être suspect, car personne plus que ce libre penseur n'avait réclamé la to.érance à leur égard. Toutes les armes leur étaient bonnes pour exciter. les esprits, pour semer la discorde. Partout les prêtres réfractaires présentaient comme un intrus le prêtre assermenté ; ses prières, dissientils, n'avaient aucune efficacité; nuls étaient les sacrements conférés. par lui ; et cei inutile serment, qui pourtant ne touchait pas au dogme, ils le présentaient comme un acte d'ampiété de sa part. Cela suffissat ampiement pour épouvanter des âmes faibles et superstationses. Il arriva que, des enfants ayant été baptisés par des prêtres assermentés, leurs mères les firent baptiser de nouves a par des prétres refractaires, le premier baptème n'ayant aucune valeur à leurs yeux, tant nosmères, hélas! étaient encore imbues des superstitions antiques. Les miracles, comme on pease, ne furent pas oubliés pour battre en brêche. la Revolution. Heureusement il n'en fut point partout comme en Vendée.

de pius en plus, et ce n'est qu'après une houre de combat que le modente Robenpierre abbint enfin de restrer dans son logis et de se décober à se glores.



a Cette fêm a doand hat, de remarquer combien la municipal té d'Arras est à la hauteur de la Révolution. Lois de veur elle-même fingeraire Rébessière, elle n a zon négligé d'abord pour péneter à propie de méquate et les permades qu'il es dévedé eurone reconnecteures à un émbrade, mais voyant que em discours philosophiques étoient lauties, alle a pris le parti de dépôtère d'un cété des officiers de polisé pour évendre les improva, et de l'autre des patronilles nombresses pour précher, les elemes à la mess, une induffrence adutaire envers leur digne représentant ... :

<sup>(</sup>L'Oratour de propie, t. VIII, mantro 41, p. 200.)
(i) Lettre h Duolar, en date du 17 petobre 179)

a l'influence du clergé s'accrut de toute l'horreur que la réquisition. impirant aux jeumes gens du pays. L'artois vit donc aussi des prodiges, ll'aide desquels en se flattait d'arrêter l'essor des isées pouvelles. Rais laissons Robespierre aous en citer lui-même un exemple. « Il vient ée s'opérer ici un miracle, » écrit-il à Duplay, « ce qui n'est pas étonsant, puisqu'il est dù su Calvaire d'Arras, qui, comme ou seit, en a ééjà fait tant d'autres. Un prêtre non assermenté disoit la messe dans a chapelle qui renferme la précieux monument. Des dévotes comme il faut l'entandoient. Au maireu de la messe un homme jette deux béquilles qu'il avoit apportées, étend les jambes, marche; il montre la cicatrica. qui lui reste à la jambe, déploie des papiers qui prouvent qu'il a eu une griève blessure. Au maracle la femme de cet homme arrive, elle demande son mar ; elle reprend ses sens pour rendre grâces au ciel et pour crier au zuracle. Cependant il lut résolu dans le sanhédrin devot que ce ne seroit print dans la ville qu'on feroit beauccup de bruit de cette aventure, et qu'on le répandroit dans la campagne. Depuis ce femps, plusiours paysage viennent or effet brûler de petits cierges dans la chapelle du Calvaire »

Telle était la nature des stratagèmes dont on se servait pour incendier le pays. Le spectacle de pareilles jongleries contristait anguaerement Robespierre. « Ausai, » ajoute-t-il, « je me propose toujours de ne pas rester longtemps dans cette terre sainte; je n'en suis pas digne (1). » Tout en se montrant sévère à l'égard des prêtres perturbateurs, il n'en demeura pas moins fidèle à son système de tolérance envers le clergé en géneral, parce qu'à ses yeux le domaine de la conscience était tout à fait en dehors des attributions du législateur, et surtout parce que les ecclésiastiques étant une force avec laquelle il failait compter, il lui paraissait au moins muti e de les irriter contre la Revolution, quand peut-être on pouvait les attirers elle en les menageant.

Robespierre resta éloigné de Paris plus longtemps qu'il n'en avait l'intention, retenu sans doute par les nombreux témnignages d'affection qu'il recevait et qui, il l'avons lai-même, lui procuraient les plus douces jouissances. Pourtant il avait laissé, en partant, des hôtes bien chers, car la famille Duplay était devenue la sienne propre dans madame Duplay il avait trouvé une verstable mère; dans ses filles, des sœurs dévouées. Aussi, songeant à la douleur qu'il éprouverait en quittant de nouveau son pays natal et de tendres amis, écrivait-il à ses hôtes. « Je me consolerai en vous embrassant (2), » Au reste, ou ne

<sup>(</sup>l) Lettre à Duplay, en date de 17 octobre 1791 (2) Por

manquait pas d'insister pour qu'il se hâtât de revenir la patrie avait besoin de lui; on s'étonnait de ne plus l'entendre; mais lui, sous un prétexte ou sous un autre, diférait toujours. Le 17 novembre, répondant à une lettre affectueuse de Duplay, il lui disait : « Je me propose sérieusement cette fois de retourner dans quelques jours à Paris. Le plassir de vous revoir ne sera pas le moindre avantage que j'y retrouverai... » Mais son absence se prolongée encore jusqu'à la fin du mois. On mettait tout en œuvre d'ailleurs pour le garder le plus longtemps possible; et lui, il semblait héaster à quitter le soi natal, comme s'il eût senti qu'il jouissait là de ses dernières heures de calme, et que désormais il n'aurait d'autre repos que celui de la mort.

Ш

Tandis qu'au milieu des siens, de ses amis d'enfance, Robespierre essayait d'oublier peut-être pour un moment les orages de la vie poktique, et cherchait, dans les joies douces de la famille, ce rafraichit-sement d'esprit si nécessaire après de longues agitations, que se passait-il à Paris, au sein de la nouvelle Assemblée et du club des Jacobins? Nous croyons indispensable d'en rendre rapidement compte à nos lecteurs, afin qu'ils sachent bien quel fut le mouvement révolutionnaire pendant l'absence de Maximilien, et à quel degré d'irritation on était arrivé quand il reparut sur la scène.

On a vu avec quel sans-facon, dès le début de ses séances, l'Assemblée législative avait traité la royauté. Il y avait là de quoi épouvanter les Constitutionnels, mais ils allaient assister à de hien autres spectacles ! Parmi les députés à qui se trouvaient confiées les destinées de la France, s'était formée une phalange d'hommes presque tous jeunes, ardents, hardis, éloquents, qu'on appela les Girondins, parce que les principaux d'entre eux venaient des bords de la Gironde. Natures impétueuses, cœurs bouillants, reflétant les ardeurs du soleil du Midi, nous allons les voir prendre en quelque sorte possession de l'Assemblée, diriger ses actes, et bientôt imposer à la cour des ministres de leur choix. On a dit d'eux, avec quelque vérité, que c'étaient des artistes fourvoyés dans la politique, et en effet ce qui les séduisit surtout dans la Révolution française, ce fut son côté sonore et brillant. Ils aimeront la liberté, mais cette liberté nécessaire au développement des arts, des sciences, des lettres ; ilsaimeront l'égalité, mais aûn que l'intelligence ne soit pas écrasée par le hasard aveugle de la naissance. Il leur

inira une république de convention. Ils n'en bannront pas les poètes, cume faisait Platon, et combien ils auront raison! — car la poésie, c'est la nourriture divine, l'embroisse des âmes supérieures. — mais ilsne chercheront nuilement à en exterper le prelétariat par de bonnes los sociales. Ne leur demandes pas cet âpre amour de Robespierre pour les classes souifirantes, son excessive tendresse pour les déshérités de ce monde ; en genéral ils se soucient asses peu des masses. Et cela est si vrai que, après Thermidor, lorsqu'ils seront parvenus de nouveau à dominer la Convention, on les verra, détrussant l'œuvre de la Montigne, commettre la même faute que les Constitutionnels de l'Assemblée constituante, et rétablir des catégories de citoyens, les uns acufs, las autres passifs.

Certes, nous sommes lois de nier leurs grandes qualités. Vergnisud avant des mouvements qui rappelaient Mirabeau dans ses belles imprations; l'impétuosité de Guadet, quoique l'entrainant trop souvent dans des voies contraires aux vrais principes, n'en était pas moins nerveuse et communicative; de la poitrine d'isnard sortaient des paroles embrasées, comme d'un volcan, des laves ardentes; mais leur éloquence, il faut le dire, était un peu déclamatoire et théatrale; trop souvent chez eux, dans les luttes personnelles, la passion unt lieu de raisonnement et de justice.

Ces horgenes, dont les emportements, les erreurs et les fautes ont accioné tant d'irréparables malheurs, ont eté présentés cependant par um trop grand nombre d'écrivains comme des modérés. Quel singulier unage on a fait de ce mot! Bobespierre et ses amis, il est vrai, descendirent dans la tombe sans qu'il fût possible aux hommes impertiaux de les défendre et de protester contre les calcunaies mas nom dont on avait chargé leur mémoire. Au contraire, les nombreux survivants de la Gironde, unes aux Thermidoriens et aux royalistes, se sont achamés à mettre toutes les sévérités de la Révolution sur le compte de l'homme cui cependant les avait sauvés de l'échafaud. Nous verrous plus tard par quel étrange machiavélisme, par quelles infernales inventions, par quels mensonges abominables on est parvenu à fausser la conscience du pays et à donner le change à l'opinion. Heureusement l'impartiale histoire est là, qui aux prétendus Souvenirs des uns, aux Mémoires arrangés des autres, oppose d'irréfragables documents et des preuves mus réplique. Ce qu'il est essentiel d'établir dès à présent, c'est qu'aux Girondina appartient l'initiative des lois terribles. Faut-il leur en faire un crine irrémissible? Je ne le pense pas. En présence des coupables menées de tous les partisans de l'ancien régime, comment s'étonner que des législateurs chargés de sauvegarder les légitanes conquêtes de la Révolution se soient lassé entraîner à des mesures réprouvées par l'humanté, mais commandées par une situation sans précédents dans l'histoire? Pour ma part, je suis extrémement porté à l'indulgence en toutes choses, mais j'admire volontiers, je l'avone, la fairent sensibilité de certaines gens, nullement tendres au fond, et qui jettent les hauts cris contre ce qu'ils appellent les cruautés des révolutionnaires, sans se demander ce qu'ils auraient fait eux-mêmes en semblable circonstance, eux qui, en général, se mortrent si peu indulgents pour les opinions d'autrus, et sacrifieraient sans pitié quiconque froisse un tant soit peu leurs intérêts. Quoi qu'il en soit, il nous paraît d'une importance extrême de demontrer que Robespierre fut complétement étranger à l'enfantement de cette Terreur, dont plus tard il combattra les excès, et que, quand il revint à Paris, les premières lois de colère et de vengeance étaient votées,

« C'est so nom de l'intérêt, général et de la raison qu'il faut repousser. toute loi costre les émigrations, » avait il dit un jour au sein de l'Assemblée consumante; nos lecteurs ne l'ont pas sublié sans doute (1). Depuis, il est vrai, l'émigration avait pris contre la Révolution un caractère d'hostilité beaucoup plus marqué : les officiers de terre et de mer désertaient en maise, se promettint de restrer en thomphateurs. En vain Louis XVI somma les ém grants de venir reprendre le poste où l'honneur leur commandant de rester (1); on savant à Cobients ce qu'au fond valuit cette sommation. Et quelques mois après, les défenseurs de la Révolution apprirent, sans beaucous d'étonnement, qu'une foule de deserteurs attachés à la manon de roi continuaient à toucher leurs appointements, et que l'or de la liste quile faisait une partie des frais de l'émigration (3). Réunis à quelques lieues de nos frontières, les émigrés mettaient tout en usavre pour grossir leur nombre ; aux bourgeois on promettait la noblesse s'ils venaient se ranger sous les drapeaux de la contition ; on monaçait les nobles de déchéance a'ila refusaient de s'associer aux complois ourcis contre la France. Aux uns et aux autres on montrait la perspective d'une large part dans les dépouilles de la France.

Dans de telles conjonctures, et pour répondre aux menaces et aux défis lancés chaque jour au peuple par les émigrants, l'Assemblés législative crut qu'il était temps de prendre une mesure énergique.

<sup>(</sup>I) Voyes le t. I de cette historie, liv. IV.

<sup>(2)</sup> Vovez a texta do cotto commution and imagrants dans l'flicture parirmeniaire de MM. Buchez et Rouz, t. XII. p. 180.

<sup>(3)</sup> Rapport de Gokier à l'Assemblée législative dans la néance du 16 septembre 1792.

Di le 30 octobre Brissot pousse le cri d'alarme, et dans un discours état la modération contrastait avec les violences des ennemis de la levolution, il demanda que les princes et les fonctionnaires émurrés. fusent poursuivis crimine:lement, et leurs biezs contisqués, ai, passé us certain délas, ils ne rentraient dans le royaume; pour les émgants ordinaires, on devait, selon lui, se contenter de frapper leurs. bens d'une triple imposition. Mais ces moyens parurent tout à fait usulfisants à Vergniaud et à Isnard. Contre les émigrants, « misérahes pygmées parodiant l'entreprise des Titans contre le ciel, a disait le premier, il n'était point besoin de preuves légales (1). Autrement terrible et violent fut le second : « Je pense, comme M. Bruset, qu'il faut porter les grands coups sur les chefs, » sécria-t-il aux Jacobins dans la séroce du 30 octobre. « Les têtes des Launey, des Flesselles, des Berthier, out plus acceleré la Révolution que n'aurait fait la mort de phisieurs milliers de petits brigands; mais la dégradation civique. le néquestre de leurs biens serait peu ; le saiut du peuple, la justice et nos lois veulent que les deux frères du roi et MN, de Bourbon scient condamnés à mort... Que ceux de l'interieur du royaume qui seraient convancus d'intelligence avec les rebelles et de leur faire passer de l'argent et des munitions subissent le même châtimest. » Quantaire autres crimes et delits contre la sûrete intérieure de l'État, il rappelait qu'une los punissait de mort quiconque était convaince de conspira tion ou de complots tendent à armer les citoyens les uns contre les autres ou contre l'exercice de l'autorité légiture, et il ajoutait d'un tonsumistre : « Voilà pour les prêtres fanatiques et les autres boute-feux de l'intérieur du royaume. Quelques têtes tranchées par la justice, ét yous verrez paur tous nos ennemis (2). • On aurant cru entendre comme un écho des plus furieux articles de Marat, lequel, par une inconséquence mespacable de son esprit hizarre, avait recempent écrit sur la noblesse des pages qu'aurait pu signer le royaliste le plus exalté 3) Il y avait néarmoins cette différence, que cette fois de telles paroles tombaient du haut d'une tribune française, et de la boucheplus sutorisée d'un législateur.

Le lendemain, à l'Assemblee législative, Isnard se montra plus véhément encore. « il est souverainement juste, » dit-il en parlant des emigrés, des conspirateurs, « d'appeler au plus tôt sur ces têtes coupables le glaire des lois. » Et au milieu d'appliaudissements frenéu-

(2) Journal des débats de la Société des Amis de la Constitution, numéro 80.

(J) Voyez len sturméros 553 et 559 de l'Ami du pespie.

<sup>(</sup>I) Voyag e discourt de Vorganud, dans l'Bistoire partenentaire de la Réconfigue, λΠ, p. 179 et suivel-

ques, - car le sombre enthonsissme de l'orateur s'était estimuniqué à l'Assembles, --- en entendit retentir des phrases d'une présidible, mais aussi d'une luguires éloquencs : « Il est temps que ce grand myeau de . l'égalité qu'on a placé sur la France libre prenne enfin son aplomb... Ne vous y trompes pas, c'est la longue impunité des grands criminels. qui a pu rendre le peuple bourreau. Oui, la colere du peaple, comme celle de Deu, n'est trop souvent que le supplément terrible du silence des lois. Si nous voulons être libres, il faut que la loi, la lei seule, nous gouverne, que sa voix foudroyante retentissa dans le palais du grandcomme dans la chaumière du pauvre, et qu'aussi mexocable que la mort lorsqu'elle tombe sur sa proit, elle ne distingue n. les rangs m les utres (1). » L'Ami du peuple, transporté, enfonna l'éloge d'Isnard, le soui députe qui jusqu'à ce jour eût montré, selon lui, dans la nouvelle Assemblée, des lumières et de l'audace 2). A la suite d'une discussion. dont les Grondins portèrent presque tout le poids, l'Assemblée législative adopts un décret récigé par Guadet, et en vertu duqual tous les Francais masemblés au delà des frontières devaient être poursoivis comme coupables de conjuration, et punis de mort, ai au 1º janvier procham ils so trouvaient encore en état de rameziblement. Devait êtes egalement puns de mort tout Français convaincu d'aveir dans le royaume eu au debers embauché des individus pour le compte de l'émigration (3).

Laftemps était bien changé depuis le jour, - il y avait quelques mous à peme, - ou Robesquerre s'était déclaré l'adversure d'une loi contre les émigrations. Ce ne furent donc pas les lois terribles qui déterminèrent taut de Français à déserter leur pays pour s'insurger contre lui mais bien l'émigration armée qui fut cause de l'enfantement de ces lou. Seulement e les furent lois d'atteindre le but qu'en einéresent leur sauteurs, et l'émigration, au lieu de diminuer, semble croître en proportion des décrets rendus contre elle. On voit maintenant aginappartient l'anitiative de la Terreur, quels hommes en sont comptables. devant l'histoire, Et, chose singulièrement remarquable? ceun-là qui entraloèrent le pays dans cette voie funeste, et le poussèrent à exacérer les mesures de sévérité contre les conspirateurs et tous les ennemis acuts de la Révolution, furent les mêmes qui plus tard, changeant de drapesa, déchaînèrent contre les patriotes cede Terreur, autrement edienne, consus sous le nom de terreur blanche, et dont aous presons l'engagement de presenter un jour les fastes sangtants

(2) L'Ami de propte es la Publicista parisien, termégo 500.



<sup>(1)</sup> Voyon on discourse d'hannell dans l'Histoire partenunteurs de la Résolution (t. XII, p. 100 et mir.).

<sup>(3)</sup> Voyez oet important décret dans le Mesteur du 10 novembre 1, 21.

17

La colère de l'Assemblée législative ne s'appesantit pas seulement sus les émigrés, elle atteignit aussi les prêtres. Nous avons dit comment, en imposant à ces derniers l'inut le obligation de prêter serment à la constitution civile du clergé, laquelle, on le seit de reste, ne touchait au dogme en aucune façon, l'Assemblée constituante leur avait fourni l'occasion de couvrir hypocritement du manteau de la religion leur haine contre les nouveaux principes, qui pourtant n'étaient autres que ceux du Maître dout ils se prétendaient les disciples. Toutefols, aux ecclésiastiques refusant le serment, on avait permis de dire la meisse dans les éguses mêmes desservies par les prêtres assermentés. Mais de cette tolérance, le haut ciergé n'entendait guère profiter. Que lui important en réalité l'intérêt de la rengon? Il fallait, avant tout, exciter contre la Révolution les consciences timorées; et pour cela, quel moyen plus puissant que de transformer en martyre les ministres de l'autel?

Une véritable croisade s'organisa donc. Ordre fut donné aux prêtres réfractaires de rompre toute communication avec le clergé assermenté, et aux fidèles de refuser son manistère. Un rapport de Gallous et de Gensonné, chargés d'aber rechercher sur les heux mêmes la cause des troubles religieux dont la Yendée et les départements voisias commençaient à être le theâtre, apprit à l'Assemblée législative, dans les premiers jours d'octobre, combien déjà le mal était profond. Les contre-révolutionnaires avaient bien vite deviné quel parti magnifique ils pourraient tirer de le religion faussement présentée comme en pêril, et sur tous les points de la France ils agitaient cette arme formidable. La lettre de Robespierre à Duplay signale vivement les instinuations dangereuses des prêtres réfractaires; cependant il se garde bien de pousser aux mesures de rigueur extrême, sachant que ce serait mettre de l'huile sur le feu.

L'Assemblee législative sembla également animée des plus grands sentiments de tolérance, dans les premières discussions auxquelles donna heu la question des troubles religieux. L'évêque du Calvados, Faschet, ayant, à la suite d'un discours violent, proposé à l'Assemblée de refuser tout traitement aux prêtres non assermentés, en exceptant les vieillards et les infirmes, et de condamner à cinq ans de gêne ceux qui seraient convainces de tentatives de troubles, sut pour contradicteur l'évêque de Bourges, Torné, cet autre partisan passionne de la

Révolution, qui, admirateur enthousiaste de Maximilien, ambitionsait, on se le rappelle sans doute, « le glorieux surnom de petit Hobespierre. a Au nom de la liberté des cultes, Torné angages ses collègues à ce voter aucune mesure de rigueur contre les prêtres insermentés, à mune qu'ils n'eussent excité le peuple à la rebellion. Son discours, empreint d'une haute philosophie et d'un véritable amour de la liberté, obtint un immerna succès, et l'Assemblée en décréta l'impression (1).

On pouvait croire des lors que l'esprit de tolerance l'emporterait complétement, et que, aux fureurs des prêtres égarés, on répondrait par une pitié dédaigneuse. La meilleure chose, à coup sur, eut été de separer radicalement l'élément religieux de l'élément civil, d'isoler tout à fait l'Eglise de l'État, de n'ampuser sux membres du clergé aucune expèce de serment. Mess à la nouvelle de quelques troubles suscités par des prêtres réfractaires, par les intolérants de l'Église, les intolérante de l'Assemb ée revinrent à la charge. Fauchet reprit la thèse si victorieusement combattue par l'évêque de Bourges, et Isnard, de sa voix destinée à soulever tant d'orages, s'écria, le 6 novembre, que le système de tolérance était bon pour les temps de calme (2). Le 15, dans un discours piein de passion, et où, parmi les exagérations auxquelles semblant voué le geme de l'orateur, se rencontrent d'étincelantes beautés, il fit contre les prêtres réfractaires une véritable charge à fond de train. Parlant des contre-révolutionnaires du dedans et de dehors, qui poursuivaient le même but, les uns et les autres, et qui, selon lus, voulaient forcer la Révolution à les varners, ilprononça ces paroles que l'avenir devait se charger de vérifier : « Ilfaut que vous les vainquiez ou que vous soyez vaincus. > Tout homme à qui cette vérité échappait était, à ses yeur, un aveugle en politique. e il falla A, a pour mivent-il, a namenen les companes par la chainte, ou LES SOUMETTRE PAR LE GLAIVE. Une pareille rigueur ferait peut-être couler le sarg, mais à était nécessaire de couper la partie gargrenée pour sauver le reste du corps. » Ce qu'il y avait de seuvage dans de telles paroles, un le comprendra de reste, si l'on songo qu'à cette époque les conspirations de l'aristocratie étaient encore à l'état latent, et que l'Assemblée législative n'avait pas, comme la Convention nationale, à luiter contre l'insurrection de l'intérieur, la guerre étrangère, et l'émigration recruiant par tous les moyens ses alliés. Vollà ce que tropneu d'historiens out mis ple nement en l'amière.

(2) Monitour du 7 novembre 1791.



<sup>(1)</sup> Sinpost des 26 et 27 outobre 1791. Veyen im dispuns de Fanchet et de Torne done l'Histoire pariementaire, par MM. Buches et Roux (t. XII, p. 97 à 121)

Après avoir frappé les émigrés, il restant, suivant Isnard, à dompter les prêtres refractaires, ain d'assurer le triomphe de la Révolution. A l'égard de ces pestiférés, il propòsant l'expulsion pour le cas où des plantes seraient formulées contre eux. Et quant à la constatation du delit reproché, il ne s'en embarrassant guère : « la ma paur pas na meuves! » Que se dira-t-il de plus fort aux plus sombres jours de la Terreur ? Les prêtres assermentés eux-mêmes n'étaient pas beaucoup mieux traités : s'ils vensient à troubler le moins du monde la tranqualinté publique... chassés également. Enfin, contre ceux qui se trouverment dans les cas où le code pénal prononcerait des peines plus sévères que l'exil, Isnard demandait... la mort (1).

Cependant l'Assemblée de se readit pas tout de suite. Elle semblait hés.ter à adopter les mesures de rigueur, comme si un secret pressentiment l'eût avertie qu'une fois entré dans la voie des sévérités excessives, on était condamné à n'en plus sortir. Enfin, après une discussion qui as prolongea jusqu'au 29 novembre, elle vota, sur le rapport de François de (Neufchâteau) parlant au nom du comité de législation civije et criminelle, un décret qui, sans contenir toutes les dispositions rigoureuses réclamées par Janard, prescrivit cependant à tous les ecclésiastiques de prêter, dans le délai de huit jours, le serment civique, sous peine d'être privés de tous traitements ou pensions, déclarés suspects de révolte à la loi et soums à la surveillance de toutes les autorités constituées. Il était enjoint à chaque municipalité d'adresser au directoire du département un tableau contenant la late des ecclésuastiques domiciliés sur son territoire, en d stinguant soigneusement les assermentés des non assermentés. Si des troubles venaient à éclater. ayant pour cause ou pour pretexte des motifs religieux, les réfractaires pouvaient être éloignes de leurs domiciles, et, en cas de contravention à l'arrêté du directoire, condamnés à l'emprisonnement. À tout prêtre convaincu d'avoir provoqué la désobéissance à la loi ou sux autorités constituées, dix ans de détention élaient réservés. Enfin, voulant avoir sous les yeux les noms de tous les ecclésiastiques ayant ou n'ayant pas prêté serment, l'Assemblée législative ordonna au conseri général de chaque département de lui en envoyer la hate et d'y jundre des observations sur la conduite de ces prêtres et les rapports qu'ils pouvaient avoir avec les émigrés (2).

La presse n'avait pas manqué, de son côté, de prendre part à la dacussion relative aux troubles suscités par la question religieuse; et

4. 10

<sup>(</sup>i) Veyer on discourse d'Issard dans le Monteur du 15 novembre 1791.

(2) Décret cité dans l'Hutoire parlementaire de la Éticolation, t. XII, p. 150 et suiv.

aux efforts d'une partie des crateurs de la Gircode, s'ajoutèrent les pressions exténeures. Parmi les feuilles qui se montraient le plus hostiles au clergé un remarquait la Chromque de Paris, rédices alors par Charles Villette et Londorcet, deux marquis de l'ancien régime, l'un et l'autre grands exnemis des prêtres. Conforcet était lom de montrer pour eux la movération dont il avait paru amme à l'égard des émigrés, et si ne se passait guère de jour où son journal. ne contint contre les premiers quelque article violent. Un habitant des environs de Bapeaume ayant été trouvé percé de coupe dans une ruelle. de son villago, la CAronique n'hésita pas à accuser les prêtres de l'avoiramassiné parce que cet homme se serat un jour expliqué énergiquement sur les moyens indignes employes par eux pour combattre la Revolution (1). Punir les fanatiques qui, au nom de la religion, cherchaient à jeier la perturbation dans le pays, était assurement le droit et le devoir du législateur ; mais encore fakait-il apporter dans la répression une excessive réserve, car la était à craindre qu'on ne finit par demander à tous les prêtres compte des troubles occasionnés par une partie d'entre eux, et que la répression ne degésérat en persécution. Ce fut précuément ce qui arriva, et c'était là sans douts ce qui rendalt l'Assemblée indécise entre les violents avis d'Ismird et de Fauchet, et les sages conseils de l'évêque de Bourges, Torné.

Or, au moment où alle héstast, les rédacteurs de la Chronapue de Puris imagnérent de faire intervenir dans le éébat un homme dont l'opinion était de nature à influencer sinquièrement l'opinion publique, at devait être d'un grand posés, selon sur, sur le Corps législatif. Ilsuvèrent pour cela d'un stratageme odieux, inconcavable, de la part de gens at vantés pour leur philosophie, leur modération, et que nous management de flagrant dé et de manyane foi. Le mardi, 9 novembre 1791, parut dans la Chronique de Peris un extrait d'une prétendue lettre de Robespierre sur le fanatisme des ecclésiastiques. On y lisait que les crateurs de l'Assemblée consuttante avaient donne à ganche donn la question des prêtres et disserté en méteurs sur la toiérance et la Liberté des cultes; qu'il faliax protéger tous les cultes, excepté celuiqui déclarait lui même la guerro aux autres, et qui n'était qu'une serme dont on se servait pour attaquer la liberté mai affermie ; enfin que l'oncommissait mal, à Paris, le pouvoir des prêtres; qu'ils sufficacent seuls à remener le despotame, et que la œur n'avast qu'à les lassest faire, acre de recueillir bientôt le fruit de leurs managueres (2). Pour qui-

<sup>[1]</sup> Chronique de Pierie, muinére 335 de l'imme: [791.

<sup>(2)</sup> Med., petedro 313 de l'année 1791

conque commaissait Robespierre, le mensongéétait par trop grossier; en effet, men de plus contraire à sa manière, à ses sentiments, que cet erucle en forme d'extrait de cttre dirigé contre les membres du clergé, sans distinction pour ainsi dire, et qui refletait ai bien les opinions des rédacteurs de la Chronique, opinions auxquelles on espérant sans nul doute donner plus facilement cours en les répindant sous le couvert de l'homme le plus populaire de l'époque. Dans sa lettre à Duplay, Robespierre dissit bien un mot du mal causé cans les campagnes par les prêtres réfractaires; mais en même temps i indiquat en qualque sorte le meilleur remède, en montrant les garries nationales parcourant les villages afin de prémunir les habitants contre les insinuations pertides de ces prêtres (1). Il savait bien que le martyre était l'arme la Dius puissante qu'on pût mettre entre leurs mains, et qu'ils serment plus forts et plus nuisibles persécutés que tolérés. D'ailleurs, il était partisan de la liberté absolue des cultes. C'etait, selon lui, mai prêcher la tolerance que d'entreprendre une torte de crossade contre ceux-là mêmes qui, durant tent de siècles, avaient torturé les consciences. Les abres penseurs, en raison aurtout de la supérionté et de la grandeur de leurs principes, étaient tenue de se montrer beaucoup plus larges que ieura adversaires; et toute personne se professant pas, sur ce point, des sentiments pareils à ceux de Robespierre est certamement presque aussi fanatique que les plus fougueux sectaires,

Nous avons entendu Maximilien, à la tribune de l'Assemblée constituante, blâmer énergiquement, au nom de la raison et de la liberté, d mutiles mesures de rigueur proposées contre les prêtres, notamment à l'occasion des troubles dont la ville de Douis avait été le théâtre; nons le verrons plus tard, quand des énergumènes d'un autre genre seront parvenus à renverser les autels et à en poursuivre les ministres. sans distinguer estre les innoceats et les coupibles, protester couragennement, presque seul, contre cette attolérance nouvelle et ces abus resouvelés de l'inquisition, et l'article zi du fameux décret portant reconnaissance de l'être suprême proclamera hautement la liberté de tous les cuites. Punir les prêtres computateurs, réprimer les manœuvres de coux qui, abusant du caractère sacré dont ils étalent revêtus, cherchaient à égarer les âmes faibles et se mettaient en révolte ouverte contre la constitution, c'était bien, c'était équitable, mais aller au delà, jeter inutilement le trouble dans les consciences, déclarer suspecte toute une catégorie de citayens dont une partie étaient dévoués, eu déimbre, aux principes de la Révolution, lui paraimait impolitique

O, Lettre & Duplay, = date du 17 octobre 1791.

d'abord, et, en second lieu, souverainement imque. Il s'émut donc singulièrement à la lecture de la lettre publiée par la Căronique de Paru, et ressentit une légitime indignation du rôle qu'on lui faiseit jouer. Voulant donner à sa réclamation le plus de retentissement et de publicité possible, il écrivit à la société des Amis de la Consutution pour protester, en présence du peuple même pour ainui dire, contre une indigne supercherie, et démer hautement les lignes publiées sous son nom (1). Un de ses plus chers amis, Couthon, présidait précisément les Jacobina le jour où lecture de sa réclamation fut donnée (16 novembre 1791).

La lettre faussement attribuée à Robespierre, et dont l'esprit concordant si bien avec celui des réducteurs de la Chrosique de Paris, étaitelle de l'invention de Condorcet, ou telui-ci fat-il dupe lui-même d'une mysufication? Je voudrais en vérité m'arrêter à cette dernière hypothèse, mais il est bien permis de supposer le contraire, quiadon voit la Chronique de Porte garder le silence, malgré la réclamation. publique de Robespierre. Autre chose digne de remarque : jusqu'alors ce journal s'était montré l'ardest panégyriste du député d'Arras, i. avait même enregistré avec complaisance, comme on le verra tout à l'heure, les ovations dont Maximilien avait été l'objet à Béthune ; ch bien l'à partir de ce moment, il va devenir son adversaire implicable. Quand le philosophe Condorcet, le patriote par excellence, survant Brisiot, et du en effet, je le reconnais volontiers, fut un des grands esprits de notre Révolution, voudra lus jeter quelque grosse injure à la face, il l'appellera prêtre 2), et l'on ne devra pas oublier le démenti donné par Robespierre au journal de l'ex-marquis, quand plus tard on lira dans la Chronique de Paris : a Robespierre prâche... il parle de Dieu et de la Providence .. Robespierra est un prêtra et ne sera jamais que cela. » Quelle amertume dans ces quelques mots si profondément injustes adressés à l'homme qui, de tous les acteurs de la Révolution française, sans exception, a le plus obstinément défendu la liberte des cultes et la liberté de conscience l'

ff) Voyet le Journal des sébate de le Société des Amie de la Constitution, numéro 93

<sup>(</sup>a) la blichelet, on le voit, n'est que le plageure de cotte appréciation, parfintement ridicale aux yeux de tous ses nommes qui cet étude Robespierre consciunt suscinent et dans un esprit d'importanté.

v

Dans les premiers jours du mois de novembre, Robespierre était allé à Béthune, où demeuraient quelques personnes de son intimite, notamment cette amie de sa sœur avec laquelle, avant la Révolution, il
avant échangé une correspondance non sans charme, et dont nous
avons cité quelques extraits. Prévenus de sa visite, les habitants turrent
à lui donner un éclatant témoignage de leur attachement, et lui preparèrent un de ces accueils comme jants pouvaient en recevoir les
princes. Sealement, cette fois, rien d'officiel, tout venait de l'initiative
des citoyens. Et quelle différence entre les réceptions de commande
ménagées aux grands de la terre, et ces ovations magnifiques dues à
l'enthousianne, à la reconnaissance populaire! On allait en jugar.

Robespierre était attendu à trois lieues de la ville par une deputa tion de ses competriotes. On avait orné de ficura et de feuillages la voiture qui lui était destinée, et comme ces branches étaient de chêne, une paysanne lui dit . « Nous n'avons pas de lauriers, mais le chêne dure plus longtemps. » A mi-chemin à peu près, un certain nombre de citoyens à cheval, précédés d'un trompette du 13º régiment de cavalerie, vincent lui présenter leurs compliments. Quand il entra dans le faubourg de Béthune, toute la garde nationale se mit sous les armes pour lui servir d'escorte, et le long des roes, les femmes attendries le Enontraient à leurs enfants. C'était un dimanche. Après avoir accepté un dinor qui la lat offert au milieu de la journée, suivant l'habitude du pays, il se rendità la maison commune où se tenait la séance publique de la société des Arais de la Constitution , et là sa présence fut saluée par les plus frénétiques applaudissements. Une couronne civique lui tvait été préparée, les femmes réclamèrent l'honneur de la lui décerper, et il la recut de leurs mains. Toute la séance se serait passée en lélicitations; mais, dit la Chronique de Paris, à laquelle nous emprantous ces détails, il témoignalui-même le désir qu'on ne s'occupât plus de mi. Seulement, ajoute-t-elle, les orateurs paus méprirent point dans cette sourée sur le sens des battaments de mains qui interrompirent fréquenzaent la délibération

à la fin de la séance, Robespierre prit place à un banquet auquel toute le ville nureit bien voutu sessater; malhoureusement le salle était trep petite; elle ne désemplit pas pendant tout le temps de souper, et cependant beaucoup de personnes « ne purent se procurer le placar

de contempler le sublime défenseur des droits et de la dignité du peuble, a ajoute encore la feuille de Condorcet (1). Qui croirait, en lisant ces lignes, qu'à quelque temps de la elle poursuivrait d'incessantes calomnies l'homme dont elle parlait alors d'une façon si élogièse, et du triomphe duquel elle se faisait l'historiographe? Nous avons indiqué déjà une des causes de ce changement suoit. Auf certains philosophes ont sussi de terribles rancuses!

Robespierre couchs à l'hôtel du Lain-d-Or. L'hôtelier, un digne komme nommé Bouthilier, aurait eu à loger Louis XVI en personne qu'il n'aurait été mui beureux, mui fier. « Si je a'avais qu'un lit, et qu'il me fût demandé pour le roi ou pour Robespierre, » dissit-il, « le brave deputé aurait la preférence. » Après être resté trois jours à Bettune, Robespierre retourna dans sa retraite des environs d'Arras, suivant de là les discussions orageuses de l'Assemblée législative, où semblait s'être concentrée alors toute l'ardeur révolutionneirs.

Pendant son absence, un grand changement s'opéra dans a municipalité pariamente. Builly ayant denué sa démission de ses fenctions de man e de Paris, Pétion fut incumé à sa place, dans la journée du 16 novembre. Il avait en pour concurrent le feuillant d'André, et La Fayetta, qui, en verte d'une les de l'Assemblée constituente, par laquelle chacun. des sux chefs de divinon de la garde nationale devast, à tour de rôle, commander pendant un mois, avait dû deposer ses iningnes de commandant géréral. Un certain nombre de voix s'étaient réparties entre Robespierre, Carmis, Fréteau, Thourst et d'Ormescon. Le lendemain même du jour où l'homme qu'il regardait encore comme son meilleur. ami était appeid à la tête de la municipalité paraseane, Pobespierre écrivait à Diplay : « Je panie avec une douce satisfaction que mon cher Pétion a peut-être été nommé maire de Paris au moment où j'ecrus. I éprouveras plus vivament que personne la joie que doit donner à tout citoien ce triomphe du patriotiene et de la probité franche. sur l'intrigue et sur la tyranne (2), e Mes Petion, qui vennis de passer quelque temps en Angieterre, et il s'était trouvé avec madame de Genius, femme du gurendan Sallery, n'inspirart pas à tous les petrotes. le même confiance. Si combre de journeux démocratiques célébrerent sa nomination comme une victoire des Jacobins, quelques aceptiques hochèrent le tôte, et l'Ami du peuple, entre autres, ne le jugeent paghomme à compre des lances avec les ageats da pouroir exécutaf, témoiema hautement la crasate de voir bientôcle nouveou maire « gauchir pag-



<sup>(1)</sup> Chronigue de Puete, da 4 novembre 1701, numbre 210.

<sup>2)</sup> Lettre à Duplay, on date du 17 movembre 1791.

fablacco » et se laisser aller aux cajoleries de la cour « li s'en faut de beaucoup, » disant-il, « qu'il ait les qualités requises pour un chef de la municipalité, place qui exige une extrême acquité, un grand coutage, un zèle ardent pour la liberté, un saint respect pour l'équité et un caractère inflexible... Robespierre, voilà l'homme qu'il nous falloit (1), » Et cette appréciation, sortie de la plume de Marat, a d'autant plus d'importance que Robespierre, comme on le verra hientôt, éprouva toujours pour l'Ama du prople le plus grand eloignement, une sorte de répulsion, tout en rendant justice à son patriotisme.

Il n'avait point quant à ini, cela est bien constaté, de telles appréhensions à l'égard de son « cher Petion » Nous dirons prochanement comment, subussant à son tour l'enivrement du pouvoir. Pétion se separa de son ami, de son compagnon d'armes, avec une facilité dont ne sauraient s'étonner d'ailleurs les gens qui ont étudié le caractère de cet homme, et passa sana scrupule dans le camp de ses plus acharnés détracteurs. Et pourtant, svec quelle joie, avec quelle douce émotion Robescierre le revit, se jeu dans ses bras, le jour même de son retour. à Paris. Elles partent bien du cœur, et n'ont pas été écrites pour tromper l'opinion publique, comme la plupart des Mémoires où on le peint si défiant, où on le présente comme un envieux de Petion, ces lignes. d'une lettre que nous avons sous les yeux, adressée le 30 novembre à son ami Bussart : « Mon cher ami, je suis arrivé avant-h.er à Paris : L'an acupé le même jour avec Pétion. Avec quelle joie nous nous sommes revus! Avec quelles délices nous nons sommes embracsée! Pétion habite le superbe hôtel qu'habiteient les Crosne, les Lenoir; mais son âme est toujours sumple et pure. Ce choix seul suffireit pour prouver la Révolution. Le fardeau dont il est chargé est immenae, mais je ne doute pas que l'amour de neuple et ses vertes pe lus donnent les moiens nécessaires pour le porter. » Et maintenant que des déclamateurs s'évertuent à propager contre lui les accusations d'envie, de jalousie (2), parce que plus tard il ne crut pas devour se lasser attaquer sans se défendre, et répondit assez vertement à de perfides insinuations de son ancies atal, sa justification est dans ces quelques lignes d'une lettre écrite dans l'abandon de l'intimité et conservée par des mains pienses !

<sup>(1) £</sup> And sin propie in le Publicate partition, numéro 003, du 16 novembre 1791.
(2) Comme le garondin Mercaer par exemple, un des plus cyniques enfenciateurs qui aquet tentés des deshouseurs les hommes ses plus pars de la Eévolution françaises.
Viyes con Mescapio Partit.

VI.

Amai, quand Robespierre revint à Paris (28 novembre), l'horizon politique a était prodigiousement obscurci, et, en l'a vui, l'Assemblée législative, poussée par les orateurs de la Gironde, était entrée dans la voie des névérités terribles. La sanction royale avait été refusée au décret rendu contre les émigrés, et pourtant le ministère comptait alors dans son sein quelques membres qui passisent pour attachés à la Révolution. Cahier de Gerville, procureur-syndic adjoint de la commune de Paris, homme mistère et rude, qu'en régardait comme ayant des opimons républicaines, avait remplace au département de l'intérieur de Lesmit, appelé su ministère des affaires étrangères; et Varbonne avait, pour ainsi dire, reçu des mains de la fille de Necker, desmadame de Stael, le portefeuille de la marre enlevé à Duportail.

Le message du ros, portent agnification du réfus de sa sanction, avait été acquesits par de viocents murmures au sein du Corps législatif; on put dés lors présager quel sort était réservé au décret rendu sur les prêtres. Robespierre attribus à ce veto le réveil de l'esprit public, fort engourdi depuis la fin de . Assemblée constituante. L'option, toutefow, lui paraît avoir fait sourdement de granda progrès pendant son absence. « Lo nom de Four lants, » derri-il, « p'excite plus que la rire. » Les Barnave, les Duport, les d'André, lui sembient avour perdu tout crédit (1). \$1 il ne se trompe pes, car, sux élections municipales, d'André, compédieur déclaré de Pétion, n'avait, malgré les démarches actives de ses amis , obtems que 77 voix. C'était un échec irréparable, et l'on peut dire que le parti des Constitutionnels, ce parti intrigant et remuent, qui, après avoir donné tant de gages à la Révolution, s'était soudainement resoursé contre elle, sombra tout à fait dans cette derzière élection. Capandant de bors estoyens n'étrient pas sans augurétude our les projets des ensemis de la liberté, et, cès son arrivée, Robespierre recut la confidence de leurs craintes. « Mais, » ajoute-t-ll dans cette lettre à son ami Buissart, « je trouve de grandes ressources dans l'Assemblée nationale actuelle, que je regarde, contre l'opizion de tont le munde, comme très-supérieure à cella qui l'a précédée. Je pense sins, quant à présent, le temps éclaireirs tout et ne changers jamais rien à l'amitié que je vous at voués (2). » Ceus Assemblés était domi-

<sup>(</sup>t) Lettre à Baismet, on dote du 30 novembre 1791.

<sup>40)</sup> Bul.

sé par les hommes de la Gironde: Robespierre n'avait donc aucune prévention contre eux, puisque, contrairement à l'opinion généralement admise alors, il les jugeait supérieurs aux membres de la précédente Amemblée. Parmi les nouveaux venes, un compatriote de Pétion, le redacteur du journal le Patriote français, Brusot, était devenu une puissance; il apparaissait comme un de leurs principaux chois, et les Girondina se rangeront de son côté, le suivront avengiément dans la seisaion qui ne va pas tarder à éclater entre lui et Rotespierre, sans beaucoup se préoccuper de quel côté seront le patrietisme le plus éclairé, la conviction la plus ardente.

LYRS VI.

Quand pour la première fois, depuis une absence de six semaines, Robespierre reparut aux Jacobins, sa présence excita un enthousiasme extraordinaire. Il ne manqua pas de s'y rendre le soir même du jour de son arrivée. À son aspect éclatèrent les plus vifs applieudissements. Collot d'Herbois, qui occupait le fauteurl comme vice-président en l'absence de Couthon, président en exercice, se leva assistôt, et dezzanda « que ce membre de l'Assemblée constituante, justement surnommé l'incorruptible, » présidat par extraordinaire la séance ce soir-là ; ajoutant que les règlements de la société ne s'oppositent pas à cette motion, et qu'il fallait que les bons généraux visitassent les postes (1). Cette proposition, mise aux voix, ayant été adoptée à l'unanimité, Robespierre prit le fauteuil, et en quelques mots chaleureux il remercia avec effusion la société du lémoignage flatteur dont il vanait d'être l'objet (2'. L'y fut en effet extrémement sensible, et ne manquapas de lare part de ses impressions à son cher confident d'Arras. « l'ai été dans la soirée à la séance des Jacobins, où j'ai été accueilli du public et de la société avec des démonstrations de bienveillance si vives qu'eiles m'ont étanné, maigré toutes les preuves d'attachement auxquelles le perp,e de Paris et les Jacobins m'avoient accontumé (3). » Assurément ces lignes ne viennent point d'un orgueilleux s'imaginant qu'à son aspectitous les fronts doivent s'incliner; et, ne l'oublions pas, c'est surtout dans ces lettres privées, tout intimes, que se décele le véritable caractère de l'homme.

Ce même jour on commença d'agiter aux Jacobins une quention qui, durant plus de deux mois, a last tenir attenuf le pays tout entier : je veux parler de la question de la guerre, dant l'Assemblee législative s'était déà occupée depuis quelques jours. Par un des articles de son décret sur les émigrées, elles avant chargé son comité diplomatique de lui pré-

<sup>(1)</sup> Journal des débats de la Société des Amis le la Constitution, munden 100.

<sup>(3)</sup> Lettre à Buincart, en date du 30 novembre 1791.

senter prompiement un rapport au sujet des médieures mesures à prendre à l'égard des puissances étrangères, sur le territoire desquelles se tenaient des rassemblements suspects. Le 22 novembre, Koch, deputé du Bas-Rhin, s'était borné au nom de ce counté, à proposer à ses collègues de charger le pouvoir executif de récourir aux mojens les plus prompts et les plus efficaces pour forcer les Électeurs princes de l'Empire à dissoudre les rassemblements d'émigrés formés ser leurs territoires, aux portes de la France, et à ne plus tolèrer les enrôlements journahers qui s'y faisaient. L'Assemblée, après avoir ordonné l'impression du rapport de son comité, en avait ajourné la discussion; mais dès lors germa dans une 'ouie de têtes la pensée de jeter un defi aix souveraises auprès desquels les émigrés, dont les intentions hostules contre la patrie n'étaient plus un mystère, trouveraient aide et protection.

Robespierra, en arrivant à Paris, trouva donc les esprits dans les dispositions les plus belliqueuses. Il avait éte reçu par ses hôtes avec les démonstrations d'une tendresse toute paternelle; Duplay et sa forme avaient embrané un fils, les enfants un frère (1). En peu d'instants il s'était mis su courant de l'opinion de la société des Amis de la Constitution, laquelle somété, prêchée depuis au semaines par les hommes de la Gironde, et maintes fois présidee par eux, etait nécessairement imbue de l'enthousissme guerrier des orsteurs de ce parti, dont les paroles sonores retentissaient comme un bruit de cia,ron. Pour lui, il n'était nullement revenu avec des idées guernères, et sa l'ardeur dont lu avaient paru ammées les populations de l'Artois et de la Picardie. avaient pu le rassurer sur l'énergie qu'eu besoin la France saurait déployer contre ses ennemis, elle ne suffisut pas pour l'engager à pousser. témérairement son pays dans des entrephises aventureuses. Il savait trop bien combien peu de profit l'humanité retire en général de ces grandes effusions de sang où disparaissent en pure perte des générations tout entières, et surtout combien les gens de guerre sont presque toujours funestes à la liberté. Avec l'admirable sens d'observation dont il. était doué, il vit tout de suite clair dans la situation. Si en effet et



<sup>(1)</sup> M Michelet a common une grave errors en rescutant (t. III., p. 367) que Robes pierre avait rationed en arter d'Arres, et était allé logge avec elle rue Saint-Florentin. Ce fet seniement en mois de septembre 1782 que Charlotte Robespours quitte Arres, larrages son joues frire Augustin foi municé dépuié à la Convention mationale. Elle vist logge, son pas rue Saint-Florentin, mais rue Saint-Haussé, chos Diplay, qui les céde, dans en musten, l'appartement du devant, sur le rue. Ce fut pies inre qu'à le seute d'une bestalle evez melame Duplay elle afin demourer rue Seint Florentin, dans un poèt appartement ch, pour queque temps surlement, alle parvint è cotraîner son frère. Neus reconstruos tout cela en détail.

mineureusement la paix devait être rompue par le fait des puissances évangères, c'était bien; muis alors, pensait-1, il fallait allumer la guerre des peuples contre leurs oppresseurs couronnés, et non pas entreprendre une petite guerre restreinte qui permit au pouvoir exécutif de s'entourer d'un appareil formidable, et de tourner, à un moment donné, contre la Révolution les armes destinées à frapper l'ennemi.

La 18 novembre, disions-nous donc, surent lieu aux Jacobins les premiers débats sérieux sur la guerre, à l'occasion d'un projet de décret. que Dubois-Grancé proposat de soumettre à l'Assemblée législative, et par lequel on aurait insisté auprès du roi pour qu'il oût à prendre immédiatement les mesures les plus propres à dissiper les rassemblements d'émigrés. Le lendemain dévait précisément s'ouvrir à l'Assemblée la discussion du rapport présenté par Roch peu de jours auparavant. Quelques orateurs ayant été entendes, Robespierre quitta le fauteuil et monta à son tour à la tribune. Selon lui, l'Assemblée nutionale n'avait nullement besoin de s'adresser humblement au roi : c'était à elle-même à tracer au pouvoir exécutif sa ligne de conduite, et à décréter les mesures capables d'assurer le salut public. D'aptès le projet du comité, les électeurs de Mayence, de Trèves, de Cologne, et l'évêque de Spire, semblaient être les grands ennunis qui mensçament le peuple français; à son avis, il n'y avait rien à craindre de ces petites puissances; mais il en était une dont on ne parlait pas, c'était l'Autruche, la plus formidable, la seule peut-être à redouter. Léopoid tolérait aussi à Tournay des rassemblements d'émigrés; craignait-un de citer son nom? « Or, » poursuivait Robespierre, « il faut dire à Léopold : Vous violes le droit des gens en souffrant les rassemblements de quelques rebelles que nous sommes lom de craindre, mais qui sont insultants pour la nation. Nous vous sommons de les dissiper dans tel délai, ou pous vous déclarons la guerre au pora de la nation française et au nom de toutes les nations ennemies des tyrans. »

Ainsi donc, dès les premiers jours, Robespierre possit nettement la question : s'il devenuit nécessaire de troubler la paix de l'Europe, encore falait-il frapper l'ennemi véritable; or cet ennemi, l'empereur d'Autriche, le frère de la reine, on verra de quels ménagements la cour et les ministres usaient à son égard. « Si le gouvernement français, » contigueit Robespierre, « défère à une pareille réquisition, faite avec digné per les représentants de la nation, les ennemis intérieurs et extérieurs ne sont plus à crandre. Il faut se pénétrer de ce principe, que la hierté se peut se conserver que par le courage et le mépris des tyrans. L'Assemblée nationale et le pouvoir exécutif doivent agur svec

les ennemis extérieurs comme un peuple libre avec des despotes, il fait imiter ce Romain qui, chargé au nom du Sénat de demander la décision d'un ennemi de la République, ne lui laissa aucun délai. Il faut tracer autour de Léopold le cercle que Popilius traça autour de Mithridate. Voilà le décret qui conviert à la nation française et à ses représentants (1). » En bien! ce langage sera toujours celui que nous entendrons tenir à Robespierre dans ses grandes luttes avec les Girondins sur la question de la guerre; seulament, ayant eu le temps de se recueillir, d'examiner plus froidement les choses, il essayera de câlmer l'enthousiasme belliqueux de ses concitoyens, les engagers à se tenir sur la défensive, sachant trop bien de quels périls était sans cesse menacée, dans un pays engoué de la profession des armes, cette liberté dont le triomphe était le but de sa vie.

En ce temps-là les Jacobins s'occupitent également de l'instruction publique, question capitale, qu'au milieu de ses immenses travaux avait négligé de resoudre l'Assemblée constituante. Robespierre se trouva compris dans la liste des membres du club auxquels fut confié le som de préparer le meilleur système pour instruire les enfants, et de faire à la génération qui grandissait le catéchisme de la constitution (2).

Du respect que Robespierre portait à la liberté et à la légalité aous trouvons des preuves à chaque pas. Ainsi, à cette époque, se poursuivaient les opérations pour les élections municipales. Manuel ayant été nommé procureur de la commune, un ardent ami de Danton, d'Aubigny, dont nous aurons à parler plus tard, vint le 4 décembre proposer aux Jacobins de recommander Danton pour substitut. Robespierre prit alors la parole, et engages ses collègues à s'abstenir de délibérer en commun sur les candidats aux diverses places, de façon à ne pas encourir la reproche d'avoir imposé au public ceux à qui leur patriotisme pourrait mériter les suffrages de leurs concitoyens. Il craignait en un mot que la pression d'une société en corps sur les électeurs ne parôt une atteinte à la liberté et à la sincérité du vote. Dans cette circonstance, il eut pour contradicteur Réal, dont l'opinion semble avoir eu plus de faveur (3).

(2) /bif , numéro 103.



<sup>(1)</sup> Journal des débats in la Société des Amis de la Constitution, numéro 102.

<sup>(3)</sup> Phil., numero 105. Il n'est pas unes intérêt de moier en passant ou que sont devenus ses adversares plus ou mens achernés de Rebespierre qui ne sont pas toun-bis avec un sur se champ de batable de la Brountien, les modérés ou les exegerés qui l'accusationt d'être un syven Regnault (de Saint-Jean-d'Angely), pour n'en aiter qu'un parms ses contradicteurs habituels de l'Assemblés constituents, fut comblé de histoints et d'homeurs pur Naposées, deut il se montre le serviteur avengle et dévoué-

le lendemain, il montait de nouveau à la tribune afin de combattre la notion d'un membre qui demandait que les sections s'assemblassent dans les cas d'urgençe, et que la société adressat à ce sujet une pétition au Corps législatif. La permanence des anciens districts, on s'en souvient, avait été supprimée par un décret de l'Assemblée constituante malgré les efforts de Robespierre, qui s'était aussi opposé en vain à l'interdiction des pétitions collectives; mais une fois la loi votée, il s'inclinait, la jugeant invisiable et sacrée tant qu'on p'en avait pas obtenu légalement la réforme. C'est pourquoi il s'éleva contre la proposition soumise aux Jacobins, voulant préserver la société du reproche. trop légèrement dangé contre elle, d'attaquer sans cesse l'ordre établi. Il n'avait aucun doute toutefois sur la purete des desseins des Amis de La Constitution, et ne se dissimulant nullement les avantages que les citoyens pourraient retirer de la faculté de se réunir librement. [] commença par la déclarer; « mais, » ajoutait-il, - et ses paroles, il faut les retenir, - « je n'en suis pas moins convaincu que cette société doit s'interdire toute pétition sur beaucoup d'objets de circonstance, et j'en trouversis mille preuves ai j'avais besoin de prouver la vér té de mon assertion et de cette circonspection sage que je n'ai jamais ceasé DE PRÉCHER DEVANT VOUS, et que je ne cesserai de soutenir jusqu'à ce que la vérité soit établie » Une telle démarche donnerait nécessairement prise aux ennemis de la société! elle lui semblait donc inutile et dangereuse. C'était aux membres des sections de Paris à présenter eux-mêmes individuellement cette péntion, revêtue ainsi d'un caractère plus imposant. Robespierre ne manquait pas de confiance dans l'Assemblée nouvelle, on l'a vu par une des lettres dont nous avons cité des extraits, il espérait qu'elle se déciderait à réformer un décret malheureux selon lai, et qu'elle procurerait au pays le bienfait inestimable de la liberté, « l'objet de nos vœux, » disait-il en finissant (1). Docale cette fois à ses sages conseils, la societé repoussa la motion proposée.

Con te de l'Empire, on ne fut pas sa faute, paralt-il, si les Bourbons, en rentrant, ne fireut pas appel à son dévouement.

Chef de la police impériale, Réal, comblé de richemes, accepta égaloment de Napolion le titre de comte

il. Journas des débats de la Société des Amis de la Constitution, numero 106,



VIL

Une pétition, signée de la plupart des membres du directoire du 46partement de Parie, au seix daquel quelques Constituante, comme Besmeuniers, Beaumetz et Taileyrand-Périgord, avaient trouvé un reauge à la clôture de l'Assemblée nationale, petition qui invitait le roi à refuser la sanction au derrier decret du Corps lég slatif sur les troubles religieux, fournit à Robespierre une nouvelle occasion de tégoignes de son respect pour la liberté et la légalité 1 e 6 décembre, Dubois-Crincé dénonçait vivement cette pièce aux Jacobins comme contre-révolutionnaire, et l'on ne proposit rien moins que de deminder la mise en accissation des signataires. Rebespierre, tout en bâmint. energiquement la faute commuse par le cirectoire du département, démontra qu'il n'y avait aucun moyen légal de s'opposer à cette démarche, puisque les membres du directoire, en lui donnant la forme d'une pétition, avaient sin comme simples particuliers, et usé d'un droit commun à tous les citoyens (1. Le mepris et l'indignation publique nouvaient donc neuls, ouivant lui, faire justice de cette pétition dont il aguala d'atheurs l'arrévérence à l'égard de l'Amemblée legislative, et que Camille Desmoulins considérant comme le premier feuillet d'un vaste registre de contre-révolution, envoyé à la souscription et à la nignature des aristocrates des quatre-ringt-trois departements.

Cet objet occupa durant deux jours encore l'attention de la société. Quelques membres auraient voula que l'on combatifi la pétition de directoire par une contre-pétition émanée du club même; mais Robne-pierre fit de nouveau observer, au nom de la prudence, qu'il valuit mieux que les pétitions émanassent des membres des sections de Paris, agissant comme citoyens, que d'une société quelconque. « B'faut, » dit-it à la seance du B, « que les ennemis apprennent que le public n'est point l'écho de cette société, mais au contraire qu'elle est l'écho du public; qu'ils apprennent qu'elle n'est autre chose qu'une section du public, qui n'a de l'énergie que parce que la capitale est pécetrée des principes de la Révolution, et qu'ello est prête à la défendre et à secrifier pour elle les biens les plus précieux. » Puis, signalant l'appochase avec laquelle étant conque cette pétition du directuire du département de Paris, où l'on avant cherché à pailler la haine des

<sup>(</sup>I) Sournet des débats de la Sociéte des Amis de la Constitution, numéro 107

plus purs patriotes, il ajoutait que ce serait peut-être l'occasion de dévoiler aux yeux de l'Assemblée législative le perfide système des ennemis de la Révolution, qui ne cessaient d'attaquer la liberté, en parlant de leur amour pour cette même liberté. Rien d'odieux, à ses yeux, comme ces gens qu'on avait vus, au sein de la dermère Assemblée, essayer de comprimer la liberté par les combinauons les plus machiaveliques, et qui, ayant trouvé moyen de parvenir à des places importantes, s'efforçaient encore de lui porter les coups les plus fanestes. Les projets des ennemis déguisés de la Révolution lui paraissaient plus étendus, plus compliqués qu'on ne se l'imaginait; aussi, pour les dejouer, conscillait-il le calme, l'union, une serveillance de tous les instants (†).

Cea paroles impressionnèrent vivement la société, immédiatement elle charges une commission de lui présenter, à la prochaine séance. un projet d'adresse à l'Assemblée législative. Robespierre lut chargé de la rédaction. Le surlendemain, à l'ouverture de la séauce, il montait à la tribune pour donner lecture de son travail. Dans cette longue adresse, dont les journaux du temps ont seulement donné des extraits, il signalant, dès le début, le mauvais effet produit par cette demarche. d'un corps administratif provoquant le veto royal contre un décret qui avait pour but de mettre fin aux troubles religieux; spectacle, disaitil, aussi nouveau qu'alarmant pour l'ordre public. Quel était donc le dessein de ces administrateurs? Voulment-ils avilir l'Assemblée législ'ative, détréditer sa sagesse, ranimer le fanatisme, autoriser la révolte. en quelqua sorte par leur exemple? Étast-ce pour encourager la cour à repousser de nouveau le vœu des représentants de la nation? Voilà quelles reflexions suscitait tout d'abord la pétition du directoire du département. C'état moins, du resto, co corps administratif qu'on avait à combattre, semblait-il à Robespierre, que les Desmeumers, les Talleyrand, les Benumetz, dont on reconnaissait l'esprit insideux, c'était sur eux que devait rejaillir le blame. En vain avaient-ils tenté de donner le change à l'opinion en mélant à leur perfide pétition un hommage à la liberté et à la constitution, on aurait pu s'y tromper at tous les préambules ministériels et l'expérience de la Révolution n'avaient pas suffisamment avancé l'éducation des esprits à cet égard. « Le aation, » s'écriait-il, « commence à être fatiguée de ce charlatenisme qui ne laisse apercevoir que des intrigues; après les intrigues, les conspirations; après les conspirations, des parjures. On ne la

<sup>(1)</sup> Sournal des débats de la Société des Amis de la Constitution, security 106.

trompgra pas plus longtemps. » Puis, s'adressant à ces administrateurs eux-mêmes, il leur reprochat d'avoir imprudemment occasionné les trophies religieux en imaginant de faire dire alternativement le service divin dans la même église par les prêtres assermentés et les réfractaires. Nétait-ce pas là créer un antagenisme fistal? Et quoi de plus propre à diviser les campagnes? « Craignes, » leur disait-il, « craignes qu'on ne s'aperçoire que vous faites tous vos efforts pour nous ramener. au despotisme par l'anarchie. » Ca sera en effet la pratique constante des enperms de la Révolution. Au reste, confiant dans l'avenir de la liberté. Robespierre exprimaii l'espérance de voir le monarque rejeter une pétition dont la nation n'indignait à bon droit, et terminait en cestermes . Ce serait en vain que nos exnemis auraient conçu l'affreux projet de couvrir la terre de la liberté de sang et de russes, la liberté s'élèverait sur ces runes mêmes ; elle sernagerait sur les flots de sang . Tremblez, perfides, la liberté est plus forte que les tyrans (1). » Ainsinous voyons peu à peu s'accentuer plus énergiquement les paroles des orateurs : elles front s'assombrissant en raison des efforts et des violences contre-révolutionnaires. Mais nous sommes loin encore des hyperboles des hommes de la Gironde; Robespierre n'est pas à leur dispason. Toutefois Brissot, dans son journal, prodigua les plus grands. eloges à l'adresse rédigée par Robesperre, adresse dont le c.ub des Jacobins vota avec enthousiasme l'impression et l'envoi à toutes les sociétés affiliées (2).

En même temps, Camille Desmoulins rédigeait et faissit signer par trois cents citoyens une contre-pétition qu'il vist présenter lui-même à l'Assemblée nations e, dans la séance du 11 décembre, et dont l'auchet donns lecture. C'etast un morceau achevé. Jaman le charmant écrivain n'avait déployé plus de verve, plus d'ironic mordante, plus de grâce et de bon sens à la foie. Il flériment avec une juste raison les membres de ce directoire qui, après avoir été les principaux auteurs des dispositions sévères prises par la dernière àssemblée contre tout écrit tendant à provoquer l'avalimement des pouvoirs constitués, la résultance à leura actes, après avoir fait fusiller au Champ-de-llars des citoyens signataires d'une pétition parfaitement légale, avaient commis sux-mêmes le delit qu'ils avaient voulu réprimer, e',

(1) Journal des debats és la Sociéte des Aines de la Constitucion, numéro 1994.

<sup>(2)</sup> Petriote françois, mundre, 85d. Voici en quelle termes g'expressant Persont : « Crite adresse, rédiges per M. Robespoerre, est un excellent preservant contre le venin armioemisque qu'en veni, a l'aide de la pétition du directoire, dans les département. M. Robespoerre en réfute avec éloquemes les principes dangureux, en dévotie avec courage les intentions perfides, es expose avec desergie ses couragnement binostes. »

pris à leur propre piége, s'étaient mis dans le cas d'être poursuivis. Aussi Camille, moins tolérant que son « cher camarade de collège, » demandait-il que les membres du directoire du département de Paris fussent décrétés d'accusation, non-seulement pour avoir provoqué l'avihissement des pouvoirs constitués et la résistance à leurs actes, mais encore pour avoir adresse au pouvoir exécutif une pétition collective. au mépris du décret qui interdisant ces sortes de pétitions, — car, dans son opinion, ils n'avaient point agi comme simples citoyens, - et osé déclarer que, chargés en leur qualité d'administrateurs de l'exécution do décret, ils ne prêteraient jamais la main à une pareille loi si elle n'était pas frappée du veto royal (1). L'Assemblée législative, jugeant, d'accord en cela avec Robespierre, que le directoire du département avait use d'un droit commun, ne le décreta point d'accusation, mais elle acqueillit par des applaudissements prolongés la vive satire de Camille Desmoulins, en vota l'impression, et, marqués comme d'un fer rouge par cette plume acérée, les Desmeuniers, les Talleyrand perdirent le peu de crédit qu'ils avaient pu conserver auprès de quelques amis de la constitution, et tombèrent tout à fait dans le mépris public.

## VIII

Mais revenous à la grande question du moment, je veux parler de la guerre. Il importe de bien préciser l'état des esprits à cette époque, la situation respective des partis, les espérances des uns, les appréhensions des autres, car les importants débats dont nous ailons rendre compte auront une portée incalculable et enfanteront des hames qui aboutiront, hélas' à de désastreux résultats. C'est pourquoi nous irons lentement dans l'étude de cette grave question; nous ne négl gerons aucun détail; nous n'omettrons aucune preuve, parce qu'il est indispensable de relever les trop nombreuses erreurs accréditées sur ce point, parce qu'il est temps de remettre chaque chose à sa place, parce qu'il faut démontrer d'une façon irréfragable de quel côté, dans la grande lutte oratoire à laquelle donna neu cette question de la guerre, furent la clairvoyance, la logique, et surtout le calme et la modération (2).

Aucune animosité n'existait alors contre Robespierre dans le cœur

T. I.

<sup>(</sup>l' Voyez cu morcenu, l'un des plus fins qui soient sortis de la plume de Camille Demonluis, dans la Moniteur du 12 décembre 1791.

<sup>(2)</sup> Hêtons-nous de dire que cette question a été admirablement trutes par M. Louis Bianc. (Voyes son Histoire de la fecousien, t. VI, p. 217] Il est difficile que l'esprit le

des Garondons. Ils rendaient pleine justice à son désintéressement, à non patriousme, à ses lumières, à son éloquence, à la poreté de senmours: son immerée populanté ne leur portet pas encore ombrase : als venasent de rappeler à l'ordre, par un décret, une députation de la rdie de Sant-Malo pour avou, à la barre même où sile aveit été admise, traite de blumphématoires certains passages d'un discours de Robespierre sur les colorses, prononcé à la tribune de l'Assemblée coastituante (1) On se rappelle enfin avec quelle complassance le journal lie-Conduccet avait recenté l'ovetion dont Maximilien avait été l'objet à Béthune, la feuille de Brisaut ne lui était pas moins favorable, et elleaccuediait volontiers encore les éplires les plus flatteuses en l'hooneur de celui que bientôt elle s efforcera de dénigrer impitoyablement (21, Eh. bien i nous allons voir, - speciacie digne de la plus acrupuleuse attention. -- comment une dissidence d'opinion sur la question de savoir si la France devait témérairement exposer se constitution, sa liberté, toutes, les conquêtes de l'esprit moderne dans une guerre dont le pouveir exécutif aurait la direction, engendrera contre le grand homme d'Émitde la Revolution, ou peut dire de l'humanité, des colères et des rancuries. qui dépassent toute croyance. Et, - point essentiel auquel, en général, on ne s'arrête pas assex, — il faudra, en assistant par la pensée à cesluttes que vont se livrer des hommes qui rependant voulurent presquetrus la même chose, le triomphe complet des principes de la Revolution : Il faudra, dis-je, observer avec som d'où vinrent les provocations, dans quels cours se creusèrent d'abord des ablmes de haine sens fond, doquel côté erfin prit naissance cet infernel système de calonimes, armes terribles, dent so servira l'un et l'autre parti. Seulement, s'il en est un qui sost plus excusable que l'autre, c'est assurément celu, qui n'a fait. qu'user de représailles. Un, dans une opinion besucuup trup répanding encore, tancis qu'on accorde tout aux conema de Robespierre, et qu'on

plus prévent au ce re-du pas à l'évidance des descentes sois sons les yezg du lactour. None repropues dans à secte histoire tean coux qui rendent tempatire la quantion dans sen consemble. Nous avent dé, en le comprene, nous restraindre ser nombre du deinde étrapgere à motre se et, mais en soisse temps nous étances hastacoup plus aux es qui remourse spécialement Pobampierre.

(i) Voy les féroterous de form, auméro 126, p. 416. La ffenitue ne dit mot du ést incident es ce qui concerns personnellement Robsepteru ; voir le numéro des 3 décembre 1791

(2) beyon in Patricio françois, unimment le monére 2010, sis an trouve une adramac de la Societé de Amis de la Constitution de Lyon, à Robespacere et à Pétion, dans lanquelle on la ce Verinous estayeme : legislateurs sub imm. par l'effet d'un dens la diognement, nons n'avens pu assister à la fitte avaque que vois fat dennée aux moment su com étag pentres dans la dance commune éen empresa il est deux bases antarel que mon absorbace à mottre un non mu foures à la manaronne dont von terme finement auxiliar per une febres de Paris... » Voyer aves le mamére 654.



se montre pour eux d'une indulgence infinie, en lui fast, à lui, un crane ée se défendre, et l'on se récrie sur ce qu'il y a parfois d'amer dans son langage, comme si la vivacité de la riposte n'était pas toujours en raison directe de la violence de l'attique. Encore une fois il nois est donc indispensable d'insister là-dessus.

Assurément si, vers la fin de l'année 1791, une idée fut à peu près universellement accueille avec enthousisme, on fut celle de la guerre, mise en avant par les Girondins. Soutenir le contraire, ce serait aller coutre la vérite des faits, ce serait surtout meconnaître le génie belliqueux de notre nation. Propagée d'un bout de la France à l'autre, cette idée enflamma les esprits, bien peu resistèrent à l'entraînement. Dans les campagnes, dans les stellers, dans les sociétés populaires, il n'était question que de gierre. Marchons à l'ennemi! tel était le cri général. Et cela n'avait nen d'étonnant de la part d'un peuple que nédux la perspective des camps, que grise l'odeur de la poudre, et qui, su bruit du tambour à la vue des enseignes déployées, est toujours prêt à courir les aventures des batalles, sans s'inquiéter de tout ce qu'il risque dans les hasards de la guerre, j'entende ses institutione, sa liberté, car le reste est d'un intérêt secondaire, et sans se demander si, en verto d'un prétendudroit des gens, à est permis aux bonance de s'érager ams: en bourreaux les uns des autres. Et moi-même qui écne ces lignes, se me sus-je pas senti pris, plus jeute, de la fièvre des combats, ne me suis-je pas enivré aussi de cette fumée de la gloire mistaire. n'as-je pas chanté l'homme des armees , celui que voyat de loin venir Robespierre, et que, dans sa merveilleuse perspicacité, il aignalant d'avance à son pays, montrant l'anéantimement des libertés publiques comme une des plus pérideuses conséquençes de la guerre?

Ainsi dooc, cette guerre, tout le monde la voulait alors, la cour, les Girondins, la Société des Amis de le constitution, menée par eux en ce moment, la nation entière, mais à des conditions et dans des vues bien différentes. La cour voulait la guerre, cela est hors de doute, et ce qui le prouve préfragablement, c'est qu'ayant refusé de sanctionner le décret sur les émigrés, décret dont l'exécution eût peut-être rendu inutile la rupture de la pais, elle ratifia sans difficulté les propositions belliqueuses de l'Assembles nationale. Mais conseilée par Lameth, Triport et Rarnave, ayant la Fayette pour géréral, elle entendait faire la guerre à sa façon, c'est-à-dire menager avec som les grandes puis-tences, l'Autriche et la Prince, sur lesquelles elle comptait toujours pour la restauration de l'ancien régime, et a'en prendre aux petits princes ailemands, afin de pouvoir lever des troupes à son a se et les dirigers un moment donné contre la Revolution elle-même. Nous avons

b cet égard un aveu péremptoire, c'est colui du ministre Narbonne, du protégé de modame de Stael, qui assurément, tout en ayant l'air d'entrer dans les vues des Girondins, n'obéasait guère aux mêmes aentiments. Eh bont plus tard il avouait que son desseus avait été de former une armée dans laquelle Louis XVI ent pa trouver un refuge, et d'où il aurait intimidé les riche, comme le voulait également La Favette (f). Ce fut ce que comprit très-bies un des journeux les plus populaires du temps, qui se rendit tout de suite aux prévoyantes observations de Robespierre « Si Louis XVI n'a pas vouls concourravec les représentants de la nation a assurer la tranquil ité de l'État par des moyens legaux, » dissient les Révolutions de Paris, « c'est qu'il a voulu la guerre, c'est qu'il lu faut la guerre pour seconder ses projets (2). » Mais bien peu nombreux encore étaient parmi les patriotes les convertis à la paix, ou du moins les partisans de la guerre défensive seulement.

Au reste, il ne s'agissait pas encore de la grande guerre des peuples contre les rois, la seule que comprit Robespierre, si l'on venait à être attaqué et sa l'on en était réduit à tirer l'épée, comme or l'a pu voir par les queiques paroles qu'il prononça à la tribune des lacobins, le jour même de son retour. Les vieux des Girondins in allaient pas alors au delà d'une guerre restremte, et lanard, dans ce sombre et beau discours du 29 novembre où, parlant des ministres, il s'était écrié : « Disons-leur que désormais sin n'ent à choisir qu'entre la reconnaissance publique et la vengearce des lois, et que, par le met responsebilité, nous entendons la mort, » l'anard se bornait en définitive à réclamer des mesures vigoureuses contre les émigrés et ces petits princes d'outre Rhin, assez hardis pour favoriser les coupables entreprises des rebelles (3) Dans le message présenté le soir même au roi, au nom de l'Assemblés législative, on l'invitait à adresser d'énergiques déclarations aux cercles du Haut et du Bas-Rhin, aux électeurs de Trèves et de Mayence, à l'évêque de Spire ; mais de l'empereur d'tutriche, du rei de Frusse, dont les sentiments hostiles à l'égard de la Revolution étaient pieu contrus pas un mot. Tel était également le seus des discours belliqueux prononcés à la tribune de la sociéte des Amis de la constrution. Eux aussi, les Jacobins, avaient cédé à l'entraînement généralt.

(3) Voyez le Noutieur du 1er décembre 1791.

 <sup>(1)</sup> Sourenées contemporates d'autoire et de tétérature, par M. Villemain, chap. I, p. 13.

<sup>2)</sup> Recointena de Purie, ruméro 127, p. 467. Ce que n'empêche per M. Michelet d'acrire » La cour avant une peur effroyable de la guerre, nous le navone maintenant de la manière la plus certaine, » Et comment l'énomet cerreine le mais il l'une façon at servaine? C'est en dont il a complétement négligé de mons faire part, (Vey en com listoire de la Récolution française, t. III, p. 365.)

a combien d'efforts il fallat à Robespierre pour les convertir en partie à l'opinion construire I on en jugers. C'est donc par la plus etrange common, par le plus complet cubit dus faits, qu'an a pu les présenter comme opposés à la guerre et conçcent seulement à combattre l'enneue materieur. Même à un moment où Robespierre était perveuu à formiter bases des converteurs, un permat text désoud aux humines de la Gironde, les Christique de Parts, prend soin de nous avertir que la sociése des Jacobies n'a pes varié dans son opinion sur la guerre, et que ses sentiments à ce sujet ne sont pas équivoques 1).

(1) Theorigue de Porte, primire 264 de l'année 1791. A setto bioterios, a pentirodro de la dire n'e plus mal can II M'ebelet tracté artic importante question de a grappy. Dage he begins pages qu'il les à cormardes, tent est autreus à, dirigieré comme à planer. Nu le distinction entre les époques. Il suppose d'abacd, très-gentertement, can Rahaparen étant recent d'Arem e atom profesor que personne a et page gala il describe deux lignus. Cun de von discourt, longuetles, nun annece alles do vont l'agre dges e tente tent univer princeent percuetiment le contracce de ce que il. Miakalas primud démontres (Nice de la Révolution, p. 200. t. 11h. Il suppose essente four mild an provide grater gas par suppostures, or ger, par parenthuse, ast use gargadien façan d'arrive l'hatoret al suppose, fin-ju, que ffebregierre adapta a parti de la part. Il parte que les terradites e un revieu e les que a est nationant exact. pour le monort, a étaont, en son absence, empares de l'aler populaire de la guerre, at qu'il ne rement per se mottre à leur muie (p. 568). Est-il possible de repetance make our use hypothese public ore becomes a grands, softwardens dust propose? 20 Papers quail eroyaction transcers and accordances to parts for silps of marinas op 1006. On out confunds, on view 4, quant on let do selles chosen serving par un historien 4 sin go view messio. M. Discholet manage de homosup temp loss aut les messiones etupropose at one finding que se universat les formulies et les Monagnants. Ou vers a soutraire que, dans est longe débate sur la guerre, Robuspierre resdet tempoure plotne justes la patrictione de com qui professioni sur cette mestion une aux-n cipit lon que la nome, au que, all y out de mismonté de l'acrimente dans la bite, miles vierent de ses advancaces, non de lui. Enfin M. Michelet suppess, en trainème Joen - et es d'austignère possèse de l'Atic plus lestement des suppositions sur des d'années personné amperiorales, pour nons sorrer de l'expression même de patre tliustre confrete, - que Rebesporre fut i organe sus menetes janetimes de prevenes, desequelles compendes, an grance partie, disequatrones de bone anti-como impreso Receptors W. Machelet, an evaluant nationals in graces the abiliance and supposition à l'abre de laquelle devant se propose Robespurve, r'était bous culie-la. à cour etr, et g'out vrament torshor dans le raiseale que de grécouter assume l'avent d'un vil listelett Chamme man mit visteren tudennstablen get janga'h en mort an arem de m montour a addregant des risens déchéestes sontre les previègnes un prosents et les Probest versus Most, de la fler , p. 250 et 260. Et pase 1 y a un autre malheur s'act. que i pagarticay de M. Morbotet treetennt l'opposition des soudtes paerbones de province matre : side de la guerre est complétement factor. Bil evan exament avec quelque dess in Assertant also distincts of its in recomposations are described, if y marks trained one multiplied to individualists on fibrous die in general, ventum dus mostile passiones des provinces. el el y garratt ver peur exemple que, dans la manes de 26 mare 1712,frances esperabeit principant à i openion de belonguerre d'être due desteun mobre de textes les sements personne que ava-out foi de l'avie de la guerre. On voit sant quele abbuse d'arrent and awaregle préventire à entroire un drives piece de acur et de mieut, et que nome me exembattens qu'è regret, peque par un dever de enne ence. Le es est manageme Mabuspare, M. Machaiet décature tribupent les pourtes, les

To the distribution assembled in terminal distribution and the second



Par toute la France, avons-nous dit, s'était rapidement propagée cette idée de la guerre. Partisans de la cour, minutériels, Girondins et Jacobine, tous semblaient animés de l'ardeur des combats, comme si d'un coup dépée on allait trancher le nœud des questions brûlantes. dont la prompte solution importait à la prospérité du pays. Or, troubler ce concert d'enthousissme ; tenter de démasquer les uns, de détromper les autres : opposer la froide raison aux emportements d'un patriotisme plus ou moins éclairé; combattre seul l'engouement public au nom de l'humanité, de la philosophie, de la liberté, entrer en lutte enfin contre tout un peuple saisi d'un frémissement belliqueux, c'était donner au monde un grand et noble spectacle : eh bien ! ce spectacle, Robespierre le donna pendant deux mois. Puisant dans sa conscience les forces nécessaires pour ce duel inégal, il vint, le front calme, l'œil serein, rompre en visière aux innombrables partisans de la guerre, sachant d'avance peut-être à combien d'inimités et de calomnies ilexposait sa personne, mais plaçant au dessus de sa popularité le triomphe du droit, de la vérité et de la raison.

IX

Présenter Robespierre comme systématiquement opposé à la guerre, ce serait une erreur. Philosophe, il n'amant pas ces affreuses effusions de sang qui profitent en géneral plus aux despotes qu'sux peuples; patriote, il croyait à la nécessité de la paix, afin d'établir dens le pays la liberté, le jeu régulier de la constitution, et surtout, afin de vaincre les ennemis du dedans, plus acharnés et plus à craindre que ceux du dehors, sauf à tomber résolument sur toute puissance étrangère assez osée pour s'immiscer dans nos affaires intérieures. Et alors c'eût été la guerre terrible des peuples contre les tyrans couronnés, non une guerre anodine contre de petits princes allemands, incapables de soutenir le choc d'une armée française. Voilà ce qu'it disait dès le 28 novembre, des le jour même de son arrivée. Un examen plus approfondit de la question et de la situation ne fit que le fortifier davantage dans son opinion, il vit d'abord très-clairement que la cour avait un intérêt.

opinions de ou grand citoyes, qu'on serait tenté de craire en vérité qu'il n'a pas lu une seul des discours proconsés par lus sur estte question de la guerre, de novembre 1791 à janver 1792, et dont il se contente de siter par ci par là quelques bribes. Combiem plus juste, plus équitable et plus vras est M. de Lamacime, dans les pages étoquentes cà il apprécis l'attitude de Robespierre en ses graves débatal (Voy. l'Hestaire des Garrendies, p. 53 et suiv. du t. II de la 1° édition.)

à un semblant de guerre, afin de pouvoir diriger à son gré les forces militaires du pays , ses prévisions à cet égard ont été, on l'a vu, justifices per les propres aveux de Narbenne. Il n'est pas de peine ensaite à a'apercevoar que les souverains de l'Europe, tout en déstrant la guerre pour écraser la Révolution qui pouvait les menacer à leur tour, ne innaient nullement à prendre l'offensive, aimant bien mieux laisser au peuple français le rôle d'agresseur, et mettre de leur côté les apparences du droit et de la justice. Attaqués les premiers, ils se trouvaient dans le cas de légitime déferse, et nul n'avait à blamer leur intervention dans les affaires de la France. L'empereur d'Autriche donna même quelques ordres pour la dispersion des émigrés dans ses États. Aussi, quand, le 9 décembre, le journaliste Carra vint sux Jacobins dénoncer une proposition formelle qu'aurait faite Léopold à Louis XVI de le souterar lui et la mosarchie, Robespierre éleva quelques doutes. Il était bon de se tenir sur la défenave, dit-il, mais, selon lui, les poissances étrangères avaient plutôt l'intention d'effrayer la France que de rompre avec elle (1).

Le surlendemain, Réal et Carra n'en prirent pas moins successivement la parole, pour proposer les meilleures mesures à prendre au sujet de l'intervention qu'aurait offerte l'Empereur. La seule réponse, selon eux, était de porter les premiers coups, d'assaillir l'ennemi dans ses foyers. Invoquant l'exemple de Frédéric le Grand, ils présentaient la guerre agressive comme beaucoup plus avantageuse que la guerre purement défensive, et Réal alla jusqu'à demander que, laissant de côté le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, on consultêt dans ses comices le souverain, le peuple, qui seul pouvait forcer leroi de mettre immédiatement ses armées en campagne.

Ausaitôt Robespierre monta à la tribune et dit. « Messieurs, ce n'est pas sans quelque répugnance et même sans quelque honte que je suis monté à cette tribune pour improviser sur une question aussi délicata, et qui demande un examen si profond; cependant, comme je vois l'opimion se porter avec une certaine impétionité vers un parti qui ne me paraît pas avoir été approfondi, je me suis cru obligé de vous présenter quelques observations qui me sont inspirées. » Rappelant ensuite qu'il avait autant d'attachement que personne pour la souveraineté du peuple, et qu'il s'était attiré assez d'inculpations calomniques à cause de cet attachement pour avoir le droit de se livrer à quelques réflexions à ce sujet, il critiqua, avec beaucoup de ménagement d'ailleurs, l'opimion du précédent orateur comme inconstitutionnelle. Il ne s'agussait

<sup>(1)</sup> Journal des débats de la Société des Amis de la Constitution, numées 100.

pas de convoquer le peuple dans acs comices, c'était à l'Assemb ée nationale à décider si l'on fermt le peux ou le guerre. Quant à lui, ce dornier parti lui samblait le plus dangereux, parce que, n'ayant aucune confiance dans le privoir exécutif, il ne le verrait pas auns inquétude disposer de toutes les forces du pays, que, par un vote de guerre, l'Assemblee législative mettrait entre ses mains. Puis il était sûr d'avance qu'au neu d'attaquer l'empereur, le ventable ennemi, dans le Brahant où les populations se réuniraient tout de surie à nous, on porterait nos troupes dans un coin de l'Aliemagne, où elles se trouveraient inclees de toute communication avec les citoyens (1). On va voir combien il devinalt juste. Il borne là, dans cette séance, ses observations; mais les grands discours que nous allums avoir à mailyser, serunt, en partie, le développement de ces quelques peroles improvisées.

La ciscussion était engagés, et eile devait se prolonger pendant des mois entiere. Bien rares étaient alors les partisans de la paix. Cependant Robemerre avait du premier coup converts à ses idées un de ses futura collegues à la Convention, Eubon-Crancé, lequel parla dans sou. sens à la séance suivante des Jacobins (12 decembre). Après lus on entendit un membre qui, dans son enthousissme belliqueux, proposa d'investir l'Assemblée legislative d'une autorité dictatoriale. Robespierre combattit vivement cette metion et soutint de nouveau son opinion en faveur de la paix, ou plutôt de la guerre défensive. Sans doute, dit-il, si les forces de la nation devaient être dirigées par des maina pures, il serast peut-être avantageuz de prendre les devants et de déclarer la guerre à ceux qui toléroraient sur non frontières des rassomblements hostiles , mais dans l'impossibilité où l'on était de se fier aux agents du pouvoir exécutel, il lui semblait préférable d'attendre une provocation. La dictature était, à ses yeur, un détentable. moyen. Il failait, avant tout, examiner de quelle espèce de guerre on était menacé. Était-ce la guerre d'une nation contre d'autres nations? celle d'un rot contre d'autres rois ? non ; c'etait évidemment la guerra de tous les ennemes de la constitution contre la Révolution française, lesquels étaient de de ex espèces, ceux du dedans et ceux du dehors. Pouvait-on raisonnablement ranger parisi les premiers la cour et les agents du punyoir exécutif l'Sana résoudre affirmativement cette



<sup>(</sup>i) Journal des debais de la focusée des dints de la Constitution, naméro 109. Nous devent faire absorver a sen lecteurs que cette femile, a seule qui à cette époque randit compte, et tria-gereaulirement encere, des identes des Jacobies, tronque augulièrement les discourse de Rebesporre, dont en u'n enveryé qu'une reproduction tres-pille et très-occurtée en estacqueres, quand au n'est pas été impressée à part, per ordre de la meidal.

question, Robespierre se contentait de faire observer que les emezies du debors, les rebelles français, prétendaient n'être que les défenseurs de la cour de France et de la noblesse française.

Traçant, à traits rapides, l'historique de tons les efforts tentés par la cour et sea partisans pour enrayer la Révolution et denaturer la constitution dans le seus des idées rétrogrades, il se demandat comment on pouvait avoir la pensée de confier a cette cour le sons de diriger les hostilités contre des ennemis dont elle partageait tous les sentiments, et arrivalt à cette conclusion, que ce qu'on avait le plus à Craindre, c'était la guerre, le plus grand fléau, suivant lui, qui pût menacer la liberté dans les circonstances où l'on se trouvait. Sans doute i, y avait quelque inconvénient à laisser submater sur pos frontières ces ressemblements d'émigrés, sentinelles avancées de la contre-révolution; mais pourquoi la guerre, quand peut-être, en sanctionmant les sages décrets de l'Assemblés nationale, on aurait ou raison. des refelles \* Rappelant avec quelle persistance un certain nombre de députés, parint lesquels Lameth, Barnave, Duport et La Fayette, aujourd'hut les consettlers de la cour, avaient essayé d'altérer la constitution au profit de cette cour, et de confisquer une partie des libertés. conquises en 1789, il montrait la main des intrigants dirigeant présentement le pouvoir exécutif dans le sens de leurs nancunes et de leur. ambition. Chose bien étrange? on refusait de punir des rehelles, et l'onne reculeit pas devant une declaration de guerre contre enx. Il s'agissait donc d'une guerre simulée, mais n'en apportant pas moins avec alle son contingent de torreurs, de dangers, de complots et de trabisons, sur lesquels le pouvoir exécutif comptait sans doute pour amoner. le peuple français à une capitalation dont le gage servit l'anéantaiseguent de la liberté et de la constitution. « Voilà, » disait Robespierre en finissant, « voille, si je ne me trompe, les voes de l'intrigue muistérielle; voilà le véritable nœud de cette intrigue qui nous perdra si nous nous environnons de ces terreurs, in nous donnous une consistance aussi funeste que ridicule à ces factieux qui no méritent que le mépris de la pation, et qui n'avraient pas dû fixer deux jours son attention. Je que si convaincu par les tius samples réflexions que le bon sens suggère à ceux qui sont instruts des attrigues de la cour, que je cross êre aussi sûr de ne pas ne tromper que si fétais membre de directure, du club de Richelieu, de l'hôtel Marsillac et de tous les cabinets compignateurs (1). » Admirable sagacité de Robespierre, dont les dis-

<sup>(</sup>i) (la trouve de discuss de Robespierre dans les manières 110 et 111 du Journel du trèpité du les Sacrétés des deuis et le Constitution.

cussions et les événements qui vont suivre apporterent chaque jour de nouvelles preuves. On sait à présent combien justes étaient ses prévisions, et de quel don prophétique il était doue quand il poussait le cri de défiance : Caseaut consules!

X

Le jeudi 14 decembre, le roi vint à l'Assemblée répondre en personne au message du 29 novembre. Dans un discours tout empreint de respect et d'amour pour la constitution, il déclars, après avoir rendu plemement justice à l'empereur, son beau-frère, et l'avoir remercié publiquement de ses bons offices, il déclars, dis-je, qu'il allait sommer l'électeur de Trèves de faire cesser dans ses États, avant le 15 janvier suivant, tout attroupement, toutes dispositions hostiles de la part des Français qui s'y étaient réfugiés, sous peine, passé cu délai, d'être considéré comme ememi par la France. Cette déclaration fut accueilles su bruit d'applaudussements prolongés. Ainsi, on le voit, l'empereur d'Autriche était, pour ainsi dire, traité en allié, en ami, alors qu'il promettait formellement aux princes possessionnés en Alsace et en Lorraine les secours dont ils auraient besoin pour obtenir leur réintégration dans tous leurs droits et priviléges (1).

Quand le roi se fut retiré, son nouveau ministre de la guerre, Natbonne, prit la parole pour annoncer que dans l'espace d'un mois cent cinquante mille hommes, divisés en trois armées aux ordres des maréchaux Luckner et Rochambeau et du général La Fayette, seraient réunis aux frontières, et que, quant à lui, il partirait sous peu de jours pour inspecter les troupes et dissiper les déflances qui pouvaient exister entre les soldats et leurs officiers (2). Le choix d'un général auquel se rattachait le souvenir tout récent encore des massacres du Champ de-Mars n'avait rien de bien rassurant pour les patriotes, et nous ne tarderons pas à voir le héros des deux mondes prendre soin de justifier lui-même les soupcons dont il était l'objet.

Le soir, aux lacobins, un ancien membre de l'Assemblée constituante, Biauzat, vanta beaucoup la pureté des intentions du roi, et engages en quelque sorte la société à cesser tous débats, pour ne pas gêner l'action du gouvernement dans ce moment critique. Il semblait

(3) Meniteur du 16 décembre 1791,

<sup>(</sup>I) Voyaz las Mémoirm du prince de Hordemberg, catés par MM. Bunhes et Roux dans leur Micheles partementaire de la Révolution, t. XII, p. 463 et may.

susi regarder comme résolue une question encore indécise, celle de la guerre. Mais, si en effet elle était resolue dans le sens de l'action, ce serait pour le malheur du pays, s'était écrié Robespierre, qui s'était empressé de monter à la tribune pour répondre à Bianzat. La déclaration du roi devait être, selon lu , l'objet du plus mûr examen de la part de l'Assemblée nationale. Il ne s'agissait donc pas de savoir ai le monarque était digne de plus ou moies de confiance, il s'agissait de décider la paix ou la guerre par la pression de l'opinion publique.

Et certes, s'il est un noble speciacle su monde, c'est celui d'un grand peuple discutant solennellement, et en pleine liberté, une affaire relative à ses plus chers intérêts. On peut essayer de persuader aux nations esclaves au'il est indistensable de coufier aux gouvernements le noin de trancher ceue question vitale de la paix ou de la guerre, que le secret le plus absolu est nécessaire, et qu'elles ont tout à gagner à se réveiller un beau matin avec le fardeau d'une guerre sur les bras, Bans avoir été appetees à donner leur avis , les nations libres entendent les choses autrement, et, laissant de côté la prudence imaginaire et les précautions machinériques des despotes, elles estiment que tous les points d'intérêt public doivent être livrées à la discussion des citoyens. Ainsi pensait Robespierre, relativement à la question de la paix et de la guerre. « le dédare, moi, » disat-il avec fermeté en répondant à Bializat, « que je la discuterai selon ma conscience et le sentiment impérieux de ma liberté. » Il n'accordait ni aux partisans de la cour manx ministres le droit de toucher à sa liberté à cet égard; amais, ajoutant-il, « je leur donne la permusion illumitée de me calommier, moi et tous les hons citayens, autant qu'ils le trouveront convemable à leurs intérêts. » Danton appuya de sa grande et forte voix les paroles de Robespierre, et la société decida à l'unanimité la continuation de la discussion (1).

Brissot n'avait pas parlé encors. Un discours de lui était attendu comme un oracle, car, malgré sa réputation compromise, il était parvenu à prendre sur l'Assemblée législative une influence considérable, et déjà il était regardé comme le chef de ce groupe d'hommes commissous le nom de Garondina, et qui se grossit peu à peu d'une foule de gens aux opinions les plus diverses. Nous avens parlé de sa réputation compromise, et, en effet, quelle que soit la sympathie qu'on puisse épouver pour un homme dont on ne saurait contester, je le veux hies, m le taient, ni même le patriousme, il est impossible de nier ses antécédents fâcheux, ses hauons à Londres avec, des libelistes gagés,

<sup>(1)</sup> Journal des débate de la Sociéte des Amis de la Constitution, numéro 111.

égrasés de mépris, et enfin certains actes de sa viu passée auxquels sa récente polémique avec le pamphlétaire Morande avant donné beaucoup trop de retentmeement. Malgré cele, il n'en était pas moins l'âme de os parti remumt dont l'ambition égalait largement le patrictisme, et dont les membres furent, à un autre point de vue, bum plus soupconnect que le glorieux tribun auquel :la allaient tant reprocher nes défiances. Je n'aime point à procéder par suppositions, mais quand on voit, à un certain moment, les Grondins disposer, pour ainsi dire, en favour de leurs créatures, de toutes les places laussées par la constitution à la discrétion du roi ; quand on lit surtoit de qu'à écrit à ce sujet une femme que ses haisons bien conques avec Narbonne ont miseà môme d'appréciar leur tactique et ont rendue témoin de leurs prévenances pour un ministre que le choix de son cœur avait donné à la France (i), il est bien permis ée croire que, a ils ont beaucoup simé la patrie, ils ont aussi heaucoup aimé le pouvoir, et que dans la guerre ils out cherché surtout un moyen de satisfaire leur ambition et de consolider leur influence.

- La guerre, la guerre! » écriveit Brissot dans son journal, le 15 décembre. Tel était, suivant lui, le cri de teus les patriotes français, le veu de tous les amis de la liberté, dont il voyait déjà le drapeau sacré flotter sur les palms des rois, sur les aérails des sultans, sur les châteaux des tyrans féodaux, sur les temples des papes et des maphtis (2). Cependant ses vœux n'allment pas alors au deià de ceux des minutres, et ce ne fut pas une declaration de guerre contre les roisqu'il vint le lendemain soir proposes sur Jacobins, il se contenta de leur demander d'appuyer Narbonne, dont il avait combattu les injustes préventions contre les patrioles opposés à la guerre. « Jeviena, a dit-il, e défendre la proposition de la guerra contre les petits. princes allemands. » Tout le mal, suivant lui, était à Coblentz. Il vou-Int bien rendre hommage aux intentions drostes et patriotiques de reux. qui noutenment un système contraire as sien, miss il premit l'engagement de détruire paqu'à la dernière de leurs objections. Loss de se métier de la cour il disait : « La défiance est un état affronx ; » et il. ajoutait : « Vous avez voulu la guerre, le pouvoir exécuta va la déclarer, il fait son devoir, et vous devet le soutenir quand il fait son devoir. En le soutement, il vous reste à le surveiller, et s'il vous trabit. le peuple est là. Il pous crie sans cesse : l'union! l'union Eh bien!

(3) Voyes la Pstriote français, numéro 257.

<sup>(1)</sup> Madame de Steil. Considérations sur la Révolution française (t. 11 de la 2- édition ;

qu'il seit patriote, et les Jacobins deviendront ministériels et royalistes (1). . Aunsi, cela est bien evident, les Girondins, abondant involontairement dans les vues de la cour, s'en tenaient à la guerre restreinte. et ne semblaient animés d'aucun sentiment de défiance à l'égard du ministre de la guerre. Toutefois Robespierre va bien se garder de les confondre avec les Constitutionnels, et nous l'entendrons tout à l'heure établir une distinction très-nette entre ceux-ci, qu'il considérait comme des intrigants, et les premiers, dont il combattit l'erreur avec les paus grands ménagements.

Profonde fut la sensation produite par le discours de Brissot, car, nous le répétons, la majorité des Jacobins penchait pour la guerre. De toutes parts on demanda l'impression de ce discours; en vain Robespierre réclama l'ajournement jusqu'à la fin des débats, elle fut votée d'enthousiasme. Danton monta immédiatement à la tribune pour ne pas laisser la sociéte sous l'impression des paroles de Brissot, car, se rangeant à l'avis de Robespierre, il ne croyait pas le moment opportun pour une déclaration de guerre ; il voulsit scruter les intentions du pouvoir exécutif avant que « l'ange exterminateur de la liberté fit tomber les satellites du despotisme (2). »

Jusqu'ici Robespierre avait esquissé la question entraits rapides, par improvisation, répondant tout de suite et sans préparation aux arguments des partisans de la guerre. Mais au discours profondément étudié et travaillé de Brissot, qui, de son propre aveu, avait médité depuis six mois, et même depuis la Révolution, la thèse soutenue par lui, il crut devoir une réponse complète, définitive, et le suriendemain, 18 décembre, il vint aux Jacobins, armé d'un de ces phissants discours qui seul suffirat à la reputation d'un orateur, et sur lequel il convient de s'arrêter un peu longuement.

XI

Ce soir-là c'était fête au chib Les patriotes d'Angleterre ayant envoyé une députation aux Jacobins, on avait placé dans la salle des séances les drapeaux des œux peuples. Les députés anglais furent recus au milieu d'une affluence énorme, avec un indescriptible enthousiasme: une jeune fille, tout émue, leur offrit comme souvenir, au

(2) Journal des débats de la Sociéte des Amis de la Constitution, numéro 112.

<sup>(1,</sup> Voyez la Journal des débats de la Societe des Amis de la Constitution numéro 112. et le Patriote françois, muméro 862,

nons des lemmes de France, une sorte d'arche d'alliance, renfermant un bonnet de la liberté, la constitution française, quelques épis de blé et trois étendarés sur lesquels on livait dans les deux langues. Viere libre au mourse! Hommage touchant qui semblait contenir des promesses de paix, hélas! que l'avenir ne réalisera pas.

On pritensuite la réschition de placer côte à côte dans le salle des séances du club, les histes de J.-J. Bousseau, de Frankin, de Mahly, de Price et de Mirabeau. Après cela parut à la barre un artiste, sourd-muet de sausance; il venait faire à la société don des bustes de Robes-pierre et le Pétion (1), afin que, pour sinsi dire, vivants cu morts, tous les grands lutteurs de la liberté fusient toujours présents par leurs images dans cette enceinte ouverte à tous les hommes libres, et qui retentissait de paroles dont les éches prolongés remplissaient d'effrai le cœur de tous les despotes.

En ce moment ou apporta sur le bureau une épée de Damas offerte. à la société par un citoyen nommé Virchaux, pour être donnée au premier général français qui terrasserait un ennemi de la Pévolution. La président (c'était Isnard) s'en saint, et la brandissant avec une exaltation prodigieuse : « La voilà cette épée, » s'écria-t-il, « elle sera toujours victorieuse. Le peuple français poussers un grand cri, et tous les autres peoples répondront à sa voix, la terre se couvrirs de combattants, et tous les ennemis de la liberte seront effacés de la liste des hommes (2). - Co mouvement théâtral, ce langage figuré, après des ecènes délà si émouvantes, étaient certes faits pour transporter une foule d'auditeurs passionnés. Cependant un journal tout dévoué à la Cirondo avous que l'action d'Isnard était bien près de prêter su ridisule, n eussent été le mot f our l'avait dictée et l'énergie des expressions. dont il s'etait servi (3). Si Robespierre ne la trouva pas ridicule, il la jugea cangereuse, car on ahait reprendre les débats sur la gierre, et il savait combien pous autres Français nous sommes auscepubles de nous laisser atter à l'impression du moment. Il supplia donc l'assemblée de supprimer tous les mouvements d'éloquence matérielle qui pouvaient entraîner l'opig on alors qu'elle devait se livrer à la discussion la plustranquille. La société se calma comme par enchantement, et, sur la proposition de Couthon, el e passa à l'ordre du jour (5). Prenant ausmtôt la parole, Roelerer s'engagea à suivre le précepte qu'on venait. de donner, et à discuter froidement is question. Partisan de la guerre,

<sup>(1)</sup> Voyez la Chronique de Paris, numéro 354 de l'anzée 1791.

<sup>(</sup>V) Journal du Albate de la Sovieté des Jenus de la Constitution, numbre 112,

<sup>(3)</sup> Chronique de Paris, mamero 344, whi supré,

<sup>(4)</sup> Journal des débats de la Société des Amis de la Constitution, membre 113.

comme Brissot il voyant à Coblentz le cause de tous nos maux; il fallait en finir avec Coblentz, disait-il, et c'en était fait du fanatisme et de l'agiotage.

Robespierre monta à la tribune au milieu des applaudissements prodigués au dernier orateur (1); l'opinion de la société semblait donc entièrement à la guerre, lorsqu'il commenca en ces termes : « La guerre! s'écrient la cour et le ministère, et leurs innombrables partisana. La guerre l'répètent un grand nombre de bons c.toyena, mus par un sentiment généreux, plus susceptibles de se livrer à l'enthousiasme du patnotisme qu'exercés à méditer sur les ressorts des révolutions et sur les intrigues des cours. Qui osera contredire ce cri imposant? Personne, si ca n'est ceux qui sont convainces qu'il faut délibérer mûrement avant de prendre une résolution décisive pour le salut de l'État et pour la destinée de la constitution ; ceux qui ont observé que c'est à la précipitation et à l'enthousiasme d'un moment que sont dues les mesures les plus funêstes qui aient compromis notre liberté, en Lavorisant les projets et en augmentant la puissance de ses ennemis ; qui savent que le véritable rôle de ceux qui veulent servir leur patrie est de semer dans un temps pour recueillur dans un autre, et d'attenure de l'expérience le triomphe de la vér.té.

« Je ne viens point caresser l'opinion du moment ni flatter la puissance dominante; je ne viens point non plus précher une doctrine pusitianime, in conseiller un lâche système de faiblesse et d'inertie; mais je viens dévoiler une trame profonde que je crois assez bien connaître. Je veux aussi la guerre, mais comme l'intérêt de la nation la veut : domptons nos ennemis intérieurs, et marchons ensuite contre nos enmernis étrangers, s'il en existe encore.

« La cour et le ministère veulent la guerre et l'exécution du plan qu'ils proposent; la nation ne refuse point la guerre, si elle est nécessaire pour acheter la liberté; mais elle veut la liberté et la paix, a'il est possible, et elle repousse tout projet de guerre qui serait proposé pour anéantir la liberté et la constitution, même sous le prétexte de les défendre. « Ainsi, dès les premiers mots, on le voit, il a bien soin

<sup>(</sup>I) La Chronique de Paris, qui mentionne à petne le ducotre de Robespierre pour din qu'il n'a pas faut dans la société de nombreux procélytes, sjoute, se vantant beautous le discours de Rarderet, que les appasselassements qu'il a reçus prouvent seens que les sentiments des Jacobins su sujet de la guerre ne sont pas équivoques (xumém 354 de l'année 1791). Le Patriots français n'est pas moins explicite, et se tlatte, après sveir cité un long fragment du discours de Resderer, que tous les esprits sent à la guerre. On comprand maintenant quel sera la dépit des journaix girendais quand, après plus de six semaines de luttes, le société des Jacobins se sera presque tout entrère convertie à l'opinien de Robespierre.

d'établir une distinction formelle entre les partisans de la cour, c'està-dire les Feuillants, les royalistes, et ces bons citoyens mus par un sentiment généreux et l'enthousiasme du patriotisme, c'est-à-dire les Girondins.

Reprenant ensuite des arguments qu'il avait fait valoir déjà, et les discutant avec plus de force, il se demanda de quelle sorte de guerre la France était menacée. S'agussant-il de la guerre d'une nation contre d'autres nations, d'un roi coutre d'autres rois ? non, mais de la guerre formidable de tous les ennemes de la Pévolution française contre cette Revolution. Or les plus dangareux, les plus redoutables de ces ennemes n'étaient pas à Cob.cnik, ils se trouvaient au soin même du pays, et c'était à eux, à la cour, au ministère, que l'on confierait la direction d'une talle guerre!

Puis, envisageant la question à un point de vue économique et phi-Pomphique, Robespierre traça une sombre peinture des maux auxquels s'exposait un peuple en se laissant aveuglément entraîner dans les basarda de la guerre, ce premier veu de tout gouvernement qui cherche à accroître sa puissance. Pour le ministère, c'était un moves commode de couvrir d'un voue impérétrable ses déprédations, mais quelle cause d'épuisement et de ruine pour les finances ée la nation ! La guerre' mais c'était le plus grand persi de la liberté naissante ! Parelle s'établassaient les dictatures , par et e l'attention générale, détournée des délibérations intéressant nos droits civils et politiques, se portait exclusivement sur les événements exterieurs, et les genéraux, les ministres grandissisent au détriment des législateurs et des magnatrats; par elle er fin se constituait dans les villes frontières ce régime arbitraire devant leguel disparamement toutes les garanties protectraces des droits des citoyens. Et quel danger n'y avait-si pas dans l'enthousiasme. trop naturel d'une nation et des soldats pour un général victorieux ? L'histoire de nous montrait-elle pas les chefs heureux fassant toujours pencher la balance en faveur du parti qui ils aviient embrassé, a emparant eux-mêmes de l'autorité quand ils avaient le tempérament des César et des Cromwell : ou. s. c'étaient des courtisans sans caractère. renferçant le pouvoir du maître, à la condition d'être ses premiers valets? La guerre drigee par un gouvernement perfide lui semblait donc l'ecueil le plus ordinaire des peuples libres. Ah! comme au dixneul Brumaire, les aurvivants de la Révolution devront se rappeler ce magnifique discours de Robespierre!

Different était, il est vrai, le raisonnement des patriotes qui, cédant à un généreux entrainement, persissaient regarder la guerre comme la source de tous les biens, oussi, foisant allusion à quelques lignes du

Pariote françois, citées plus haut, l'orateur ajoutait : « On croit dejà vox le drapeau tricolore planté sur le palais des empereurs, des suftans, des papers et des rois, ce sont les propres expressions d'un ecrivan patriote qui a adopté le système que je combats. D'autres assurent oie nous n'aurons pas plutôt déclaré la guerre que nous verrons s'écrouler tous les rônes à la fois. Pour moi, qui ne puis m'empêcher de m'apercevoir de la lenteur des progrès de la liberté en France. l'avoue que je ne crois point encore à celle des peuples abrutis et enchainés par le despotisme Je crois autint que personne aux prodiges que peut opérer le courage d'un grand peuple qui s'élance à la conquête. de la liberé du mande, mais quand je fixe les yeux sur les circonsrances réclies où nous sommes, lorsqu'à la place de ce peuple je vois la cour : lorsque jame vois plus qu'un plan imaginé, prépare, conduit par des courtisons l'orsque j'éhiends débiter avec emphase (cutes ces déclamations sur la liberté individuelle à des homanes pourris dans la fange des cours, qui ne cessent de la calommer, de la persécuter dans leur proore pays, alors je demande au moins que l'ou temile bien réfléchir sur une question de cette importance. »

En effet, poursu vait-il, si la cour et le muistère n'avaient pas un intérêt puissant à entreprendre la guerre, auraient-ils négligé les plus simples précautions pour la prévenir? Ne les avait-on pas vus favoraser, encourager même les émigrations? Ne les avait-on pas entendus se plaindre amérement des municipalites et des corps administratifs qui avaient tenté d'y mettre une digue et de s'opposer ainsi à l'exportation de nos armes et de noire numeraire? En vain venait-on parler de ces proclamations ambigues adressees aux rebel es pour les engager. à rentrer dans le sein de la patrie ; ces lettres mêmes, pleines d'inquigence pour des conspirateurs armés, se disant, il est vrai, les champions de la noblesse et de la cour, sembiasent être une invitation tacité à persister dans leurs criminels desseins. Si le roi et ses ministres avaient résilement voult la cossation d'un tal état de choses, et detruire sur nos frontières le foyer de la rebellion, auraient ils apposé le vetoroyal aux mesures décretées contre les émigrés par l'Asiemblée nauupale? Comment comprendre qu'après avoir usé de tant de menagements à l'égard d'individus traîtres envers la patrie, on vienne aujourd'hus proposer la guerre contre eux au moment même, pour aines dire, où l'on repoussait également un décret destiné à réprimer leurs alités. naturels, ces prêtres séditieux qui, au nom du ciel, troublaient l'ordre public et commençaient à allumer dans toutes nos provinces le flambeaude la discorde et du fanatisme ?

Rippe,ant ensuite les trames ouréies, dans les derniers temps de

l'Assemblee constituante, pour altérer la constitution, par ceux qu'on appelant, par der sion sans doute, les Constitutionnels, il montrait on mêmes hommes completant, non pas le retour de l'ancien régime, où ils n'avaient point de place, mais l'établissement d'un état de choiss p us favorable à leur intérêt personnel, à leur amb tion. Il leur fallait une chambre haute, composée de nobles et même d'hommes des communes, à qui l'on conférerait la noblesse. Or nous savons aujourd'hui. par expérience, bétas! avec quelle facilité les meneurs de la baute bourgeciaire, d'anciens révolutionnaires même, as lassient affub et de titres d'empeunt, et, descriteurs du parts populaire, passent dans le camp des privilégiés; ous, nous savons trop combien, depuis, se sont vérifines les prévisions de Robespierre. On commint sans doute sur les accaratements, la famine, le chémage, la guerre enfin, pour ameter le peuple, par la lassitude, à une infame composition. N'était-ce point là le secret des faveurs ministerielles accordées à tous les contre-révolutionnaires, et de la persecution dont les patriotes étaient constamment l'objet? Ah! jes nobles, les Feuillants, les intrigants de toutesies classes, navaient bien qu'il valut mieux poursuivre la fortune en France même, au milieu des troubles, que de l'aller chercher à Cobients. Aussi les voyait-on s'attacher, par tous les moyens, à mettre obstacle à la loyale. exécution de la constitution aujourd bui terminée, et travailler ouvertement à diviser l'Assemblée législative. En bien l'n'était-ce pas à tous cus gena-là, sux ministériels, sux journalistes vendus à la cour, qu'on entendant aussi pousser des cris belliqueux? Le ministre de la guerre p'avait-il pas denoncé du haut de la tribune nationale les patriotes dont l'opinion sur ce point nétat pas conforme à la sienne? La courvoulait door la guerre, man à son heure, à sa convenance, elle la voulait, pour se parer, aux yeux de la nation, d'un semblant de patriousme; elle la voulait, pour diriger à sa guise les forces du pays, tourner à un moment donné contre la Révolution elle-même cette épée dont la constitution armait sa main, et evasaisir le pouvoir absolu. Et, pour la réumite de son plan, elle comptait sur l'incivisme de certains corps administratifs, ocmme co directoire de Paris composé de ministência tels que Besumetz, Desmeuniers et Talleyrand; sur la corruption des fonctionnaires publics, l'ambition des uns, la posulamenté des autres, la fatigue du peuple, et surtout sur ces égoistes favorisés de la fortune, qui, aimant la Révolution parce qu'el e les avait égalés à ceux au-dessous desquels ils étaient jadis, ne pouvaient consentir à leur tour à être les égaux de ceux qu'us regardaient comme leurs inféricurs.

« Législateur patriote, à qui je réponde en ce moment, » s'écrimt



glors Robespierre en s'adressant à Brissot avec une courtouie extrême. « quelles précautions proposes-vous pour prévenir ces dangers et pour combettre ontto ligue! Aucene. Tout or que vous avez det pour nous reasurer se réduit à ce mot : « Que m'importe! la liberté trioniphera de tout. » Ne diract-on pas que vous n'êtes point chargés de veiller pour assurer ce triomphe, en déconcertant les complets de ses ennemes? La défiance, dites-vous, est un état affreux / beaucoup moins affreux saus doute que la stupide conflance qui a causé tous nos embarras et tous nos maux, et qui nous mêne au précipice. Légalateurs patriotes , ne calomnez pas la défiance; laissez propager cette doctrine perfide à ces làches intrigants qui en ont fait iusqui et la sauvegarde de leurs trabisons. Jaissez aux brigands qui voulent envahiret profance le temple de la liberté le soin de combattre les dragons redoutés qui en défendent l'entrée. Est-ce à Mankus à trouver importuns les cris des oiseaux sacrés qui doivent sauver le Capitole? La defiance, quorque vous pussues dire est la gardienne des droits du peuple; elle est au sentiment profond de la liberté ce que la jalousie est à l'amour, Législateurs nouveaux, profitez du moins de l'expérience de trols aunées d'intrigues et de perfidie; songes que, et vos devanciers avaient sent, la pécessite de cette vertu, votre tâche serait hemicoup moins difficile à remplir; mos elle, vous êtes aumi destinés à être le jouet et la victime des hommes les plus vils et les plus corrompia, et craignes que de toutes les qualités nécessaires pour surver la liberté, cel.e-là. ne soit pas la soule qui vous manque.

« Si l'on nous trabit, a dit encore le deputé patriote que je combats, Le peuple est id. Qui, mus doute ; mais vois ne pouves ignorer que l'insurrection que vous désignes sei est un remède rare, incertain, extrême. Le peuple était là, dans tous les pays libres, forsque, malgré ses drotts et sa toute-puissance, des hommes habiles, après l'avoir endormi un asstant, l'ont enchaîné pour des siècles. L'était là, lorsqu'aumois de juillet dernier son sang coula impunément au sein de cette capitale; et par quel ordre? Le peuple est là; mais vous, représentants, n'y êtes-vous pas aussi? Et qu'y faites-vous si, au lieu de préveiret de déconcertar les projets de ses oppresseurs, vous ne savez que l'abandonner au droit terrible de l'insurrection et au résultat du bouleversament des empirest » Oa reconnaît bien encore dans ces paroles l'homme qui craignit toujoirs de voir la liberté compromise dans les orages de la place publique; c'est pourquoi il engageait si vivement sesconciovens à veriller sur elle avec un soin jaloux pour n'être pas exposés. à la péressité de la revendiquer dans des luttes où elle pouvait s'abliner. *e*ntièrement.

La guerre que l'on proposest était à le fois, suivant Robespierre, une guerre étrangère, comestique et religiouse, pusque, outre les princes allemands, or avait centre soi les émigrés et les prêtres réfractaires à qui la cour et les ministres portaient un si tendre intérêt. Or, avait-on jamies vu un peuple consolider sa liberté sous les auspices éu despo-tième qui le conviait à une telle guerre? On avait inviqué l'exemple des Americains; mais avaient-ils eu à combattre au dedans la trakison et le fanatisme? et s'ils avaient triomphe, guidés par Washington croit-on qu'ils seraient arrivés au même resultat a ils sument été conduits par des généraux dévoués à Georges III ? Autant vaudrait dire que, pour vaincre Porsenns et assurer leur liberté, il était indifférent que les Romains fussent dirigés per les consuls ou per les fils de Tarquin.

Il valuit mieux declarer la guerre que de l'attendes, diant-on. Quant à jui, il sût préféré l'étouffer entièrement; mais, en l'admettant comme une necessité il important plutôt, à son avis, pour le salut de la liberté, de se tenir sur la delensive que de provoquer les hosbités. En effet, à peine ouvertes, que verrait-on? Libre d'exécuter à loisir son plan de contre-révolution, ayant la force en main, le gouvernement traiterait en esnemi de l'État quiconque userait appeler le soupçus sur un mimatre, sur un général, et le patriousme agrait obligé de fleclar devant le despotisme militaire. Sil était beau pour des hommes de combattre sous les yeux de lours femmes, de leurs enfants, pour leurs fayers, pour la patrie envahie, si slore le dévouement était facile et sans bornes, une défa te réparable; si l'ambition des cheis était moirs pergonnelle, leur trabison moins fatale au pays et a la liberte, combien al en était autrement quand on portait la guerre su debors! Et comme Robespierre avait raison lorsqu'il montrait les puissances évrangères. n'attendant que cette occasion de nous attaquer! car, pensan-il, elles auraient longtemos hésité à se livrer les premières, sans aucun prétexte plausible, à la plus odieuse et à la plus injuste des agressions. Ainsi on allait leur fournir un prétexte in-speré, et l'on a maginait rencontrer des partisans de sotre coratiution chez tous les aujetades despotes | Ah | sans doute, il l'espérait, d heureuses circonstances les amenerment un jour à reconsailre et à desirer aussi les bienfaits de notre Revolution, mais il fallait se garder è abord de la compromettre à force d'enthousiasme et d'imprudencis, et se premusir en consequence. contre les pièces visibles dans lesqueis la cour et le ministère cherchaient à entrainer i Assemblée nationale. Était-ce le moment de déclarer la guerre à l'étranger, quand à l'intérieur ceux qui consoiraien, ouverteine it contre la constitution demeuraient impuras? Nonle danger n'essit pas à Coblenz; Coblenz n'etait pas une nouvelle

Carthage; non, le mêge du mal n'était pas là, il était au milieu de nous, aux Tuileries, autour du trôse, sur le trône même !

Et puis, était-on en état de faire la guerre? Après avoir montré nos frontières dégarmes, nos régiments privés de leurs chefs par la désertion ou commandés par des officiers attapects, nos gardes nationales sans armes, et les ministres us daignant pas informer l'Assemblée législative de leurs relations avec ces puissances dont on propossis de moler le territoire. Robespierre se résumant en ces termes : « il ne faut point déclarer la guerre activitiement. Il faut avant tout faire fabriques partout des armes sans relàche; il faut armer les gardes nationales; il faut armer le peuple, ne fût-ce que de piques; il faut prendre des mesures sévères et différentes de celles qu'on a adoptées jusqu'içi, pour qu'il ne dépende pas des ministres de négliger impunément ce qu'exigé la sûreté de l'État; à faut soutenir la dignité du peuple et défendre ses droits trop négligés, il faut vei ler au fidèle amplei des finances, couvertes encore de ténèbres, au heu d'achever de les rainer par une guerre imprudente, à laquelle le système seul de nos assignats serait un obstacle ai on la portait chez les étrangers; il faut punir les ministres coupables et persister dans la résolution de réprimer les prêtres séchticum.

 Si, en dépit de la raison et de l'intécêt public, la guerre était déjà. tésolue, il faudrait au moins s'epargner la honte de la faire en suivant l'impulsion et le plan de la cour. Il faudrait commencer per mettre en accusation le dernier ministre de la guerre, afin que son successaur comprit que l'œil du peuple est fixé sur lui ; il faudrant commencer par faire le procès aux rebelles et mettre leurs biens en séquestre, afin que nos soldats ne parussent pas des adversaires qui vont combattre des guerriers annés pour la cause du roi contre une faction opposée, mais des ministres de la justice nationale qui vont punir des coupables. Mais til, en décidant la guerre, vous ne paramsez qu'adopter l'esprit de vos ministres; si, au premier aspect du chef du pouvoir exécutif, les reprétentants du peuple se prosternent devant lui; s'ils couvrent d'applaudissements prématurés et servi es le premier agent qu'il leur présente ; s'ils donnent à la nation l'exemple de la légéreté, de l'idolàtrie, de la crédulité; s'ils l'entretienneut dans une erreur dangereuse en lui montrant le prince ou ses agents comme leurs libérateurs, alors comment espérez-vous que le peuple sera plus vigitant que ceux qu'il a chargés de reiller pour lui, plus devoué que ceux qui dervent se dévouer pour au cause, plus sage que les sages mêmes qu'il a choisis ?

r Ne nous dites donc plus que la nation veut la guerre. La nation veut que les efforts de ses ennemis soient confondus et que ses repré-

sentants défendent ses intérêts, la guerra est, à ses yeux, un remèle extrême dont elle déare d'être dispensée; c'est à vous d'éclairer l'opinion publique, et il suffit de lui présenter la vérité et l'intérêt général pour les faire triompher. La grandeur d'un représentant du peuple n'est pas de caresser l'opinion momentanée qu'excitent les intrigues des gouvernements, mais que combat la raison sévère, et que de longues calamités démentent. Elle consiste quelquefois à lutter seul, avec sa conscience, contre le torrent des préjuges et des factions. Il doit confier le bonheur public à la sagesse, le sien à sa vertu, sa gloire aux homêtes gens et à la postérité.

a Au reste, nous touchons à une crise décisive pour notre Révolution; de grands événements vont se succider avec rapidité. Malheur à ceux qui, dans cette circonstance, n'immoleront pas au saiut public l'esprit de parti, leurs passions et leurs préjugés mêmel J'ai voulu payer aujourd'hui à me patrie la deraière dette peut-être que j'avais contractée avec elle. Je n'espère pas que mes paroles soient puisaantes en ce moment; je souhaite que ce ne soit point l'expérience qui justifie mon opinion : mais dans oi cas-là même, une consolation me resture ; je pourrai attester mon pays que je n'aurai point contribue à sa rume »

On discours imposant, d'une vue si perçante, plain de grandeur et d'enseignements, si sage, si épergique à la fois, et en même tempe si convenable, si modéré à l'égard des Girondins (i), produisit une impression profonde sur la société des limis de la constitution; elle ordonna qu'il servit publié à ses frais et envoyé à toutes les sociétes affiliées (2). L'ex-marquis de Sillery monta ensuite à la tribune pour



A Co qui n'emptehe per M. Michalet, dans ses étrange et avougle préventien, passjourde à l'excis, contre Robesparre, de le pandre, des l'origine, a crécule à force de hame » et s'empressant de croire ses Grendine d'accord aves le parts festilent (t. III., p. 359). Nous veulons crocre que M. Michalet, crodule un même à force de partialité, n'apie même lu ce discours, dont il me cite qu'une courte phrase (p. 305), emprestée e, lemème na Journal des délais de la foculé, lequel se contente de le men sonner un ces termes : « M. Robesparre a denné de nouveaux développement aux monts qu'il avest délà exposés pour ne pas déclaret le guerre. Seu discours, plans de cet amour de la patrie qui éntraîne tous les ouvers, a été souvent intervoupe par des applaudimement marverels. Lorsqu'il parioit de la définace qu'en deveit avoir du ministère, il étent facile cu s'apercevour qu'il en parloit en homme pécétré de cette max me qui ne troure dans ses discours, que la définace est au mitiment interes de la liberté ce que la jalousée est à l'emour, » Ce sont me derniers mots que este M. Michalet (veyen le termére 113)

<sup>(2)</sup> Discoure de Marindites Robesporre pur le parti que l'Assemblée matiennie duit prondre médicement d'in proposition de guerre annouve par le pouvee executif, pronouve à la moiste le 18 décembre 1791 (m.-0- de 28 pages, de l'impermerse du Patrices fron-pois, il est mire de cette mois : « La Société des Amis de la Constitution a acrété

soutenir l'opinion de la guerre; son discours ne parut pas suffisant à Brissot, que, un peu étourde du succès de Bobespierre, demanda la parole pour la prochaine séance afin de combattre ses objections (1). Les Jacobins etaient encore en suspens, partagés entre les deux partis; mais au dehors l'opinion démocratique semblait pencher du côté des partisans de la paix; et l'un des organes les plus accrédités de la cause populaire, les Révolutions de Paris, publiant quelques jours après cette séance un long article très-remarquable et très-étudié sur les dangers d'une guerre offensive (2).

## XII

Brissot avait sans doute trop présumé de ses forces en demandant la parole pour le lendemain; il ne se représenta dans la lice que le 30 décembre, douze jours après. Dans cet intervalle, on entendit un certain nombre d'orateurs, les uns pour, les autres contre l'opinion soutenue par Robespierre. Citons parmi les premiers, Billaud-Varenne, Camille Desmoulias, le médecin Doppet, depuis général, et à qui la guerre parut un supplément très-critique à la Révolution (3). Parmi les seconds figuraient avec plus ou moins d'éclat, Carra, Réal, Manuel, La Source et Bancal. Rédacteur d'un journal dévoué aux Girondins, Carra avait, en peu de semaines, changé deux fois d'avis. Partisan de la geurre d'abord, on l'avait entendu, dans la séance du 12 decembre, aux Jacobins, parler en faveur de la paix; enfin il était revenu à l'opinion de ses amis, donnant ainsi le spectacle d'une versatilité que nous n'aurons que trop à signaler dans le parti de la Gironde Quant à Réal, il lui sembla que Robespierre ne s'opposait pas à la guerre à cause de la

l'impression de ce discours et l'envoi aux seciétés affiliées, dans es séance du 10 décembre 1791.

Max. Isband, député à l'Assemblée notionale, président; La Source, Grangeneuve, Ph.-Ch. Goupilleau, députes à l'Assemblée notionale, Réal, L. Perroceme, J. Rousseau, secrétaires. >

Il) La Chronique de Paris (journal de Condorcet) et le Patriote françois (journal de Brissot) se garderent bien de rendre compte de l'effet produit par le discours de Robespierre. Le premier se contente de déclarer qu'il avait fait pen de prosélytes, le second n'en dit pas un mot.

(2) Révolutions de Paris, numéro 128, p. 513 à 532,

(5) Il est assez curreux de voir Doppet, dans ses Mémoires, chercher à établir que son opinion ne fut en rien indusneée par celle de Robespierre. Cela navest pas bosoin de démonstration; rants on l'avait accusé d'être Robespierriste, et il écrivait agrès Thermider! (Voyez ses Mémoires, collection Barrière et Berville, p. 36.)



guerre, mais seulement par la craiate que le pouvoir exécutif n'en abusht pour tétruire la constituten et remettre la nauon sous le joug. Tout le monde, suivant lui, voulait donc le guerre. Ceca n'était point rigouremement exact. Nous avons vu comment, rassonnant en philosophe d'abort, Robespierre inclinait pour la paix; puis comment, discutant en véritable positique, il conclusit, le cas échéant, à la guerre défensive.

Aucune amertume d'av'leurs ne s'était mélée jusqu'à présent àces discussions solennelles où chaque esteyen venait librement donner son avit, offer à la patrie le tribut de seu lum ères, et Robespierre n'avait pas encore eu la douleur de voir se néparer de lui, entraînés par les intrigants et les jaloux, les amis avec lesquels depuis si longtemps il était habitué à combattre pour la Révolution. Deux d'entre eux. Anthoine et Buzot, avaient, durant la session de l'Assemblee constituante, donné les preuves du plus ardent amour pour la liberte, et sachant quels services ils auraient pu .us rendre encore, Robespierre les avait vus avec pense rentrer dans la vie privee. Deux places étant deveaues vacantes au tribunal criminel, celies de président et de vice-président, il crutdevoir, mais en son nom personnel, recommander du haut de la tribuse des Jacobins au souvenir des bons patriotes ces deux députés qui, dans tous les temps, » dit-i., » ont bien servi la chose publique (1).» Le surlendemain Buzot fut élu vice-president de ce tribunal, et Treilhard, ex-député comme lui, président. Quant à Anthone, il fut appelé, quelques semaines après, à une place de juge suppleant d'un des tribunaux de Paris.

Cependant Brissot avait terminé la rédaction de sa réplique; il vint en Junier lecture aux Jacobins dans la séance du 30 décembre. Autant Robespierre s'était montré modéré, bienveillant envers les Girondins partisans de la guerre, autant il avait rendu hommage à la pureté de jeurs sentiments, se gardant blen de les confondre avec les imis de la cour, qui, es poussant à la guerre, ne songesient qu'à plonger le payis dans de nouveaux embarras et qu'à fac liter au pouvoir executif les moyens d'asséantir la constitution, autant Brissot se montra violent, injuste et amer. Au heu de s'en ten r à raisonner froidement, comme avait fest son contradicteur, il appela à son aide l'épigramme et même l'injure, entrant sinsi dans la voie des personnalités regrettables, et se sorvant d'une arme qu'on pouvait si aisément retourner contre lui.

Il voulait, disait-il, laisser de côte les phrases oratoires, c'était déjà



<sup>(1)</sup> Irurnal que débase de la Société des Amie de la Constitution, maméra 118.

une réponse commode à défaut d'arguments sérieux. Robespierre, on s'es souvient, lui avait donné l'exemple d'une urbanité parfaite; tout en le combattant, il a'avait pas élevé le moindre doute sur la droiture de ses intentions. L'avait appeid, à diverses reprises, législateur patriote; Brissot, au contraire, briss avec toute convenance, alla kisqu'h jondre la calomnie su dédata S'emparant d'une phrase où Robespierre s'etait plaint de la lenteur des progrès de la liberté en France, il l'accusait, avec une étrange perfidie, d'avoir voulu dégrader le peuple français, en le comparant aux peuples qui gémissaient dans l'esclavage «Ah!» s'écriait-u, après s'être complaisamment extasié sur les conquêtes de l'esprit public, « ah! qui n'a pas frémi, qui n'a pas été indigné de cette comparaison? Qui n'a pas été déchiré de voir un défenseur du peuple cuer contre lui la crueile catastrophe da mois de juillet? » Il n est pas besoin d'insister sur l'aigreur et l'injustice de ces paroles; tout lecteur comprendra combien douloureusement elles durent retentir au cœur de Robespierre. En vam, croyant peut-être en adeueir l'amerturne, l'orateur ajouta : « C'est depuis cette époque que nous voyons à notre tête les Pétion, les Ræderer, les Robespierre, et l'ingénieux Camille Desmoulins, qui a épuisé tout son esprit et toute son érudition peur soutenir la thèse des aristocrates, si nous les voyons, dis-je, à notre tête, c'est que le peuple etait là. » On ne sait trop comment interpréter cette pirase ambigue. Robespierre soutenait donc aussi la thèse des aristocrates? Ce reproche indirect, adressé au plus énerg que défenseur de la cause populaire, n'était que ridicue. En bien! les journaiss girondins ne tarderont pas à survre le deplorable exemple. donné par Brissot, et bientôt, n'ayant aucune boane raison à alléguer contre us houme gu'ils s'attacheront à décrier avec un schargement saus égal, ils le poursuivront d'accusations dont l'absurdité seule le disputera à l'injustice, « On voit, » a cit avec raison un llustre écri-Viin, « si dans cette grande querelle les premiers torts furent du côté du démocrate ou des ambitieux (1), » L n'entre point dans notre cadre de donner une analyse complète des discours infiniment longs de Busot (2); nous avons dû en détacher les traits les plus saillants àngés contre Robespierre. Ajoutons qu'il fit l'apologie du ministre Nirbonne, dont, survant l'orateur girondin, la haine contre les émigres devait être maturelle et sincère. Robespierre en doutait fort, et nous strons aujourd'hui combien il était dans le vrai. Quant aux craintes

<sup>(</sup>i) M. de Lamartine, Sistoire des Girondins, t. II. p. 57 de la 1<sup>m</sup> édition. (2 Ce discours de Brissot à été imprimé in extrase. On en irrava de longe extraste dinsfer numéros 874 et 985 du Patricte français.

tirées de l'exemple de César, elles étaient chimériques aux yeux de Brissot. On sait encore de reste qui des deux se trompa. Les généraux patriotes ne manqueront pas, disait Brissot, et en cela Robespierre se trouvait être de son avis; mais ce fut surtout quand la guerre devint tout à fait populaire, c'est-à-dire quand la nation elle-même en eut la direction, que la liberté enfanta des héros, et que sortirent des rangs du peuple des généraux qui ont nom Hoche, Marceau, Kléber.

## XIII

Brissot, en terminant son discours, avait exhorté les patriotes à se soumettre à la loi, et à ne se permettre aucune attaque contre la constitution, mais en termes si affectés qu'on pouvait croire de sa part à l'intention d'inculper plusieurs orateurs et certains écrivains de la société. Aussi Robespierre et Danton réclamèrent-ils vivement contre une censure qui leur parut porter atteinte à la liberté des opinions. Une extrême animation se répandit dans toute la saile. Brissot ramena le calme en rendant un éclatint hommage à l'attachement de la société et de Robespierre pour la constitution, à laquelle, en effet, les Jacobins demeurerent fidèles jusqu'au jour où elle fut déchirée par le peuple, et il s'engagea à modifier la fin de son discours de manière à ne laisser subsister aucun doute sur ses intentions (1).

La réponse de Robespierre ne se fit pas attendre; deux jours après l'infatigable lutteur montait à la tribune des Jacobins. C'était le 2 janvier 1792, il inaugurait, pour ainsi dire, la dermère année de la vieille monarchie française.

Cette fois, — et c'était bien naturel, — blessé de quelques paroles désobligeantes de Brissot, il garda un peu moins de ménagement, sans cependant chercher à envenimer le débat; s'il mit quelque vivacité en discutant la question de principe, il laissa entièrement de côté la personne de son adversaire. Grave et noble fut son début: « Des deux opinions qui ont été balancées dans cette assemblée, » dit-il, après avoir mis sur le compte d'un malentendu, facile à dissiper, la division qui existait à ce sujet entre les bons citoyens, « l'une a pour elle toutes les idées qui flattent l'imagination, toutes les espérances brillantes qui animent l'enthousiasme, et même un sentiment genéreux soutenu de tous les moyens que le gouvernement le plus actif et le



<sup>(1)</sup> Journes des débats de la Société des Amis de la Constitution, maratro 120.

plus puissant peut employer pour influer sur l'opinion; l'autre n'est appuyée que sur la froide raison et sur la triste vérité. Pour plaire, il faut défendre la promière; pour être utile, il faut soutenir la seconde avec la certitude de déplaire à tous ceux qui ont le pouvoir de nuire; c'est pour celle-ci que je me déclare. »

Il s'agussait avant tout de savoir quel parti, dans les circonstances présentes, la nation et une représentants devalent prendre à l'égard des enneants intérieurs et extérieurs; tel était, selon lui, la point de vue groquel il fallait en placer. Sam doute, si des traits ingénieux, si la pernture brillante et prophétique d'une guerre promptement terminée par les embrassements fratersels de tous les peuples, étaient des motifs sufficants pour décider une question aussi sérieure, il serait disposé à as rendre : mais pouvait-on compter sur ces résultats sédumants ! Lui aussi, s'il cût été maître des destinées de la France, il cût des longtemps envoyé une armée en Brabant, secouru les Liégeois, brisé les fers des Bataves; au lieu de songer à déclarer la guerre à des sujets. rebelles, il eût pris des mesures pour les empêcher de se rassembler. et m'aurait pas permis à des ennemis plus formidables de les protéger et de nous susciter au dedans des dangers plus sérieux. Nais est-ceque la guerre dirigée par le pouvoir exécutif agrait la guerre promise. par l'enthomissue de quelques prateurs? Comment croire que la cour, quand jusqu'ici on l'avait vue protéger constamment les émigrations et les émigrés, s'opposer de toutes ses forces au développement des greincipes de la liberté et de l'égalité, se résoudrait de bou cour à une mesure susa démaive que celle de le guerre, si elle n'entrait dans son plan de contre-révolution ?

Brassot, dans son premier discours, s'était vivement élevé contre ce sentiment de défiance qui empéchait le peuple de croire à la sincérité cles démonstrations du pouver exécutif, attiédissait son attachement et relâchait sa soumission. Robespierre lul avait désà répondu à ce sujet; il y revient encore « La défance est un état affreux! Est-ce îl le langue d'un homme libre qui croit que la liberté ne peut être achetée à trop haut prix! Elle empéche les deux pouvoirs d'agir de concert! Est-ce encore vous qui pariez ici! Que! c'est la défance du peuple qui empéche le pouvoir exécutif de marcher, et ce n'est pas sa volonté propre! Quoi! c'est le peuple qui doit croire aveuglément aux démonstrations du pouvoir exécutif, et ce n'est plus le pouvoir exécutif qui doit mériter la confiance du peuple, non par des démonstrations, mais per des faits? La défance attiédit son attachement! Et à qui donc le peuple doit-il de l'attachement! Est-ce à un homme? est-ce à l'ouvrage de ses mains, ous bien à la patrie, à la liberté! Elle relâche se soumis-

sion! A la loi, sans doute? En a-t-il manqué jusqu'ici? Qui a le plus de reproches à se faire à cut égard, ou de lui, ou de ses opprésseurs? Si ce texte a excité ma surprise, elle n'a pas diminié, je l'avoise, quind j'ai entendu le commentaire par lequel vous l'avez développé dans voire dernier discours. »

Robespierre n'étomait profondément de l'optimisme d'un homme qui vingt fois avait dit sur la politique et l'esprit immoral des cours tout ce que pouvait dire un homme ayant la faculté de penser Mais les ministres avaient été changés, argusit-on. Qu'importait le changement des personnes in les principes étaient les mêmes, si les actes ne valaient pas mieux? Quant à lui, il n'hésitait pas à n'exprimer librement sur les ministres, parce qu'il ne craignait pas d'être soupquiné d'avoir spéculé sur leur changement, in pour lui, in pour ses mains

On comprend ce qu'une pareille déclaration devait jeter de trouble dans l'âme de Brusot, qui, comme pour justifier les soupçons de Robespierre, allait bientôt occuper, par ses amis du moine, les plus importantes positions munistérielles, et qui dès lors jugeau convenable de ménager les ministres et de leur trouver du patriousme, en attendant ou il proposăt, lui aussi, la mise en accusation de l'un d'eux. Quant à Robespierre, il pe voyait aucune différence entre Montmorin et de Lessart, et l'Assemblée légulative n'allait pas tarder à se montrer de son avas en décrétant ce dermer d'accusation. Il ne se sentait pas disposé davantage à accorder sa confiance à un ministre de la justice qui, tout récemment encore, avait demardé à l'Amemblée nationale de retarder l'établissement des nouveaux tribunaux criminels aous le prétexte peu sérieux que la nation n'était les mère pour les jurés, et que l'hiver était une saison trop rade pour la mise en activité de cette instriution, pertie essentie le de notre constitution cependant, et réclamée par l'humanité à bon droit indignée de la tyrannie insupportable de l'ancienne justice criminelle. On reconnaît là l'éternel argument de tous les ennemis plus ou moins dégusés du progrès et des lumières : ils en relèguent volontiers l'avénement et la diffusion à une époque indéfinie, comme Bergame qui remettait la meilleure constitution à la résurrection des mœurs : ce qui faisait dire à Camille Desmoulins que cétait la remettre à la résurrection des morts, et que l'on convoquerait une Assemblee constituante dans la vai ée de Josaphat.

On convenant bien qu'une coalition d'intrigants ligués contre les principes de l'égalité et de la liberte, et qui, chaque jour, essayment de battre en brêche la constitution, voutaient la guerre, comme la cour

et es ministres ; mais on se s'en alarmait pas, parce que, disait-on, les uns et les autres se joindraient aux patrioles pour combattre les émgrés. Naive illusion, selon Robesperre, d'imaginer que les pertisans de la pour allaient pacteer evec ceux qu'ils traitaient journellement de factieux ; pour lui, paraphrasant ces mots du pocte. Times Dances, il no méfiait mirtour des avances des courtisans, des aristocrates, des modérés, et déclarait nettement qu'au point de vue patriopque, il serait tenté de se croire en assez mauvaise compagnie au mi ieu d'eux (1). L'erreur de Brissot, et de tous les partisans de son opinion, venait surtout, suivast Robespierre, de ce qu'ils se songeaient pas assez dans quelles mains se trouverant la direction de la guerre. Serait-elle conduite par le peuple obéissant au génie de la liberté? nullement, mais par la cour et ses officiers, il désirait sincèrement, quant à lui, voir cesser les malentendus existant entre tous les amis de la liberté ; mais était-il possible de supposer la cour capable d'ébranier. le trône de Léopold, elle qui s'était toujours montrée si blen disposée envers l'Autriche, et avait, par ses menées, troublé la révolution de Brabant? N'était-il pas plus naturel de la croire disposée à diriger la guerre de façon à ne pas la rendre funeste aux ennemis de la Bévolution et aux partisans du pouveir absolu des rois?

En vain on avait montre nos armées triomphantes, s'élançant à la conquête de l'Allemagne, établissant partout des directoires, des municipalités, imposant en quelque sorte notre constitution. - et ici Robes-Dierre fausit surtout allumon à un discours prononcé la veule aux Jacobina par Anacharsis Cloots, dans lequel l'orateur du genre humain proposait une guerre de propagande, - ces magnifiques prédictions, disait Maximilien, sont démenties par le bon sens, et contraires à la li berté même. « La gouvernement le plus vicieux, » duant-il, « trouve un puissant appur dans les préjugés, dans les habitudes, dans l'éducation des peuples. Le despotisme même déprave l'esprit des hommes jusqu'à s'en faire adorer, et jusqu'à rendre la liberté suspects et effrayante au premier abord. La plus extravagante idée qui puisse noltre dans la tête d'un politique, est de croire qu'il suffise à un peuple d'entrer à main armée chez un peuple étranger pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Personne n'arme les missionnaires armés, et le premier conseil que donnent la nature et la prudence, c'est de les

<sup>(1)</sup> A lite M. Michelet, qui trevestit tout à fait les parsies de Robispierre (t. III, p. 367) on creirait que le sévers tribin accusait Brisset et la Gironde de l'entendre avec la cour, les Fouillante, Narhonne et La Fayette. Cela est tout à fait inexest Il reproche à Brisset de croire au patriotisme apparent de la cour et des ministres, se qui est bien différent.

repousser comms dos ennemis. » Comment ne pas applaudir à om belles paroles, éternellement vraies?

Avant de songer à porter netre Révolution rhez les nations étrangères, il fallait d'abord la consolider chez nous, poursuivait-il, et prétendre donner la liberté aux autres, avant de l'avoir soi-même conquise entièrement, c'était s'exposer à éterniser sa propre servitude et
celle du monde entier. Il était plus aux de graver la Déclaration
des droits sur des tables d'airain que de la burner dans le cœur des
hommes, corrompus la plupart par le despotisme, et en proje à l'ignorance, aux préjugés, aux passions. Peuvait-on douter de cette vérité
quand chaque jour on la voyantfoulée aux paels, quand l'aristocratie
es reproduisant incressamment sous des formes nouvelles? La constitution, que l'on dissit fille de cette Déclaration, ressemblait-else
su fort à sa mère! N'était-elle pas sortie meuririe et souillée des
mains de cette contition d'anciers membres de l'Assemblée constituente à qui it ne fallait sans doute, pour l'achèvement de ses projets
liberticides, que l'adoption des mesures qu'il combettait en ce moment?

Sana doute, il en avzit la conviction, notre Revolution influerait plus tard sur le sort du globe, pour sa part, il ne renocçait pas à une si douce espérance; mais dans tous les cas il foudrait, pour arriver à cet heureux résultat, que les destinées de notre liberté ne funsent pas confiées à ceux qui la détestaient. Toutes les puneances de l'Europe, même de concert avec nos ennemis intérieurs, étaient incapables, gyast-on pretendu, d'entretenir une armée suffisante pour favoriser le aystème d'intrigues auquel la Révolution française était en butte. Une telle proposition ne lui parament pas mériter d'être réfutée, et l'avenir prouvers trup bien combien étalent justes les appréhensions de Robespierre. Il engagesit enquite sea adversairus à se mettre d'accourd. avec eux-mêmes; tantôt on se contentait d'aller donner la chasse aux rassemblements de Coblents, tantôt en pariest d'ailer brace les trônes do tous les tyrans. Or ses écugrés n'étuent redoutables qu'autant qu'ils avaient l'appui de ces ennemis du detans, à l'égard desquels on semblait n'avoir aucuns defiance. On avait parlé de l'honneur du nom francass: il ne connament pour lui d'autre honneur que la magnanimité, la sagesse, la liberté, le bonheur, la vertu; quant à ce faux point d'honneur de l'aristocrate, qui s'alliait si bien avec la trabisco, on devait le laisser au de à du Rh.n., il appartennt à tous les chevaliers de Co-

C'était à Coblentz qu'était le siège du mal, avait-on de nouveau soutenn ; non, répétait Robespierre, il est à Paris même ; et avant de songer à troubler la paix des Étais de l'Europe, à porter violemment la liberté

cher eux, il étant indispensable de comprimer les ennemis de l'inteneur, de remettre l'ordre dans nos finances, d'en arrêter la deprédanoa, d'armer la peuple et les gardes nationales, de finre anfin ce que le gouvernement avait paru prendre à tâche d'empêcher jusqu'ici. N'était-ce pas la tactique ordinaire des despotes de distraire le peuple. des delibérations intéressant la liberte par les événements extérieurs, les préoccupations de la guerre, et de prévenir a nat la cras favorable que les ennemis de la Révolution auraient pu préc piter ! Bonne pour les officiers, pour les ambitieux, pour les agioteurs, la guerre devait. être également agreable à la cour, poisqu'elle lui permettait de disposer à son gré de l'armée, de cantonner les soidats, de les isoler des citoyens, et de substituer dans les régiments, au véritable amour de la liberté et de la patrie que la Révolution avait fait fleurir parmi les soldats, l'esprit d'obéissance passive, l'ancien esprit militaire. Ceux qui s'imagnesent que par la guerre on imposerait aux ennemis du dedans, qu'on tartrait la source de leurs manœuvres, se trompaient étrangement, selon lui; et nous avons trop appris à nos dépens combien il vovait juste quand il montrait ces implicables eanemis profitant des desordres inévitables de la guerre pour semer la division, le fanatisme et dépraver l'opinion. Ne forcerait-on pas au silence les patriotes assez audacieux pour élever quelque soupçon sur les agents du zocuvoir exécutal, ou sur les géneraux chargés de la conduite des hostilités? Ne les poursuivrait-on pas comme républicains et factieux, mots perfides inventés par les adversaires hypocrites de la Révolution ! Les généraux, il est vrai, ne nous trahiraient pas, avait-on dit; on avait rmèrne été jusqu'à souhaiter de grandes trahisons. Brissot, en effet, avait déclaré qu'elles seraient funestes aux traftres seulement; mais ce que redoutait Robespierre, ce n'étaient pas des trabisons ouvertes, c'étaient ces perfidies sourdes à l'aide desquelles on enformait le peuple pour l'enchainer plus ausément. On l'avait accusé de décourager la nation. Non, répondait-il, je l'éclaire; et il croyant fermement avoir fait progresser l'esprit public et servi la patrie en contribuant à arrêter les élans d'un enthousissme qui la paraissait dangereux.

Puis, arrivant au reproche le plus étrange articulé par Brissot contre lui, d'avoir douté du courage des Français et avul le peuple, il laissandéborder son cœur, et se défendait dans un langage dont la modération et la moblesse contrasient singulièrement, on se peut le mer, avec l'amertume des paroles de l'orateur girondin : « vois avez dit que j'avais outragé les Français en doutant de leur courage et de leur amour pour la liberté. Non, ce n'est point le courage des Français dont je me defie, c'est la perfidie de leurs ennemis que je crains. Que la



tyrannie les attaque ouvertement, ils seront invincibles; mais le courage est mutile contre l'intrigue. Vous avez été étonné, avez-vous dit, d'entendre un défenseur du peuple colomnier et avair le peuple Certes, je ne m'attendais pas à un pareit reproche. D'abord, apprenez que je ne suis point le défenseur du peuple; jamais je n'ai prétendu à ce titre fintueux, je suis du peuple, je n'ai jamais été que cela, je ne veux être que cela; je méprise quiconque a la prétention d'être quelque chose de p.us... L'amour de la justice, de l'humanité, de la aberté, est une passion comme une autre; quand eile est dominante, on lui sacrifie tout; quand on a ouvert son âme à des passions d'une autre espèce, comme à la soif de l'or et des honneurs, on leur immols tout, et la gloire, et a justice, et l'humanité, et le peuple, et la patrie Voilà la secret du creur humanit; voils toute la différence qui existe entre le crime et la probité, entre les tyrans et les bienfaiteurs de leur pays.

« Que dois-je donc répondre au repruche d'avoir avili et calomné le peuple! Non, ou n'avrit point ce qu'on aime, on ne se calorante pas soi-même. J'in avalute peuple! Il est vrai que je ne sais point le flatter pour le perdre, que j'agnore l'art de le conduire su précipice par des routes semées de fleurs; man, en revinche, c'est moi qui sus déplaire à tous ceux qui se sont pas peuple, en défeadant presque seul les droits des citoyens les plus pauvres et les plus malheureux contre la majorité des législateurs; c'est moi qui opposai constamment la Déclaration des droits à toutes ces distincuons calculées sur la quotité des impositions, qui laissaient une distance entre des citoyens et des citorens; c'est moi qui défendis non-seulement les droits du peuple, mais son caractère et ses vertus; qui soutins contre l'orgueil et les préjugés que les vices ennemia de l'humanité et de l'ordre sociali allaient toujours en decrousant, avec les besoins factions et l'égoisme, depuis le trône jusqu'à la chaumière; c'est moi qui consentia à paraître exagéré, opinitire, orgueilleux même pour être luste. a

Le vrai moyen de témoigner son respect au peuple n'était pas, suivent Robespierre, de lui vanter à tout propos sa force, mais de le prémunir contre les défauts dont il n'était pas exempt. Le peuple ses lé, s'était serié Brissot, pour le cas où la cour et les min stres viendraient à violer la constitut on; mais ce mot parsiesait à Maximilien très-dangereux. Après avoir prouvé, en s'appayant de l'opinion de Rousseau, que jamais le peuple ne pouvait s'endormir impunément, sous peine de devenir la dupe des charistants politiques, il ajoutait : « Lorsqu'il s'éveille et deploie sa force et sa majesté, ce qui arrive une fois dans des siècles, tout p'ile devant lui; le despotisme se pristerne contre tere et contrefait le mort, comme un animal lèche et féroes à l'aspect. de hon; mais bientôt il se relève, il se rapproche du peuple d'un air circisant, il substituo la ruic à la force... On accumule entre sea mains des trésors immenses; on lui livre la fortune publique, on lui dunne me puissance colossale, il peut offrir des appits irresisables à l'amhiuon et a la cupidité de ses partisans, quand le peuple ne peut payer ses serviteurs que de son estime. Bientôt quiconque a des talents avec des vices iui appartient; il suit constamment un plan d'intrigue et de séduction; il a attache surtout à corrompre l'opinion publique; il réveille les anciens prejugés, les anciennes habitudes, qui ne sont point encore effacés : il entretient la dépravation des mœurs, qui ne sont point encore régenérées; il étoufie le germe des vertus nouvelles... On pe préche plus aux citoyens que le repos et la confiance ; le mot de liberte passe presque pour un cri de sédition; on persécute, on calomnie ses plus zelés défenseurs ; on cherche à égarer, à soduire ou à maltriser les délégués du peuple .. Les intrigants et les partis se pressent comme les flots de la mer. Le peuple ne reconnaît les traitres que lorsqu'its luiont dé à fait assez de mai pour le braver impunément. A chaque attente portée à sa liberté, on l'éblouit par des prétextes apécieux, on le séduit par des actes de patriotisme illusoire; on trompe son zèle et on égare son opinion par le jeu de tous les reisorts de l'intergue et du gouverpement; on le rassure en lui rappelant sa force et sa puissance. Le moment arrive où la division règne partout, où tous les pièges des tyrana sont tendus, où la ligue de tous les ennemis de l'égalité est entièrement formée, où les dépositaires de l'autorité publique en sont les cheis, où la portion des moyens qui a le pus d'influence par ses lumières et par sa fortune est prête à se ranger de leur parti. »

Ainsi la nation se trouvait placée entre la servitude et la guerre civile; mais ne savait-on pas combien était périlieux et incertain ce remède de l'insurrection, vanté par la Fayette lui-même? Il n'était guère possible à un peuple entier de se lever à la fols; er tout mouvement partiel, étant considéré comme un acte de révolte, pouvait être facilement réprimé, et alors que devenait la liberté de la parole et de la plume? Les journalistes vendus conservaient seuls le droit d'écrire, quant aux écrivains patriotes, il ne leur restait plus qu'à boire la cigne comme Socrate, à se déchirer les entrailles comme Caton, ou à mourir, comme Sidney, sous le glaive de la tyrannie. Bobespierre, après avoir exprimé l'espérance de voir la liberté sortir triomphante de tant d'épreuves, termina en disant qu'il aurait encore bien des choses à dire sur cette matière, et la société, au milieu des plus vis applaudisse-

ments. l'invita à lui communiquer, à une prochaîne séance, la suite de ses idees (1).

En baant ce discours, inséré in extense dans le journal de Prudhomme (2), madame de Chalabre ne put contenir son enthousiasme, et elle écrivit immédiatement à Maximilien : « Non, je ne trouve pas d'expression qui puisse rendro à l'inimitable Robespierre le surprise, l'émotion, que m'a causées la lecture de son intéressant et utile discours dans la dernière Révolution de Paris. Les patriotes ont bien fait de l'y insérer, parce que ce journal se lit beaucoup et va partout. On ne sauroit trop se hâter de prémunir les vrais François contre les pièges. de la cour. » Et plus loin, après une assez vive entique de l'aveuglement où lui semblaient être les partisans de la guerre : « le ne puis résister au sentiment de reconnoissance que m'inspire la vertueuse conduite du fidèle Robespierre, malgré le conseil qu'il nous donne luimême de ne pas trop sous livrer à ces transports. Sa touchante modestie produira l'effet contraire, à en juger par moi, mais il ne sera pas dangereux pour la liberté, la plus noble émulation en sera le fruit (3).» Robespierre avait beau supplier ses amis de modérer l'ardeur de leur enthousiasme, ses conseils n'étaient guère écoutés, et ce fut précisément son immense popularité, fondée sur les titres les plus légitimes, qui exaspéra contre lui tout le parti des Girondins.

### XIV

Pendant ces débats, assidûment survis par une foule inquête et curieuse, les séances des Jacobins avaient pris une animation extraordinaire, comme si tous les esprits se fussent embrasés du feu de ces discours passionnés. Le f'' janvier, Robespierre, remplissant les fonctions de président en l'absence de Grangeneuve, s'était cru obligé de rappeler à l'ordre le député La Source pour avoir interrompu avec



<sup>(</sup>I Le Journal des détaits de la Société des Amés de la Constitution, qui reproduit souvent les discours les plus imagnificates, no donne auoun des grands discours de Robespierre me la guerre. A ce devuier discours, il se contente de consecrer ces lignes : « Robespierre monte à la tribune pour réfuter l'opinion que Brimot avait énoncée sur la guerre. Son discours, interrompu par les plus vifs applicadissement, est renvoyé à l'impression. » (Numéro 122 )

<sup>(2</sup> Recolutions de Paris (numéro 130, p. 17 à 39). Ce discours a été riemprimé depuis dans les Œueres de Robespierre, publiées par Laponneraye (t. 1, p. 225 et axiv.), et dans l'Histoire parlementaire de la Recolution (t. RIII, p. 122 et axiv.). (3 Lettre en date du 11 janvier 1792. Papiere, inédite troucés chez Robespierre, etc. ‡. I, p. 175).

nsistance un membre qui parlait à la tribune contre l'incivisme de certaine administrateure de la ville de Lyon. La Source, un des intimes de Brisant, attachant à cette légère punition parlementaire plus d'importance qu'elle n'en avait, s'était retiré, et hientôt une lettre de lui apprenant à la société toute la peine qu'il ressentait de l'espèce d'inculpation dont il venait d'être l'objet. Aussiôt Robespierre, qui avait céde le fauteuil à Autonelle, nommé président dans le cours de la séance, monta à la tribune etrendit pleinement hommage au patrioname de La Source, à son amour pour le bien et pour la tranquillité publique. On voit quel empressement il mettait à adoucir un chagrin qu'il avait involontairement causé en faisant son devoir de président. La Source revisit dans la salle au milieu des applicadamements (1).

Le même jour, l'Assemblée législative, accomplissant un acte de réparation nationale, avait, sur la proposition de Guadet, adopté un décret dont la rédaction était du femiliant Pastorei, et par lequel la liberté était rendue aux victimes de Boullé, aux quarinte soldats de Châteauvieux envoyés aux galères après l'affaire de Nancy; puis, entrant résolûment dans la voie des rigueurs contre l'émigration, elle avait décrété d'accusation le comte de Provence, le prince de Condé, l'ancien contréleur général de Calonne, et leux membres de l'Assemblée constituinte, Laqueille ainé et Riquetti cadet, comme prévenus d'attentat et de conspiration contre la sûreté de l'État 2).

Tanda que de sévères mesures etaient votées contre ceux qui tramaient le retour de l'ancien régame, une étrange idee traversait la cerveile du journaliste Carra, I un des rédacteurs des Annaies patriotiques, feuille dévouée à la Gironde, comme nous l'avons dit. Catte idée, dejà emise par Carra dans son journal, et qu'il développa e 4 janvier à la tribune des Jacobies, consistant à placer un prince de la maison de Brunswick sur le trêne constitutionnel de France, si Louis XVI vensit à fiur une acconde fois, ou bien si ses ministres pouvaient être soupçonnée de trahison dans la guerre proposee (3). Os voit dès à present d'où naitront les accusations lancées plus tard contre plusieurs Girondins d'avoir voulumettre la couronne de France sur la tête d'un prince stranger. Cette malencontreuse proposition fut accueillie par de violents murmares, et Carra rappelé immédiatement à l'ordre. Le patriotanne des Jacobius



<sup>(</sup>I) Americal des debets de la Société des Ares de la Constitution, numéro 121. A partir de se numéro, en journal prend la trive de Journal des débets et de la correspondance de la Société des Arese de la Constitution.

<sup>(2)</sup> Monsteur du 2 junvier 1792,

<sup>6,</sup> Voyez les explonteme douades par Carre lai-mine dans les develo patrioniper du 9 janvier 1792.

était prompt à s'alamer, et ce n'était pas sans cause, à une époque où la Révolution commesçait d'être battue en brêche, au dedans et au debors, avec une infatigable persévérance.

Aussi refassiont-ils impitoyablement de recevoir coux de jeurs membres qui, les ayant abandonnés afin de s'affilier à la sociéte des Femiliants (isquelle, an a'on souvient, n'admettait dans son sein que les citoyens actifs), demandaient à revenir parmi eux. Il es fut ainsipour le député Girardin, rayé sur la proposition de Ricord parce qu'il. était à le aux Feuillants, et qui sollicitait sa réintégration. La futur membre du comité de Salut public, Collot-d'Herbou, intercéda indirectement en as faveur, mais il se trouva en face d'un adversaire redoutable (6 janvier) Les Femiliants, hostiles en réalité aux vraisprincipes de la Révolution, avaient éte fondés en haine de l'égalite, et leurs membres avaient surjout contribué, au milieu de l'Assemblee constituante, à alterer la constitution dans un sens tout opposé à la Declaration des droits. Robespierre, intrattable à leur egard, insista donc fortement afin qu'aucun des membres qui avaient déserté les Jacobins pour les Femiliants ne pût rentrer dans le sein de la societé. des Amis de la Constitution. La Source ayant proposé une exception en javeur des membres de l'Assemblée legislative, Robespierre combatut également cette motion, et la parole de Guadet prêta à la megae, dans cette carconstance, un appur energique. Le député giruidin critique amèrement le rôle des Feuillants dans l'Assemblée : il les montre réclament l'ajournement quand il a'agussat de readre la liberte aux Suisses de Châteauvieux, éludant la délibération quand il était question de frapper du glaive de la loi la tête des coupables, et travaillant constamment contre le peuple, il demanda en conséquence l'adoption pure et simple de la mesure d'exclusion, laquelle, après un sesez long tumulte, fut enfin mise sur voix et votée à l'unanimité (1).

Dejà, une dizaine de jours auparavant, le 25 décembre, on avait entendu Robespierre sugmatiser rudement les menées de ces Feuillants qui, tombés pour ainsi dire sous le mepris public, semblaient ressus-citer pour recommencer leur crossade contre les sociétés populaires en général, et celle des Jacobins en particulier. À cette époque, quelques desordres, occasionnés par la cherté de plusieurs denrées, du sucre principalement, avaient éclaté dans Paris, de sourées menaces grondaient contre les accapareurs, et parmi ceux-ci, à fort ou à raison, on



Journal des debats et de la cuerespondence de la Societé des Amis de la Constitution, munico 124.

catait le feuillant d'André, qui s'était associé à une grosse maison dépicerne de la rue de la Verrene. Tandis que des placards royalistes, afiichés dans les rues, vomissaient toutes sortes de calomnies contre Grégoire, Brissot et Robespierre, d'autres plaçards désignaient aux vengeances populares l'ancien membre du comité de consutution (1). Le président de la société des Feuillants ayant écrit au maire de Paris pour le prier d'employer la force dans le cas où des mouvements sédineux se produirment dans la capitale. Pétion donna ordre aux commissaires de police d'user de tous les moyens de conciliation afia de rétablir la tranquillité dans la rue et le calme dans les espirts. Il n'enfallut pas davantage pour attirer sur le maire l'accusation d'être un des pha zélés Feuillants ; une affiche le désigna comme tel, et on alla jusqu'à le soupçonner d'être complice des accapareurs (2). Robespierre donna à Pétion un signe ediatant de son devouement et de son amitié . il le couvrk de sa popularké. Lemaire, dit-il à la tribune des Jacobins, avait du allier son attachement'à la constitution avec le respect dû à la loi , mais il répondait des principes, de la magnanimité et de la sagesse de son ami, dont il conmissati l'âme et les sentiments. En même temps il engageait le peuple à se montrer aussi sage qu'énergique, aussi généreux que calme (3)

Tout récemment il avait, de concert avec Pétion, rédigé d'importantes colservations sur la nécessité de la réunion des hommes de bonne for contre les intrigants. C'était aussi un appel éloquent à la concorde. Rappelant les beaux jours, les jours immortels où la justice et la liberté étaient sorties, au choc de la Révolution, du sein des préjugés et de la servitude, ils se demandarent ce qu'étarent devenus ce généreux enthousiasme des premiers temps, cette union touchante, ce saint amour de l'égablé, qui avaient fait des Français un peuple de frères. Hélas l'depuis, on avait vu certains hommes, qui dans le principe avaient donné quoiques gages à la Révolution, s'alber avec les anciens oppresseurs, et comme eux opposer le mot de licence à l'idée de liberté; et tandis qu'on taxait d'exagération l'amour de l'humanité, le dévouement magnanime à la cause des peuples, on appelait prudence, modération, amour de la paix, l'égoisme, la faiblesse et l'intrigue. Et ces mêmes hommes, qui avaient traité les prêtres avec une dereté portée jusqu'à l'insulte lorsqu'il s'était age de restituer à la nation les



<sup>(1)</sup> Chromque de Paris, unméro 21 de l'année 1792

B) Voyez à ce sujoi la réclamation de l'étion, maérie dans les journess du temps, et raje pay M.M. Buches et Roug (Finterer performations, t. XIII, p. 100).

<sup>(3)</sup> Voyez la maméro 117 au Jeurest des stibuts de la Societé des Anne de la Consti-

biens dont le cleraé était détenteur, invoquaient aujourd'hui la Déclaration des droits pour soustraire les prêtres conspirateurs à des menaves de police indispensables, et s'efforçaient de livrer le peuple audespotisme de l'aristocratie militaire. Les communes étaient parfaitement unies, à l'origine, contre la nablesse, le clergé et la cour, mais les cautes privilégées n'avaient nen négligé pour rattacher à leur cause la portion du peuple la plus favorisse par la fortune. Les parfides ennegue de la Revolution n'avaignt-ils pas poumé la mauvaise foi funcu'à chercher à épouvanter les citovens auses de toutes les classes per le fautôme d'une los agraire tellement chimérique, tellement absurde parmi nous, disaient l'étion et Robespierre, « que le cerven : mêms le plus délirant ne pouvait en concevoir l'idée? - On voit par la Combien pou ce rêve inseraé de la communauté des biens séduisait les grands révolutionnaires de ce temps. Il ne faudrant pas croire cependant que la question sociale ne préoccupit singulatrement Robespierre ; nous dirons plus tard quels points de rapport assez intime il y à entre ses opinions à cet égard et les idées modernes ; mais, avent tout, il songeait à afranchir le peuple, à l'affranchir complétement, sachant que sans liberté il n'y a point d'erganmetion solide et durable pour les sociétés.

Et d'abord il engageait vivement cette portion du pouple qu'ou appelast éourgeou à ne pas séparer sa cause de celle de la masse populaire, à ne point s'allier cortre eile avec les anciens privilégés, sous peine de retomber elle-même dans l'état d'oppression et d'humiliation où. elle avait vécu durant tant de mècles. Si la soif de la juntice, l'amourde l'humanité, ces pessions des grandes âmes, ne leur étaient pas des raisons suffisantes, leur intérêt même leur commandant de ne point trahir le parti de la Révolution. Aux anciens nobles, Robespierre et Pétion demandaient goels fruits heureux de attendaient de leurs funcites projets. En échange des titres ridicules qu'elle leur avant ôtés, la Révolution ne leur avait-elle pas donné la dignité d'homme et tous les droits d'un peuple litre? S'adressant au monarque lui-même, ils luimontraient comme une faveur du ciel le rôle qu'il ne tenant qu'à lui ceremplit. Il pouvait as placer au pramier rang des bienfaiteurs de l'humanité, mais, pour cela, il fallait remore avec les errements du paess. repudier les consoils des intragants dont il était entouré, s'arracher aux suggestions d'un parti coupable et perfide qui l'entraînait dans un abline, ne point exposer son trône et son repos pour satisfaire les rascanes et l'ambinon de quelques factiour, se réfugier enfin au sem de la patrie et de la verta, et nu point considérer comme ses ennemis tous. les bommes intègres qui avaient voué leur vie au triomphe de la Révolution. « Le seul parti qui vous convienne, c'est la liberté, la justice, la paix, la vertu, l'égalité; le seul drapeau sous lequel vous deviez vous railier, c'est celui de la constitution; vos ennemis sont les oppresseurs, les intrigants et les traîtres (1). »

Toute la politique de Robespierre se trouve résumée dans ces observations. Jusqu'au dermer jour de la monarchie, il essayera de la rattacher à la Révolution. Out, pensait-il, que Louis XVI se converilt à elle, non pas judaiquement comme le lui conse lla ent les Lameth et les Barnave, mais franchement, résolument, et les principes de la liberté, de l'égalité, pouvaient se consolider sans être compromis dans les hasards d'une insurrection et les déchirements de l'anarchie. E. en effet, il faut le reconnaître, il n'y avait point d'autre voie de salut pour Louis XVI. Mais, en adoptant le parti contraire, il ne devait pas tarder à tomber dans l'abime que lui montrait du doigt Robespierre; et celui-ci ne songera à confier à la République l'application des principes de 1789 que lorsqu'il verra le triomphe de la constitution rendu impossible par l'albance du trône avec tous les partis hostiles à la Révolution.

## XV

Capendant les débats sur la guerre continuaient toujours aux Jacobins, sans lasser l'opinion publique. À la séance du 9 janvier intervint dans la discussion un homme de lettres, connu par des productions licencieuses, et plus fait assurément pour les œuvres légères et fuules que pour les bautes conceptions de la politique. C'était Louvet, l'auteur de ce cynique romait de Faublas qu'on trouvait dans le boudoir de la plupart des grandes dames de l'époque. Démontrer, selon sa conviction, la nécessite d'une guerre offensive, en s'appuyant sur toutes les raisons tirées des circonstances, c'était naturel, mais cela risquait fort de passer maperçu; tant d'orateurs avaient déjà usé de tous ces arguments. Louvet résolutée s'attaquer résolument à Robespierre. Prendre à partie ce colosse de la Révolution tenta le littérateur d'alcôve, à la



<sup>1)</sup> Observations sur le nécessite de la reunion des homeset de bount foi contre les intrigue, proposées d tous tu François, par Jénome Pérson, maire de Paris, et Maximoliux Robers runnement rare aujourd'hui, est du mois de décembre 1791. Elle ne parut que dans les premières semantes de l'année 1792. Sillery, enthousismé, demarda à en donner lecture aux Jacobins, dans la séance du 14 mairs; mais ou objets que cette prèce était imprimée, et la société, sur cette observation, passa à l'entre du jour. (Voyer le Journal des débats de la Société, numéro 1604)

recherche d'une réputation plus sérieuse. Pout-étroiui somble t il que son nom silent grandir tout à coup à la faveur de ce grand nom, et qu'en se mesurant avec un tes adversaire, il al ait atturer sur lui les regards du monde. Une fois engagé dans cette voie, il n'en sortira plus. Désormais son but unique, son idée fixe sera de depopulariser d'abattre Robespierre, et il ne cessera point de s'acharner contre lui, comme jadis Ansus contre Socrate. Mais nous n'en sommes encore qu'à la pér ode des précautions oratoires et des ménagements. Toutefois, dans cette séance du 9, il s'acquitta de sa tâche à la satisfaction de Brissot, qui lui décerna les éloges les plus flatteurs (1). Aussi le verrous-sous revenir bientôt à la charge.

Le surlendemain, 11 janvier, Robespierre remonta à la tribune pour communiquer à la société, selon l'engagement qu'il avait pris à la séance du 2, la suite de ses idées, non pas tant sur la question de la guerre que sur les moyens les plus propres à assurer le salut ce la constitution dans la crise présente. Précisément on avait entendu dans la journée même, au sein de l'Assemblée législative, le rapport du ministre de la guerre, recemment revenu de son voyage d'inspection. Narbonne avait présenté nos frontières et nos principales places commese trouvant dans le meilleur état de défense ; et sa peinture brillante de la situation de notre armée était certainement de nature à missurer la nation, à l'endormir dans une sécurité trompeuse (2). Or ce rapport était un tussi d'erreurs et, disons le moi, de mensonges; un peu plus tard Dimouries se chargea d'en démontrer la fausseté. Quel était donc le but du ministre? Évidemment de donner courage aux partisons de la guerre, de cette guerre restreinte cui souriait a la cour, et d'où pouvait naître une crise sur laquelle elle comptait pour vaincre la Révolution (3).

Robespierre ne se trumpait donc pas lorsqu'en débutant il parlant d'une nouvelle jongierie ministérielle. Tont indiquait, selon lui, même aux yeux les moins clairvoyants, le dessem de la cour de fomenter une guerre simulée afin de ressaur au milieu du désordre une autorité fatale à la liberié naissante. N'etait-il pas pueril, en effet, de la supposer dipable de combattre sérieusement les émigrés, quand elle les avait dérobés avec tant de solheitude au décret rendu contre sux pur



<sup>(</sup>I) Voyez le Patriete françois, numéro 864-

<sup>(2)</sup> Voyes le rapport de Narbonne dans le Montieur, numéros des 16 et 16 junvier 1792. On le trouvers amusi, su artemes, dans l'Histoire parlamentain de la Révolution (t. XIII. p. 17 à 36).

<sup>(3)</sup> Noyes à cet égard les camemes révélations de royaliste Madet du Pan (Mémoirse et Correspondences, t. I).

l'amemblée nationale ! Nois, pour atteindre son but, elle n'avait aul ement besoin d'entrer tout de suite en campagne; il les suffisant d'être autouée à ordonner actuellement les préparatifs d'une guerre. Il fallant deux se garder de précher la confiance, et surtout de donner des milhous au pouvoir exécutif. Lui sussi il voulait bien la guerre, mais il dusit à qui et comment il était utile de la faire.

Après avoir développé avec une puissance nouvelle tous les argumenta exposéa par lui dans ses précédents discours pour démontrer l'interêt qu'avait la cour à être dès à présent investie du droit de diriger. les forces de la France; après avoir demandé aux partisans de la guerre. ce qu'ils comptatent faire lorsque, selon toute probabilité, les princes étrangers leur auraient procyé qu'ils avaient pris toutes les mesures nécessaires afin de dissiper les rassemblements d'émigrés, il signalait le danger de mettre la nation tout entière à la merci de la courdisposant à son gré de toute la puissance militaire du pays. A quels généraux le pouvoir executif avait-il confié le commandement des armées? A des chefs dont l'an, Rochambeau, était consu pour avoir persécute des régiments patrioles, dont un autre. La Fayette, avait été nommé en violation flagrante de la constitution, qui lui interdisait de recevoir, à l'expiration de ses fonctions législatives, sucune place, faveur ou pension de la cour. Avec quel plaisir le gouvernement n'avait-il pas accueilli cette proposition de guerre contre les peuts princes allemands sous lagrelle semblait enterré le décret contre les érrigrés, attestant par cela même la sagesse et l'atilité de ce décret, autrement efficace pour avoir raison des émigrants qu'une guerre qu'ils scruhartment eux-mêmes! L'assemblée nationale ayart indiqué d'abord. les véritable remède, on l'avait repoussé; et maintenant les représentarrits du peuple, trompés, acceptaient le poison des mains de la cour, qui paraissait se rendre à leur vou. Il failast s'en tenir au décret, déclarer le vete contraire au salut de l'État, étonner par ce coup de vigueur les partisans du despotame et de l'aristocratie, qui a'eusaent point osé entrer en lutte avec l'Assemblée nationale; ou, « s'ils l'avaient osé, » poursuivait Robespierre, « le vœu public hautement prononcé, l'intérêt général, l'indignation qu'inspiraient l'audace des rabelles et la protection qui leur était donnée, le génie de la nation enfit éveillé dans cette occasion heureuse par la verte des représentants autant que par l'inférét supreme du salut public, auraient assuré la victoire à l'Assemblée. mitionale : et cette victoire sût été celle de la raison et de la liberté. Cétait à une de ces occasions uniques dans l'histoire des révolutions que la Providence présente aux hommes, et qu'ils ne peuvent négliger imounément : puisque enfin il faut que tôt ou tird le combat s'engage entre la cour et l'Assemblée nationale, ou plutôt, pussque dès longtemps il n'est engagé entre l'une et l'autre un combat à mort, il failait natur ce moment, alors nous n'aurises pas eu à craindre de voir le pouvoir exécutif aviler et maîtriser nos représentants, les condamner à une honseuse maction, ou ne leur délier les mains que pour augmenter sa paimance et favoriser ses vues necrètes.

Robespierre ne voulait cependant ni proposer un parti sévère, ni déployer une roideur inflexible. Sans s'occuper davantage d'un vetulancé au nom du roi par des hommes qui se soucament fort peu du roi, mais qui tenaient à régner sous son nom, il soulmitait soulement que l'Assemblée reprit un caractère imposant, et que, tendre envers le peuple, elle montrat moins de condescendance pour la cour et les migistres; qu'au pouvoir de l'intrigue, de l'or, de la force et de la corruption, elle opposit la puissance de la justice, de l'humanité, de la vertu-Qu'au lieu de généraix propres à ramener l'armée aux sentiments du despotame, disast-il, on lui donne des chefs populaires décidés à mettre en pratique les principes de la constitution, d'accord avec la discipline militaire; qu'à l'exemple de ses représentants, la nation montre de nouveau cette stritude devant laquelle tremblatent jacis ses oppresseurs; que les ennemis du decams, que les conspirateurs et le despoissme soient domptés, et ensuite marchons à Léopoid, marchons a tous les tyrans de la terre. « C'est à cette condition, » poursuival.-il, a que moi-même je demande à granda cris la guerre. Que dis-je! je yais bien plus join que mes adversaires eux-mêmes ; car si je demande encore la guerre, je la demande, non comme un acte de sagesse, non comme une résolution raisonable, mais comme la ressource du désespoir ; je la demande à une autre condition, qui sans doute est commune entre nous, car je ne perse pas que les avocats de la guerre a ett. roulu nous tromper, je la demande telle qu'ils nous la dépeignent; je la demande telle que le génie de la liberté la déclarerait, telle que le peuple français la ferait lut-même, et non telle que de vils intrigants pourraient la déairer, et telle que des ministres et des généraux, même patriotes, pourraient nous la faire.

e Français, hommes du 14 juilles, qui sôtes conquérir la liberté anns guide et sens maître, venez; formons cette armée qui doit affranchir l'univers. Où est-il, le général qui, imperturbable desenseur des droits du peuple, éternet encemi ées tyrans, ne respira jamais l'air empoisonné des cours, dont la vertu austère est attestee par la haine et pur la disgrâce de la cour, ce général dont les mains pures de sang innocent et des dons houteux du despotisme sont dignes de porter devant nous l'étendard socré de la liberte? (và est-il, ce nouveau Catori, ce

vosième Brutus, de héros encore incomu? Qu'il se reconnaisse à ces traits, qu'il vienne ; mettons-le à notre tête... où est-il? Où sont-is. ces béros qui, au 14 juillet, compant l'espoir des tyrans, déposèrent leurs armes aux pieds de la patrie alarmée? Soldats de Châteauvieux. approchez, venez guider nos efforts victorieux. . Qù étes-vous? Hélas! on arracherait plutôt na proie à la mort qu'au despotisme ses victimes? Citoyens qui les premiers signalates votre courage devant les murs de la Bastille, venez, la patrie, la liberté vous appellent aux premiers ranga! Hélas! on ne yous trouve nulle part, la musère, la persécution, la haine de nos nouveaux despotes, vous ont dispersés. Venez, du moins, soldats de tous ces corps immortels qui ont déployé le plus ardent amour pour la cause du peuple. Quoi! le despotisme, que vous aviez vaincu, vous a puna de votre civisme et de votre victoire! Ouci! frappés de cent mille ordres arbitraires et impres, cent mille soldate, l'espoir de la liberté, sans vengeance, sans état et sans pain, expient le tort d'avoir trahi le crime pour servir la vertu l'Yous ne combattrez pas mon pius avec nous, citoyens, victimes d'une loi sanguinaire qui panit. trop douce encore à tous ces tyrans qui se dispensèrent de l'observer pour vous égorger plus promptement! Ah! qu'avaient fait ces femmes, ces enfants massacrés? Les crimnels tout-puissants ont-ils peur aussi des femmes et des enfants? Citoyens du Comtat, de cette cité malheureuse qui crut qu'on pouvait impunément réclamer le droit d'être Français et libres, vous qui pérîtes sous les coups des assassins encouragés par nos tyrans; vous qui languisser dans les fers où da vous ont phomgés, vous ne viendrez point avec nous; vous ne viendrez pas nonplus, citoyens infortunés et vertueux qui, dans tant de provinces, avez Succombé sous les coups du fanatisme, de l'aristocratie et de la perfidie! Ah! Dieu! que de victimes, et toujours dans le peuple, parint les plus généreux patrioles, quand les conspirateurs puissants respirent et triomphent!

« Venez àu moins, gardes nationales, qui vous êtes spécialement devouées à la défense de nos frontères. Dans cette guerre dont une cour perfide nous menace, venez. Quoil vous n'êtes point encore armées? Quoil depuis deux ans vous demandez des armes, et vous n'en avez pas? Que dis-je? on vous a refusé des habits, on vous condamne à errer sans but de contrée en contrée, objet des mépris du ministère et de la risée des patriciens insolents qui vous passent en revue pour jour de votre détresse. N'importe? venez; nous confondrons nois fortunes pour vous acheter des armes; nous combaturons tout nus, comme les Américaiss... \ \tenez ! Mais attendrons-nous pour renverser les trônes des desputes de l'Europe, attendrons-nous les ordres du bu-

roau de la guerre! Consulterons-nous pour cette noble entrepres ef géme de la liberté ou l'espat de la courf Serons-nous guidés par ces mêmos patriciena, sea éternela favoria, dana la guerro déclarée as miliende nous entre la noblesse et le peuple? Non. Marchons nous-mêmes à Léopolii; ne prenoss conseil que de nous-mêmes. Mais quoi! voilitoss les arateurs de la goorre qui m'acrêtent; voilli M. Brissot qui me dit qu'ilfaut que M. le comte de Nerbonne conduise cette affaire; qu'il faut marcher sous les ordres de M. le marques de La Fayette... que c'est au nouvoir exécutif qu'il appartient de mener la nation à la victoire et à la liberté. Ah! França s! ce seul mot a rompu tout le charme, il anéantit tous mes projets. Adieu la liberté des peuples! Si tous les aceptres des princes d'Aliemagne sont brisés, ce ne sera point par de telles mains. L'Espagne sera quelque temps encure l'esclave de la sepersution, du royalisme et des préjugés; le stathouder et sa femme so sont point encore detrônés; Léopold continuers d'être le tyrse de l'Autriche, du Rilanais, de la Toscane, et nois ne verrons point de sitôt Catog et Cacéron remplacer au conclave le pape et les cardinants. Le le dia avec franchise, sa la guerre telle que je l'ai presentés est impraticable, si c'est la guerre de la coar, des manistres, des patriciens, des intrigants, qu'il nous fast accepter, loin de croire à la liberté unverselle, je ne crois même pas à la nôtre; et tout ce que nous pouvous faire de plus sage, c'est de la défencre contre la perfidie des enserns intérieurs qui nous bercent de ces douces illusions.

« Je me résume donc froidement et tristement. J'ai prouvé que la guerre n'était entre les maiss du pouvoir exécutif qu'un moyen de renverser la constitution, que le dénoument d'une trains profonde ourne pour perdre la liberté. Favoriser ce projet de guerre sous quelque prétexte que ce sort, c'est donc mai servir la cause de la liberté. Tout le patriotisme du monde, tous les lieux communs de politique et de morale ne changeet point la nature des choses ni le résultat nécessaire de la démarche qu'on propose. Prêcher la confiance dans fee intentions du pouvoir exécutif, justifier ses agerts, appeler la faveur publique sur ses généraux, représenter la défiance comme un itat af/reux, ou comme un moyen de troubier le concert des deux pouvoirs et l'ordre public, c'était donc ôter à la liberté m dernière ressource, la vignance et l'énergie de la nation. J'ai dù combattre ce système, je l'ai fait ; je n'as vou a nuire à personne, j'ai voulu servir ma patrie en réfutant une opinion dangereuse; je l'aurais combattue de même si elle est été proposée par l'être qui m'est le plus cher.

« Dans l'horrible situation où nous ont conduits le despotisme, la faiblesse, la légèreté et l'intrigue, je ne prends conseil que de mon cour-

et de ma conscience, je ne veux svoir d'égard que pour la vérité, de uniescendance que pour l'infortune, de respect que pour le peuple Je seus que des patriotes ont blâmé la franchise avec laquelle l'ai présenté le tubleau décourageant, à ce qu'ils présendent, de notre attantion. Je ne me dissimule pas la nature de ma faute. La vérité p'a-t-elle pas desà tros de tort d'être la vérité? Comment Li pardonner lorsqu'eile vient, sous des formes austères, en nous enlevant d'agréables erreurs, nous reprocher tacitement l'incrédulié fatale avec laquelle on l'a trop longtemps repousée? Est-ce pour s'inquiéter et pour s'affliger qu'on em brasse la cause du patriotisme et de la liberté? Pourvu que le sommeil sont doux et non interrompu, qu'importe qu'on se réveille au bruit des chaînes de sa patrie ou dans le-calme plus affreuz de la servitude? Ne troublors donc pas le quiétisme politique de ces heureux patriotes : mais qu'ils apprensent que, sans perdre la tête, nous pouvons mesurer toute la prefondeur de l'abime. Arborons la devise du palatin de Posmanue; elle est sucrée, elle nous convient : Je préfère les orages de la Isbarti au repes de l'esclavage. Prouvons aux tyrans de la terre que la grandeur des dangers ne fait que redoubler notre énergie, et qu'à que que degré que montent leur audace et leurs forfaits, le courage des hommes libres s'élève encore plus baut. Ou'il se forme contro la vérsté des ligues nouvelles, elles disparaimont; la vérité agra sculement time plus grande multitude d'insectes à ecraser sous sa massue. Si le rmoment de la liberté n'était pas encore arrivé, nous auriens le courage de l'attendre; si cette génération n'était destinée qu'à s'agiter dans la fange des vices où le despotisme l'a plongée; si le théâtre de noire Révolution ne devait montrer aux yeux de l'univers que les préjuges aux prises avec les préjugés, les passions avec les passions, l'orgueil a vec l'orgueil. l'égoisme avec l'égoisme, la perficie avec la perfidie, la génération surrante, plus pure, plus fidèle aux lois secrees de la nature, commencera à purifier cette terre souillée par le come; elle apporters, non pas la paix du despotisme ni les honteuses agitations de l'intrigue, man le feu sucré de la liberté et le glaire exterminateur des tyrans; C'est elle qui relèvera le trône du peuple, dressera des autels à la verti, brisera le piédestal du charlatamisme et renveraera tous les monuments du vico et de la servitude. Dous et tendre espoir ce l'humsmic, postératé naissante, tu ne nous es point étrangère ; c'est pour tos que sous affrontons teus les coupe de la tyrannie; c'est ton bonheur qui est le prix de nos pénibles combats; découragés souvent par les objets qui nous environnent, nous sentoss le besoin de nous elencer dam ten sein ; c'est à toi que nous condons le soin d'achever notre envage... Que les noms des martyrs de la liberté occupent dans ta

mémoire le place qu'avaient tourpés dans la nôtre ceux des héros de l'imposture et du l'aristocratie... Que la première passon soit le mépris des tratures et la baine des tyrann; que la devise noit : Protection, amour, bienveillance pour les malheureux, guerre éternelle aux oppresseurs! Postérité missants, bâte-toi de crottre et d'amener les jours de l'égalité, de la justice et du bonheur! »

Immense fut l'émotion produite par ce magnifique discours, L'hypression en ayant été demandée de toutes parts, la societé des Amisde la Carattitution décida que les discours prononcés par Robessierre dans les séances des 2 et 4 janvier 1792 seraient imprimés à un trèsgrand nombre d'exemplaires, distribués aux membres de la société et aux tribunes, envoyés à tostes les sociétés affiliées avec saystation de les fairs réimprimer et d'élendre par tous les moyens en leur pauvoir la publication des vérités étermisles qu'ils renfermaisset. Enfin, sur la motion de plumeurs de ses membres, elle ouvrit dans son sem une nouscription afin de muitiplier le pais possible les exemplaires le cet ouvrage (1). Un membre propose même l'esvoi de ce discours a test les rég ments de l'armée ; mais les Jacobins, ne pardons point cala de vuo. Schlos à lour titre de Société des Amis de la Constitution, n'ailaient jamais au éelh de la constitution; et comme un décret interhaut toute communication directe avec les treupes de ligne, déciet qui fut rappelé par Denton, ils passèrent à l'ordre du jour sur cette propo-

(1) Nombre de journaux populares estimat es dansum en tout us un parte Les Mécataless de l'arcic le flombrent en antice (numéro 131, p. 67 à 63). On la tenure represion dans l'étateire purtementaire, par MM Buches et Born R. 211, p. 146 à 164) Les deux dismurs du 2 et du 11 parvier, suprenin ensemble par artir de la acciété, forment une brancaure m-8º de 76 pages. Le promier, celui du 2 janier, se de la page à 44; le second celui du 11, su de la page 44 à 76. À la suite membre les arrêtés près par la nomité, et arguée par Antonélle, provides, Alleta, Brancaust, deputes, J. Bonguyen, H. Banui, Roman, Al. Mechas, acresses se trouvent également dans le namero 137 des Servictures de l'arre, su impositionent.

The set admirable discours que comma si fact le arrar de une pleas, W. Missalet no este par une ligne, mais a un détactor tout à fact la fit. A une se gane invent qu'un les commet en mal ère d'histoire, de que est de tout peur moment. Rebesparre recommendant en mémoire à la peurs génération, de que est de tout peur moment. Rebesparre organisat le genération que que est bon différent. Si d'adfoure il était tout capedé à ancader té vie pour le triomphe de la Révolution, il ne ce doutait pas à competr qu'un moite de trois me destinant le passimité de montre de sus marrière. Comment no pas déplorer ambientes à légératé eves imparise écret un homme d'un te taunt l'unes à un fait le domander le parties ne impartanté à le vou tant il s'est imagesé que lui soul à act las une bistoire versement républiques ? De su que la geurre offenses en éclate par aces vets qu'i l'aurait conte, il amoint que sois nom valut les journées du noytembre [1, 1,1, p, 373]. Nom cruyens, auss, qu'uves la part que affresses par mattre et armblest de droit du cêté de l'Europa, en les journe miété.



sition (1). Au dehors, le succès ne fut pas moins grand : presque tous les journaux patriotiques parlèrent du discours de Robespierre avec des démonstrations enthoussastes. Suivant une femile, dévouée pourtant aux hommes de la Gironde, c'était un morceau « de la plus sublime éloquence, » et le journaliste recommandait expressément aux sociétes affiliées à celle des Jacobins de le répandre parmi les suidats (2). « O toi, peuple, qui n'as pas le moyen de te procurer le discours de Robespierre, je te le promets tout entier; » s'écriait une autre femile, « garde bien précieusement les numéros qui vont survre; c'est un chef-d'œuvre d'éloquence qui doit rester dans toutes les familles, pour apprendre à ceux qui paltront que Robespierre a existé pour la félicité publique et le maintien de la liberté (3). »

Cet éclatant succès étourdit un peu Brissot; il resta neuf jours avant de reprendre la parole, mais, après s'être montré si agressif, si injuste même à l'égard de Robespierre, il dénota bientôt combien peu il savait supporter la contradiction, et nous verrons quelle amertume avaient déposée dans son cœur les allusions dont, bien justement, il était devenu à son tour l'objet de la part d'un adversaire qu'il avait inuttlement froissé.

#### IYX

Ces longs débats sur la guerre n'empéchaient pas la société des Jacobins de discuter en même temps d'autres questions non moins importantes, également à l'ordre du jour de l'Assemblée législative. Le 13, par exemple, il s'agissait de savoir si l'on conserverait, comme le demandait le comité militaire, des corps distincts, voltigeurs ou grenadiers, au milieu de la garde nationale. L'institution de compagnies privilégiées, dites d'élite, dans une milite citoyenne, paraissait à Robespierre un véritable contre-sens. La garde nationale était la nation armée, et il fallait bien se garder de déroger aux principes d'égalité qui avaient présidé à son organisation, si l'on ne voulait pas donner naissance à une sorte de garde prétorienne propre à anéantir la liberté et à subjuguer le pays. Les armées permanentes étaient, selon fui, la fléau de la liberté; on devait donc leur opposer comme contre-



<sup>(!)</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Société, etc., numéro 127. On trouve dans ce numéro un long extrait du dissours de Robenpierre.

<sup>(2)</sup> Annales postriotiques, du 13 janvier 1792.

(3) L'Orateur du peuple, numéro 18 du t. X. Ce journal était alors rédigé par Labenette, qui avait pris la place de Fréron, après la fuite de ce dermet iors des événements du Champ-de-Mars.

poids les gardes nationales organisées sur des bases sérieusement démocratiques, et il engageaut tous les patriotes de l'Assemblée nationale à repoumer le projet du comité militaire (1).

Le suriendemain. Collot d'Herbois étant venu annoncer que les habitants de Brest avaient tens à faire part eux-mêmes aux soldats de Châteauvieux du decret qui les rendait à la aberté, et que la délivrance de ces vicumes de Bouillé serait l'occasion d'une fête solennelle, Robespierre monta à la tribuna pour se plaindre du retard apporté par le pouvoir exécutif à la sanction de ce décret, quand des decrets insignifiants, comme ceux relatifs aux assignats de dix et quinze sous, avaient été sanctionnes tout de suite. Cela seul était, à ses yeux, une preuve du peu de patriotisme des ministres, et l'Assemblée législative lus paraissait dans l'erreur lorsqu'elle les applaudissant en les entendant crier, à l'unisson d'un hos patriote : La guerre la guerre? la guerre l (2) »

Ce bon patriole, c'était Brissot. Donc Robespierre conservait encore à l'egard de son contradicteur les plus grands menagements. Et comme sous peu de jours l'Assemblée nationale devait décider cette importante question, il la conjurant de l'examiner sans passion, sans prévention, comme a: elle n'avait entendu aucun des discours patriotiques prononcés dans un sens ou dans un autre, s'engageant du reste à fairode plus en plus jaillir la l'unitere sur la trame ourdie par la cour. Aitaison principal adversaire, Brisact, que dans un de ses premiers discours. il appelant liguelateur patriote, il la traita encora de bon patriote ; leadiscours de ce contradicteur passionné, il les regarde comme des discours patrioliques, et c'est uniquement par imprudence, selon lui, que des députés patriotes ont adopte le système de la cour. En hien! malgré toutes ces preuves de la mesure gardee par Robespierre envers les Gironians dans cette mémorable discussion, quoiqu'il aoit constant pour tout lecteur attentif et impartial que les premiers sentiments de malveillance et les premières attaques vinrent de Brisagt. et de ses amis; qu'eux seuls, du domaine des principes généraux, transportérent la lutte sur le terrain des personnalités, nombre d'écrivanns, peu soucieux de la vérité, ont mis tous les torts a la charge des Robespierre, quand, su contraire, il eut pour lui, en cette circonstance, la modération, le calme, la sagesse et la raison (3).



Journal des debaix et de la correspondence de la Société des Jours de la Canabilistion.
 Russeys 126.

المطر راثار

<sup>3)</sup> Ainm, dans son secroyable averglement. H. Michaiet repote à satiété, contre

lu sein de l'Assemblée législative, les Girondias continuaient à poesser de tout leur pouvoir à la rupture de la paix. Ils avaient fait décider que le roi serait invité à accélère: les préparatifs de guerre et le rassembement des troupes aux frontières, de façon à ce qu'on se trouvat en éut d'agur dans le plus bref détai (14 janvier). Le fut dans cette séance quaprés avoir annoncé à tous les princes la résolution où était la nation française de maintenir la constitution ou de périr avec eile, Guadet s'ecria d'une voix terrible : « Marquons d'avanceune place aux traitres. et que cette place soit l'échafaud (1). » Sur sa proposition, l'Assemblée avait déclaré infâme, trattre à la patrie, et coupsble du crime de lèsenation tout agent du pouvoir exécutif, tout Français qui, directement ou indirectement, prendrait part à un congrès dont l'objet serait d'obtenir une modification de la constitution, ou à une médiation entre la nation française et les rebelles conjures contre elle. Ainsi se nuancajent de teintes de plus en plus sombres les paroles des orateurs. Emportée par des colères assez comprésensibles d'ailleurs, la France insensiblement gravitait vers la Terreur, laquelle n'enfanta pas l'émigration. comme on l'a trop souvent répété, mais fut enfantée par elle.

Robespierre n'en persistant pas moins à lutter avec une énergie croissante contre les tendances bellaqueuses de la Gironde et la précipitation irréfléchie evec laquelle on s'efforçuit de jeter la France sur l'Europe. Le 18 janvier, ayant pris la parole sux Jacobins pour présenter quelques observations au sujet du comtat l'ensissin et d'Avignon. où d'épouvantables massacres avaient été commis, il attribua ces acènes sanglantes à la longue hésitation qu'avait apportée l'Assemblée constituante à prononcer la réunion de ce pays à la France, et en dernier lieu au retard mis par le ministre des affaires étrangères de Lessart à l'exécution du décret d'annexion; puis il revint à son idée (avorite, et trouvant une sorte de connexité entre l'oppression sous laquelle gémissaient les patriotes avignonnais et les intrigues ourdies à Paris contre la liberté et la constitution, il s'attacha de nouveau à prouver que la cour voulait la guerre pour concentrer la force publique entre ses mains, moler l'armée des autres citoyens, et se rendre maîtresse de la Révolution (2).

La puissance de cet argument n'avait pas échappé aux orateurs de

T. II



tents vérité, que Robispierre accumit la Giroude de se hamider la guerre que pour comprenentre la France, en s'arrangeant avec les rois (Hatoire de la Revolution et III), p. 375.

<sup>(1)</sup> Yoyez la Moniteur du 15 janvier 1792.

<sup>(2)</sup> Journal des ciduats et de la correspondence de la Société des Amis ée la Constitution, numbéro 130.

la Gironde, Aussi, voyant combien il avait contribué à refroidir l'enthousasme belliqueux du peuple, commencèrest-ils à changer de
tacaque, et après avoir reproché à Robespierre de s'être montré trop
défant à l'égard de la cour, après s'être, pour ainsi dire, portés garants
des bonnes intentions du pouvoir exécutif, prétendirent-ils que la cour
était maintenant opposée à la guerre. Nous entendrons bientôt un des
leurs, Luivet, acuteur avec force cette nouvelle thèse; et Brissot,
abandonnant son système de guerre restrointe coutre les émigrés et
les peuts princes d'Allemagne, système sur lequel il était, à l'origine,
parisitement d'accord avec le pouvoir enécutif, va demander la guerre
contre l'empereur, l'accusant d'avoir violé le traité ée 1756 en devenant
à âme d'une cosiston contre la France; ce qui n'empéchera pas le Girondin Condercet de présenter le ministre Narbonne comme l'homme
le plus essembel de la situation, après avoir longuement insisté dans
son journal sur la nécessité de rompre la paix (1).

Pobespierre n'avait jemaie cru que la cour vou ût sérieusement la querre: les apparences seules suffissient, selon un, à la complète exécution du plan ministeriel. Comment pouvait-i, se ranger à l'opimos de ses adversaires, lorsqu'il voyait à la tête de l'armée un chefsans caractère, conna pour sa duplicaté, qu'en avest entendu demander. une couronne cavique pour son cousin Bounié, ce général tout couvert du gang des victaires de Nancy, et qui lui-même avait présidé aux massacres du Champ-de-Mars? A ce propos, il ne put s'empêcher de manufester. son étonnement d'avoir lu le matin, dans un joursal patriote, dit-il. dans la Patriote françois, une lettre où était incriminé le civième des hab tants de Metz, su vante l'avant-veil e par son exllègue Amhoine, et où se trouvait l'éloge le plus compeux du généra. La Favette, Ainai. mia en cause, Brusot crut devuir s'excuser en duant qu'il n'avait en aucune connaissance de cette lettre, extraite du Monsteur et maérèmà soa mea par seu co laborateur. À quoi Robespierre récoodit que, s'ilen avait parlé, c'était parce qu'il l'avait lus dans un journal journant. d'une grande réputation de patriotisme, « Jamais, » poursuivait-il, « jun as attaqué M. Brusot, nos principes sont les mêmes, je n'as réfuté. que son opinion, » Que l'Assemblée nationale déclarât la guerre, disaitil et terminant, il le comprenait, mais à la condition de déployer una grard caractère, de mettre l'ordre dans le royaume, de prévenir la trabaon des ministres, d'opérer enfin tout le bien que pouvment fairedes législateurs (2).

<sup>(1)</sup> Vayes la Chronique de Paris, nurairo 30 de l'année 1792

<sup>[2]</sup> Journal des delints et de la corresponance etc. Par une ungaliere medvortance.
M de Lamarime confood cette mance avec come de surbresenna, co, à la demandique

immédiatement après repurut à la tribune l'auteur de Foubles, Pour la seconde fois il venait prendre Robespierre corps à corps, en usant toutefois encore des plus grands ménagements envers un homme dont la voix courageuse, avouait-il, s'était constamment opposée aux décreta liberticides rendus par l'Assemblée constituante. Si dans ses discours, dont il ne contestait pas l'éloguence, il cherchait en vain des raisons sobdes et des mesures efficaces; si, prétendant que Robespierre était éaga l'erreur en montrant la cour comme intéressée à la guerre. Il l'engageait, d'une façon un peu naive, à reprendre courage et à voter. avec les partisans de la guerre, il lui reconnaissait du moins le mérite d'avoir balancé à lui seul l'opision de tout un peuple, et lui rendat pleme justice, quand il le montrait « toujours calme au mil eu des tempètes, invariablement fixé sur les éternels principes de la micrale et de la philosophie, supérieur, tres-supérieur aux séductions d'une cour correptrice et maccesable à toute autre ambition que celle d'une véritable gloire. » Puis, faisant établir par la postératé une sorte de parallèle entre lui, incounu, et le tribun « simé du peuple, et, ce qu. valait mieux, digne d'en être aimé, » il se représentait allant vers Robespierre, lui montrant l'ablme, et, sur son refus d'ouvrir les yeux, persistant à conjurer seul le danger et sauvant son pays. C'était peut-être un neu puéril ; néanmoins il y avait dans ce discours de grandes beautés, et nous ne nous étonnons pas qu'il ait obtenu beaucoup de succès même au milieu des Jacobias, où les partisans de la guerre avaient vanblement durinué. Louvet sans donte était sur de toucher la corde sonsible thez des auditeurs français quand il nous pergnait courant sus à tous les armtocrates de l'Europe, convertusant les soldats de l'empereur, désarmant ses barons, ramenant ses évêques à une évangétaque médocrité, renvoyant ses momes à Rome et mariant ses religieuses: jorsqu'enfin il montrait notre Déclaration des droits assise sur le trône impérial même, à l'ombre du drapeau tricolore (1). Mais c'était là précisément le côté faible de son argumentation : prétendre imposor, les armes à la main, une constitution, l'ordre, la liberté même à un peuple, c'est le comble de l'imprudence, quelquefois de l'iniquité; et tout esprit anuné d'un véritable sentiment philosophique partagera cens répulsion que manifestait Robespierre pour les missionnaires ermés.

de Dannaliz, Robespierre et Brimet ne jethreet dans les bran l'un de l'autre (Hoteire de Grendins, 2. 11, p. 67 de la 1º édation).

<sup>(</sup>i. Ce discourt, dont un trouve un extrait dans le numéro 130 du Journal des fébrieses de la correspondence, etc., fut suprimé par crite de la Sonité un le de 12 pages).

## XVII

A la séance suivante, Brissot revint lui-même à la charge. Il avait été comme accablé sous le poids du dernier discours de Maximibes, aussi sa reponse se ressentit-elle de l'amertume qui remplissait son cour. Oubliant que, si quelques personnalités avaient été introduites dans le débat, elles venaient uniquement de son fait, et que tout récemment encore son adversaire l'avait, à diverses reprises, traité de député patriote, il se piaignit d'avoir été inculpé en quelque sorts. Cela était tout à fait înexact, mais l'ambitieux Brissot s'était senti piqué au val, et il ne peuvait pardonner à Robespierre de l'avoir devine. Il se vanta bien d'être comme lui ennocesse este scelerisque purus, d'une vie intègre et pur de tout crime; mais la comparsison etait un tant soit peu prétentieuse; Camille Desmoulies et André Chémer devaient se charger de remettre les choses à leur véritable place.

Après avoir donné sur ses relations avec La Fayette des explications qu'on ne lui demandait pas, Brissot déclara qu'il avait rompu ouvertement avec lui depuis le massacre du Champ-de-Mars. Robespierre, on s'en souvient, avait dit, sans faire d'ailleurs aucune altusion personne le, qu'il ne convoitait le ministère ni pour lui si pour ses amis. — Moi non plus, répliqua Brissot, comme si ces mots se fussent, sans aucune espèce de doute, adressés à lui ; moi non plus je ne spécule sur le ministère au pour moi ni pour mes amis. — Or, à quelques mois de là, il se chargera de se donner un démenti à lui-même, en allant prendre, pour ainsi dire, son ami Boland par la main afin de l'installer au ministère de l'intérieur. En fimissent, et toujours comme si les premiers toris n'avaient pas été de son côté, il supplia Robespierre de terminer une little scandaieure, se on lui, et qui ne donnait d'avantage qu'aux ennemis du bien public.

Quand Brissot eut achevé, un commun aun, un visillard, un lettré, le traducteur de Juvénal, Dusauix, monta à le tribune, parla avec élogo de Robespierre et de Brissot, et exprima le désir de voir ces deux généreux citoyens terminer leur querelle par un embrassement. Le peine avait il dit, que les deux adverances étaient dans les brissif un de l'autre et se donnaient l'accoisde, aux applaudissements de la société attendrie d'un tel apentacle (1). Ensuite, et afin mm doute qu'il n'y



<sup>(1)</sup> La plupart des journeux populaires de l'époque rendirent compte de cette active. Yoyen la Journal des debails et de la correspondance de la Sarieté des Amis de la Constitudon numero 131.

ett sucure équivoque sur la signification de cette scène touchante. Robespierre prit la parole à son tour et s'exprima en ces termes : « Je viens de remplir un devoir de fraternité et de autisfaire mon cœur ; il ma reste encore une dette plus sacrée à acquitter envers la patria. Le sentiment profond qui m'attache à elle suppose nécessairement l'amour de mes concitoyens et de ceux avec lesquels j'ai des affections plus étroites : mais toute affection individuelle dont céder à l'intérêt sacré de la liberté et de l'humanité; je pourrai facilement le conciner ici avec les égards que j'ai promis à tous ceux qui ont bien iervi la patrie et qui continueront à la bien servir. J'ai embrassé M. Brissot avec ce sentiment, et je continueral de combattre son opinion dans tous les points qui me paraissent contraires à mes principes, en ndiquant ceux où je sus d'accord avec lui. Que notre union repose sur la base sacrée du petriotisme et de la vertu ; combattons-nous comme des hommes libres, avec franchise, avec énergie même, s'il le faut, mais avec égards, avec amitié (1). »

Ajnsi il n'y avait pas à s'y méprenére ; cette sorte de réconciliation laissert entière l'opinion de checun ; Robespierre avait tenu à le declarer formellement, comme si un secret pressentment l'eût averti qu'on chercherait à égarer le public sur la véritable signification de cette scène. En effet, maigré cette déclaration si franche et si nette, deux organes du parti de la Gironde, la femille de Brissot lui-même et celle de Gorsas, donnèrent à entendre, en rendant compte de la séance des Jacobins, que Robespierre avait en quelque sorte abjuré ses principes et était disposé à se rallier à l'opinion de son adversaire 2). On a puvoir combien cela était contraire à la verité. Or, si les deux femilles girondines ne s'etaient pas concertées afin de présenter les faits sous de fausses conteurs, ettes avaient été augulièrement ampirées t'une et l'autre pour se rencontrer dans un te, accord. Robespierre ne pouvait laisser passer sans protestation les versions inexactes données par elles. Tancis qu'un journal démocratique, les Révolutions de Paris, voilant prémuair le public coatre une erreur qui dénaturait le caractère et les principes de Robespierre, prenant l'initiative, et répondant au Patriote

<sup>(1)</sup> Nous impruntous our paroles à une lettre même de Robespierre. Cette alloration a été reproduite, avec qualques variantes, dans le sumére 151 au Jeurnal des sérués et de le correspondance, etc., et dans le numére 122 des Récolutions de Paris, mais le sent et absolument le même.

<sup>23</sup> Voice comment s'expresse le Patriote françois 'e M. Robespierre a protesté de son attachement pour M. Bramot a avité l'Amembiée à s'occuper ancore de l'impor-finit question de la guerre, sân d'examiner les mesures nécessaires pour la faim avec s'antique, et m fait empèrer que M. Brassot et lui se sonsilierement sur se point... b Numéro 894.

françois (1), l'illustre tribun adressant, de son côté, au rédacteur du Courrier des quatre-vingt-trois departement, une réclamation conque d'aileurs dans les termes les plus modérés, comme on peut en juger : « l'a, remarqué dans votre numéro d'aujourd'hui une erreur qui mérite d'être rectifiée. En rendant compte de la deraière séance des Amisde la Constitution, l'article dont je parle suppose que j'ai abjuré mesprincipes sur la question importante qui agite aujourd'hui tous les esprus, parce qu'on sent qu'elle tient au salut public et au maintien de la liberté. Je me croirois peu digne de l'estime des bons citoyens, si j'avois joué le rôle qu'on m'a prêté dans cet article. Ce qu'il y a de vrai dans ce récit, c'est qu'après un discours de M. Brasot, sur l'invitation politique de M. Dussuix, nous nous sommes embrassés cordislement, sur applaudissement de toute la société. Il set vrai missique j'ai fait cette démarche avec d'autant plus de plaiair que la discussion importante où nous avions embrassé des opinions diverses n'avoit laissé aucune aigreur dans mon àme; que je suis loin de regarder comme des guerelles particulières les délats qui intéressent la destinée du peuple, et où je n'ai jamais porté d'autre passion que celle du bien public. » Pias, apres avoir ajouté que son opinion sur l'importante question de la guerro ne pouvait être subordonnée aux mouvements de sa sensibilité et de son affection pour Brisact, il citart les propres paroles prononcées par lui à la tribune des Jacobins, paroles que nous avons rapportées plus haut (2).

Ce qu'il y avait de vrai, c'est que Brissot lui-même avait fait un grand pas vers l'opinion de son adversaire en reconnaissant, contrairement à ses premières allégations, que la cour ne voulait pas sérieusement la guerre (3). Robespierre n'avait pas dit autre chose. Mais la
guerre, intentée même contre le gré de la cour n'en mettait pas
moias à sa disposition toutes les forces militaires du pays, commandées par des généraux peu sympathiques, sinon hostiles à la Révolution, et qui, à un moment donné, pourraient bien prêter main-forte au
pouvoir executif pour la comprimer. C'était là précisément l'écueil
contre lequel Robespierre, depuis le commencement de la lutte.



<sup>(1)</sup> Récolutions de Paris, auméro 139, au acppidment.

<sup>(2)</sup> Courter du 63 département, numéro du 23 janvier 1792. Voisi agrament, de son côté, s'étart exprimée entie semille : « Dans la séance d'avans-hier sors, MM. Brissot, et Roisvepierre, sublimas lours poistes querelles, se sont embrances sux applicationement annueurs de tous la somété. Après s'être deuxé muiusllement des sémaganges d'autument et 3'n tachement, M. Behropierre a fait aspèrer qu'el su sensitionnet nature M. Brissot sux la question de la guerre..., s

<sup>(3)</sup> Voyen dans le numbre 906 du l'estrate français un extrait du disseure de Branct.

#### XVIII

Tandis que se poursulvaient aux Jacobins ces luttes ardentes entre les partisans de la guerre et ceux de la paix, beau spectacle du reste d'une nation discutant elle-même solennellement ses plus graves intérêts, et cherchant à s'éclairer par la parole de ses philosophes et de ses crateurs sur le meilleur parti à prendre, que faisaient la cour et l'Assemblée législative? Le pouvoir erécutif, qui avait refusé de sanctionner le décret rendu contre les émigrés, mettait à la tête de teutes ses chancelleries des agents plus que suspects d'être de consivence avec eux, comme s'il eût semblé prendre à tâche de justifier les apprébensions des patriotes. Qu'on parcoure la liste du personnel diplomatique de l'époque, et l'on verra qu'il était, comme le cadre des officiers, composé d'hommes appartenant presque tous à l'ancien régime, et notoirement hostiles à la Révolution. En même temps, au moment où, sur la foi du ministre de Lessart, qui était vanu déclarer que les difficultés survenues avec les petits princes allemands sersient facilement aplanies et que mettre l'empereur en demeure ce serait se lancer dans une voie agressive, Brissot présentait la cour comme ne voulant plus la guerre, Narbonne demandait avec insistance au Corps législatif les moyers de réunir le plus grand nombre d'hommes possible pour entrer en campagne, menaçant, si on les lui refusat, d'abandonner son portefauille et d'aller chercher la mort comme soidat de la constitution (1). Ainsi se manifestant de plus en plus, aux yeux clairvoyants, le plan de la tour : demander la guerre afin de pouvoir disposer de forces immenses et en user à son gré. C'est ce qui n'avait pas échappé à la perspicacité de Robespierre.

Revenus de leur première erreur, les Girondins réclameient à présent, non plus la guerre restremte contre les émigrés et leurs petits protecteurs, mais une guerre à outrance contre les grandes puissances de l'Europe, contre l'empereur d'Auviche et le roi de Prusse. Vergnaud, Mailhe, Brissot, Guadet, Geasonné, Hérault-Séchelles, qu'alors en posvait compter parmi les membres de la Gironde, étaient d'accordsur ce point. Le 25 janvier, sur la proposition du dernier, l'Assemblée

<sup>(1)</sup> Montleur du 24 janvier 1792.

législative décida que le roi serait invité à demander à l'empereur d'Autriche a'il entendait vivre en paix et bonne intelligence avec la nation française, s'il consentait à renoncer à tout traité dirigé contre as souvers neté et son indépendance (a.lusion à la convention de Pil-nitz), et à lui signifier en outre que, fauts par lui d'avoir, avant le 1<sup>re</sup> mars prochain, donné entière satisfaction, son silence ou toute réponse évasive et duatoire de sa part serait considéré comme une déclaration de guerre (1).

Cette guerre formidable coutre des despotes convainces de s'être concertés pour étouffer la Révolution française, cette entreprise devant laquelle le gouvernement de Louis XVI bésitait éperdu, Robespierre y eût volontiers souscrit, mais à la condition que l'épée de la France ne fût pas confiée à une cour et à des généraix disposés à tourner cette épée contre la Révolution elle-même, et qu'auparavant les ennemis du dedans fusaent réprimés, réduits à l'impossibilité de prêter main-forte aux ennemis du dehors.

Tel Robestierre s'etait montré aux Jacobins, à la séance du 28 novembre 1791, quand, pour la première fois, il avait ouvert la bouche. pur cette importante question de la guerre, tel il fut encore le 25 janvier, le soir même du jour où l'Assemblée législative avait rendu son décret communatoire à l'égard de l'empereur d'autriche. En donnant à Brisiot l'accolade fraternelle, il avait promis de la répondre encore une fois, et comme jamais il ne prenait un engagement en vain, il venait remplir sa promesse. Tenant essentiellement à ne point pasaionner le débat, il s'abstint avec soin de tout ce qui pouvait biesser ses adversaires, sans cependant abandonner aucun des arguments précédemment invoqués par lui. Dans ce dernier discours, dont les développements trop longs de nous permettent pas de donner une analyse. complète, il s'attacha surtout à demontrer le danger du système d'hostilités proposé, et, pour le cas où la guerre deviendrant inévitable, à préciser les précautions indispensables afin qu'elle ne devint pas fatale à la iberté.

Réalant d'abord, selos lui, se défier de toutes ces nouvelles hasardéet qui agitaient trop facilement les esprits. D'après les unes, l'Allemagne semblait prête à s'insurger contre le despotisme, et les émigrés, dans un état affreux de détreme, étaient sur le point de se disperser, d'après les autres, au contraire, men n'indiquait au delà du Phir une insurrection prochains, et les émigrés, rassemblés en corps d'armée, se dispossient à nous envahir. Dans toutes les intrigues our-

<sup>(1)</sup> Moniteur du 26 janvige 1792.

dies contre la Révolution, l'orateur apercevait la main de la cour; elle soule, en accordant aux émigrés un appui constant, en s'opposant à des décrets protecteurs de la constitution, et en facilitant par cela même l'exportation de notre numéraire, avait amené le peuple au point de souhaiter la rupture de la paix comme un remède suprême. En vain la dépaignant-on comme ne voulant plus la guerre, parce qu'après avoir mis tant d'empressement à la provoquer, elle parlait aujourd'hui des dispositions pacifiques manifestées par les princes alleznands, ne pourrait-ce être là une tactique de sa part pour amener tous les patriotes à se ranger à l'avis des partisans de l'action? La cour, sinvant lui, ressemblait à une courtisane qui, aurès avoir excité par ses agaceries les sentiments qu'elle voulait inspirer, les enflammait par une résistance simulée. Sans doute, après avoir inutilement représenté que les puissances étrangères avaient fait cesser tout prétexte de guerre, elle la déclarerait sur les réquisitions reliérées de l'assemblée nationale, mais son de fournir amsi à ces puissinces l'unique prétexte qu'elles attendissent pour donner une apparence légaume à leurs attaques contre notre Révolution.

Le pouvoir exécutif, dissit-on encore, voulsit ajourner la guerre au printemps, et à cette époque, soutait-on, elle sersit fatais; entreprise tout de suite, su contraire, elle deviendrait le garant de notre liberté. 🔄 source même de nos prospérités. Illusient car s'il appartenait à l'Assemblée nationale d'adresser au roi des messages et des invitations, c'était aux monarque à préparer et à diriger l'action, « Yous convenez avec muci, » dans Robespierre, « qu'il est impossible de briser les entraves dont notes constitution your environne, et que nous devous respecter. religieusement les droits de la royanté. » Au roi seul appartenait l'imtiative, sans la cour on ne pouvait rien décréter sur la guerre ou sur la paix (f). Et même, en supposant sanctionné le décret de l'Assemblée. le pouvoir exécutif n'en demeurait pas moins maître de choisir son moment; mille moyens régitimes lui permettaient d'attendre, saus affectation. l'heure choisse par la cour pour l'accomplissement de ses desseins. Si donc il se dépendant pas de la nation de seuir elle-dième l'instant favorable au succès et de diriger les hostilités, l'opinion des partisans de la guerre lui sembiant à bon droit funeste. Ah! si cette



II, Et c'art em ques M. Michelet, que présente la ceux session ayant une pour effreçable de la guerre, e comme une errair au nome étraige leveque, nomé de la passes belliquieuse ées tirundre, il serabe reprecher à Robesparre le délai apperté à la declaration de guerre t. III, p. 3/3, Est-es que, sous peuse ée sortir ées parties de la communitation, l'Assemblée pouvut priver le roi de ann droit d'intintive et la imposer le choix du moment? Mais tela été la renglement de M. Michelet, et le imposer le choix du moment? Mais tela été la renglement de M. Michelet, et le imposer le choix dissembleme lui out trut à fait enhappé.

guerre tant vantes était vraiment celle d'un peuple contre la tyrannie ! Mais non, c'était celle du despousme contre le peuple. C'était pourquoi, des le début, il avait repoussé un tel système. Le seule guerre à entreprendre aujourd'hus, poursuivait-le, c'était celle de la ranon et de la constitution contre les ennemis intérieurs. Un caractère sévere et digne à l'égard des agents du pouvoir exécutif, une inflexible austérité de principes, des lois propres à réveuler l'esprit public, à soulager, à élever le peuple, à réprimer les ennemis de la liberté et de la constitution, tels étaient les rembées que l'assemblée législative énvait opposer aux maix présents, rémedes autrement puissants que le suprême moyen de la guerre, laquelle, dans les conditions actuelles, était à aux yeux pire que le mail.

Étart-il si difficile de pénétrer les véritables sentiments de la cour, si conformes à ceux des ennemis du dedans et du debors? De quela géneraux avait-on fait choix i répétait-il. On avait peneé, il set vrai, qu'une trahison même serait favorable à la cause de la liberté. Mais, même en trabusant, il fallast hien y compter, la cour conserversit les apparences de la léga ité, car le genie de la tyrannie avait inventé biandes espèces de trabuon. Il fallast s'attendre à voir les ensenie, émigrés ou autres, traités avec infiniment de ménagements, et tous les patriotes impitoyablement persécutés. Quant à lui, en considérant les généraux choisis par la cour, il redoutait une victoire à l'égald'une défaite, anchant quella influence un général victorieux exercesur son armée et au milieu des partis divers qui divisent une nation. Certes les soldats étaient patriotes pour la plupart, et c'était une injustice inutile d'avoir présenté son opinion comme une insulte à ces soldats français dont il avait été le défenseur au sein de l'Assemblee constituante. Navait-il pas élevé constamment la voix en leurfaveur quand, par des vexations de tous genres et des cartouches infamantes, co les punasast du crime de patriotisme? Vavait-il paséte dénonce comme un factioux, comme un perturbateur de la discipline, per tous les courtisans militaires appartenant à l'Assemblés cuentituante, par ces colonels, ces officiers dont, comme Mirabeau, il avait demandé le licenciement? Mais sa sympathie pour les soldats me l'empéchait pas de reconnaître que les armées permanentes étaient. l'institution la plus redoutable à la liberté e Le lég slateur, a disait-il. e sast que les corps armés ne sont pas plus à l'abri de l'arreur et de tostes les fablesses hamaines que les corps paquiques et politiques ; et, pour citer le plus imposant de tous les exemples, si l'Assemblée constituante, dont la majorité voulait la liberté de bonne foi, a été amez faible, assez peu éclairée pour ébranier son propre ouvrage; ai.

les six dermers mois de sa vie, elle fut si différente de ce quelle avait paru dans les premiers jours de sa jeunesse, pourquoi des corps armea, avec la même bonne foi, se pourraient-ils pas à la lorgue perdre quelque chose de cette ferveur patriotique qui a signalé le temps. heureux où les citoyens, aujourd'hui divisés, étaient tous confédérés contre l'ennemi commun! Pourquoi voudrait-il ignorer que la decipane militaire exige que les soldats soient soumis à leurs chefs, et que cette habitude de la soumission passive, à laquelle une astricieuse politique associe l'idée d'honneur, les dispose à l'anthousissme pour un général heureux et pour celui que la constitution déclare leur chef suprême? » En bien! poursuivait-il, était-il impossible, au milieu de l'ignorance des vrais principes du gouvernement, étrangers aux méditations de la plupart des hommes, qu'in général triomphant fit concourir ses soldats trompés au rétablissement de l'aristocratie et à la rume de la liberté! Quand, un peu plus tard, on entendra La Fayette tenir à l'Assemblée nationale un langage insolent, on devra se rappeler ces appréhensions de Robespierre.

Jusqu'ici il n'avait guère paru prendre garde aux deux discours où Louvet l'avait personnellement pris à partie comme s'il eût été le seul patriote opposé à la guerre; cette fou, il crut lui devoir une courte réponse, non sans l'avoir remercié du langage flatteur dont il s'était servi à son égard dans son dernier discours, « Il a supposé que j'appelais um Brutus, » dit-il cofamant allumou à l'auteur de Fambles, « et il com I'm promis. Il n'est pas question de tout cela; il m'a sans doute mal entendu, quoique je pense m'être expliqué très-clairement. Ca mot de Brutus, isolé de ce que j'ai dit, pourrait présenter une équivoque qui zi etait ni dans mes pensées ni dans mes paroles; j'ai demandé à œux qui vousaient faire la guerre pour donner la liberté au monde un géméral digne de concevoir et d'exécuter cette immortel·e entreprise un homme dont l'âme fût formée aur le modèle des êmes antiques, un Caton, un Washington, un Brutus, et par ces noms je n'as voulu désigner qu'us béros vertueux, qu'un ami intrépide de la liberté et de l'humanité. Je ne connais point en France un homme dont la tête en tombant pût délivrer ma patrie du joug de la tyrannie, et je décare que la regarderais comme aon plus grand ensemi quaconque croract le servir à la spanière du second des Brutus. Chaque mècle a ses heros et ses vertes ; et ce n'est point à moi qu'il faut imputer des vœux sanguinares et des violences contraires au véritable intérêt de la liberté. » Ce qu'il demandait, c'était un Timoléon, un général que, après avoir vancu les ennemis de l'État et de la liberté, rentrat modestement dans la foule de ses concitoyens, document ainsi le premier l'exemple de



l'amour de l'égalité, et non point un général qui, en se rendant au champ de la Fédération, fôt exposé à se voir repoussé par des ombres senglantes et irritées, et à entendre la patrie lui crier d'une voix terrible : « Rends-moi mes enfants messacrés, » comme jadis Auguste crisit à Varus : « Rends-moi mes légions. » Allusion terrible à ces massacres du Champ de Mars, auxquels La Fayette avait fatalement présidé.

Comparant la situation présente à celle où se trouvait le France su La juillet 1789, à cette époque d'enthoussanne où la nation était vraiment souveraine, où le despousme s'inclinait devant la liberté triomphante, il montrait l'intrigue plus forte aujourd'hui que le patriotisme, la cour maîtresse des richesses de l'État, la guerre civile sur le point déclater, et partout la trabison tendant ses piéges. Et tout cela a'était que trop vrai, toutes ces prévisions ne seront que trop justifiées par l'avenir. An denors, l'émigration armée attendant avec impatience l'heure où le signal de la guerre partirait du cabinet même des Tuilerest; au dedans, d'ingroyables machinations, les trames les plus critainelles ourdies par tous les partisans de l'aucien régime, la cour hâtant de ses vieux et de ses actes le triouphe de la contre-révolution, et le pouvoir exécutif paralysant par son veto tous les remèdes que l'Assettibiée législative essayait d'apporter à ce deplorable état de cluses : telle était la situation dont Robespierre traçait l'effrayant tableau, et à ceux de nos lecteurs qui le supposeraient exagéré nous davus : relisez les sombres discours inspirés par cette même situation aux oratrurs de la Gironde.

On voulait la guerre, on proposait d'aller combattre les ennemis étrangers pour se débarrasser des ennemis intérieurs. Étrange circuit, répondait Robespierre, surtout quand on pense qu'il est demandé par les encemis du dédans eux-mêmes. Le plan de la cour, on l'a vu per les propres aveux de Narhonne, était de former et de se ménager une armée punsante où elle pût se réfugier pour y opérer à son ause la contre-révolution ; eh bien! ce que Narbonne avouait si ingénument plus tard, uniquement pour expliquer à quel mobile il avait chés ca se mettant, pour ainsi dice, a la tête des fanatiques de la guerre, Pobespierre, avec in merveilleure perspicacité, l'annoncat très-clairement dans l'important discours que nous résumons aujourd'hui, et qui n'a été mentionne par aucun des historiens de la Révolution. Un complet analogue à celui du 21 juin (la fuite du roi) était lié, selon iui, au projet de guerre imaginé par la cour. Aucune loi défendait-elle an roi d'alter visiter ses armées, de se mettre à leur tête? Or il était facile de méditer sur les conséquences d'une pareille démarche. En

Présence de telles éventualités, était-il permis d'entonner d'avance l'hymne de la victoire et de laliberté universelle? Ah! » s'écriait-il en finissant, « pour moi, je crois voir un peuple immense qui danse sur un vaste terrain couvert de verdure et de fleurs, jouant avec ses armes, faisant retentir l'air de ses cris de joie et de ses chânts guerriers, tout à coup le terrain s'affaisse; les fleurs, les hommes, les armes, disparaissent; je ne vois plus qu'un gouffre comblé par des victimes. Ah! fuyez, fuyez, il en est temps encore, avant que le terrain où vous êtes s'ablune sous les fleurs dont on le couvre. « Ce discours se terminait par une sombre prophètie qui s'est, hélas! trop cruellement accomplie. Prévoyant les malheurs dont sa patrie était menacée en se jetant dans les hasards de la guerre, il aurait voulu être aussi certain d'avance qu'elle échapperait à ces malheurs qu'il croyait être sûr qu'un jour l'opinion soutenne par lui, celle de la paix, deviendrait, mais trop tard peut-être, l'opinion genérale, (1).

Ah! quand nous verrons la patric envahie, mutilée et sanglante; quand nous verrons les généraix choisis par la cour passer à l'étranger, après avoir vainement rèvé le rôle de Monk; quand, aux approches de l'ennemi, nous entendrons les colères du peuple gronder plus terribles; quand nous verrons la France éperdue établir jusqu'à la paix an gouvernement révolutionnaire, et sur nos places publiques l'échaland se dresser sinistre, il ne faudra pas oublier tant d'efforts tentés par Robespierre pour empêcher son pays de se précipiter légèrement dans cette lutte destinés à devenir gigantesque et à aboutir, hélis! à tant de désastres!

# XIX

En lisant les discours de Brissot et de Louvet sur la guerre, on croirait, en vérité, que Robespierre seul était opposé à leur opinion. A l'origine, en effet, bien peu nombreux étaient les partisans de la paix; nous avons parlé de cette multitude d'adrasses belliqueuses envoyées



<sup>(1)</sup> Ce discours, extrêmement rare anjourd'hui, et qui ne figure ni dans les Œurres de Robespierre publiées par Lapenneraye, ni dans l'Hutoire parlementaire de la Recolution, par MM. Buchez et Roux, a été publié sous ce titre. Troisième discours de Muximilien Robespierre sur la guerre, prononcé à la société des Amis de la Constitution, 10 25 janvier 1792 (le titre porte 26 janvier, mais c'est une fante d'impresson) In-8° de 35 pages, de l'imprimere de P.-J. Doplan, cour cu Commerce. C'était en réalité le septième, mais trois des discours de Robespierre sur cette question n'ont pus eté imprimés à part. Le numéro 135 du Journal des débats et de la correspondence de la bocule des Amis de la Comitation donne une courte analyse de ce discours.

à la société mère par les sociétés jacobines des departements; mus depuis sous l'impression des magnifiques discours de Robespierre. l'opinion publique s'était singuitérement modifiée. C'est ce dont es Grond no se sentaient mortel ement blassés, et pourtant ils se refugrient à convenir de ce revrement de l'opinion. A en croire leurs feuilles, le système de le paix evait rencontré de rarce proiélytes, et des discours de Robespierre, de leur prodigieux succès il n'était pour ainsi dire point question dans leurs journaux. Louvet, dans an seconde harangue, avait présenté ce rude adversaire comme étant à peu prèsseul de son avis: maia un instant après il s'était donné à lui-même un vigoureux déments, en ajoutant que cet avis - sa molé - tenant en suspens une partie du peuple. C'était certainement là un élogetout involontaire, mais soffairment flatteur. Est il un triomphe plus honorable, mieux mérité, que celui qui s'obtient par la puissance de la logique et de la raison \* Voila un homme qui, après une absence de quelques semaines, - longue absence pour le temps, - revient, et trouve toute une société, tout un peuple en proje à un versuble déure guerrier. Cet enthousiesine lui paraft inopportun ; la guerre, telle du mome qu'on la propose, est à ses yeux pleire de périle; il se recuestle, examine la situation, sonde du doigt la plaie, et sans se soucier de heurter une opinion chère à une nation batailleuse comme la nôtre, sans consuférer si dans ce choc sa popularité n'allait pas être brisée, seul avec si conscience, il entreprend cette lutte coloniale, d'où au bout de deux mon, il sort victorieux et grandi. Non, je le répète, un plus noble spectacle ne pouvait être offert aux regards des hommes. Et c'est au souvenir de ce due, magnifique qu'un de ses anciens colègues, dont les calomnies capandant na l'out pas épargné, que la vieux Barère. mourant lausant échapper con paroles, recueillies par l'illustre aculptear David d'Angers : « Robespierre avait le tempérament des grands hommes, et la postérité lui accordera ce tilre. Il fut grand quand, tout seul, à l'Assemblée constituaire, il eut le courage de défendre la souversineté du peuple; il fut grand quand, plus tard, à l'assemblée des Jacobins, seul, il balança le decret de guerre coatre l'Allemagne. »

Seul au debut, Robespierre ne tarda pas à être suivi par les hommes. Im plus marquants du parti democratique : les Danten , les Anthoine , les Camilie Desmouins , les Rachenaud , les Santerre , les Billaud-Varrenne se pressèrent autour de lui en phalange serrée ; et le dernière, avec sa rude franchise, reprocha amèrement un jour à Brissot et aux amis du célèbre Girondin d'avoir fait dégénérer en question personnelle une question interessant toute la nation, et affecté de nei voir que Robespierre sur la soère en lui reprochant d'être seul de aon



aris, comme si les trois quarts de la société des Jacobins, qui, sans monter à la trabune, avaient assez clairement et par des approbations assez énergiques, manifesté les mêmes sentiments, étalent autant de zéros (1).

Ceur des Girondins qui des lors s'attaquaient à ce grand citoren medaient du moins à son égard certains ménagements, et leurs insinuations perfides étaient enveloppées des compliments les plus louingeurs; ce ne sera que plus tard, quand ils seront maîtres, en quelque sorte, de toutes les avenues du pouvoir, quand ils se croiront en état de driger à leur gre l'opmion publique, qu'ils rompront ouvertement avec lui : que, pour se débarrasser d'un conseur incommode, ils le poursilvront avec un achamement sans exemple, et chercheront à le perdre par les moyens les plus odieux. En attendant, et ne jugeant pas encore le moment favorable pour battre en brèche cette réputation au grande et si pure, ils s'en prirent à l'un de ses plus fervents admirateurs, à son camarade de collége, à Camille Desmoulins. Déjà, du temps de la Constituente, Brissot avent en maille à partir avec l'irascible anteur des Révolutions de France et de Brabant, et, dens leurs journaux, ils avaient échangé alors une polémique d'une extrême vivacité. La querelle semblait assoupie quand elle éclata de nouveau à propos de cette question de la guerre, et cette fois avec une telle violence, qu'elle ne devait cesser qu'à la mort d'une des parties.

Brissot avait eu le premier tort, dans un de ses discours aux Jacobins, de traiter de pasquinades les raisons exposées par Camille à la tribune, en faveur du système de la paix. L'ardent polémiste avait brisé sa plume à cette époque et repris son ancienne profession d'avocat; il ne réposdit pas, dévors l'injure en silence. Quelque temps après, un sieur Diturbide et une dame Belfrol, accusés d'avoir tenu une maison de jeu clandestine, et pour lesquels il avait rédigé un mémoire justificauf, ayant été condamnés à six mois de prison, il couvrit les murs d'affiches rouges dans lesquelles il dénonçait ce jugement comme une violation de la loi (2). Cette circonstance fournit à Brissot l'ocrasion de renouveler ses attaques contre Camille désarmé. Feignant une indigation profonde, et comme pour défendre la magistrature outragée,

fi) Voyag le Jouvnai des éfects et de la correspondance de la Sociati des Amis de la Constitution, numéro 135.

<sup>(2)</sup> Yoyes octto affiche data l'Mitore parlementaire de la Réveluies, par MM. Bu ches et Reux (t. XIII., p. 183). Il est bon de faire remarquer que ce placard-consulment de Camille, qui échanffa si fort le bus de Brimot, su point qu'il alla jusqu'à socurer Camille Destruculina d'avoir outragé les meurs, était auss signé de Ragiault de Sant-Jean-d'Angélyl. de Martineau, de Brago, de Bonnet et de Henroa de Pansey, depuis pressurer président de la Cour de cassation.

il publis, le 31 Janvier, dans son journal, un article où son ancien confrere était indignement traité. Après avoir commence par écrire que toutes les muralles étaient saires d'un placard rouge signé Camille Desmoulins, dont il travestissait ensuite odiessement la pensée, il ajoutait : « Cet homme ne se dit donc patriote que pour persécuter le patriotisme (1), » A la deminde toute naturelle que lin fit Camille. d'insérer entièrement son affiche, afin de mettre son lecteurs à même de la juger, il répondit caval èrement que sa fetable ne servirait pas de véhicule au poison ; et dans éeux articles successifs, un de son affidés, Giroy-Durré, prit à têche d'imputer tous les torte à Camille, et de le couvrir de ridicule. Cette conduite était teut au plus loyale, car, a le droit de réponse néteit pas alors écrit dans nos lois, il eût dû exister dans la conscience des journalistes. Une autre fauille girondine s'empressa de se mettre au service des rancunes de Brissot, et, il faux la dare, le journal de ce dernier se trouve dépassé en cette occasion par celui de Condorcet. Dans un violent article dirigé contre quelques membres de la société des acobins, la L'Aromque de Peris invitait. Rederer, deveau le pres paircote parce que dans la discussion sur la guerre il s'était rangé du parti des Girondins, à donner lecture de toutes les notes qu'il avait recueillies sur Camille Desmoulins, qui, disait la feuille girondine, « s'est vendu à tout le monde et n'a été acheté par personne (2 . « East-si possible de traiter plus outragemement un homme?

Il est aué de comprendre quelle fut la colère de Camille Desmousns. Et de fait, était-il, je ne dirai pas bien opportus, mais bien prodeit à Brissot et à ses amis d'attiquer ainsi ce vétéran de la Révolution? Cortes, je suis loin de aier pour me part les éminents services readus par Brisset et Condoccet à la cause de la Révolution, mais les présenter l'un et l'autre, ainsi que l'ont fait besucoup à historiens, comme les premiers républicaises, parce qu'après la fuite du roi ils eurent le mot de république à la bouche, me parait, au point de vue démocratique, une erreur fondamentale. L'ex-marquis de Condoccet, l'hôte illissire du salon de madame de Sisel, un de ces administrateurs du trésor royal, aux appointements de vingt mille livres, dont l'Assemblée constituante avait laissé la nomination au roi, malgré la vive opposition de Robespierre, Condoccet, reducteur de la Chronique de Paris, journal



<sup>(1)</sup> Patricte françois, manéro 904.

<sup>(3)</sup> Voyet la Chromque de Paris, du 9 fivr et 1792, numéro 40. Voyet mass, dans le numero du 18 février un article aigné A.-C. Millia, sur la brechere publise par Camille pour se defense. Voyet secore le numéro du 23 février, où les Jacobius acut produ d'expalser Camille Desmouline, a qu'en dit masséeunt lié avec Sulann, »

motié feuillant, mouté girondin, à lausé une mémoire digne d'estime et de sympathie, mais it ne saurait être sérieusement regardé comme un des véritables ancêtres du parti démocratique

Quant à Brissot, il avait, nous l'avons dit, un passé terriblement compromis. Le baron de Grimm, envoyé extraordinaire de la cour de Ressie, avait pu l'accuser, dans une lettre rendue publique, d'avoir été. l'espion du heutenant de police Le Noir, aux gages de cent cinquarto. livres par mois (1). A Londres, il avant véeu dans la societé des libellistes gagés, d'ignobles inculpat ons répandues contre lui par le faiseur. de pamphlets Morande, auquel il avast intenté un procès encore pendant, avaient été recueillies avec avicité par les journaux royalistes au moment des élections ; accusé d'avoir trempé dans certaine affaire où la délicatesse la plus stricte n'avait pas étetrès-bien observée, il ne s'était pas suffisamment lave de ce reproche, et un renom d'intrigue était resté. attaché a sa personne. Brismier était devenu synonyme d'intriguer, Lancé dans la carrière politique au débat de la Révolution, il ne s'était pes tout d'abord recommande per ses premiers actes à l'attention du parti populaire, dont suns doute il ne prévit pas tout de suite je triompre, Membre d'un comité de recherches établi par la municipalité de 1789, il montra un esprit d'inquisition digne en tout point de l'ancien régirne, et vous son journal à la défense des intérêts conservateurs de l'époque. Au moment où la liberté de la presse venait d'être consacrée par la Déclaration des grouts, il se faissit le champion, de l'arbitraire Comparant certains écrits à des machines infernales dont l'explonon pouveit amener la destruction d'une ville, il applaudissait à l'arrestation de quelques auteurs d'écrits incrediaires, et traitait d'énergumênes ceux qui criment à la violation de cette Déclaration des droits. « Demander qu'on respecte alors la hberté de la presse, » écrivait-il, « c'est nous prier de nous laisser paisiblement égorger, » N'est-ce

<sup>(</sup>i) A l'appen de ce fait, le Joseph de Peris, dont André Chénier et Roucher étaient rédacteurs, publis un article agré F. D. P., dans tequel l'acteur exammant un discogra de Brissot sur les moyens de prévenir les crimes, couroné en 1780 par l'Académie de Châloua, et où l'ardent Girondin se montant l'apologiste enthousants de la police. Dans se discours ou liant e La police set une mutitation admirable, dent on a pur qualquefois déplorer les abus mais aujourd'hai entre les mains f'insemitée ami de l'humanté. elle est une arme dirigue centre se coupable dont le crime l'attire, e Ce ministre uni de l'humanté était Le Noir. Le rédacteur effre ce passage à ceux qui ont evancé que M. Brisset avait appartenn à la police. Es cuela aout les plus grande de tous les crimes, sun your du futur répablica. ? Ce sont seux e qui tendent directement à la subversion de la forme du gouvernement reçu en France ou qui attaquent à personte secrée du roi... On doit épuiser teus les supplices pour les paris. C'est pour eux seus seus que le crimaté est autorisée... a Voyez le Joseph de Paris du 13 mars 1792, un supplément.

point là le style parfait d'un écrivain officiel (1)? Un peu plus tard, l'année suivante, vers le mois de mars 1790, s'associant aux détracteurs des districts de Paris, dont l'énergie avait consommé la Révolution, il dressait contre eux un acte d'accusation en bonne forme, leur reprochait de vouloir se gouverner démonstriquement; et de la part du journal de Loustalot, le plus populaire, le plus répandu de l'epoque, il s'aturait les nome de accident et de l'ache colonnauteur (2). On voit qu'il y a ioin du Brissot de 1769 et de 1799 au Brissot de 1791, au chef de cette brillante Gironde pour laque le on revendique si companamment la gloire d'avoir arporé le drapeau de la République.

Ou'étant-i, donc arrivé pour que tout à coup, d'une année à l'autre, Brissoi, désertant le principe d'autorité, passàt avec armes et bagages dans le camp des défenseurs du peuple et prit rang lui même. parmi ces auteurs d'écrate incendissires dont, au commencement de la Révolution, il jugeant arrestation andispensable à l'ordre public et au repos de la société? Ah! c'est que depuis, contre ses prévisions sans doute et grâce à quelques bommes de la trempe de Robespierre, la Révolution s'etait affirmée, c'est que les nouveaux principes s'étaient consolidés, c'est que la constitution était faits. Comme tous les adorateurs du succès, se tournant alors vers cette Révolution qui s'avançait. irrénauble, semblable à une joune souveraine, il avait mis à ses piechaca recvices, son la ent, sa plume. On le v.t. même, non sam étonnement, comme si, par une ardeur de néophyte. Il est voult effacer le souvementes résistances apportées par lui, au début, à l'expert révolutionnaire, lutter de zèle avec les plus fougueux ennemis de la cour, et se charger, après l'évenement de Varennes, de la rédaction de cette familiase petition proposes per l'acios, aux Jacobine, et à laquelle Robespierre s'était montré si opposé. Il n'y a donc nullement à s'étonner que ce grand nèle aut paru au groine suspect à ces vieux latteurs de la Révolution, qui a avaient pe oublier le concours actif prêté par Brissot. à la politique de la cour, et qui, tenant essentiellement à sauvegarder. les conquêtes acquises, les progrès réalisés, se défiaient à bon droit de ces motions inopportunes dont l'Assembles constituante et la cours'étaent autorisées, l'une pour rendre des décrets liberticides, l'autrepour persécuter les patriotes sincères.

<sup>(1)</sup> Voyes les Récotssions de Puris, reunéeo 18, du 0 au 14 novembre 1779.

<sup>(</sup>b) Roil., manére 37. Voyen l'article intribute Premammer des étatricie.

#### XX

Bondissant, comme un lion blessé, sous les traits laucés contre lus par les imprudents écrivains de la Cironde, Comilio Desmoulina ren'ra. la rage au cueur, dans l'arène du journalisme, résolu à faire payer chèrement à ses adversaires l'acharnement et la déloyauté de leurs attaques, et dévoré d'une telle rancune, qu'il ne les fâchera qu'au pied de l'échafand, épouvanté alors lui-même du succès de sa vengearce, Il reprit sa plume formidable, immortalisée dest par tant d'œutres toutes plemes du génie même de la Révolution, cette plume impatiente du repos, et d'une baleine il écrivit un des plus vigoureux pamphieta qui soient jamais sortis de la main d'un homme. Jean Pinasa Brissor. wenasout, tel en était le titre; et pour épigraphe, l'irascible auteur avait pris ce verset du Psalmisie . Factus sum us properètum : le suis devenu proverbe ; allusion sanglante au nom de Brissot, dont, comme on vient de le voir, on avait fait brissotir pour dire intriguer. A la vivacité de l'exorde on peut juger tout de suite combien cette riposte est mordante, incurve, accabiante. « Les làches journalistes qui m'ont attaqué depuis que j'ai quitté la carrière athlétique n'oseroient le faire. ni le tenos encore le ceste. Après les avoir tant de fois convaincus de mauvaise for et d'incivisme, sprès les svoir fait pirouetter, comme Lycas, sous le fouet de la censure, je ne m'étonne pas qu'ils poursuivent de leurs cus le censeur devenu émérite; mais si j'ai pris les invadides, je vais vois montrer que je ne sus pas encore hors de combat. » Non certes, il n'était pas hors de combat, il allait le prouver par des coupe terribles, et plus d'une fois les Girondins devront regretter d'avoir provoqué ce redoutable adversaire, le génie même de la saure et do l'ironie.

D'abord, avec une extrême vivacité, il reprocha à Brissot d'avoir incriminé avec la plus insigne mauvaise foi le plaçard concernant l'affaire
Diturbide, d'avoir refusé de le reproduire dans son journal ains de permettre au moins à ses lecteurs de juger pièces en main; puis, dans une
discussion serrée, il établit que c'était à bon droit qu'il avait, lui Cam IIe,
dénoncé comme arbitraire le jugement rendu contre ses chents et soumis l'affaire au public, au juré d'opinion. Devenant ensiste accusaieur
à son tour, et fouillant dans le passé de son adversaire, il remit en lumière, avec une verve désempérante, toutes les accusations vinica
ou fausses de Grimm, de Morande et même de Duport-Duterire,

contre Briscot. On conçoit que le importance nouvelle elles pronaient sous cette plume acèren, et dans ce style où l'on sentan le nouffle pussant de Juvénal. Il voulait bien amambier aus adversaire pour ce qu'il avait fait dans les temps antérieurs à l'ère de la liberté, où tout Français était enclume ou marteau, mais il censurait sans pitié. m con lu la politique depuis cette époque, et donnait même à entendre que, a Brannt étant entré dans la société des Jacobins, c'était neur attaquer par-dernère les plus redoutables et les plus clauvoyants defenecurs de la liberté. Il lui reprochait d'avoir été le coestant aduisteur de La Fayette et d'eveir écrit, même après toutes les preuves d'incivisme données par ce géneral, que sa demission était une vraie calamité. S. donc la revision de la constitution a était opérée au mitieudes basonnettes, si l'autet de la patrie avait été soudié de sang francais, une partie de la responsabilité en revenait, selon Camille, à Brissot, qui s'était en quelque sorte porté caution de La l'ayette. Puis, faisant alliesion à ce dernier discours où l'orateur girosdin, s'appliquant un vers d'Horabe, se comparant à Robenperre, Cami le indignéajoutant te Voilà l'homme qui prené pour devise : Integer este scelenaque puras. Voilà l'homme qui, après evoir sourdement écené Robes pierre, Danton et les menteurs catoyens, s'écrie . Et monauss, je suis mir ! s Erissot, c'était à la fois, à ses yeux, Zoile et Tartife. Il le montrait remeant ouvertement avec La Fayette apres la Saint-Barthelemy du Champ-de-Mars, comme a appelant le massacre du 17 uillet, et, par une singuière inconsequence, imputant à crime à Robespierre. à Antio ne et a tant d'autres d'avoir appele la dehance des pa riotes mir un officier général que lui, Brisaci, avait accusé d'être l'auteur d'une Saint-Barthelemy, Là Camille avast boau jou contre son adversaire, et l'onpense s'il en tire part. Il se demandait it ce membre de l'ancienne munic palité paraienne d'avait pas élé aposté aux Jacobins pour susciter. de toutes parts des ennemis à la liberté, jeter le trouble dans le seinde la société, decrier les meilleurs patrioles et provoquer l'anéantimement de la iberté ce l'univers par un empressement insense d'en faire. accoucher la France avant terme.

Il accusait ensuite firmot, — accusat on de tout poirt ridicule, — d'avoir contribué su désastre des colonies en réclamant avec insistance l'abolition de l'esciavage. Camille reprochait précisément à Brissot ce qui resters un de ses titres d'honneur devant la posterné. Mais cette question avait déjà été le sujet de leur querelle antérieurs; l'auteur de la France fière avait mis un grand dévouement à defendre Lameth, propriétaire d'esclaves, contre les agressions de Brissot, à qui il faisait un crime maintenant d'avoir, par ses attaques, jeté les Lameth dans le



parti de la cour. Avec plus de raison cortainement, il lui demandait s'il avast été d'une bonne politique de se parer du nom de républicain, quand les plus amoères et les plus fougueux démocrates s'étalent interdit de prononcer le mot de république pour ne pas jeter dans le pays us brandon de discorde. Et certes Camille Desmoulins était bien en droit de s'étonner que le républicain Brissot, rédacteur de la fameuse pétition cause première du désastre du Champ de Mars, eût pu, après l'événement, se promener tranquillement dans Paris, sans être aucunement inquiété, tandis que lui-même, et tant d'autres, poursu vispour cause de republicanisme, avaient éte obligés de prendre la fuite. Arrivant à l'attitude de Brissot au sein de l'Assemblée législative, il le montrait encorene s'agitant qu'afin de faire déclarer la guerre offensive. comme si le temps etait bien choisi pour rompre les traités, guerroyer avec toutes les puissances et municipaliser l'Europe, Prenant egalement à partie le procureur syndic de la commune de Paris, un des nouveaux alliés de la Gironde : « Brissot et Rœderer », disait-il, « ont été va neus en raison et en éloquence, comme l'a dit Danton. Le talent de Robespierre s'est éleve en cette occasion à une hauteur désessérante pour les ennemis de la liberté, il a été sublime, il a arraché des larmes, il a levé un coin du masque que je viens d'arracher. La cabale dejouée, impuissante contre Robespierre, s'est tournée contre moi, qui n'ai cessé de le montrer depuis trois ans à mes concitoyens comme un Caton, et qui le montron alors comme un Demosthène. » Le trai patriete Rederer, ajoutait Camille, fasant allusion à une phrase du journal de Condorcet, « ne m'a point pardonné, lui et sa cabale, d'aimer Robespierre, mon aun de collége, venerable, grand à mes yeux, quorqu'on ait dit qu'il n'y avoit point de grand homme pour son vulet de chambre, ni pour son camarade de collège et le témoin de sa jeunesse (1). »

(1) Jern-Pierre Brisset démasqué, par Camille Desmoulins. in-8° de 56 pages. Peux moss plus tard, en appel, ses chients de Camille étaient déchargés de toute condamnation. M. Michelet, sur la foi de Brisset, a donc écrit un peu légèrement : « Desmoulins souts en le sort de défandre comme avont je ne sue qual intrigent. » (T. III, a 378.)

Roderer a été l'an des plus cyniques calomniateurs de Robespierre, et, disoni-le, us des plus odieux, car il ne signait même pas ses pemphlets. Déserteur des principes dels Révolution. qu'avec Rebespierre li avait défandus sons la Constituente, Recherer deux un des servitours les plus avengément dévoués du despotisme impérial. T'ituaire de la néautorerie de Casa, grand officier de la Légion d'homeur, grand dignitaire de l'ordre des Doux-Siciles, grand'eroix de la Rémoin et comte de l'Empire, il mottut par de France en 1835. Le comte sénateur se souvint-il quelquafeis du ces lignes qu'il écrivait en la giorieuse année 1752, quane, procureur-syndic du département de Pans, il semblait encore attaché à la Révolution : « ... Sachez-le done, hommes peu felisiés qui en êtes encore à demander quel mai faisoient ses titres de ânc, de marquia,



Telle était cette philippique ardente, amère que s'était attirée Brisnot, et dont il dévors l'affront en silenos, inssart le nom de sa defense à ses aums de la Cheunopur de Parse. Cartes, il y aurait plus d'un ruproche mauste à relever dans ce pemphiet de Camalle, mais avec quelle perficip i, avait été trané! Comme on s'était ingénie à lu trainer dans le Loug I Or, nom l'avons de, toute reporte est nécessairement en ranon. directe de la violence de l'attaque. Ce qui etté surpresent pour quiconque connaissant l'impérateux. Camillo, c'eût été de le voir demeurer muet devant de tels outrages et ne pas reprendre la férule pour châtier les insolents. Lh bient qui croireit qu'un illustre historien de noi jours, dans une prévention qui va jusqu'à la monomente, s'est imaginé de présenter Jabespierre comme l'inspirateur du virulent pamphiet de Camile? Et sur quot se fonde t-il pour cola? uniquement sur ce que. cans un journal publie trois mois plus tard, Robespierre, suprenunt, aous une forme tres-acqueie, un des gryfs allégues par Desmoulins contre Brasat, reprocha à ce chef de la Gronde et à Condorest d'avoir témerairement, ajors que jours principes étaient ai leits des vérsiables trizicipes de la démocratio, fait rotentir la mot de république, qui fournit aux ennemis de la liberte le présente qu'ils cherchaient, et fut, en quelque sorto, le aignai du carnage des citoyens au Champ de Mars (1). On est réellement confondu quand on von un tel coprattom-

do comia, die que come que en élected revêtus comunitant à sayur comme les nutres ettoyone, meles bien que partout où il y a des dues, des comies et des marquis, la mitten est inévitablement partogée en dieux classes : colle des citayems que payent, et nelle des providents qui payent pas et que payent real »

(Chronique de Parie du 19 (Évrier 1792.) ill. Nul doute, surrant M. Michelet, e que le plus du factum de Descriouline contre Brigget glade ded floores par Robuspaceus e (Mataire de la Mississian, 5. 11°, p. 279). Naf neste" Et pourque ??? Ensete une apparetant. Quelle étrange manuere d'arres Plen-toire. Et pourque ? danons-neus. Parre que, dans le pressur numere d'un journel. gublié par Robespierre, se retrouve un reproche précédemment art cult que l'amille Desmouline, il sut été ben plus logique de renverser la proposition et se dere que Bot-espares s'impara de l'antalle se represent apres les un grad qu's pages sint drots facili. La grad, en le mat, sint d'avec intempostroment processes le met de répu-Maque et foursi un pré-exte quit fureure de la réaction. Si l'un n'en imprortant à M. Michalet, Robuspierse et Dominulius amuiont nound Beimet e nour propont in République a pour préparer le messacre du Champ-do-Mars » (p. 319). Oui, mus cours, orter imporation servit inventionables e, absorde, more elle n'e court que dans l'imagination de M. Michelet. Or aujourd has, on historre, il n'un pre permis du trumbler per mentensions. Receip cyre on freehousins is out in it range, or be present que leur polta gratustament un historien trop grécore. Com le dominânt à Brend. f'il dant d'une impre polyaque d'aveir agricomme il l'aveit fait, 🛶 on l'à vir dans hotte tante, — et. Rebimporen la. espeuchast d'una figua un peu taoras riche d'aveix Aprical un prétante una facture du la réaction, una prétendre que un trionttere fouveit tener respektes que les recenements austres ets élémetres proy : le Perfession de la Consti-fetten, assesse 1, p. 10, 11 et 13: Il y n. son de la n. in narrentese de M. Michelet. Mars on you l'oncreat histories na dit pas, et pourtant en que la plus emple justique



ber de suppositions en suppositions dans les affirmations les plus contraires à la vérité. D'ailieurs, à l'époque ou nous sommes, Robespierre n'avait aucune raison d'en vouloir outre mesure à Brissot. Sans doute celui-ci avait eu le tort, dans les décats sur le guerre, de faire dégénerer, comme le lui avait reproché Billaud-Varenne, une queston de principe en question personnelle, il avait eu le tort de se montrer aigre et amor envers un contradicteur qui, au contraire, avait su début usé de beaucoup de modération; mais Robespierre lui avait répondu à la tribune des Jacobins, et nous venons de voir la querelle se terminer par une embrassade fraternelle.

En peu plus tard, il est vrai, firissot et ses amis, se lançant à plasair dans une voie déplorable, procédurent contre Robespierre comme ils ent agi à l'egard de Camille, avec moins de motifs encore; et pour n'avoir pout su dompter un esprit de deungrement systématique, ils s'exposeront a de terribles représentes. Alors, ob! alors, mis dans la nécessité de se défendre, Robespierre se défendre rudement, et il aura bien raison. Mais est-il permis à l'historien, à l'écrivain digne de ce nom, d'antidater les haines, les coères, les évenements, suivant se fantaisse, ses preventions et ses préférences? Non, mille fois non, car il n'y a pas de vérités indifférentes en histoire; et tei fait, vrai es luimème, peut être faux selos la date qu'on lui sesigne. Ce qui en février 1792 n's pas de raison d'être, est incomprébensible, devient tout naturel en mai. Nous assisterons bientôt à un triste et étrange spectacle.

Ins commandat de dire, c'est qu'en moment et Robesperre publis son journal, préconcentrat pour en léfendre contre les calomnes maglantes dent il commençent c être la rictime de le part des Girondine, il vermet d'Eure edivensement differne par frimet, e que que se dereser, dans la Paireste françois de 18 avrel pressère 1906, no estignité. par d'emelor que Robinsserre pouvait nies était des un œuvas dan La Lista crezza. Nous le demendons à tout homme de cour, était-il possible de jeter plus innolonament l'outrage a un nom renveré, et le diffamer svec plus de nouveur l'occomé le plus désifitérante qui aut existe? Nous re-re-dreus ser ce aujet. En gezatal nous ne noue eccupous guero des dintribes sans nom et sans nombre publises contre Bobaspierre, après me mort, et qui paranaent aveir servi de decuments historiyou a trop d'historiers ; mais le lecteur comprend que c'est un devoir pour nous, derug pindele, mas anguel notes conscience nous defund de nom soustrares, de réfater avec pu sons tost particular en erreum multipliées de M. Micheiet à l'égard de Robespergre; d'aburd purez que, l'Histoire se la Revolution pur M. Richelet synat la pritention d'âtre la coule républicame, il étast méropeanble de défendre course elle Phonomical done la desirane poutages constitue, des 'Autemblée mationale, le pius per républicantitue qu'on putte imagner essuite parce que le nom se M. Miche et possède une motorreité table qu'il étan argent de prouver, de la façon la plus prieuse, la framenti d'assertiums qui, grant à un nom justement enime, ont été trop souront аблика возника угала.

Notes devous dire qu'avent nont le plujert des errours de M. Richelet sut été tes-motterment réfutées par M. Louis Blanc dans son distoire de la Resolution francesse.



On verra, non sans épouvante, quels trésors d'envie, de fiel et de haine contenait le cœur des principaux chefs de la Gironde, avec quel acharnement mouî ils poursuivront Robespierre, et de quels ineffaçables outrages ils l'auront accable quand, le cœur ulcéré, l'immortel tribun leur rendra haine pour haine et coup pour coup

#### XXI

Si quelque chose était bien de nature à l'encourager à suivre, dans la Révolution, le chemin que sa conscience lui avait tracé, sans considérer s'il n'était pas abandonné en route par ses premiers compagnons d'armes, c'était l'immense appui qu'il trouvait dans l'opinion ; aussi verrons-nous bientôt ses adversaires mettre tout en œuvre pour le discréditer et le perdre de réputation. De tous les points de la France il recevant, en quantité innombrable, des lettres dont la publication eut été certainement un des plus curieux monuments de l'histoire. de notre periode révolutionnaire et eût à coup sûr éclairei bien des points restés douteux (i). Mais la plus grande partie de cette correspondance, toute celle qui était comprometante pour les vainqueurs de Thermidor, ou qui émanaît d'hommes dont il était utile de ménager les susceptibilités, a été détruite complétement, il faut le craindre, ou, s'il en subsiste quelques fragments, ils ont été jusqu'ici précieusement derobés à la lumière par leurs détenteurs. Cependant nous avons entre les mains, documents inestimables | un certain nombre de lettres inédites, écrites par des hommes publics qui après Thermidor ont grossi la tourbe des calomniateurs de Robespierre. On verra quelle était eur opinion vraie sur ce grand homme et quel intérêt ils ont eu h flatter ses ennemis.

Nous dirons plus tard de quelles manœuvres ignobles, odieuses, réprouvées par les homètes gens de tous les partis, ont usé les misérables commissaires de la Convention rommés pour l'examen des papiers trouvés chez Robespierre, Saint-Just et Couthon; et, dans le nombre même des pièces triées, publiées par eux, nous trouverous 'éclatante justification de leur victime. Ces lettres étaient tantôt des tettres de félicitations enthousiastes, tantôt des plantes sur les abus de quelques agents du gouvernement révolutionnaire on s'adressait à lui comme à l'hommé le plus capable de les faire cesser; tantôt des ren-

<sup>(1)</sup> Le rapport de Courton det : Un nombre presque infini (p. 103).

seignements sur l'esprit public, sur les manœuvres des ennemis du dedans et du dehors, etc. Nous avons déjà analysé plusieurs de ces lettres, en suivant l'ordre chronologique adopté par nous, comme le plus favorable à l'intelligence des faits et à la clarté de la nagration. Souvent une de ces lettres, jointe à si merveilleuse perspicacité, jui sufficait pour découvrir le nœud d'une intrigue, expliquer toute une atuation. Amsi, par exemple, dans le cours de la discussion sur la guerre, il dut peut-être à une lettre du futur conventionnel Simond. vicaire de l'évêque du Bas-Rhin, de pressentir aussi nettement les intentions cachées do la cour et des ministres, intentions révélées depuis, comme nous avons eu soin de le dire, par Narbonne lui-même. Sans le connaître, et uniquement parce qu'il le savait précecupé sans cesse des dangers dont la liberté et la prospénté publiques étaient menacées, Simond lui écrivait de Strasbourg, vers la fin du mois de décembre 1791, pour lui aanoncer avec quelle joie les officiers de l'armée avaient accueille le veto concernant le décret rendu contre les émigrés, et que ces émigrés avaient eu communication de la résolution de roi avant même qu'elle cut été signifiée à l'Assemblée nauonale. Comme Robespierre, il ne croyait nullement que la cour eût l'intention de faire sémeusement la guerre, mais une petite guerre anodine était, selon lui, un excellent prétexte au roi d'aller préparer sur nos frontières, au milieu de ses troupes, la restauration d'un despotisme voilé qui couvrirait d'arrêts de mort et de proscriptions les Droits de l'homme et la France. « le croirai à l'exagération de mes idées, » lui disait-il en terrmmant, « si elles pe sont pas conformes aux vôtres , mais, en attendant, je pense qu'il est de la plus haute importance de revêtir par des anoyens extraordinaires l'Assemblée nationale de toute la conflance possible, et ce doit être la tâche des sociétés patriotes (1). > Par ce qui se passait aux frontières on peut juger des justes craintes qu'inspirait à Robespierre la perspective d'une guerre dirigée par des officiera hostiles à la Révolution.

Parmi les demandes qu'on lui adressait, au milieu des témoignages de la plus vive admiration, il y en avait de toute nature et des plus singulières, comme celle de tenir un enfant sur les fonts de baptême. Le dermer jour du mois de janvier 1792, un riche marchand mercier de la rue Béthisy, nominé Deschamps, devenu plus tard aide de camp du géneral Hanriot, le sollicita d'être le parrain de son enfant. Il



<sup>1)</sup> Voyez entie lettre dans le t. III des Popers médits, etc., publiés par M.N. Barrière et Berville, p. 96. Philibert Simond, envoyé à la Convention per la departement du Bas Rhim, périt en germinal en 11, vectime du éceret terrible qui frappart de mort tout socued convaince d'avoir donné saile à un émigré.

voulait, disait-il, élever cet enfant pour l'État, « sous les auspices d'un purrent qui a donné tant de prouves de sa capacité, de son patriotisme et de toutes les vertes qu'on peut attendre du zèle et de la proute d'un legislateur incorruptible, et dont le nom est et sera en vénéraises cans tous les siècles présens et futurs. 1). » Nous n'avons pu savoir si Bobespierre accords « cette grâce » que l'honnéte marchand attendait e du restaurateur de la liberté française. » Mais ce que nous savois, c'est que le pauvre Deschamps paya de sa tête, en Thormstor, le crime c'avoir professé trop hautement son admiration pour Robespierre.

D'autres fois, c'etaient des offres d'argent. À diverses reprises, du temps de l'Assemblée constituente, il avait eu dejà l'occasion d'en refuser, su grand étonnement de ce \libers avec lequel il habita quelque temps, et pour qui un tel désintéressement paraissait être uns chose toute nouvelle. Vaincu un jour par les obsessions d'une Anglisse nommée mus Shephen, lequelle jourseast d'une grande fertune, et le conjurant d'accepter un riche present, il promit de recevoir son difrance à la condition, d'en employer le produit au bien de la chose publique. Mem c'était une pare defaite. Ayant appris, au bost de quelque tamps, par les comptes de son banquier, que Bobaspierre n'avait nen touché, cette deme lui écrivit, dans le courant du mois de janvier, une lettre de reproches, très-pressante, dans laquelle elle se plasgnat ce la dissimulation dont il avait usé à son égard, et d'avoir été revellés pérablement d'une douce et agréable diusion. Rien n'est douz en effet comme de donner. Robespierre avent, seion elle, contracté l'abbiganos c accepter. « Ne méprisez pas les Anglais, a jui écrivait-elle, « ne trates pas avec cette huminante dépréciation la bégayante aspiration duns Angianto anvors la cause commune de tous les peuples, Les Français Salent autrefois celèbres par jeur complaisance pour le sexe le plus fuble et le plus sensible par là même aux injures. Maineur à nous m la Révolution nous éte ce précieux privilège! Mais je réclams un plus juste droit, ne faites pas a autrui ce que vous ne voudnez pas qu'os your fl: (2). > Robespierre se rendit-il entin aux reproches ai affectueut. de son aimable correspondente, et en décida-t-il à receveur son d'Irande à titre d'intermédiare? Cala est fort pou probable. Quant à



<sup>(</sup>i) Cetto lettre figure à la main du rappart de Constate (p. 111). L'original cot sons deub-see de l'Empire (F.7. 4,436) La rue Béthuy, ou demoussat Domhamps à cette éroque de la Révolution, n. été absorbée il y a une distante d'amment par le parmurs de la rue de Rivoli.

<sup>(2)</sup> Cotto lettra, un date du 12 janvier 1702, se trouve date le t. El des Papare modir, etc. (p. 162). Elle porte un resemption : « à mension debapieres, annum député de l'Assemblé constituente, maisse de H. Duplay, mensione, sur Saint-Horeré, vo-è-vie celle Saint-Florentes, à Paris, »

lui, il s'était fait une loi de n'accepter jamais men. Il n'est pas besoin maintenant d'allier chercher dans l'antiquité l'exemple de grands moyens refusant des présents étrangers.

# XXII

Vern cette époque la société des Amis de la Constitution eut à s'occoper des réclamations élevées par les gardes françaises, ces vétérans de la Révolution, ces premiers alliés du peuple, dont le licenciement venant d'être résolu par le ministre de la guerre. La cour aventune foule de raisons pour ne pas almer ces soldats d'élite. A Versailles, us avaient refusé de tirer sur le peuple; ils avaient activement coopéré à la prise de la Bastille; et si, en diverses circonstances, l'ordre avan été maintenu dans Paris sans effusion de sang, c'était grâce à eux ; ils s'étarent montrés partout et toujours les amis sincères, dévoués de la Bévolution. Tous ces titres à la haine de l'anategratie, les gardes françaises les rappelèrent dans une lettre d'adieux adressée aux quarante-huit sections de Paris, lettre où ces braves soldats, après s'être plaints des vexations dont les étaient victimes, ajoutaient : « Pétion, Robespierre, vous gardez le silence! » Mais ni le maire de Paris ni Robespierre n'avaient le nouvoir de s'opposer à la dissolution d'un corps détesté de la cour, et leur recommandation n'avait guère de poids auprès des ministres. Toutefois Robespierre ne resta pas sourd à " leur appel, et le 10 février, aux Jacobins, il demanda qu'on vengeit et qu'on réintégrat à la fois ces héron de la liberté, persécutés des les premiers jours de la Révolution par la criminelle faction des ennemis de la liberté. La constitution ne pouvait, suivant lui, avoir de meilleure garde; les abandonner, distit-il, ce serait l'excès de l'ingratitude, de la lâcheté et de la stupidité ; et il se savait l'interprète du vœu général. en réclamant de l'Assemblée législative laur rappel au sein de la capitale (1). Les plaintes dont retentit la tribune de la société des Amis de la Constitution au sujet de ceux qu'on appelait les héros du 16 juillet ne demeurérent pas stériles : que ques jours plus tard, le 14 février, l'Assemblée législative décida que les soldats des ci-devant gardes françaises, renvoyés sans avoir demandé leur congé, continueraient à recevoir leur solde depuis le moment de leur renvoi (2).

Le jour même où, le premier, Danton plaida leur cause aux Jacobina.

(2) Voyen la Monttour du 16 février 1792.



<sup>(</sup>I) Discours our des moyens de sensor l'État et la Morté (p. 9).

(26 janvier), la question des contributions publiques, soulevés par La Source, amena Bobespierre à la tribune. Il ne lui paraissait pas utile de discuter présentement cette matière, parce que de bien plus graves iniérèts étaient en leu. Sans doute cette question était d'une importance extrême, comme toutes celles qui avaient trait directement à la stireté publique et au maintien de la liberté; mais tout le monde en Frince, disait-il, était d'accord sur la nécessité de payer l'impôt, et il étut heureux de rendre cette justice aux citoyens que jameis les d'fficultés de rentrees n'etaient venues d'eux. Assurer les services publics était pour un peuple la première condition de salut, « Ce n'est dooc par là-dessus, » continuart il, « que dans un moment de crise sussi violente il faut fixer l'attention d'une societé qui est plus convancue que personne qu'il faut que les contributions publiques soient perçues. » Il sufficient, selon Robespierre, de s'en rapporter, pour l'esmette et la bonne répartation des impôts, aux lumières et à l'expérience des patriptes de l'Assemblée législative. On voit par la combien pouils connaissent l'esprit de la sociéte des Jacobins ceux qui se la figurent comme. une société encentiellement désorgamentrice. Elle avait su contraire horreur de l'anarchie, et le pire gouvernement, à ses youx comme à seux de Robespierra, était un gouvernement où régnaient les fretieux. Or, on no doit pas l'oublier, la cour de Louis XVI était remplie. d'hommes attachés à l'ancien régime, à tous les vieux préjugés, connuspour leur hame violente de la Révolution, et conspirant à toute heure. le renverament des principes constitutionnels; ces hommes étaient bien évidemment des factioux. Il valuit donc mieux, selon Robespierre, n'occuper surtout de questions genérales, de tous les temps, commecelle de la guerre, per exemple, que intéressant la liberté et pouveit compromettre le bonheur de tous. Mais La Source insista ; le pouvoir erécutal, prétendant-il, n'avait aucun intérêt à ce que les contributions fuscent payées, parce qu'une désorgameation maverselle amènemit. infailliblement les esprits à souhaiter le retour de l'ancien régime. Cétait à, croyons-nous, un pur paracoxe , jamais gouvernement n'a consenti volontairement è se passer d'argent, mais, sur la proposition de l'orateur girondin, la société n'en maintint pas moins à l'ordre du jour de ses séances cette question des impôts (1).

Presque au même moment mourait le député Cérutti, auteur d'un Mémoire sur la nécessité des contributions publiques. Sa mort fut annencée par les Girondins comme un malheur national, pour ainsi dire.



<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Societe des Amis de la Constitution, Bundro 134.

Brissot, dans son journal, invita aux funérailles de ce député les gens de lettres, les philosophes, tous les amis de la Revolution. Et pourtant nen ne justifiait ce deuil populaire. Né à Turin, Cérutii était venu se fixer à Nancy et avait debuté dans les lettres par une apologie des jésuites qui lui avait valu la faveur du roi Stanistas. Il vivait dans l'intimité de la plus haute société quand éclata la Révolution, dont il adopta les principes, peut-être en raison de ses laisons avec Mirabeiu. Dans les derniers mois de l'année 1790, il avait entrepris, en collaboration avec Rabaut Saint-Étienne, la rédaction de la Feudle villageoise. journal asset incolore et sans principes bien arrêtés. A quelque temps de sa mort, dans un article nécrologique inséré au Moniteur et conçudans un esprit très-favorable, on lui reprochait de s'être, dans son testament, étendu sur sa pauvreté avec trop de complaisance et en termes affectés, lorsque, dans le même acte, il accusant plus de onze mille livres de rente et parlait de son valet de chambre et de plusieurs domestiques (1). Il n'avait donc rien, en définitive, qui le recommandat. particulièrement aux patriotes démocrates. Aussi Manuel ne produisitil pas grand effet quand, le 7 fevrier, il vint aux Jacobins annoucer d'une voix eplores la mort de Cérutti. — Tant mieux ! s'écria brutaisment un membre. — Les justes murmures soulevés par cette exclamation indécente trompèrent sans doute le procureur de la commune sur les dispositions de la société, et il lui proposa d'envoyer un certain nombre de ses membres aux obsèques de ce député. Robespierre, quoique à regret, crut devoir combattre cette mouoa. Sans doute l'idea de la mort inspirait toujours quelque affliction; mais il eût préferé que le nom de Cérutti ne fût pas prononcé au sein de la société, à laquelle d'ailleurs ce député n'avait pas appartenu. Sans développer completement sa pensée, parce que les morts, suivant lui, méritaient indulgence, il donna clairement à entendre que Cérutir ne lui paraissait pas avoir été un assez sincère am, de la liberté pour avoir droit aux hommages qu'on reclamant pour lui. Il fallait du moins attendre du temps la justification de ces honneurs. Sur sa proposition la société passa purement et simplement à l'ordre du jour (2). Panégyriste du defunt, Brissot trouvapeut-être, dans l'échec éprouve par la motion de Manuel, un grief de plus contre Robespierre; les Girondins se dédommagerent en faisant domer le nom de Céruti à l'une des rues de Paru (3).

<sup>(1)</sup> Moniteur du 27 mars 1792.

<sup>(2)</sup> Journal dia debata ti de la correspondance de la Societe des Amia de la Constitution, militero 139,

<sup>(3)</sup> D'abord rue d'Artois, la rue Cératt, est sujourd'hui, depuis 1830, la rue Laffitte.

#### TXIII

On se figure généralement que, la constitution votée, ametionnée, tout était fins, qu'on n'evant plus qu'e matcher passiblement, à l'abri de la Déclaration des droits, et que, si la situation se rembrunit, si les tempêtes se déchaînérent, ce fut par la faute de quelques esprita turbulents, qui voulaient aller au delà du code constitutionnel de 1°91. Erreur! grossière erreur! Les comp scations vinrent des résistances és la cour à l'application sincère des nouvelles institutions, et surfoit de la maiveillance d'une partie de la bourgeoime pour le peuple.

Les Feuillants et les Gironlins voulaient également la triompèr de la bourgeouse; les uns per son alhance avec les anciennes classes privilégées, les autres par son alhance avec le peuple; Robispierre, lui, voulait une fusion complète, n'entendant pas que le peuple servit de marchepied à une aristocratie nouvelle, et tenant essentiellement à ce que la Révolution fût fuite su profit de tous, nou à l'avantage de quelques-uns. La haute bourgeoisie, avec cet esprit étroit, dont malheurement elle ne s'est pas encore dépositée, indenut visiblement vers les premiers, l'égahté, pour elle, consistant en cequ'obe pût jouir de tous les avantages réservés autrefois presque «-clusivement à la noblesse. Ses tendances égoistes, contraires au véritable sontament de l'égalité, inquiétaient sersonnement tous les esprits dévoiés aux principes de la Nevolution. Buzot, qu'auquite nuance encore ne separa t de Robespierre, a gualait vivement un jour il Pétion les dangers d'une telle attuation, et lui demandait non avis sur les moyens de prévenir une catastrophe imminente. Le maire de Paris sentait bien lim-même les péri a de cet antigonisme déplorable « La boargeoix e ». disait-if à son ses dans une lettre publiée par les journaux populaires de l'epoque, « cette classe nombreuse et sisée, fait acusion avec le peuple, elle se place au-dessus de lui, elle se crott de myeau avec la noblesse qui la dédaigne et qui n'attend que le moment favorable pour l'humilier (1), » La bourgeoisie de nos jours n'a guère changé; maisun pas immense a éta franchi; grâce à la Révolution de 1848, les citovens passifs n'existent plus.

Cette division du tiers état en bourgeoisse et peuple, si imprudetsment tracse par l'Assemblée constituante quand, malgré les énergiques



<sup>(</sup>I) Cotto lettro de Pérson à Barest en trance notamment dans la Patricie français, munéro \$14, et dans les Révolutions de Paris, numéro 135.

protestations de Robespierre, elle partagea la nation en citoyens actifs et en citoyens inactifs, valut au maire de Paris, surtout de la part des journaux dévoués aux Feuillants, les plus violentes invectives. It constatait sumplement, en définitive, un état de choses étable par la constitution. Mais où il eut tert, suivant nous, ce fut en consecrant luimème ces termes, lersqu'après avoir parlé des services rendus par le peuple à la bourgeoisse en faisant cause commune avec elle pour accomplir la Révolution, il déclara que teur union seule pourrait la conserver; il fallait dire leur fusion, leur fusion intime, ce que ne cessa de réclamer Robespierre jusqu'au dernier jour de sa vie. Partisan de la guerre, Pétion terminait sa lettre, pleine, du reste, des sentiments les plus patriotiques, en exprimant l'espoir qu'au premier coup de canon toutes les divisions disparaîtraient. Illusions, hélas l'trop tôt démenues par la réalité.

Peut-être Petion généralisait-il trop, car ces sentiments étroits et personnels n'étaient pas ceux de la bourgeoisie tout entière. Les membres de la société des Amis de la Constitution appartenaient à la bourgeoisse : il en était de même de ceux du club des Cordeliers, beaucoup plus remuants et plus impatients que les Jacobins. Mais une trop nombreuse portion de cette bourgeoisie, dans sa peur et dans son égousse. se montrait hostile à la Révolution et témoignait contre elle presque autant d'aversion que la noblesse à la chute de laquelle elle avait tant applaudi. Le mauvais voulois de cette partie de la nation, l'agtagonisme suscité entre la bourgeoisse et le peuple encouragealent. singulièrement la cour à persévérer dans la voie rétrograde où la dirigeatent d'imprudents conseiliers. Peu satisfaite des innovations apportées par la constitution au régime municipal et judiciaire, elle semblait retarder, de parti pris, la mise en activité des lois nouvelles. Les jurés, le tribunal criminal ne fonctionnment pas encore, et les lenteurs de leur organisation soulevaient des plaintes légitimes. Manuel reparut, le 6 février, à la tribune des Jacobins, pour signaler ces délais auxquels il attribusit les désordres dont la capitale était le théâtre Paris, duant-il, serait beaucoup plus tranquille si M. Robespierre remplissait. nes fonctions d'accusateur public. Lui-même se plaignait de n'être pas encore installé dans sa place de procureur de la commune, où l'avait appelé le configuece de ses concitoyens. Robespierre, prenant ensuite la perole, annonce qu'il étart perfettement au courant des intrigues mises en œuvre pour différer l'établessement des jurés. Il était bien permis de croire, du reste, que la nomination de ce magistrat populaire, vue d'us fort mauvais cel par le pouvoir exécutif, n'était pas étrangère su retard apporté à l'installation du tribunal criminel. Robespierre se

consolait ausément de ne pouvoir exercer ses fonctions de magistrat, en servant le peuple comme catoyen. Il avant prom s, en terminant son dernier ducours sur la guerre, de peindre la conspiration ourdie contre la liberté, d'indiquer en même temps les moyens los plus propres à reprimer les ennemis de la Révolution et à étouffer à la fois la guerre intérieure et celle estérieure, il declars qu'il était prêt à tenir son engagement. Mais le surfendemain avait lieu la nomination des officiers municipaux, et la plupart des citoyens, obligés de se réunir dans leurs sections, eusaent été privés de l'entendre; sur l'observation d'un de ses memores, la societé remit su vendredi suivant, 10 février, l'audition du discours de Robespierre (1).

La nécessité de prendre d'énerg ques mesures pour réprimer les intrigues et déjouer les conspirations des ennemis de la Revolution était reconnue par tous les hommes aincèrement attachés à la constitution; et certainement l'Assemblée législative servit arrivée à d'excellents resultant, si sa honne volonté ne se fût pas heurtee aux résistances de la cour, ai ses meilleurs décrets n'eussent pas été frappés. d'impuissance par le veto royal. Elle était d'ai eurs tirailles en sins contraires, divisée en deux camps : une partie de ses membres pariissant a inquiéter fort peu des atiaques continuelles dont la constitution était l'objet de la part des émigrés et des prêtres, et préchant une indulgence hypocrite, l'autre inclinant vers la sévérité, même excessive, et disposée à entrer, dès ce moment, dans la voie des rigueurs terribles. On comprind quel encouragement trouvait la cour dans lattitudo des premiers. Un deputé de Paris, nommé Gorguereau, ayent été chargé de présenter un rapport et de soumettre un projet de décret au sujet de la pétition incavique des membres du directoire du département, avait entamé dans la séance du à février au soir, le procès de la Révolution, et, entiquant l'adresse rédigée par Robespierre au nomde la société des Amia de la Consultation à l'effet de signaler à l'attention de l'Assemblée nationale une pétition qui emanait d'un corps administratif et inv.tait le gouvernement à résister à un acte des représentar la de la nation, il avait fu miné un véritable réquisitoire contre les sociétés patriotiques dont, en cette circonstance, il aurait du plutôt se montrer le défenseur. A diverses reprises il s'était attiré les démentis d'un certain nombre de membres du comité de législation au nom ducuel. il était censé parier ; et quoique en terminant il eût proposé de déclarer. mulle et illégale la pétition présentée au roi pur les Talleyrand, les



Journal des debats et de la correspondance de la Société des Amis de la Constitution, Imméro 140.

Beaumetz, les Larochefoucauld, les Desmeuniers, il était descendu de la tribune au milleu des murmures improbateurs de l'Assemblée. L'émotion produite par ce discours s'était calmé difficilement et l'on avait entendu Vergniaud s'écrier, après avoir dénonce la coalition des puissances étrangères, les correspondances des ennemis du dehors avec ceux du dedans : « On croirait que le Rhin coule au milieu de cette salle, et je ne dirai pas de quel côté sont les conspirateurs (1). » Quelques jours après, l'Assemblée législative, assimilant la seule absence des émigrés à un deut d'un caractère suffisant pour mériter une peine, décrétait la mise en sequestre de leurs biens sous la main de la nation.

C'était là une mesure d'une gravité extrême. Examinons mamtenant quels étaient, selon Maximilien Robespierre, en dehors de ce séquestre dont il reconnaissai. l'utilité, les moyens de sauver l'État et la liberté, au moment où déjà la tribune de l'Assemblée législative avait retenti des motions les plus rigoureuses. Assurément ses remèdes sembleront bien bénins, bien doux, bien pâles, à côte des violentes apostrophes des Isnard et des Guadet, mais qui oserait lui en faire un reproche? Il croyait encore à la possibilité de tout concilier par les voics légales, en se renfermant toujours scrupuleusement dans les limites de la constitution, comme il le dit lui-même. Nous verrons tout à l'heure combien l'humanité eût eu moins à gémir peut-être, si les remèdes prescrits par lui eussent été énergiquement et immédiatement appliqués.

### XXIV

Grande était l'aifluence aux Jacobins le 10 février, car on savait d'avance qu'il devait parter. Beaucoup de dames accourues pour l'entendre, n'avant pu trouver place dans les tribunes, soilicitèren, la faveur de penétrer dans la salle; mais en craignit que leur introduction au sein même de la Société ne nuisit au bon ordre des délibérations et œur demande ne fut point admise

Indiquer à son pays les moyens de se préserver à la fais du double fléau de la guerre civile et de la guerre étrangère, tel était le dessein de l'orateur. Il n'aveit pas, semblable à un empirique, l'intention d'aller les chercher au delà des bornes du possible; la simple observation, les leçons de l'expérience suffisaient à la cure des plaies dont on cherchait

8

<sup>(</sup>I) Voyez le Monitour du 6 fevrier 1792.

la guérison. Pour rendre a sa patrie le bonheur, la liberté, la santé et la v.e. il avait à proposer des remèdes communs comme le bon seas. mais aimes les plus salutaires. « Ce n'est point par des mesures partielles, incohérentes, ce n'est pas même par des traits passagers de sagesse et d'énergie qu'on amène une révolution à un terme beureux. mais par un système sagement combiné et constamment suivi, en remontant aux promières causes des désordres, en les attaquant avec une farmeté soutanue. C'est avec ces principes que j'examine les questions qui nous intéressent. » Deux causes, selon lui, exposaient à la guerre intérieure et extérieure une nation plus redoutable que jamais à l'Europe par l'exaltation même de la liberté nouveilement conquise : la trah son intestine et les entraves opposées au développement de sa forceet de sa liberte; mais ces causes, on pouvait les supprimer sans peine. et s'il était facile de tout bouieverier par l'enthousaime et la violence, il etait bien plus facile, à son sens, de tout affermir per le sagesse et par la fermeté

Et d'abord, depuis deux ann que les éventualites de guerre as prénentaient à tous les esprits, avait-on pris toutes les précautions inécessaires pour y faire face? Sans doute on avait nominé des généraux, créé de nouvelles fonctions militaires pour les partisans de la cour, tout cela dans l'interêt du Jespotisme ; mais était-on parvens à obtenir l'arra ment de tous les crioyens, et surjout de ces volontaires prêts à volerà la defense de nos frontières? Le ministre Diportail p'avait-il posrempé l'Assemblée constituante sur le sombre des armes renferménsc'ana nos arsenaux et sur la prétendue impossibilité de s'es procurer. d'autres? Rappelant alors que dès cette époque il avait demandé l'interdiction sévère de l'exportation de nos armes à l'étranger et la distrihution immédiate de celles dont on pouvait disposer à toutes les gardes nationales du royaume, à commencer par les départementsfrontières, il ajoutait e le proposai d'ordonner que toutes les fabriques du royaume s'appliquassent sans relàche à en forger de nouvelles. jusqu'à ce que les citoyens fusient conveniblement armés, le demandes que l'on fabriquêt des paques, et que l'Assemblée nationale. recommandit cette arme, en quelque sorte comme secrée, et lesnabortat à ne jamais oublier le rôle interessant qu'el e avait joué dans notre révolution; je jui proposa id appeler tous les citoyens a la défense. de l'État et de la liberté, en efficant toutes les cistinctions injuriaisses. et impolitiques qui les séparent (1). »



<sup>(</sup>i) Dans son discours du 18 décembre, sux Jecobine, Robespierre s'était encern écrié : « Il faut avant tout, partout, sans relâche, faire fabriquer des armes, il faut armer le people ne fit-ce que de piques. » Ce qui n'empéshe pas M. Michelet d'at—

Il rappelant aussi les efforts vainement tentés par lui pour faire licencier les officiers de l'armée et réorganiser leur cadre sur des bases plus conformes à la nouvelle constitution de la France; pour a'opposer au renvoi de tous les soldats patriotes, ignominatesement chassés des corps par l'ansiocratie militaire ; pour obtenir leur rappel, ou bien que, si l'on éprouvant des difficultés à les rémtégrer dans leurs régiments, un en format du moins des légions qui seraient la plus douce espérance du peuple et le plus ferme remoart. de la liberté. Ces mesures, il en était convaince, eussent sauvé l'État. en prevenant toutes les intrigues et les complots tramés depuis cette éponne : aussi tr'hésitait-il pas à les proposer de nouveau à l'Assemblée législative, à laquelle l'énergis et la prévoyance étaient plus nécessaires encore qu'à l'Assemblée constituante, persuadé qu'il serart téméraire de a'aventurer dans une guerre étrangère avant d'avoir pris ces aremières précautions. Une autre condition essentielle de salut à ses yeux, c'était la vigilance continuelle des sections. « Il faut que le peuple venie pour se défendre. « disait-il, « quand la tyrannie veille pour le perdre, » Évoquant le souvenir des services rendus à la cause de la liberté par les districts de la capitale, dont un décret de l'Assemblée constituante avait interdit les réunions permanentes, il ongageait l'Assemblée légishtive à autoriser les sections à s'assembler sans entraves, comme aux premiera jours de la Révolution, croyant sincèrement que de l'alhance mitme du peuple avec ses représentants renaftraient bien vite la confiance, l'esprit public et toutes les vertus civiques accourues d'abord sur les pas de la liberté.

Pour viviler et régénérer en un instant le pays, il conseillait l'emploi d'un moyen dont l'expérience avait déja démontré l'utilité et la sagesse : il vousit parler d'une confedération civique, fraternelle, de toutes les gardes autionales de France. Invitez, disait-il aux représentants du peuple, invitez tous les citoyens armés à envoyer des députés, le 1<sup>es</sup> mars procham, au chef-heu de chaque département, et que là lis renouvellent dans un saint transport le serment de vivre libres ou de mourre. On se rappelle le prodigieux succès des premieres fédérations, en 1790; l'union, la concorde, l'espérance, toutes choses nécessaires au triomphe de la Révolution en sortirent, et c'est avec raison qu'un écrivain moderne les a magnifiquement décrites, nous pouvons

tribur aux souls Gerondine l'armement des classes purves (Rist. de la Révolution, L. III, p. 384) et décrire, ce qui est pius fort a Les piques doubées a lout la pemple, l'égalite dans l'armements.... farent repoussées de Rousspierre e (p. 412). Est-se gronnes l'ant-ce prévention? L'un et lautre man donte, lavaques dont l'autorné de M. Michalet comme histories!



dire chantees (1). Ah! certes, dans les circonstances présentes, ques consent pu avoir, croyons-nous, d'incasculables effets, tirer tout d'un coun le pays d'emburrae, à la condition d'être essentiellement pomlures, « Lous la triste splendeur, le faste corrupteur des cours, » s'écrait. Robespierre avec l'accent d'une lime vraiment républicaine: « lointoutes les petites intrigues apprétées pour réveiller les sentiments serviles : loin toutes les petites idoles ; point de bottes de Charles XII, ni de cheval de Caligula ou d'aucun autre tyran ; mais, en revanche, que les amblèmes sacrés de la liberté brillent partout ; que les pures devises du civisme et de la vérité eclatent sur les drapeaux, sur tous les monaments samples que le patriotisme aura éleves ; que les noms sacrés de l'égalité, de la patrie, sortis de tous les cœurs, prononces par toures. les bouches, fassent retenur l'air du plus délicieux de tous les concerts nour l'oreille des boss citoyens, qu'élevés par ce sentiment sublime et tendre, que ne connurent jamais les âmes corrompues des despotes et des courtisans, tous les citoyens se jurest une éternelle union dans les douces étreutes de l'amitié : qu'ils bargnent de larmes généreuses conarmes que la patrie leur confia pour sa défense; que des actions de lustice et d'humanité achèvent d'embellir et de couronner ces fêtes » La paix publique n'en secait point troublée, continuant-il, sauf aux veux des tyrans, qui nomment paix l'immobilité des esclaves, cette tranquillité trompeuse précédant souvent des écuptions de volcans, et qui nomment anarchie, desordre et sédition, les convolsions de l'humanité ócrasós par le despotisme.

Il importait donc de ranimer l'esprit public, non point par des accousses dessetreuses, mais par les moyens paimbles qu'il indiquait. C'était aux représentants du pouple, à le capitale, à ses fonctionnaires et à tous ses citoyens de donner l'exemple, en se rendant au Champ de la Fédération, et, a odressent à la municipalité de Paris, il l'engageait à veuir. Pétion à en tête, réparer solennellement les erreurs de celle qui l'avait précédée. « O Pétion! » poursuivait—1, car il ne perdait jamais l'occasion de rendre hommige à son amé, « ta es digne de cet honneur, tu es digne de déployer autant d'énergie que de sagesse dans les dangers qu'il menacen: la patrie que nous avons défendue ensemble ; viens, sur les tombesux de nos frères, confondre nos larmés et nos àn es; enivross-nous des planers celestes de la vertu, et mourons le ferdemain, s'il le faut, sous les coups de nos communs ensemis, » Il



<sup>(</sup>i) M Nicholet Voyez is t. Is do non Histoire de la Récolution. Mais es qui nombla 1 à cet historium, se magnefique, si utile en 1790, devient en 1792 e una recente vegue et fachte a (t. III, p. 374). Il set vrat que sette fois s'est Rebespuerre que la propose.

n'était guère possible d'honorer davantage le patriotisme d'un ami. Nous avons tenu à mettre ces paroles sous les yeux de nos lecteurs, parce que trop souvent, et comme toujours, sans aucune espèce de preuves, on a accusé Robespierre d'avoir été jaloux du maire de Paris. Nous l'entendrons bientôt le défendre avec une eloquence pleine d'émotion, mais lorsque, quelques mois plus tard, Pétion, après être resté asses longtemps indécis, passers enfin dans le camp des adversaires de son premier compagnon d'armés et de gioire, il ne se souviendra guère de tant de marques d'attachement.

Portant ensuite son attention sur les troubles de l'inténeur, Robesrierre engageait l'Assemblée législative à user de toutes les précautions imaginables pour prévenir le retour des calamités sanglantes survenues dans le Mida, dans ces parties de la France où se trouvaient à la fois les glus ardents défenseurs de la liberté et les plus fougueux partisans du despotisme. On devait, selon lui, au sang versé dans Avignon et dans le Comtat, la nunition de ces commissaires civils dont l'odieuse conduite était la première cause des malheurs qui avaient fondu sur ce pays. Cétait aux représentants du people à donner en exemple de sévère impartialité, et à survoiller avec soin la nouvelle cour notionale d'Orléans, qu'il aurait voulu voir établis à Paris, ainsi qu'il l'avait proposé jadis à l'Assemblée constituante. Il fahait prendre garde également à coque les intérêts populaires ne fussent pus trahis par certains directoires. de département, comme celui de Paris, par exemple, lesquels tournaient contre la liberté les armes qu'on leur avait confées pour la défendre, Et à ce propos, faisant ailusion à ce député Gorguereau qui, chargé récemment de présenter un rapport sur la conduite incivique des administrateurs de la vilie de Paris, avait, infidèle a son mandat, outragé la peuple et la Révolution, il conseillait à l'Assembiée législative de consurer et de punir de la prison même tout membre coupable d'avoir manqué de respect à la nation. Il l'engageait aussi à se montrer d'une excessive défiance envera les ministres, toujours disposés à traiter de factieux les véritables patriotes et à étouffer la liberté sous les mots d'ordre, de paix et de discipline.

Réprouvant l'espet de corps comme un sacrifice honteux de l'intérêt général à des intérêts particuliers, il voulait sublier qu'il avait été nembre de la précédente Assemblée, et juger les actes de la Constituate comme si déjà pour elle avait commencé le jugement impartial et sivère de la posterité. Par elle avaient été légues tous les maux dont on était assiégé à l'hours présents. Par les lois merhales, par les décrets rigoureux votés sur les instances du pouvoir executif, ou svait intensiblement fait reculer la Révolution et préparé la crise fatale à

laquelle on touchalt. C'est pograpoi il fremissait quand il voyait les successeurs des Duportail et des Montmorin chargés de fournir eusmémes à l'Assemblée régulative des rensesgnements sur la actuation du ruyaume, et d'appliquer de leurs propres mains le remède aux maix. sugnalés. Songes, datait-il alors aux représentants du pouple, « songes que vous êtes dans un état de révoluson, environnés de pieges et de conspirations; un vous reposts point sur les incendiaires du sond'étendre l'incendie, » Il n'insutait pas sur la nécesuté de déployer costre les attentats du ministère use juste séventé, parce que ce-aétait généralement senti ; mais, tout en approuvant l'Assemblée d'avoir, guidée par le seul amour du bien public, déc aré que le ministre Bertrand de Molleville avait perdu la confiance de la nation, jugement que, seion lui, on cut pu étendre aux autres membres du minutère, il cit préféré un décret d'accusation, parce qu'il valait mieux pourausvre un fonctionnaire prévancateur mivant les formes légales et en vertu d'une accusation precise, que d'user d'une mesure vague, arbitraire et trepfavorable aux intrigues qui agitaient le Corpe législatif. Pour lui, d'ailleurs, il ne mettut guère de différence entre Nocker et de Lessart, Narbonne et la Tour-du-Pin, Barentin et Duport, si ce n'est qu'il samuit micux les champions déclarés du système autipopulaire que les déserteurs de la cause du peuple, la franchise que l'hypoerisie. On compresd. quels ressentiments out âpre langage dut amoner dans l'âme de la fille de Necker, de cette madame de Stacl, publiquement désignée alors comme la maîtresse de Narbonne (1); et il ne faut pas s'étonner si plus tard, au souvenir de son amour araté, elle porta contre Robespiarre des jugements empremts de tant d'injustice et de prévention (2).

Des petriotes distingués avaient paru désirer que la cour recrutait sen ministres, les officiers généraux et les ambassadeurs, dans la société des Jacobine; pour lui, il ne le souhaitait point, quant à présent ; car il n'aurait pas plus de confiance dans le patriotisme de la cour, muss il en aurait beaucoup moms dans la vertu de ceux qu'elle aurait nommés, sachant quelle pernicieuse influence exerce sur la plupart des hommes la séduction du pouvoir. Il croirest alors qu'il n'est pas d'asse si sacré où ne pénètrent la corruption et l'intrigue, à moms que la cour, en rejetant de benne foi tous ses faux principes, et en



<sup>(</sup>I) Veyes noticement le Genrier du 63 département, manéro du 26 janvier 1792.
2) Veyes une Coundérature du la Menhatian française (3- partie, chap. utx). Mediens de Nucl., qui, une fois, en 1789, dans les mises de mu pâre, avait causé éves Robespierre, veut bres toutefois lui reconnaître e un caractère de calme et d'austératé.

acrifiant au people, à l'égalité, l'orgueil des grands, la passion du écapotisme, les prétentions de la noblesse, ne se montrat tout à fait digno de choisir ses agents parmi les défenseurs du people. Il s'agissait donc plutôt, à son sers, de réprimer sévèrement les écarts des gamistres en exercice que de provoquer des changements ministeriels. C'était à l'Assemblée législative à les surveiller sans reliche. Ouant au pouvoir exécutif. Il était obligé de marcher dans la voie tracée par la constitution, ou de succomber sous la force invincible de la volonté générale. It, asses indigné du ton léger et badin avec lequel le ministre Narbonne avait pris l'habitude de s'exprimer devant es législateurs d'un grand peuple. Robespierre ajoutait : « Quand j'ai vu le ministre de la guerre répondre suz justes reproches de M. Albite par ce ton léget, par ces ure que je ne sais point qualifier, il ma paru que, si j'avais présidé le Corps législatif, l'aurais pris la liberté de rappeler au ministre qu'il était en présence de ses supérieurs et de ses juges, et que les ares qu'il était permus d'étaler chez les courtisanes ou dans l'antichambre du roi n'étaient point admissibles dans le sanctuaire du sénat français : j'aurus été jaloux de prouver à la France et à l'univers entier combien il ost facile à un représentant du peuple de terrasser l'orgueil des ministres et même des rous, » Il connaissait bien cette vicille et servile habitude qu'en avait dans notre pays de se presterner aux pieds des grands, des gens en place, et il avant à cour d'inspirer à ses concitoyens le légitime orguell des hommes libres.

Rendre publiques les séances des corps administratifs, comme il l'avait proposé déja au sein de l'Assemblée constituante, sfin de contre-balancer l'ascendant du pouvoir exécutif sur les administrateurs, construire pour le Corps législatif une salle plus convenable que celle du Manége, une salle digne de la représentation nationale, un véritable palais du peuple, capable de contentr une immensatoule d'assistants; établie des règles équitables pour la distribution des emplois publics, et ne pas permettre que l'administration devist en quelque sorte le domaine de quiconque pouvrit présenter un certificat d'incivieme et d'ariatogratie ; arrêter le fureur de ces accaparements, causes de tant de désastres et de perturbations ; mettre un freis à l'agiotage ; empêcher l'exportation du numéraire par des lois favorables à la fois so producteur et as consoumateur; s'appliquer enfin à tout raviver, à tout récair, quand la cour cherchait manifestement à tout divisor, à tout corrompre, à tout asservir : attacher l'armée à la Révolution en supprimant cette foine de places créées pour les seuls courtisans, en augmentant la paye des soldats, en aplanussant pour eux les routes de l'avancement, semées de tant d'obstacles par l'ambition patricienne; proteger la liberte civile menacés de toutes parts, et, pour cela, reformer un cude de police digne de Tibere, qui mettait la pauvreté au rang des crimes et la liberté des citoyens à la merci des officiers de gendarmers; ra her tous les citoyens par des lois justes et conformes aux principes de la morale; ranimer le zele et la confiance des habitants de la campagne égarés par le faratisme, en recueillant leurs vœin, en écoutant leurs pétitions, en famant droit à leurs plaintes, an present, par exemple, l'exécution du décret qui ordonnait la restration des propriétés communales impudemment livrées jadas par le despotacés aux seigneurs, étaient autant de moyens excellents, selon lui, pour ramener la securité publique. Sam doute, ajoutant-il, i Amemblée légistative, en les décrétant, serait maudite par Cobientz, mais éle serait combiée ces bénédictions de la mition tout entière.

Mainterant certaines lois étaiest impatiemment attendues par l'opinion, il fa last se hâter de les rendre en év tant avec soin, recommandutel, de toucher à des habitudes trop imperieuses, et de fournir de nouvelles armes su despotisme. Parm ces lois, il en était une d'une importance immédiate à ses yeux, c'était la les concernant l'aducation publique. Le thélitre, les fêtes nationales, lui semblaient aussi uit excellent mode d'action salutaire, et il manifestait le vœu de voir des recompenses decernées annuellement aux auteurs dramatiques qui, dans le cours de l'année, auraient le mieux peint les grandes actions des héros de la patrie et de l'Eurrapité. Ainsi revient toujours dans un bouche et sous sa plume cette expression l'humanité. Car. pareil auréformateur de Nazareth, il n'a pas seulement en sus le c toyen, maisl'homme tout entier partout où il le trouve souffrant et opprimé. « Que les moyens de faire le bien sont simples et féconds entre les maire des dépositaires de la puisance publique! » s'ecries-il. Puis, après avoir conseillé à l'Assemblée législative d'exposer avec franchise, dans une adresse aux Français, les périls de la situation actuelle, les atrigues des ennemis de la Revolution, les immeraes remources. du paya, persuadé qu'on verrait tous les citovens se montrer sensibles. à la voix de la raison et de la patrie, et un lever comme un seul homme au premier signal de la loi, su premier cri de la liberté en danger; après avoir demontré que c'était ici même, en France, qu'alfadait vanicre Coblentz et les despotes, préparer la revolution du monde au heu de la compromettre en allant porter le fleau de la guerre chez des peuples qui ne nous avaient point attaqués, après avoir engage les représentants de la nation à ne pas être envers le pouvoir exécutif aussi faciles, aussi condescendants que leurs prédeces-



sears, eux qui, revêtus de toute la force et de la dignité de la plus puissante nation de l'univers, étaient suffisamment armés pour anéanur toutes les conspirations, il sjoutait : « Il en est temps encore, qu'la reprennent leur énergie, qu'ils se servent de la nôtre, et la guerre civile est étouffée, et la guerre étrangère est impossible par conséquent. Nous sommes encore la même nation, le peuple est plus éclairé : ce n'est point de la Révolution qu'il est fatigué, mais de la tyrannie qui lui en arrache les fruits. Nos représentants peuvent donc trouver au méteu de nous toutes les ressources nécessaires pour conserver la liberté conquise et forcer ses ennemis à respecter notre constitution. Qu'est-ce donc que ce cri du désespoir parti tout à coup du sein du Sénat : « La liberté est perdue; il, n'est plus en notre pouvoir de la reterir en France; c'est en Allemagne qu'il faut la chercher; ce n'est. qu'en faisant la guerre aux puissances étrangères que nous pouvois. a triompher de nos ennemis du dedans; la liberté ne peut jamais être a chetée qu'au prix du sang et des calemités; c'est à travers des tor- rents de sang que nous devons la poursuivre; c'est sur des monceaux. e de victimes humaines qu'il faut fonder son trône; il faut bouleverser « l'Europe pour devenir libres avec elle : tel est l'arrêt du ciel, que tots « les peuples ont subl. » Quel langage! Est-ce donc en vain que le ciel a fait pour nous des prodiges qu'il a refusés aux autres peuples, et preparés pour ce siècle? Est-ce en vain qu'au sein de la paix, environnés de la force invincible d'un peuple magnanime, nos représentants ont pu promulguer la Déclaration des droits éternels de l'homme, et poser les principes fondamentaux de l'ordre social et de la prospérité publique? De quel droit doutent-ils de leur force et de notre zèle, quand nous ne cessons de leur jurer que nous sommes prêts à mourir pour défendre leur ouvrage et nos droits? »

Deux choses manquaient, suivant lui, à notre Révolution : des écnvains profonds, aussi nombreux que ceux soudoyés par le ministère, et
des hommes riches, assez amis de la liberté pour consacrer une
partie de leur fortune à la propagation des lumières et de l'esprit
public, car il no déscapérait pas de valacre les ennemis de l'intérieur
par les armes de la raison, jointes à celles de la loi et de l'autorité nationale. La guerre extérieure, au contraire, entraînerait fatalement la
guerre civile, il le craignait. Que si les ministres persistaient à ne pis
avoir et à ne pas imposer à tous le respect de la constitution, il n'était
nul besoin d'un bouleversement général à l'intérieur pour les renverser, ou d'ailler les combattre en Allemagne; il suffisait de l'union de
tous les patriotes; une minorite pure et courageuse lui paraissait même
capable de tenir le pouvoir exécutif courbé sous le joug des lois et

devant la majesté nationale. « Non, » a écrusit-si en terminant, « je ne ciorras jamais que, dans les circonstances où nous sommes, la làcheté, la sottue la perfidie ament fastes pour triompher du cruzage, du génte et de la vertu. Si les hommes vertueux désespèrent de l'Assemblée; s'ils ne peuvent plus lutter contre le torrent de l'intingue et des préjugés, ils peuvent mourir à la tribune, en défendant les droits du l'humanité; ils peuvent dénoncer les traftres à leurs commettants, leur dévoiler avec franchise la cause de nos maux, et laisser du moins un grand exemple à la postérité et des leçons terribles aux tyrans.

a Et à qual plus digne umge réserverait-on sa viel Ce n'est point assex d'objenir la mort de la main des tyrans, il faut l'avoir méritée; it ne faut pas avoir préparé le succes de leurs crimes par son imprévoyance et par sa faiblesse. S'il est vrai que les premiers défenseurs de la liberté doivent en être les martyrs, ils ne doivent mourir qu'en entrafaant avec eux la tyranme au tombéau, i. faut que la mort d'un grand homme revesile les peuples endormes, et que le bonheur du monde en soit le prix. »

Tel fot cet important discours bien peu connu jusqu'à présent, et à peus mentionné par les historiens qui m'ont précédé. On ny trouve pas ces foudroyantes apostrophes contre les étuigrés et les prêtres fanstiques dont on était accoutumé d'entendre retentir les échos de l'Assemblée legislative; mais en cela il nous semble besucoup plus pratique. Nul doute que, si le pouvoir exécuté et l'Assemblée nationale avaient résolument pris l'imitative des mesures proposées par Robespierre, ils n'essemt meué à bonne fin la Révolution, sans se jeuer dans les basards d'une guerre souhaitée consciencieusement par un grand nombre de patriotes comme un moyen d'avoir plus vite raisons des émigrés et des conspirateurs, mais également attendue avec impatience par œux-ci comme le vois la plus primpte pour arriver à écramer la Révolution.

Quand, sous l'Assemblée constituente, s'était discutée l'orgamisations de la haute cour, Robespierre, on s'en souvient sans doute, avait maisté fortement afin qu'este fût étable à Paris même, sous les yeux du Corpu-législatif; son opmion n'avait pas prévalu, et la ville d'Oriéans avant été designée pour siège à ce tribunal. Comme il venait de manifester le vœta de le voir transporter à Paris, le député Broussemet, qui ce jour-l'à présidait les Jacobins en l'absence de Guadet, hisroprocha, au moment où il descendait de la tribune, d'avoir parlé contre la constitution. Amaitôt Robespierre fit amende honorable; il avait oublié, dit-il, que le décret concernant le haute cour était un article constitutionnel, est

il se félicita de l'observation du président, qui lui fournissait une occasion de prouver son attachement à la constitution (1).

Son discours eut un succès prodigieux. « Ce n'est point assez pour nous, » s'écria Manuel, « d'avoir entendu le héros de la Révolution; il faut nous pénétrer de ses principes et de ses sentiments, qui sont ceux de la liberté (2). » Ce discours devait avoir, selon le procureur de la commune, une influence énorme sur l'opinion publique; il demanda donc qu'on l'envoyàt à toutes les sections de Paris; cette proposition fut immédiatement adoptée, et l'impression du discours votée d'enthousiasme (3)

## XXV

Le même jour se présentaient au club des Jacobins des députés du troisième bataillon des volontaires de Paris, en garnison à Laon, dans le département de l'Aisne. Ils venaient au nom de leurs camarades se plaindre d'avoir été désarmés par des chefs inciviques, et prier la société de donner à quelques—uns de ses membres la mission de se livrer à une information sur ce point. Le président promit que leur cause serait prise en considération, et, séance tenante, Robespierre et Collet-d'Herbois furent nommés commissaires à l'effet de s'enquérir des faits.

Le leudemain, l'affaire des soldats de Châteauvieux, de ces soldats pillés d'abord, puis décimés par leurs officiers, affaire dont se préoccupait beaucoup l'opinion publique, amena au sein de la société une discussion assez vive. L'Assemblée législative avait, comme on l'a vu, décrété leur mise en liberté; mais ce décret ne pouvait être agréable à la cour, dont les partisans avaient été jadis jusqu'à denander une couronne civique pour Bouillé qui avait provoqué les événements de Nancy; on craignait donc que le roi ne refusât sa sanction. Collot-d'Herbois avait pris sous sa sauvegarde ces malheureuses victimes de l'aristocratie militaire. Il monta tout ému à la tribune des Jacobins : on lui écrivait de Brest, annonça-t-il, que jamais le décret rendu en faveur des Suisses de Châteauvieux ne serait sanctionné, mais qu'en revanche, et par une dérision barbare, le ministre avait envoyé des lettres de

Voyez le Journal du débate et de la correspondence de la Société des Amis de la Constitution, mandro 142.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(6)</sup> Prid. Discours de Maximilien Robespierre sur les moyens de sencer l'État et la liberté, m-8 de 45 pages, avec cette mention à la suite « La Société a délibéré l'impression de ce discours dans su séance du 10 février 1792 Guadet, député à l'Amemblée natio-

grâce pour cinquante forçate, peut-être les plus grands scélérats du hagne, quand la constitution n'accordant à personne le droit de grâce. Ces percles excitèrent une violente tempête contre le ministre de la jestice, « le plus meuveus des ministres et le plus méprisable des sitoyens. » suivant le député Albite, qui l'accusa d'avoir, n'étant pas meuvest du droit de grâce, abusé du décret d'amnistic en l'étendant à ces galériens ordinaires. L'exaspération ne connut bientôt plus de bornes. On entendit Manuel declarer que le moment était venu où il était absolument nécessaire qu'un homme périt pour le salut de tous, et que set homme devait être un ministre.

Ce fut au milieu de l'effervescence causée par les paroles de Collotd'Herbois que Robespierre monta à son tour à la tribune. Profondément ladigné lui-même de la ligue politique suivie par les ministres, il novensit ni les excuser ni rien ajouter à l'indignation dont ils étaient l'objet, il tenalt seulement à éclaireir un fait important, à relever une erreur de Collot-d'Herbois relativement au droit de grâce. Un décret l'avait en effet formellement été au rol, mais ce décret n'était point entré dans l'acte constitutionne), contrairement à la demande qu'il en avait faite lui-même au sein de l'Assemblée nationale. Depuis, Daport, qui jadis avait soutenu contre l'abbé Maury que le roi ne saurait être mis en possession du droit de grâce, était parvenu à ajouter au chapitre des jurés un article en vertu duquel ce droit se trouvait implicitement rendu au rot. L'ajournement avant bien eté prononcé sur cet article, mais, par cela même, le decret en vertu duquel le droit de grâce était interdit au chef de l'État se trouvait également suspendu. Suivant lui, ls roi était donc revenu, à l'égard du droit de grâce, au point où k en était avant la constitution, et l'on ne saurait présentement le luit contester. Ces paroles ramenèrent le calme comme par enchantement, et la discussion en resta là (1). Le veto precedemment opposé par la cour aux decrets concernant les émigrés et les prêtres fanatiques pouvait hire craindre le même sort pour le décret relatif aux soidats de Châteauvieux, mais il n'en fut nen; le roi le revêtait de sa sanction, le l'heure même ou Collot-d Herbois exprimait hautement la crainte d'un refus.

(1) Journal des débats et de la correspondence de la Sociée des Assis de la Constitution, xuméro 143.



tale, président: Bromssemet, Bonguyen, Loustalet, Louvet, F. Polyerel file, servitures (du lump, du Petrois françois). La numére les du Journal du délute, etc. en écuse une analyse asses étandus. Il ne se trouve au dans les Œuerse de Robesparre, publiées par Lapounacaye, su dans l'Histoire performantaire de la Résolution

#### TVXX

A cette époque eut lieu l'installation du tribunal criminel, impatiemment attendue. Les tribunaux criminels, remplacés sous l'empire. par les cours d'assises, à une époque de réaction violente contre toutes les institutions libérales de la Révolution, étaient composés d'un président, de trois juges, d'un accusateur public, d'un commissaire royal et d'un greffier. Douse jurés, ures au sort sur une liste de deux cents citovens, et formant le jury de jugement, complétaient l'organisation de ces tribunaux, chargés de décider en dernier ressort de la desunée des accusés renvoyés devant oux par le jury d'accusation. Le souvenir tout récent encore de l'ancienne justice crimmelle. l'horreur inspirée par ses odicuses procédures, avaient engage le législateur à entourer l'accusé de toutes les precautions amaginables : plus d'instruction secrète : les affaires s'instruisaient au grand jour, et les accusés n'étaient pas complétement désermés, comme de nos jours, devant le formidable appareil de l'accusation. Si la répression pouvait perdre quelquefois à ce ayatème plus large, plus libéral, la justice y gagnait certainement en impartialité et en considération.

L'accusateur public, c'était le procureur imperial, le ministère public de notre temps, avec cette énorme différence que, librement étapour quatre ans par ses concitoyens, il n'était point l'homme lige du pouvoir exécutif, et se trouvait, à l'égard du gouvernement, dans une nituation tout à fait désintéressée. Aussi, tout en remolissant avec conscience les importantes fonctions dont il était investi, lui était-il permis, en se tenant dans les limites de la constitution, de suivre une ligne politique diamétralement opposée à celle d'un ministère auguel ne le rattachait aucun lien de subordination. Sans cette position toute particulière de l'accusateur public, véritable magiscrat populaire, chargé surtout de poursuivre les dékts criminels sur les actes d'accusation admis par le premier jury, et à qui il était loisible de garder une complète indépendance, Robespærre n'eût certes pas accepté ces fonctions délicates auxquelles, on ne l'a pas oublié, il avait éte appolé apontanément par les électeurs de Paris, au mois de juin procédent. A coup sûr, il n'eôt pas voul i d'un poste qui aurait exigé le significe de ses convictions de citayen; nous le verrons même bientôt abandonner voluntairement, sans regret, cette position influente et lucrative le jour où il lui paraltra impossible de servir à la fois sa patrie comme magistrat et comme choyen.

Ce fut le 15 février 1792 que fut installé le tribunal criminel du lépartement de Paris, dans le local de l'ancienne chancellerie. Il avait pour president Treithard, élu à la place de Prieur, qui lui même avait remplacé Petio i après la nomination de celui-cu comme maire de Paris, et pour juges Voidel, Pouk et Agier. Le substitut de Robespièrre diait Faurs, qui depuis devint accusateur près le tribunal révolutionmire. Quelque temps devait cépendant s'écouler encore avant que le tribunal criminel fût en activité, il commença séulement à fonctionner dans les premiers jours du mois autent.

Le soir du jour où eut heu cette matallation, Réal lisait aux Jacobins une lettre par laquelle on apponent qu'une regrettable scassion vesait. d'éclater à Stresbourg au soin de la société des Attas de la Constitu-Lon, acission due aux intrigues du maire Diétrich et des principaux functionnaires de la ville. Cette nouvelle affecta profondément la societé mère, et l'on voulait adresser tout de suite une lettre à la partie dissidente; mais, sur la motion de Nobespierre, on suspendit toute démarche jusqu'à ce qu'on eût des renseignements pius étendus et pius certains. [] était monté à la tribune pour donner des explications à cet egard, et en même temps il avait demandé à la société la permission de l'entretenir quelques instants su sujet de l'instaliation du tribupal criminel. Cetté proposition avait été adoptée avec empressement, et, après que Thurist eut resdu compte de la séance de l'Assemblée legislative, séance asset orageuse dans laquelle il avait été décrété que le ministre de Lessart serait mindé à la barre pour s'expliquer au sujei de zuissions secrètes confiées à Pelleport, courrier de cabinet, arrêté comme porteur de dépêches contre-révolutionnaires, Rabespierre reprit la parole afin de déclarer hautement comment il entendait les fonctions d'un magnitrat du peuple.

e Le tribunal criminel du département de Paris, a dit-il eu commençant, e a été installé ce main. Plusieurs jours dependent encore s'écouler naturellement avant qu'il soit en activité. Capendant, près du moment ou j'aurai à remplir les fonctions d'une magistrature nouvelle parminous, je crois devoir présenter à mes concatoyens une idée exacte du regime judiciaire auquel leurs plus chers antérêts seront désormais soumis, des obligations particulières que leur confiance m a imposses, et de mes principes. Je veux jour faire connaître la nature de ma responsabilité et les bornes des services qu'ils peuvent attendre de mon sèle. Le signe le plus hooteux de l'esclavage d'un peuple, c'est l'ignorance profinde où il est de ses propres affaires, c'est aux mandataires qu'il a chemis de l'aider à les connaître. Leur premier devoir, à mon avis, est une communication franche avec les ; elle est un besoin pour not S'il est vrai que nous ayons fait un pas vers le règne de la justice et des lois, il est temps que les fonctionnaires publics, sans en excepter ceixi qu'en appelle le premier de tous, se regardent non comme des puissances, mais comme les hommes d'affaires de la nation et comme les égaux de leurs concitoyens; il faut qu'à leurs yeux, comme à ceux de la raison et de la nature, les charges publiques ne soient plus des homseurs, encore mons des proprietés, mais des devoirs (1). »

Arrivant à l'examen de l'organisation du nouveau tribunal, il en expliquait minutieusement le mécanisme, puts traçait en quelques lignes le tableau de cette admirable institution du jury, qui, arrachant les justiciables criminels au jugement de magistrats toujours prévenus et implacables, les soumettait à celui de leurs concitoyens et de leurs pairs. Merveulieuse institution en effet, contre laquelle s insurgent encore en vam quelques retardataires toujours enclins à trouver trop faibles les répressions pénales, et qui regrettent le bon temps où tant de vies humaines étaient à la merci du caprice d'un juge. « Le jury, » a dit avec raison un émment magistrat de ce temps, « est la garantie suprême de la justice pénale, et seul il peut supporter de nos jours le poids et la responsabilité des jugements criminels (2). »

Quel rôle était réserve à l'accusateur public? Sa mission était de poursuivre, au nom du peuple, la réparation des crimes qui troublaient la société; mais eile ne commençait qu'après qu'un premier jury, comme nous l'avons dit plus haut, avait prononcé sur l'accusation. Adversaire du crime, chargé de défendre les intérêts sociaux, ce magistrat, impartia, en toutes choses, devait être également le défenseur de la faiblesse et de l'impocence. Car, duant Robespierre, et ce langage ne saurait être trop médité, « la sûreté publique, qui est la devise des magistrats dont je parle, est beaucoup plus compromise encore par l'assassinat judiciaire d'un innocent que par l'impunité d'un coupable. Il est temps enfin que cette manme, consacrée des longtemps dans les hyres philosophiques, adoptée verbalement par ceux même qui n'étaient pas philosophes, soit pratiquée par les magistrats et réalisée

<sup>(1)</sup> Le rôle de Robespierre dans la Révolution française a été trop considérable pour que tout historien na soit pas tenu de foarnir sur son compte des renseignaments au moire agnets. Or ou let dans l'Histoire de la Révolution, par M. Thiere t e Elu accumentair public, il repuse ou necesités fonctions, » Etonnauveux donc après cels que, dans des considérations asset naives sur la question de la guerre, M. Thiere ayant à parler de l'homme que six sema nes durant, avant lutté contre tout un people, écrive a le rimines Robespierre le Nous avons déjà dit pourques l'ouvre du M. Thiere est absolument désande de valeur historique. Il set bien embande que nous me sonfoncous pas M. Thiere historiens du Consider et de l'Empire, avec M. Thiere historien de la Révolution française.

<sup>(2)</sup> M. Faustin Hélie.

dans les jugements. » Quant à lui, il vouleit en force la première règle de sa conduite, et à ceux qui présentaient cotame des fauteurs du désordre et d'aparchie les meilleurs amis de l'humanité , il prouverait, par son exemple, que les principes de la morale, la haine du crime et le sèle pour l'impocence avaient une source commune dans le pur sentiment de la justice. « Des hommes aussi pes éclaires que les autres étaient injusées, a ajoutait-il, « ont cru me leuer en disant que je serais l'implacable ennemi des aristotrates. Ils ne nont trompes. Comme citeven, le mot d'aristocrate dès longtemps ne signifie plus men pour moi. Je ne connais plus que les bons et les mauvais citoyers; comme magistrat du peuplé, je ne connais ni eristocrates ni patriotes. ni modérés je ne connaîs que des hommes, des citoyens accusés ; je me rappelle que je ne suis que le vengeur du crime et l'appui de l'apnocence. Je ne desguerat pas faire de plus longs discours pour réfuser. los carocameteurs impaissants que ont hesardó postre mos cos absurcos inculpations; je me contenteral d'attenter tous ceux qui ont conquile vrai senument de la liberté et du patriotisme, de la vérité de la profession de foi que je vala faire . Le jour le plus heureux de tra vie serait ce uj où je trouverais le plus achamé de mes ennemis, l'homme même le plus opposé à la cause de l'humanité (le seu, homme que je pourrais regarder comme mos ennemil, en butte à la prévention, prêt d'être immelé par elle pour ux delnt dont al seran innocent, et où, répandant sur sa cause la lumière de la vérité sévère et impartiale, je pourrais l'arracher à la mort ou à l'infame. Ah l'acles amis de la liberté pouvaient être suscepubles d'une espèce de tentation, sans doute ce ne serait pas celle d'une lache munité; ce serait celle d'une excessive générosité : l'en atteste tous caux qui ent chéri la probité et la justice. bases éternelles de la liberté , j'en atteste le pour le français tout entier, a Nobles paroles qui le peignent au vif, et que no démentit juman at conducte.

Loin de se prévaleir de l'autorité accordée par la loi aux accusatours publics, il rappoint qu'en sen de l'Assemblée constituente il avoit demandé qu'elle fût restreinte le plus possible, prévoyant combien etle pourrait être redoutable à la liberté civile, si elle venait à tomber dans des maim indignes. Aussi, regardant les longues magistratures comme le fiéau des peuples, it se fa sait gloire d'avoir obten i que les fonctions de l'accusateur public lussent bornées à un temps assez court, et ses appointements réduits à un taux moins élevé que le chiffre proposé par le comité de constitution, car à l'opulence de Crassus il préférant la pauvreté d'Aristide, comme d'un meilleur auguse pour la prospérité publique.

Tous les crimes intéressant directement le sort de la liberté et le dénoument de la Révolution n'étaient point de la compétence de ce magistrat, la compaissance en appartenait à la haute cour nationale; il en était de même des faits concernant la liberté de la presse, pour lesquels le procureur syndic du département, le commissaire du roi et le tribunal de district avaient été, lors de la révision, substitués à l'accusateur public et au tribunal criminel. Robespierre tenait à éclairer ses concitovens à cet égard, afin qu'il n'y ent aucune espèce de malextendu. Malgré ceta les fonctions d'accusateur public n'en étaient, à ses vent ni moins importantes, ni mons utiles; aucune place, dans un temps ordinaire et sous l'empire régulier des lois, n'eût mieux convenu à son caractère; mais ce n'était pas sans regret qu'il voyait approcher l'heure d'exercer la magistrature dont il était revêtu, parce que, dans son opinion, la rang le plus convenable pour les membres de l'Assemblée constituante était celui de simple citoyen. Au moment où il avait provoqué le décret qui les excauait de la légialature suivante, il avait été sur le point de les engager à renoncer à toutes charges publiques, même aux places électives, mais il avait été détourné de ce desseu par les conseils d'un homme auquei l'attachaient, dit-il, les aœuds de la plus tendre amitié, par Pétion, et il a'était applaudi de s'être abstenu. La revenait dans sa bouche le plus flatteur éloge de cet ami qui devait cependant le trahir : « Je jure que le courage et les vertus de Pétion étaient nécessaires au salut de la France. » Les dangers mêmes courus par la liberté lui indiqualent la voie à suivre; il donnerait à ses fouctions les jours entiers, à la Révolution une partie de ses nuits ; mais si sa santé et ses forces ne lui permettaient pas de cumuler ses devours de magistrat et ceux de cutoyen, il a'hésiteran pas à sacrifier en place à ses principes, son intérêt particulier à l'intérêt général; car is était, selon lui, un devoir supérieur à celui de soursuivre le crime ou de protéger l'innocence devant un tribunal particulier , c'était celui de défendre la cause de l'hamanité, de la liberté, comme citoven et comme homme, au tribunal de l'univers et de la postérité. Et il terminait en ces termes cette sorte de profession de foi magnifique : « Dans de tels moments, le poste d'un ann de l'humanité est au lieu où il peut la défendre avec succès. Les devoirs de chaque homme sont égrits dans sa conscience, dans son caractère. Nul mortel ne peut échapper à sa destinée; et a la mienne étut de périr pour la liberté, loin de songer à la fuir, je m'empresseram de voler au-devant d'elle (1). »

Co gle

T. 21.

f) Ce discours, extrêmement rare, ne se trouve ni dans les deserre de Robespierre, publices par Lapounerrys, ni dans l'Hustoire parlementaire de la Recobilion II à été.

Nous avons dù analyser avec quelque développement ce discours se peu connu, dont aucun historien n'a cité d'extrait, et où sont tracés si nettement les devoirs du véritable magistrat criminel, c'est-à-dire du magistrat chargé de concilier les intérêts de la société avec le respect de la liberté civile et toutes les précautions indispensables pour que l'innocance ne vienne pas à être opprimée par trop de zèle. Ah! pauvre grand calomnié, qu'on poursuit encore de tant d'injures banales dictées par l'hypocrisie et propagées par l'ignorance, il faudrait désespérer de la justice des hommes, si tant de preuves éclatantes de la douceur et de la modération de tes principes étaient impuissantes à rodresser l'opinion et à réformer trop de jugements teméraires!

résumé en qualques lignes par le Journal des débats et de la correspondence, etc., numéro 144 La société des Amus de la Constitution en ordonna l'impression, et il a paru sous ce tutre : Ducours prononcé por Maximulien Robennerre, à la Sociéte des Amis de la Constitution, le jour de l'installation du scibunal criminal dans le département de Paris (m-8° de 10 pages, de l'imp. du Patriote françois), mivi de cette mention : La souété a arrêté l'impression de ce discours dans sa séance du 15 février 1792.

BAZIRE, député à l'Amemblée nationale, président; LAPPHERAS, vios - président; BROUSSONERY, BARCAL, BORROUYON, LOUSTAILO?, LOUVEZ, F POLVEREL É.A, secrétaires.

Il y a dans le texte 5 fevrier au lieu de 15, mais c'est une erreur typographique.

# LIVRE SEPTIEME

### FÉVRIER 1792 - JUIN 1792

Situation des partis. — Lettre à la condté des Amis de la Constitution de Stranbourg, — Défense des sométés patriotiques. — Récumetion contre la comité de correspon-dance. — brustion de Louvet. — Le manifeste impérial. — Effet qu'il produit aux Jacobica, spinion de Robespierre. — Quête aux Tuilerres. — Les Marseilleis sons en marche! - Le most défendut par Robennette, - Les massacres d'Avagnon, -Désret d'escesation contre de Lessart. — Demourier est nommé manietre. — Avergum de Robespierre contre le dépendié révolutionneure. — Sans-culottame et bounets rouges. — Dumouriez sun Jacobeas. — Les Gerondans en pouvoir : ast avenement sur Kabespierro. — La question religionse nux Jacobina. — Adresas addigée par Rébespiere.—Attaque de Guadet.— Admirable réposse le Robespierre. —Appréciations diverses. — Madame Roland et l'athéisme. — Robespierre indisposé. -Lettre d'Augustin. - Rebespierre relire sen adresse. - Débate relatifs any midais de Châteanrieux. — André Chémier et le poite Rencher. — Les busses des vivants, Les tyrens seuls sont soupables! — Violente atteque contre La Fayette, — Le princo de Hessa et Robespierre. — Arrivée des soldats de Châteauvieux. etnosa perfectionada. -- Nouvelle sertie centre La Fayetta. -- La fête de la Liberté. - Mauvais vouloir du directoire de Paris. - Complainance de Réal pour les Girendins. - Rebespierre se démet de su fonctions d'accusateur public - Elege de Petres. — l'herosgue de Mémouert et Mobesperre. — Le guerne déclarée à l'Autroche. — Communi alla doit ĉiro nundante salon Robispierpo. — Il demando la destitution de La Foyatte. — Jaioune des Girendins. Calemaies de Condorces. — Violente pubppique de Brisset - Guadet propose à Robsepterre de se condemner A Postvaciano. — Répunso de Roberpteure. — Nouvelle enformée de la Carenque de Poris. — Depurt du Turtre namme nomenteur public. — Refuintann des discours de Brissot et de Guadet. — Tentative de Pâtien pour apaner les esprits — Coitre des Girondins, — Flütrigeure emprande à Bresset et à Guadet, — Tromphe de Rebespeures. — Les Réseauters de Furir et la confunion de l'omprie Reburs. — Modume de Laurenz, ... La Tribone des Patrietes, ... Une page de l'Ami de people, ... Echan à la frontière. — Observations de Robespierre sur Ra moyens de fa re utilenout la guerre. — De la péoposité et de la nature de la disciplus militaire. — Managerens de Bristot. Le counté de correspondance des Jacobins et les countés affiliées. — Le Defenseur de la Constitution. — Prospectes et exposition can prutipes. — Motion de Ménhis combattus par Espesperre. — Farear des Girocdins; obsesse enlemnies. — Réposes à Condornet, — Le juge de pala La Rivine et la hierté redividuelle. — Condomnation de Louisière à tres jours de proces. — Servin 20 terantege de la guarre - Démonsection de Briscot contre le counté autrichien. - Iratation orosinante - Sinnos permanente de l'Amemblée - Odieuses instinsbute de Brusot. — Robespierre fast suspendre les affikabens sun Jacobins. — Terzello réponeur a flirament et autres. — La maréchal Rechambusis. — La nomété de Munchester, - Das casses morales de la estuation. - Houseaux funderes rendus 4 Smenners. — Opinion de Retroporre un les fêtes publiques. Le camp de 20,000 hommes. De respect 44 ann. less. — Les Guendess expulsis du pouver.

I

Nous marchons à grands pus vers l'houre des déchirements profonds. Dans con mois de mars, d'avril et de mai, pendant lesquels nous muyrone Robespierre jour par jour, vont, d'une part, se prenoncer de plus en plus le mouvement de résistance qui entraîners le monarchie aux al-limes, de l'autre, éclater avec une incroyable fareur des haines dont les longs débats sur la guerre avanut déposé le geraie dans le cœur des Girondins. Trop souvent on a présenté ces hommes comme des modèles de généronté et de désinteressement, comme des âmes sons fiel, comme de purs catoyens ammelés par l'envie ; ces complaiauntes appréciations ne sauraient tenit devant l'implacible vérité, Certes le ne prétends point révocuer en doute leur patriotisme : je ne voudrais même pas avoir pour eux de paroles aigères, car, je ne puis l'oublier, daont travailé, eux aussi, à l'œuvre immense de la Révolution, et je n'uniteral pas ces étranges démocrates qui, pour glorifier la Girondo, frippent à tort et à travers sur les membres du comité de Salut public, saus se rendre exactement compte de la estuation, et se font ainsi les échos des mensonges et des distribes de la résetion. Mais ce qui est notre devour d'historien, c'est d'exhamer et de mettre gous les your du public toutes les prèces d'un procès non suffissement plaidé. On ne s'est pas assez appesanti sur les causes de la querelle qui divisa Robespierre et les Girondins. Les survivants de la Gironde, associés sux Thermidoriens, ont monde la France de livres et de brochures dans lesquels, avec un rare crossme, ils ont tout dénaturé, tout travesti (1), tandis qu'il n'était permis à aucune voix de s'élèver afia de défendre la memoire des vainous; il est temps que justion soit faite et qu'à chacun got lausée la responsabilité de sea actes. Depuis longtemps dejà d'éloquents écrivains ont protesté au nom de la justice éternelle , mois dans une œuvre d'essemble il ne leur a pes été possible de s'arrêter sut questions de détail, il y avait là une incune indispensuble à coupler pour que la vérité fût connue tout entière aur un des plusimportants personnages de la Révolution française. Nous n'ometirons donc rien, absolument rien; et quand le lecteur aura vu avec quelle

<sup>(</sup>il Avens-nons human de ritor les Enploses de Delaure, l'Érames crisque de Failleul, les Memores de Louvet, de Medina, de Durand Maillana, etc.? On me desmade soulement comment ces humans aut éte sauce nut a pour arous que tant de monosegus finizacent par passer pour des vérstés historiques.

perfidie les principaux Girondins ont manié l'arme de la calomnie dont ils seront atteints à leur tour, il se demanders, stupéfait, comment on est parvens à donner le change à l'opinion.

Mais partisans de Brissot et partisans de Robespierre avaient, sur un point au moins. les mêmes sentiments : les uns et les autres voulaient le triomphe de la Révolution, avec cette différence qu'à l'amour de la liberté les premiers jougnaient l'ambition du pouvoir ; et, sour la satisfaire, ils étaient disposés d'avance à des compromis inadmissibles sux yeux des seconds. Aussi voyons-nous à cette époque les fauliles ministénelles, les journaux des Femiliants, s'acharner de préférence sur les hommes de la Gironde, dans lesquels ils devinaient des rivaux, et c'est contre eux surtout que, dans le Journal de Parus, André Chémer dirigera ses plus vives attaques. Le ministère pouvait également comptet sur le directoire du département de Paris, composé presque entièrement de Feuillants, mais c'était là devant le peuple une mauvaise recommandation, de même que la nouvelle garde du roi récemment réorganisée et recrutée en réalité parmi les adversaires les plus décidés de la Bévolution, devait être plus funeste qu'utile à la cour, parce que sa composition jeta l'arritation et le soupons dans le cour des patriotes.

Des journaux la polémique passa dans la rue; sux théâtres et dans les cafés eurent lieu des scènes violentes, de fâcheuses collisions. Tandus qu'au Théâtre-Français la présence de quelques démocrates conmis était salués d'applaudissements frénétiques, Marie-Arroinette était accueille, aux Italiens, par les cris de : Vice la Reme! A bus les Jacobins/et parfois l'enthousiasme des royalistes dégénérait en voies de fait bientôt suivies de représailles. En même temps éclataient dans les départements, au sein des sociétés populaires, de regrettables scissions amenées par les intrigues des contre-révolutionnaires. Nous avons parlé déjà de celle qui s'était produite à Strasbourg ; comme elle avait coincidé avec l'arrivée de Victor Broglie dans les murs de cette ville, on l'attribuait généralement aux manneuvres de cet Micier (i). Robespierre ayant appris, par une correspondance particulière, les principales causes du dissentiment, et que les citoyens et les militaires de Strasboury étaient dans les meilleures dispositions, monta à la tribime des Jacobins, le 22 février, pour faire part de ces nouvelles à la société, et au proposer d'envoyer aux patriotes alsacions une adresse qu'i l'ayance il avan lui-même rédigée. Après avoir exprimé l'espé-



Journal des débats et de la correspondance de la Société des Amés de la Constitution, Remées 143.

rance de voir prochainement cesser une désumon fatale et les bons citovens frompés reconnaître leur erreur il ajoutait : « Votre courage. amis, doit croître avec les dangers de la chose publique. Nous avons cet avantage que les puissances humaines ne sauraient nous ravir. c'est que les efforts du patriotisme sont des succès, c'est que les défaites mêmes de la vertu qui combat pour l'humanité sont des titres de giorre, tandis que les triomphes de l'intrigue et de la tyrannie sont des crimes : le remords les accompagne et l'opprobre les mit » []. terminait en engageant les patriotes de Strasbourg à ne point es lasser de défendre la cause du pauple et à contager de semer dans le cœur des hommes les principes de la justice et de la sainte égalité. « Nos enfants, si co n'est nous, » dissit-il, « recueillerent le laborté, et la paix et le bonheur du monde seront notre récompense (1). » Cette lettre, adremée au nom de la société des Arais de la Constitution, produnit, paraît-il, le mulleur effet suprès de la société des Jacobins de Strasbourg, dont Robespierre avait recu, peu de temps aupuravant, une couronne civique accompagnée de l'épitre la plus flatieuse (2).

Les sociétés patriotiques étiment alors le point de mire des agressicon de tous les cartisans plus ou moins avoués de la cour; on sentait bien qu'en elles residait toute la force revolutionnaire. Violemment invectivées par les journeux feuillents, clies étaient, au agin même de l'Assemblée nationale, l'objet d'attaques, indirectes il est vez, mais non moins perfides. Toucher ouvertement au droit de réunion, formeilement reconsu par la constitution, on ne l'aût point ceé. Le hberté ne saurait exister sans ce droit primordial antérieur, et a'il est inséparable de quelques agutations, cas agutations, sans aucun danger pour l'ordre public sous un gouvernement conforme au véritable vou natioral, prouvent la vie même d'un peuple et valent certainement bonncoup mieux que cette immobilité léthargique décorée du nom de tranquillité et de paix. Attaquer de front le droit de réunion semblait donc impossible à cette époque : aussi cherchast-on à l'attendre par des voies. détournées. Dans cette même journée du 12 février, à l'Assemblée législative, les députés Vaublanc, Lacroix, Léspoid et Manisert proposinget.



<sup>(1)</sup> Adresso insérés dans le aussire 160 du Aurend des Athats, etc. Elle se treuvez reproduite plus accustement dans un serunge de 16. Harts que les assistés pobloques de Sinabourg poulant le Révolution.

<sup>(2)</sup> Cette lettre a daspare, imperimée mos douts par Courtele, comme le péopart de celles qui pouvaient honorer la suissuire de Echenomré. Il ne nous a par été passible d'en retrouves la manute, les archives de la moitéé des Jacobins de Strasbourg a existant plus. Nous avois austrement mus les yeux une lettre en date du 5 février 1700, adrande à Echenomre, et en 6 ou dit : « Manager, la Somèté a requi suitre lettre en réponse à celle par laquille elle veus adranse que couronne, etc. »

plusieurs motions tendantes à empêcher les représentants de la nation d'assister aux séances des assemblées populaires (1). Quelques membres voulaient même qu'il fût interdit à tout député de faire partie d'aucune société patriotique. Meran (de Thionville), dont la parole n'avait pas peu contribué à décider l'Assemblée à passer à l'ordre du jour, jura fièrement, le soir aux Jacobins, après avoir raconté ce qui avait eu lieu dans la journée, jura, au nom de la Déclaration des droits et de la liberté, de ne jamais abandonner les Jacobins. Nous verrons plus tard comment à fut infidèle à son serment.

Robespierre remonta ensuite à la tribune, rendit pleine justice au patriotisme du préopinant et engages vivement ses concitoyens à se pas s'occuper des antrigues ourdies contre les sociétés populaires, soit dans la salie du Manégo, soit dans celle des Feuillants. Apre et sévère fut son langage à l'égard des ennemis de la liberté, de ces partisans du despotisme, essentiellement làches et vila, dit-il, et qui n'osernient certainement pas tenter une entreprise contre les droits du peuple, s'ils ne comptaient sur des appuis étrangers. Et quels étaient ces hommes qu'on entendait saus cesse à présent clabauder contre les sociétés patriotiques? Des intrigants qui jadis les avaient prônées, alors que, pour satisfaire leur ambition personnelle, ils avaient jugé indispensable de les opposer à la cour. Voulait-on une fois pour toutes n'avoir plus à redouter la rage de ces conspirateurs formidables, investir l'Assemblée nationale de la force nécessaire pour déjouer toutes les trames du despotisme? Le secret était bien simple : il n'y avait qu'à se dégager de l'esprit d'intrigue, à substituer l'intérêt général à l'intérêt particulier, qui seul divisait les sociétés populaires. Un citoyen invariablement attaché à la liberté ne devait connaître, selon lui, ni l'intrigue roi l'ambition Dix représentants d'un grand caractère, au sein de l'Assemblée législative, bien pénétrés de la cause du peuple et décidés à mourir pour elle, lui parsissaient suffisants au salut de la liberté. « Out, Messieurs, » poursuivait-il, « la voix d'un représentant du peuple fera trembler la tourbe infâme des esclaves et des tyrens; et je mets en fait que, si plusieurs hommes animés du sentiment impérieux que vient de mamfester à cette tribune celui qui a parié avant moi se succédaient à la tribune du peuple pour denoncer les vils -conspirateurs qui veulent replonger le peuple français dans l'opprobre, les ministériels et tous les intrigants de l'Assemblée nationale rentrerzient dans la poussière. Qu'ils le fassent aujourd'hui, qu'ils le fassent demain, et je garantis l'opprobre à tous les ennemis de la constitution.

<sup>(</sup>f) Moniteur du 94 février 1782,

Avait-on à redouter la dissolution des sociétés patrotiques, lorsque non-seulement à Paris, mais dans toute la France, elles étaient environnées de la puissance et de la majesté du peuple? Elles seules, en se divisant, pourraient être le propre instrument de leur ruine. Quant au tyran qui oserait porter la main sur elles, il ne le voyait pis, et jetait un défi hautain aux Femiliants et aux aristocrates de l'Assemblée législative de proposer une loi contre ces sociétés. La faiblesse et l'ambition de leurs membres étaient de nature à prêter des forces à leurs ennemis; le vrai moyen d'être invincible était donc, selon lui, de fermer son cœur à l'intrigue et à la bassesse, de dédaigner les honneurs, de préférer à tout le simple titre d'ami, de la constitution et de cltoyen (1). L'orateur d'une députation du faubourg Saint-Antoine admise à la séance prit aussitôt la parole et s'écriar. « Nos piques sont prêtes à vous soutenir; nous avons juré de vivre libres ou de mourir : les hommes du 14 juntet ne jurent pas en vain. »

Un membre de la société, nommé Mendouze, ayant ensuite proposé à ses collègues de procéder à un scrutin épuratoire, Robespierre combattit très-vivement cette motion, qu'il regardait comme peu propre, dans le moment, à concilier les choses, et, sur sa demande, la société s'empressa de passer à l'ordre du jour.

н

Vers la fin de cette séance des Jacobins, Billaud-Varenne s'était levé pour réclamer le rappel à l'ordre du comité de correspondance qui, dans une circulaire destinée aux sociétés affiliées, prétendait peindre l'esprit de la société mère sans l'avoir, au préalable, consultée. Or, dans cette lettre, on présentait la société des Amis de la Constitution comme s'étant prononcée en faveur de la guerre. Cela était complétement faux, aussi personne ne fut-il étonné d'entendre Robespierre réclamer également, dans la séance du 24, contre l'erreur manifeste et probablement volontaire du rédacteur, et demander, d'abord, qu'il ne fût permis à aucun comité d'envoyer d'adresses ou de lettres sans qu'elles eussent été communiquées à la société; ensuite, d'être admis à prouver qu'il ne s'était nullement rallié à une opinion qu'il



<sup>(1)</sup> Yuyez dans le Journal des débuts et de la correspondance de la Société des Amis de la Constitution, numéro 148, ce discours très-imparfaitement résume sans doute

SIVER VII. - BECLARATION CONTRE LE COUTÉ DE CORRESPONDANCE 127

persistant à regarder comme la plus dangereuse pour la patrie et la liberté (1).

Le lendemain, lecture fut donnée de cette circulaire, laquelle se terminait par ces mots : « Le système de la guerre est celui qui domine dans la société. » Le rapporteur du comité de correspondance, le Girondin Santhonax, entreprit de la justifier en citant cet exemple d'un soldet anglais qui, mutile par des Espagnols, s'était écrié à la barre du parlement d'Angleterre qu'au moment où il avait souffert cette insulte, il a'etait souvenu qu'il etait citoyen anglais, avant recommandé son âme à Dieu et sa vengeance à sa patrie. Et comme ce peu de mota avaient suffi pour armer l'Angieterre contre l'Espagne, l'orateur en conclusit que les insultes prodiguées partout à la France légitimaient parfaitement l'adoption du système de la guerre. À la longue agitation qui se produsit dans la société, le rapporteur du comité de correspondance put juger combien peu exacte était son assertion. Suivant le député Albite, on sursit dû se contenter de dire qu'il avant été époncé d'excellentes choses pour et contre la question. C'était le plus court et le plus simple moyen de terminer l'incident, mais cette proposition. n'avant pas été acceptée. Robespierre monta à la tribune.

Il commence par rendre justice aux principes développés dans la carculaire en discussion, et sous ce rapport il en appuyait lui-même l'envoi aux sociétés affiliées. Il n'avait dosc nullement l'intention d'unculper les signataires : seulement il trouvait mauvais que le comité ett songé à l'envoyer sans l'avoir soumise à l'appréciation de la société. Maintenant, comme la société des Amis de la Constitution n'était point une assemblée délibérante, il était infiniment dangereux, suivant lui, de la présenter comme tout à fait décidée pour sel ou tel parti. Son but était d'éclairer l'ocipion, et elle y arrivait en faisant distribuer au public et aux sociétés affiliées tous les discours prononcés dans son sein; en allant au delk, elle nutre-passait sa mission. A quoi visaient tous les esprits consciencieux? poursuivait Robespierre. A enseigner et à instruire par des discussions sages, exemptes de tout esprit de parti; si, comme le prétendaient ses adversaires, toutes les sociétés patriotiques inclinaient pour la guerre, il n'était pas besoin de la leur répétar sans cesse. Il était surtout contraire aux véritables intérêts du pays de leur adresser des lettres remplies d'assertions inexactes. Si l'onjuggait utile de correspondre par des circulaires avec les sociétés affilies, au moins fal.ait-il leur envoyer le résumé impartial des diffé-

Google

<sup>(1)</sup> Journal des débats et le la correspondance de la Société des Amis de la Constitution, maries 149.

rentes opinions émises; c'état là, disait-il en finasant, l'unique moyen d'éclairer le pays sans compromettre la société mère des Anas de la Cobstitution.

Accueille par de chaleureuses acclamations, la proposition de Robespierre fut combattue par Louvet avec un acharnement ridicule. N'ayant aucune espèce d'arguments sérieux à opposer aux raisons décisives du préopinant, l'auteur de Faubles se lança dans des lazza qui la attirerent quelques applaudissements pest-être iromques; mais il souleva une partie de l'Assembiée en terminant une de ses phrases par le dicton trivial; Mariez-vous, ne vous mariez pas; la parole lus fut retirée conformement à l'article X du règlement, et il se vit contraint de quitter la tribuse au imiliau des murmures et des buées (1).

De ce jour Louvet, déjà aigri par les succès qu'avait obtenus Robespierre dans les débats relatifs à la question de la guerre, devint son ememi juré, et dans ce cœur, où se joussent les amours faciles, se développa tout à coup une se ces hautes inquenses, sans mesure, qui du chantre des voluptés cymques et des planars libertina allait faire un maniaque de calomnie, un Zoile de la pire espèce. Quelques jours après, présidant les Jacobias à la place de Bazire, le 2 mars, il ne lansa pas échapper l'occasion de manifester sa rancine, voici à quel propos. On avait lu la veille, à l'Assemblée nationale, des lettres de la changellerie de Vienne en réponse à la demande d'explications adressée par le gouvernement français, sur l'injonction du Corpslégislatif. Léopold, tout en protestant de ses efforts pour le maintien de la paix, laissait percer l'intention bien évidente de s'immiscer dans les affaires de notre pays, quand, pour le blen-être de la France et de l'Europe entière, il se prétendait autorisé « par les provocations et les dangereuses menées du parti des Jacobian » à démasquer publiquement les membres de cette secte pernicieuse comme les ennemis du roi et de la consutution, comme les perturbiteurs de la paix et du repospublic. Un fou rire accueilla ces insinuations ridicules, qui sembluient un écho lointain des déclamations feuillantines (2), et l'Assem-



<sup>6)</sup> Fournal des défense et de la correspondence de la Sociéé des Ande de la Committueion. Brindes 150.

<sup>4)</sup> Voyes dans le Menteur du 3 mars 17th tens les desercts les dans le séance du 1 metre et les explications du ministre de Lessert. S'el fant s'es repperter à moderne de Staté, phone à mercelle pour être bles remongrée à se sujet, le factum impérial arests parté du rabinet selles des Tudaries « Qualques députés du l'Aquetmière constituents, » det-elle, « Barneve, Duport, l'arcent compose, et le motèle qui fut envoyé par le remo, à Branchies, à M. le coute de Mercy Argentena, qui avoit été ambanadour d'Américles à Paris. » (Considérations sur le Révolution françaire, 3- partie, C. V.) Bernace devait payer shar une appen mystérioux à la politique contro-vévo-lutouseure.

Mée, émue d'indignation, vota l'impression du pamphlet impérial. Grangeneuve, aux Jacobius, tonna fort contre le manifeste de l'empereur d'Autriche; il ne manqua pas de faire remarquer que Léopold disait absolument la même chose que tous les calomniateurs des sociétés patriotiques, et demanda qu'une adresse fût envoyée aux sociétés affinées relativement aux notes diplomatiques lues la veille au sein de l'Assemblée nationale. A ce moment Robespierre demanda la parole. Le president (c'était Louvet) n'eut pas l'air d'entendre, et voulut mettre immédiatement aux voix la proposition de Grangeneuve. --« Mais, monsieur le Président, » objecta Robespierre, « l'ai demandé la parole. — Et sur quoi, monsieur, la parole! réphqua sèchement Louvet. — Sur le fond même de la question, sur la motion de M. Grangeneuve, » reprit Robespierre. - La société ayant jugé à propos de continuer la discussion, Louvet se venges es accordant la parole à Collot-d'Herbois, qui, prétendait-il, l'avait demandée le premier. Dans un discours d'une éloquence un pes thétitrale, le chaleureux auteur de l'Almanach du père Gérard engages les Jacobins à jurer de mourir en s'enveloppant date les débris du drapeau de la liberté.

Plus grave, plus réféchi, amon plus patriote, se montra Robespierre, en montant après lui à la tribune. Il ne s'agissait pas, à son sons, de turer de mourir, mais de vaincre ; et les paroles mêmes de l'empereur d'Autriche, en apportant la preuve de l'alliance intime des ennemis du dedans avec ceux du debors, fourmissaient les moyens d'éclairer le monde et d'assurer la victoire à la liberté. Nais Léopold, disait Robespierre—comme si déjà on eût révélé que le factum impérial était l'œuvre des conscillers de la reine - Léopoid s'est que l'instrument, le prêtenom, le valet d'une autre puissance, composée de tout ce qui existe en France d'ennemis de la Révolution. Pourquol déclarait-on la guerre à toutes les sociétés populaires? Parce que l'on sentait bien qu'en elles résidait la force vive de la Révolution française, et qu'au moment où la liberté n'était pas encore parfaitement établie, elles n'étaient autre chose que le peuple assemblé aûn de surveiller ses mandataires et examiner si, pour anéantir la liberté, ils n'abusaient pas du pouvoir qu'an Jeur avait confié pour la maintenir. Aussi voyait-on les prêtres et les nobles, continusit-il, diriger leurs efforts contre ces sociétés, c'est-à-dure contre le peuple tout entier. Et comme il savait bien déjà que le système des ennemis de la liberté et de l'égalité était de tuer la Révolution par la Révolution même, en poussant le peuple aux extrêmes, il adjurait ses concitovens de ne pas se laisser entraîner à des démarches inconsidérees, et de ne pas donner prise, par quelques unprudences, aux violences du pouvoir exécutif. Il les engageant fermement aussi à écarter ce mot de républicain, dont se servaient avec affectation certains écrivains, parce qu'il pourrait, disait-il, « blesser d'honnètes gens, mais peu éclairés. » C'était un simple mot; il vilait donc mieux s'en tenir à la chose, c'est-à-dire aux avantages réels qu'assuraient au pays la Déclaration des droits et la constitution. C'était là, on le sent bien, une réponse directe à ce manifeste impérial où l'on s'était attaché à présenter les Jacobins comme les plus grands ennemis de la constitution.

Collot-d'Herbois ayant déclaré alors que pour lui, tont en restant fidèle aux principes de la constitution monarchique, il s'estimerait leureux qu'on le crût digne d'avoir été Lacédémonien, ou d'être aujourd'hui Américam des États-Ums, Robespierre reprit la parole, et songeant sans doute à ce duc d'York et à ce duc de Brunswick dont les noms avaient été mis en avant par quelques publicistes, il s'écria, avec un rare bonneur d'expression : « Moi aussi, messieurs, j'aime le caractère républicain ; je sais que c'est dans les républiques que se sont élevés toutes les grandes âmes, tous les sentiments pobles et généreux; mais je crois qu'il nous convient dans ce moment de proclamer bien haut que nous sommes les amis décidés de la constitution, jusqu'à ce que la volonté générale, éclairée par une plus mûre expérience, déclare qu'elle aspire a un bonheur plus grand. Je déclare, moi, et je le fais au nom de la société, qui ne me démentira pas, que je préfère l'individu que le hasard, la natasance, les circonstances nous ont donné pour roi à tous les rois qu'on voudrait nous donner. » D'universels applaudissements accueillirent ces paroles, et séance tenante, Robespierre fut chargé, avec Collot-d'Herbois et Grangeneuve, de rédiger une adresse destinée à édifier toutes les sociétés patriotiques sur les intentions de la cour d'Autriche (1).

III

Presque à chaque séance des Jacobins, c'est-à-dire quatre fois par semaine, surgissaient des incidents nouveaux; mille petits faits d'une importance secondaire, négligés jusqu'à ce jour par les historiens, s'y produisaient, qui expliquent bien des événements, et ont par conséquent leur valeur historique. Nous n'omettons, quant à nous, aucun

<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Société des Amis de la Constitution, aumére 153.

des faits qui intéressent directement Robespierre, et nous en recueillons les preuves multipliées que, la Révolution étant admise avec toutes ses conséquences nécessaires, il représents le bon sens, la légalité, la modération, la justice; il n'y a point d'autre explication de son immense popularité.

Le 4 mere, une députation du bataillon des Fouillants étant vonus déposer sur le bureau du président une somme de quinze cents hyres. environ, produit d'une quête faite dans la section des Tuilerles en faveur des soldats de Châteauvieux, quête à laquelle la familie royale avant contribué pour une somme de 210 livres, Danton, de sa voix impétueuse, proposa de refuser l'offrande du château comme miurieuse pour les victures de Bouillé, indignement sacrifiées par le pouvoir exécutif; mais Robespierre : « Tout ceci ne regarde pas la nociété, elle n'est que la dépositaire des sommes qu'on remet entre ses maine. » Il fallait, continuart-il, pourvoir d'abord aux infortunce des malbeureux, c'était à eux à recueillir les bienfaits de l'humanité. Sans doute il y avait quelque chose de vrai et de généreux dans les obser-Vations de M. Danton, dignes assurément de son patriotisme, mais on devait, avant tout, s'occuper des grands intérêts de la chose publique. « Ce que la famille royale fait comme individu ne nous regarde pas, a ajouta-t-it. « Si comme fonctionnaire public elle fait du bien, nous la bénirons; si elle n'en fait pas, nous lui représenterons les droits du peuple, et nous les défendrons contre elle. » La société se rendent, mas plus de discussion, au sage avia de Robespierre, écaria par l'ordre du jour la proposition de Danton (1).

Le lendemain parut à la tribune des Jacobins un jeune homme d'une beauté antique : c'était Barbaroux, de Marseille. Il venait annoncer la marche des Marseillais aur Arles, où l'aristocratie exerçait contre les patriotes les plus ocheuses persécutions, et demander qu'on aidât ses concitoyens à assurer le triomphe de la fiberté. Robespierre, qui plus tard devait trouver dans Barbaroux un de ses plus acharnés détracteurs, appuya de toutes ses forces les paroles de cet Antinous de la Révolution. Son concours n'avait jamais manqué à ces populations du Midi dont le patriotisme avait eu tant à se plaindre des lenteurs et de l'indifférence de l'Assemblée constituante. Nul doute que si Robespierre avait été écouté dès l'origine, on n'eût pas est à déplorer tant de calamités sanglantes, et l'histoire n'aurait à enregistrer au les massacres du Comtat ni les horreurs de la glacière d'Avignon



Ils fournat des débats et de la correspondance de la Société des Amis de la Constituison, temés 154.

précédées d'autres horreurs. L'instistive princ por les Marcelleis no lin parament pas légale; mais les amis de la liberté, il l'avocait, m trouvment souvent embarrassés entre la lettre de la constitution et le nahut de la constitution elle-même. La faute en était à tous ces partions de l'incien régime en état de conspiration permanente contre les principes de la Bévolution, et au pouvoir ensouté, sus ministres que, fermant les youx sur les complots contre-révolutionnaires, et négligeant de défendre la loi attaquée, se montraient durs soulement gavers has estayana coupables d'avoir repouséd la violence par les moyens qu'automaient la nature et l'humanité. Tout en déplorant l'anurrection partielle à laquelle avait été contraint le généroux peuple de Marseille, il maudissait cette aristocratie qui, en levant l'étendard de la contre-révolution, avait déterminé en mouvement populaire, Appu, il le déclarait houtement, membre de l'Assemblée législative, il n'hésiterat pas à es porter le défenseur de la cité phocéenne, parce qu'il a agrasait de décider entre l'aristocratie et le peuple entre la Révolution et le retour à cet affreux régime d'où l'un sortait à peine. Il conclusit donc à ce que la société des Amis de la Constitution soutient de tous ses afforts les braves exoyens de Marseille, et il quitte la tribune au miliou des applaudissements et des gra de : Vivent les Marsellais (1)I Encore quelques moss, et ces mêmes Maraeillam entreront dans Paris en chantant l'hymne immortel qu'on a haptisé delevr nom.

Le 7 mars, Robemerre reprenat la parole en faveur des habitants de Marseille dénoncés comme des factieux par Nachonne, par cus manstrus qui tenuent non villes frontières dépourvues d'armos et de farces et se cesament de calomaier le peuple, dunt les mouvements étaient presque toujours justes, dissit Robemerre, et dont les fautes étaient dues surtout aux crimes des gouvernements. Oui, parteut où la France était mesacée, dans l'Est, dans le Midi, les populations, les gardes nationales, se treuvesent dans un complet dénûment des chases les plus nécessaires pour se défendre en cas d'attaque, le l'appui de son assertion, l'orateur donna lecture d'une lettre qu'un fut avait adressée de Bagnères au soret de la déplorable situation des départements méridionaux. Et dans de telles circonstances, quel remèdes cessent proposer les partisons de la cour? La dictature. Ah! il se promettait de s'étendre prochaînement sur les réflexions que lui suggérait une pareille proposition; mais, quant à présent, diverses remons l'en-



<sup>(</sup>ii) Voyen le discours de Robesperra dans le Jeureni des delatres de la correspondance de la Inciri de deste de le Constitutes, numéro 155. Con la première fois que Barberoux appareit aven quelque éclat dans la Révolution. Il dans es peu cours ancere, que Curre l'appaleit de Berberouse. D'apparei des débate, etc., numéro 187.)

gagesient à garder le silence. Malgré cels, lorsqu'il quita la tribune su milieu des applaudussements auxquels il était accoussmé, divers membres l'invitèrent avec instance à hâter le moment où il s'expliquerait de nouveau sur cette conspuration générale contre la liberté et le mainten de la constitution (1).

Ruit jours après, il vint, avec Grangeneuve, parler en faveur des Avignonnais inquiétés pour les crimes dont leur pays avait été le théatre. Par la faute du ministère, qui avait, durant deux mois, laissé same exécution le décret de réunion du Comtat à la France. — et cela fut durement reproché par Vergniaud au ministre de Lessart, -- des attentats réciproques avaient été commus; les plus recommandables patrictes de la contrée avaient été froidement égorgés. Quel citoyen ne frémissait su souvenir du meurtre de Lescuyer, impitoyablement massacre dans la cathédrale d'Avignou? Son sang avait uné vengeance, et de terribles représailles avaient ou heu. Qu'avaient fait les manutres, protecteurs de l'anstocratie, pour empêcher le carrage des patriotes? Osand dix mille citoyens étaient compromis et plus de quitre conte accusós, quand il y svait dos coupables dans les deux partis, quand il était impossible de démêler la vérité, fallait-il s'exposer à livrer des innocents peut-être à des tribunaux choisis par le pouvoir exécutif 7 « Et qui sont ceux qui doivent être venges ? » s'écrisit Hobespierre, a ce sont les amis de la liberté, en tel état qu'ils soient, heureux ou malheureux... Nous patriotes, nous amis invariables de la justice et la l'humanité, nous nous sommes toujours mis trop has dans cette querella avec les tyrans et les esclaves. Lorsque les patriotes ont été longtemes persécusés, nous nous bornous à demander grâce à nostyrans en quelque sorie; depuis trois ans ils demandent aux deux législatures que justice leur soit rendue; ils n'ont pa rien obtenir des représentants du peuple. » L'ampistre seule pouvait ramener l'ordre et la paix dans ces contrées malheureuses, tandis qu'un promenant le glarve sur des têtes ianocentes comme sur des têtes coupables, — car la confusion était inévitable, — on courait risque d'éterniser les troubles et de préparer de nouvelles vengeances. Les mêmes raisons détermiperent La Source, Guadet, Thuriot et Vergmand à soutenir au sein de l'Assemblée nationale l'opinion émise aux Jacobies par Grangeneuve et par Robespierre, a Que des bourresux ne soient pas le premier préacut que vous ferez aux Avignonnais! » s'écris Vergniaus après avoir dépeint le fils de Lescuyer amenant par ses cris de douleur l'esprit de rengeance dans le parti contraire à celui qui avait si lâchement assauné

<sup>[1]</sup> Journal des débuis et de la correspondance sie., passage 186

son père. « Envoyez-leur plutôt des parcles de paix. Ils ont tant souffert pour devenir Français: qu'ils n'aisent pas à souffrir encore de l'être
devenus! » L'Assemblée nationale décréte pour le moment, hune grande
majorité, qu'il y aurait amnistie pour tous les crimes et delits relatifs
à la Révolution commis dans le Comtat et dans la ville d'Avignon jusqu'à l'époque du 8 novembre 1791 (l). Eut-elle tort, eut-elle raison?
L'historien, en enregistrant ces actes, est assez embarrassé pour se
prononcer avec impartialité; nous sommes trop loin des événements
pour nous rendre bien compte de l'opportunité de certaines mesures,
et les grands citoyens qui les ont crues indispensables étaient, à coup
sôr, de meilleurs juges que nous.

17

Sur ces entrefaites venait d'être brutalement destitué le ministre cher aux Girondina, Narbonne, lequel eut pour successeur un homme d'une profonde médiocrité, M. de Grave. Cette destitution avait irrité vivement Brissot et ses amis (2); ils se vengèrent sur de Lessart de la chute de leur ministre favori. Le 10 mars, Brissot prononça à la tribune de l'Assemblée législative contre le ministre des affaires étrangères un immense et violent réquisitoire qu'appuyèrent Guadet et Vergniaud (3). Qui n'a dans la mémoire la virulente apostrophe de cedernier quand, tourné vers le palais des Tuileries et imitant un mouvement de Mirabeau, il s'écria : « De cette tribune j'apercois le palais où des conseillers pervers égarent et trompent le roi que la constitution nous a donné, forgent les fers dont ils veulent nous enchaîner. L'épouvante et la terreur sont souvent sorties de ce palais, qu'elles y rentrent aujourd'hui au nom de la loi. » A la suite de ce terrible discours, Claude de Lessart fut décrété d'accusation et renvoyé devant la haute cour nationale comme prévenu d'avoir négligé et trahi ses devoirs, compromis l'indépendance, la dignité, la súreté et la constitution de la nation française.

(2) Voyez à ce sujet les Mémoires de Restrand le Moleville, ch XIX.



<sup>(1)</sup> Voyez le Journal des débats et de la correspondance de la Sociéte des Arms de la Constitution, numéro 160, les Revolutions de Faris, numéro 141, et le Moniteur du 20 mars 1792.

<sup>(3)</sup> Yoyez dans le Monteur du 12 mars 1792 le discours de Brissot. Une destinée tragique attendant de Lemart. On sut qu'il fut qué à Versailles, lors du massacre des prisonniers, dans les journées de septembre.

Le jour même où Louis XVI, atterré, apprit la nouvelle du décret d'accusation rendu contre son ministre, lui parvint une autre nouvelle non moins triste pour lui . l'empereur d'Autriche était mort.

A la place de de Lessart le roi appela un homme assez peu connu jusqu'ici, infiniment remuant, militaire et diplomate à la fois, mais que son peu de naissance avait, avant la Révolution, longtemps unu cans des positions secondaires. Héritter d'un ministre hyrépar l'Assemblee nationale à la vengeance des lois, le nouveau conseiller de Louis XVI semblait être averti du sort qui l'attendait à son tour s'il trahissalt la nation; et pourtant, un peu plus d'un an après son apparition sur la scène révolutionnaire, il allast, après avoir rendu à la France d'incontestables services, déserter comme un traître et laisser au monde une mémoire flétrie. On a reconnu Dumounez.

Un mois avant sa nomination s'il faut s'en repporter aux Mémoires de Bertrand de Moleville, le dermer ministre des affaires étrangères, de Lessart, l'aurait fait venir de Niort, où les poursuites de ses créanciers. l'avaient forcé de chercher un refuge. Informé que des relations l'attachaient au député girondin Gensonné, membre du comité diplomatique, de Lessart avait imaginé de lui promettre un emploi, dans l'espérance que ses bons offices pourraient être utiles au ministère Dumouriez. en effet, se serait vanté d'obtenir de son ami qu'il cesserait ses attaques contre le pouvoir exécutif; et Gensonné lui-même, présenté au ministre, aurait promis de suivre à l'avenir une ligne de conduite toute différente (1). Mais on ne doit pas oublier que ces renseignements. fournis par l'ancien ministre de la marine de Louis XVI, viennent d'une source très-suspecte et méritent une foi médiocre. Que Dumouriez, znoitté aventurier, moitté héros, toujours plein de confiance en luimême, se soit engagé, pour ainsi dire, à amener la Gironde soumise au pied du trône, cela est assez dans le caractère du personnage; mais il est fort douteux qu'un homme de la trempe de Gensonné ait ai facilement composé avec le ministre. Il est beaucoup plus probable que Demouriez, qui, de son propre aveu, voyait tous les jours les principaux Grondins (2), conçut d'eux le projet de supplanter son protecteur et manœuvra dans ce sens

Nommé, le 15 mars 1792, su département des relations extérieures, il accepta, après quelques béstations s'il faut l'en croire, espérant être utile à sa patrie et au roi. Réconcilier Louis XVI et les mens avec la Révolution, l'obligerà exécuter loyalement, franchement la constitution,

T. I.

10

<sup>(</sup>l) Mémoires de Bertreed à Molesille, ch. XX. (2) Mémoires de Dumouries, t. II, p. 134.

suivant sa lettre et son esprit, et non hypocritement en la torturant sans cesse, comme le lui conseillaient de perfides serviteurs; contraindre la cour, la reine elle-même à accepter sans arrière-pensée la situation nouvelle, à rompre avec les habitudes du passé, à ne plus songer au retour désormais impossible de l'ancien régime; fonder la royauté constitutionnelle; sauver entin la monarchie en la faisant révolutionnaire, c'était là une grande et difficile tàche. Dumouriez ne la crut point au-dessus de son caractère et ce ses forces, comptant d'ailleurs sur le concours de ses amis de la Gironde. Avec lui, en effet, on peut le dire, les Girondins avaient dejà un pied au pouvoir; aussi le prônèrent-la prodigieusement. « M. Dumounez n'oubliera pas sans doute qu'il est cher aux patriotes, » écrivait Brissot, « et il ne s'en souviendra que pour penser qu'ils seront pour un des juges d'autant plus sévères que leurs vœux l'appeloient à la place qu'il va occuper (1). » La popularité qu'il convoitait, Dumourier resont d'aller la chercher aux Jacobins, et quatre jours après son matallation au ministère, il se décida à se rendre à une séance de la sociéte des Amis de la Constitution, dont il était membre d'ailleurs. Un ministre des affaires étrangères aux Jacobins I Cela indiquait assez que la Révolution avant fait encore un pas en avant, et qu'elle entrait dans une phase nouvelle.

ν

Ainsi, peu à peu les Girondins s'acheminaient vers le pouvoir, objet de leur ambition si bien devinée par Robespierre. Ils pouvaient se croire à la veil e de gouverner la France, car leur influence sur le peuple se faisait sentir alors par l'adoption à peu près générale d'une nouvelle confiure que leurs journaux avaient mise à la mode, le bounet rouge. Le côté extérieur de la Révolution, la forme, exerçait sur eux des séductions autrement puissantes que sur les révolutionnaires de la trempe de Robespierre, sensibles à l'idée avant tout; et en cela Hébert et Chaumette étaient de l'école des Girondins. Ceux-ci avaient aussi accepté avec empressement le surnom de sans-culaties, sous lequel les partisans de l'ancien régime désignaient dédaigneusement les hommes de la Révolution; les citoyens s'en étaient parés comme d'un titre d'honneur, à l'imitation de ces patriotes des Pays-Bas qui, adoptant le sobriquet de gueux que leur prodiguaient avec mépris

(1) Patriote fronçois, numéro 950,

des persécuteurs féroces, avaient fait d'une injure banale un véritable ture de noblesse, et illustré ce surnom d'une gloire immorte,le.

Si le bonnet de laine était agréable à beaucoup de citoyens, parce cu'en Grèce et à Rome il était l'emblème de l'affranchissement de toutes les servitudes, et qu'il était représenté sur le revers d'une médalle frappée en l'honneur de Brutus pour perpétuer le souvenir du meurtre de César, a devait plaire à ces imaginations d'artistes, parce que, suivant l'expression d'un philosophe anglais cité par Brissot, il dégageait la physionomie, la rendant plus ouverte, plus assurée, courrad la tête sans la cacher, en rehaussait avec grâce la dignité naturelle et était susceptible de toutes sortes d'embellissements (1). Un mois après la publication de l'article de Brissot dans le Patriote François du 6 février, le bonnet de laine, pour lequel or avait choisi la couleur rouge comme la plus gaie, la plus éclatante, oma dans Paris une icoombrable quantité de têtes. Chacun tenait à s'en parer comme pour afficher son patriotisme, au café, dans les rues, dans les promenades publiques, partout se montrait le bonnet rouge; en certaines eccasions on a'en servait pour imposer allence aux factieux de la cour, comme cela était arrivé au théâtre du Vaudeville (2).

Mais, à ce compte, il était trop aisé de paraître patriote. Se vêtir Chabits grossiers, s'armer d'une pique, se couvrir la tête d'un bonnet pouse et s'en aller vociférer par les rues, dans les clubs, ain de pousser la multitude aux mesures extrêmes, cétait facile au premier venu. A toutes les époques nous avons vu les hommes les plus hostiles à la liberté. a l'égalité, faire chorus avec la Révolution au moment des explosions populaires, s'affibler de tous les aignes extérieurs équivalant à une reconnaissance de cette Révolution victorieuse, d'un bonnet rouge dans un mament, d'une cocarde dans un autre, et s'évertuer à substituer la icence à la liberté, sachant bien qu'un peuple n'a pas de plus grand ennemi que lui-même quand il ne suit pes se contenir dans les justes limites, et que toute revolution se perd par l'exagération de ses prindues. Tous les ambitieux, tous les intrigants, tous les gens tarés ne manquent pas de se mettre au service de la réaction qui les paye grassement pour combattre plus surement la Révolution par ses propres nmes et sous son propre masque.

Youla pourquoi Robespierre avait en profonde aversion le débraillé révolutionnaire. Ce n'était pas un bon moyen de moraliser le peuple et de l'élever au niveau de ses nouvelles destinées que de lui montrer

<sup>(</sup>l) Patriote frampoie, auméro 210.

<sup>(2)</sup> Voyes à co sujet let Récolussers de Paris, numéro 1-1 p. 524.

l'exemple du cyaisme dans le costume et du cynisme dans le langage. anne: l'austère penseur trouvait-il le Père Duchesse sussi dangereux one l'abbé Royou. Grave et soigné dans se terme, il voulait inspirer au peuple ce respect de sos même, dette dignite qui se révelent dans la decence et l'élégante simplicité du costume. Le illustre historier de mos jours produit done contre Robespierre une accusation tout à fait ridicale lorique, séduit lui-même par la couleur rouge du honnet phrygion, il reproche au grand révolutionnaire de n'avoir pas eru au sentiment populaire parce qu'il ne croyait ni aux piques ni au bonnet rough (1). Quant sux piques, il y a là une erreur man feste ; ce fut au contraire Robespierre, comme nous l'avons prouvé de resta dans notre dernier livre, qui le premier demanda que dins les cromstances. entiques os l'on se trouvait, et vui la pénurie d'armes à feu, les mans da peurle fument au moins armées de piques. Ah! les véritables incredules au sentiment populaire, ce sont ceux cui se figurent que le peuple n'est gensible qu'à la forme exterieure des choses que la justice, la raison, la philosophie, la morale sont pour lui des mois incompréhensibles, vides de sens. Ce sera la gloire éternelle de Robespierre d'aveir eu de ce peuple une plus haute idee ; de ne l'aveir pas traité comme un enfant qu'on assuse avec des bochets et d'avoir meux aimé faire pénétier dans son cœur les saines doctrines de la Révolution que l'encourager à s'affabler d'une sorte de livrée révolutionnaire, trapfacile à échanger, he as! à un moment donné contre celle du despousme. Non, il n'adopta pas plus la mode des bonnets rouges qu'il n'acopta plus tand cel e du tutoiement républicain, à cet égard il résuta toujours courageusement à l'engouement populaire, car il ne sut jumais flatter ni les bas instincts in le goût frivole de la multituce, et sous le verrons tout à l'heure aux Jacobins jeter avec dédain à terre le honnet rouge, au moment même où un ministre du toi venait de paraftre à la tribune, la tête ceinte de l'emblème sacré.

La Revolution, seion lui, devait être dans les cœurs, non dans certames formes d'apparat destinées à dissimuler souvent l'absence de patriotisme Déjà, vers la fin du mois de février, un membre du comité de correspondance de la société des Amis de la Constitution, Bancal, a'étant servi dans une lettre adressée aux sociétés affiliées de la seule expression de Jacobins pour désigner les membres du cub, Nobespierre s'était opposé énergiquement à cette innovation, déterminé en ceis par deux raisons également puissantes à ses yeux. D'abord, avait-il e dit, c'est maintenant moins que jamais le moment de changer le nom-

<sup>(</sup>l) R. Michilet, Voyer son Mototre de la Récobation, 2, III, p. 412.

sous lequel nous nous sommes formés, noin qui nous rappelle à jamais le but de notre institution, et qui le rappelle également à nos ennemis; » ensuite le nom neul de Jacobina faisait, nattre sur-le-champ l'idee de curporation, et même de faction, grâce aux calommes dont la société ne cessait d'être honorée par les ensemis de la Révolution , il avait dooc demandé que, malgré sa longueur, ce nom de Societé des Amis de la Constitution, adante aux Jacobins, füt religiensement conservé. Combattue par Collot-d'Herbois et par Réal, sa proposition ne paralt pas avoir eu de succès, et le nom de Jacobins prévaint par la suite, comme plus tard repartirent les bonnets rouges, après qu'ils se furent un moment éclipsés sous sa motion, comme on va le voir (1). Un journal populare spouya néanmoins énergiquement les raisons données par Maximilien, en ayant soin dénumérer toutes les allusions, tous les rapprochements auxquels le nom de Jacobins pouvait donner lieu de la part des anatocrates. Mais le pli était pris, il le sentait bien. « Les choses en sont venues au point qu'il n'est peut-être plus possible que les Amis de la Constitution renoncent à ce nom de Jacobins, sous lequel ils sont si coonus, et contre lequel Robespierre lus même a réclamé en vain (2), a Restait a présent, ajoutait le journaliste, à rendre ce nom respectable à force de civisme, de prudence et de lumières.

D'ammenses acclamations acqueillirent le nouveau ministre des effaires étrangères, Dumouriez, quand, le 19 mars, il parut à la tribune des lacobins la tôto couverte d'un bonnet rouge, aclon l'assign sdopté depuis quelques jours par la plupart des membres de la société. C'était là faire appet à une popularité grossière, puisque, à ce que prétend Dumouriez lui-même, ce bonnet était un signe de ralliement arboré par les factieux Dans ses Mémotres, il est vrai, l'antien ministre de Louis XVI, cherchant à expaquer comment il avait pu sacrifier un instant à cette mode du jour, a écrit qu'il aurait couru mal à propos les plus grands dangers et compromis invidement le ministère du roi, s il ne se fût pas coiffé du bonnet rouge 3' Mais alors ce Dumouriez, si brave sur le champ de bataille, manquant donc complétement de ce courage civil, besueoup plus rare d'ailleurs que la bravoure militaire, et dont Robespierre allait lui donner un éclatant exemple? Lacourte allocution qu'avait prononcée Dumouriez, très-chaude, très-

Journal des débute et de la correspondence de la Société des Aque de la Constitution, numbre 160.

<sup>#</sup> Mociutions de Paris, numbro 139, p. 474.

<sup>6)</sup> Hemorres de Dumoures 1, II, p. 147. — Ces Mémoires sont, comme on mit, rempire d'erreure, les unes misonbonnelles, les unive involuntares. Demoures n été mai seré par son souvenurs en plaçant ne lendemain de non metallemen du ministère estre mémorable scène aux Jacobies. Voy. p. 146.

patriotique, et par laquelle il premettait en quelque sorte aux Jacobinsd'agar d'après leur seule direction, lui avait pourtant valu de nouveaux app audissements, et ils avaient redoublé quand, sur l'observation de Codot-d'Herbors que la conduite du ministre devait être conforme à ses paroles, il avait levé la main comme s'at eût prété serment.

Au grégre restant Robespierre montait les degrés de la tribune. D'une tenus irréprochable, suivant son habitude, et les cheveux soignousement poudrés alors que tous les patriotes avaient renoncé à l'assige de la poudre, il se disposait à parler, quand un membre de la société, s'apercevant qu'il ne portait point la confure de rigueur et croyant, peut-être à un oubli de sa part, prit un bonnet rouge et le lui plaça sans (acon sur la tête. Incapable de s'abaisser à une bases flagorneme. de se noumetire à un usage qu'il croyait contraire à sa dignité personnelle, Robespierre, sans s'inquiéter de l'effet qu'allait procuire sot. action, jeta à terre le bonnet sacré (1). Puis, au milieu de l'étonnement général, il commença par déclarer qu'il acceptant avec plaisir les présages heureux offerts à la société par Dumouriez, pétant point de ceux our regardment comme absolument ampossible su'un manutre fût patriote, mais comme un membre de la société avait été accueilli par des ludes pour s'être opposé à l'impression du discours du nouveau ministre, Robespierre rappela see collègues au respect de lours principes, en vertu desquels les hochets des puissances manistérielles deviient s'évanouir devant la liberté des opinions. Que des ministres vinasent au sein de la société demander des consuls, en recevoir et les pratiquer, qu'ils méritassent ainsi l'amour de la nation, c'etait bien, à ces conditions, leur présence au gillieu de la société pouvait être utile, et, pour sa part, il ne manquerait pas de leur donner. des avus avantageux pour eux et pour la chose publique. « D'après ce a, » ajoutat-ii, « je déclare à M. Dumourier qu'il ne trouvers aucus ennemi parmi les membres de cette société, mais bien des appuis et des defenseurs aussi longtemps que, par des preuves éclatantes da patriptisme et surtout par des services réels rendas au neunle et à la patrie, il accuvera, comme à l'a annoncé par des proposucs heureux, qu'il est le frère des hons catoyens et le défenseur zelé du pouple, « Robespierre ne redoutait pullement, du resta, de voir des mi-



fi) Le Jouven des débute et de la correspondence de la Romée ne dit mot de cut épinode à honomoir pour Roberpouve mans il ne fini piu oxblur que au journal, trèpimperfactement rédigié d'adle aux étant stu-favorable max tirrusdans, que granux poblé le honomet range. Ce fort, que M. Louis Blanc tonnet du depture Soumerbaille, présent à unte séance des l'acches (Finters de l'embres, p. YI, p. 200), avant dept chi minuté dans le réfutation de l'Muture de France de Lubbé Mentgallard, par M. Laurent (dul'Artische), à qui E nuis des ranomés par des tamaires quainters. (XIviene, p. 2004.)

nistres au sein de la société des Amis de la Constitution. Seulement, le jour où un ministre acquerrait plus d'influence que les bons citoyens, il croirant cela muimble; mais pareille chose n'arriverait point, il le jurait, et cette société des Amis de la Constitution serait toujours l'effroi de la tyrangie, le plus ferme appui de la liberté.

Maigré l'accuseil sévère de Robespierre et l'austérité de ses paroles, Dumouriez courut à lui, se jeta dans ses bras et l'embrassa comme un frère. À ce spectacle inattendu, étrange, tous les membres du club, tous les citoyens garnissant les tribunes batturent des mains à l'envi, comme si cet embrassement eût éte, à leurs yeux, l'heureux presage d'un accord sincère entre les ministres et le peuple [1].

Une heure ne s'était pas écoulée depuis l'instant où Robespierre avait dédaignement rejeté ce bonnet rouge dont un de ses collegues avait cru devoir lui couvrir la tête, et qui avait valu au nouveau ministre des affaires étrangères une si belle ovation, qu'arrivait une lettre de Péton par laquelle, se fondant sur ce que la bonnet rouge avant été adopté par une foule de tartufes en révolution et de royalistes dégunés, le maire de Parts essayait d'en démontrer l'inutilité et engageait. les membres de la société à en abandonner l'usage. Aussitôt Robesrierre remonta à la tribune, et, après avoir témoigné de son profond respect pour tout ce qui était l'image de la liberté, il appuya les observations du maire de Paris en termes qu'il convient de mettre sous les veux de nos lecteurs, ne fût-ee que pour prouver dans quelle erreur grocuière sont tombés, velontairement ou non, tous les écrivains qui l'ont dépeint comme un envieux de Pétion. « Je me sentais pressé de présenter à la société les raisons qui viennent de vous être offertes : mais comme je n'ai à combattre que le patriotisme, je suis charmé d'être gardé par M. Pétion, par un citoyen dont le civisme et l'amour de la liberté sont à toute épreuve, par un citoyen dont le cœur est ardent, et dont la tête est froide et réflechie, et qui réunit tous les avantages, les talents et les vertus nécessaires pour servir la patrie, dans un temps où les ennemis les plus adrois et les plus astucieux peuvent lui porter des coups funestes (2). » Il conseilla fortement ensuits à ses

<sup>(</sup>i) Journal des débute et de le correspondance, etc., numére 163. Demouries, dans est lémoires, fort habiteures arrangée, se garde bien de mentionner est modert et les-même, ministre de Louis XVI, rendant a publiquement justice du patriousme de Robinserve.

<sup>(8)</sup> Co qui n'empétable pas M. Mishelet de mois présenter Robespierre somme e us retrument dans not fiel » péodant ou deux mois de mars et d'avril (Messes de la Messestion, t. 111, p. 396). Combien M. Michelet ett été plus dans le vrai si, après avoir étaié de mess ressis la attention, il nous aveit étit veur à quel degré e d'unvetument » parviment les Girondins dans ces deux moie, Briscot et Gualet notam-

concitoyens d'adopter la sage proposition du maire de l'uris; car si, Indépendamment de la Déclaration des droits gravée sur les murs de la ville et dans les cœurs mêmes des patriotes, il était besoin de quelcue signe exteneur qui pariàt en même temps aux cœurs et aux yeux. n en puneécast-ou pas un auquel le peuple français était dès longtemps attaché? Il moutra alors sa cotarde comme un emblème destiné à ranpeler sans cosse aux bons citoyous leur serment de vivre libres ou de mourir C'était, d'ailleurs et auriout, au même langage, aux accents des la ratson, que devalent se reconsultre les amis de la liberté, non à des ornements puérils, dont pouvaient si facilement se parer l'aristocratie et la perfidie (1). Croize le peuple uniquement sensible à des marques visibles et grossères, c'était le dégrader en quolque sorte, poursuivait-fl; il ne faliait pas detourner l'esprit public des vrais principes de la liberté par des objets frivoles n'ayant men de décisif et pouvant devenir funestes en facilitant aux comparateurs les anoyens de poursuivre à couvert leurs complots. Le mieux, encore une fois. éinit de s'en tenir à cette cocirde, sous les auspices de laquelle éinit née la constitution; il conclut donc en demandant à la société de déchrer qu'aile professeit une obinion conforme à celle du maire de Paris, et d'ordonner l'impression du discours de Pétion.

Ces observations furent accientes par les plus chaleureux applandesements; la société invita tous ses membres à s'absteur désormais de porter le bornet rouge en public; et pour que que temps du moins. car l'usage en devait être hientôt repris, malgre les conseils de Robesperre et ceux de l'étion, — l'emblème sacre disparut comme par enchantement (X). Les Girondins, qui avaient tant prôné cette coiffure, n'oserent trop hautement témoigner leur déplaisir de cette décision de la société des Jacobins, mais on sent bien percer leur mécontentement dins l'article où le journal de Brissot recdit compte de cette séance : « Ce que n'out pu ni les plaisanteries fades des bouffons aristocrates, n'iles graves déraisonnemens ées philosophes ministèriels une simple lettre de M. Pétion et quelques observations de M. Robespierre l'ont

mont, occase en un le voir. Meintenant M. Michelet a un moyen bien simple d'expense ses lecteurs à tember oux-enteues dans se plus exgrettables esseurs, s'est de pesser establement sous alleure se faits, les discours, les sinness qui démentants précisément le contraire de ce qu'il seurce.

(2) Voyen le severei des debate et de la correspondence de la Societé, etc., numéro 163, et le Patriete français, numéro 954.

<sup>(1)</sup> Cala disitus vrai qu'un you plus tard la sour établit dans mos maison du Carrental, sous le sous de club National, une réserien dans aquelle su fit entrer most à luit cents ouvriers choise à qui l'on écanait une paye de deux à une livres par jour, et qu'on ne manque pas de moffer du bonnet rouge. — Voyes les propres avenz de Bertrand de Moleville, dans ses Némoires, t. II, y. 205, ch xxxx

opéré. » Et un peu plus loin, rendant compte d'une représentation de la tragédie de César, à l'issue de laquelle on avait couronné du bonnet rouge le buste de Voltaire, l'écrivain girondin s'écrie, comme soulagé: « Tandis que la froide raison poursuivoit ainsi le bonnet rouge aux Jacobins, l'ardent enthousiasme le faisoit triompher au théâtre de la Nation (1). » Nous le verrons reparaître en de tristes jours, ce bonnet dont se pareront des patriotes sincères à coup sûr, mais qui deviendra aussi la conflure de tous les énergumènes, de tous les enragés, de tous les hypocrites, de tous ceux qui pousseront aux excès et à l'exagération, et dont Robespierre dira en pleine Convention : « La aimeraient mieux user cent bonnets rouges que de faire une bonne action. »

¥Ι

Huit jours après la nomination de Dumouriez comme ministre des affaires étrangères, les Girondus prenaient directement possession du pouvoir par Clavière, appelé au ministère des contributions publiques, et par Roland de la Platière, mis par eux à la tête du ministère de l'intérieur.

L'influence de Brissot sur la composition du nouveau ministère n'est pas douteuse, et l'on s'en convaincra bientôt quand on le verra disposer de toutes les places, distribuer toutes les faveurs. L'élévation de Roland fut son œuvre personnelle, c'est madame Roland elle-même qui nous l'apprend. Dans la soirée du 21 mars, il alla la trouver, lui dit que la cour, intimidée, voulant essayer de se rendre populaire, n'était pas éloignée de prendre des ministres patriotes; qu'il avait été question de son mari dont les connaissances administratives inspiraient de la confiance, et lui demanda s'il consentirait à se charger du fardeau d'un portefeuille. Madame Roland n'ayant point paru douter de l'acceptation de son mari, la nomination de Roland fut arrêtée le landemain en conseil Brissot revint, accompagné cette fois de Dumounez, annoncer cette nouvelle à ses amis. Il témoigna à Roland toute sa satisfaction de voir un citoyen vertueux et éclairé comme lui appelé à prendre part aux affaires du gouvernement, et il ne se fit pas faute de

<sup>(</sup>I) Patriote françois, numéro 954. Dumouries est si pen au courant des choses en dehors de ce qui le touche personnellement, — et encore à cet égard se dit-il que ce qu'il vent bien, — qu'il attribue aux Girondins la disparition du bonnet rouge. (Voyez ses Mémotres, t. II, p. 146.)

déclarer dans son journal qu'il concevait du nom de ce ministre le plus heureux augure pour le maintien du gouvernement populaire (1).

Dans la distribution des fonctions ministérieiles, Brissot, paraît-il. avant songé à son ami Louvet, et l'auteur de Faublas, si l'on peut s'enrapporter à lui-même, faillit être nommé ministre de la justice. Il faut lun dans les Mémoures de ce professeur de vices les lignes singulières et bouffonnes où il attribue tous les malheurs de la France à ce qu'il no fut pas élevé au ministère. « Par quelle étrange fatalité, » s'écriait-il. « faut-i, que le changement des destinées d'un homme agrase sa puissamment sur les destanées d'un ampire! » Ce fut, à ses yeux, la prom ère faute du part, républicain. Risible amour-propre d'use ambitian non satisfaite! Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'il accine Robespierre de son échec. Or celui-ci n'eut aucune espèce d'influence sur la composition du ministère girondin, cela est hors de doute. Lozvet ne pouvait donc être de bonne foi en lui reprochant de l'avoir empêché de prendre sa part du pouvoir, et pourtant l'amertume de sescontinuelles attaques contre Robespierre ressemble terriblement à la rancune d'une vanité froissée. Il ne se consola point d'avoir vu passer entre les mains d'un autre ami des députés de la Gironde, de Durânton, avocat de Bordeaux, personnare lourd et ignorant, dit-il, cet bérstage qu'il avait si ardenment convoité, la succession de ce Duport du Tertre. dénoncé par Lucroix dans la séance du 12 mars, et qui, plus heureux pour le moment que son collègue de Lessart, échappers, maigré Brisact, audécret d'accusation (2). Décu dans ses ambitieuses espérances, Louvet se consolera bientôt en se mettant comme journaliste aux gages du nouveau ministère.

Ce n'était alors un doute pour personne que les nouveaux ministres fussent des créatures de Brissot; un journal feuillant le préseata même comme le beau-frère ou l'albé de Roland de la Flatière, et Brissot, en réclamant contre cette assertion erronce, se fit gloire d'être l'ami du ministre de l'intérieur (3). Si les feuilles girondines chantèrent sur tous les tons les louanges et le triomphe des ministres.

<sup>(1)</sup> Voyen les Menoires de modeux Setoné (édit. Barrière et Burville, t. I, p. 207), et. le Patriote françois, mamére 966.

<sup>(</sup>i) Méradeur de Lauret (ch. Barrière, p. 28 et mire.). C'est là que Lauret prétand. Even été dénomé aux canchers, à l'instignions de Roberparre, comme un agent de l'émigration. Or, pour bien se convenienre des allégations memorigères de Lauret, en n'a qu'à écomparte non vient avec le versées 148 de Japanet des délate et de le correspondence de la Stoché des deste de la Constantion, rédigé pour une cans un asse gironden. Tant d'aplants pourrait étennet, et l'en me monté de ruite que Lauret est un des plus effrontée mentaux de part, de la Giombie.

<sup>(</sup>i) Patrials français, mirrara 961.

girondins, il n'en fut pas de même des journaux populaires. Les Révolutions de Paris se montrèrent d'une extrême sévérité à l'égard de Roland, ceci est bien à remarquer; — et, en commentant avec une malveillance excessive le discours prononcé par lui au sein de l'Assemblée législative, dans la séance du 26 mars, eiles eurent soin de noter qu'avant sa promotion Roland habitait un petit appartement au trousème étage, et que le jour même de la nomination de son man madame Roland s'était empressée de descendre au premier (1).

Quant à Robespierre, quelle impression produisit sur lui l'avénement du ministère girondin? En fut-il cruellement blessé, comme l'ont écrit quelques écrivains, qui, de parti pris ou faute de s'être donné la peine de remonter aux sources et d'étadier avec som les pièces du procès entre la Monagne et la Gironde, ont attribué tous les torts à ceux qui précisément ont en pour eux, dans le principe, le droit, la justice, la modération? A cette époque, ne l'oublions pas, aucune cause bien némeuse de scussion n'existait encore entre Robespierre et les Girondins, puisque les susceptibilités eveillées de part et d'autre, à l'occasion du débat sur la guerre, avaient été assouples par une réconciliation publique. Ayant eu à s'expliquer aux Jacobins, dans la scance du 21 mars, an sujet d'une circulaire rédigée pour les societés affiliées par le comité de correspondance, et dans laquelle on présentait les nouveaux mustres comme de purs patriotes (Boland n'était pas nommé encore), Robespierre s'était contenté de déclarer que, quant à lui, il ne croirait la politique du ministère changée que lorsque l'expérience aurait prononcé à cet égard. Et combien il avait eu raison en ajoutant que la cour ne se convertirait pas si facilement, et qu'il ne fallait de sitôt compter sur ce miracle! Il avait terminé en demandant à la société d'ajourner cette circulaire et de lui permettre de tracer, dans une prochaine séance, le tableau vrai de la situation, à son sens. Cette double proposition, fort applaudie, avait été sur-le-champ adoptée (2) Cinq jours plus tard, le ministère se trouvant complétement réorgapiré alors, il ne fit aucune difficulté d'avouer que les nouveaux ministres lui semblaient simer la constitution, mais non parce qu'ils étaient Jacobins, car en mot ne lui en imposait pas, disait il avec une rude franchise. En des temps moins suspects leur nomination lui aurat paru un houreux présage. Au reste, dans sa pensée, la destinée d'unenation, la liberté, ne dependaient pas de quesques hommes : elles

<sup>(1)</sup> Yoyan les Résolutions de Peris, maméro 143.

<sup>(2)</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Société des Amis de la Constitution,

reposaient sur des bases plus fermes , plus élevées , sur la justice et la sagesse des lois, sur l'opinion publique, les lumières du peuple, sur les défiances même des amis de la constitution. « Louer les nouveaux ministères, » disait-il, « serait une flagornerie d'autant moins entendue que bientôt leurs actions pourront les mettre au-dessus de tout éloge (1)... » Assurément il n'était guère possible de parler un fangage à la fois paus convenable et plus digne; mais on ne pouvait s'em pêcher de se rappeler dans le public combien il avait deviné juste s'il. avait songé à Brasot lorsque, dans un de ses discours sur la question de la guerre, il s'était écrié : « Pour moi, je ne convoite le ministère ni pour moi ni pour mes amis. » Or de cette sorte d'allusion et du peu de concours qu'il paraissait vouloir mettre ammédiatement au service de leurs créatures, les Girondins gardaient sans doute à Robespierre une rancune mortelle, car nous allons les voir commencer contre lui, sans provocation aucune, de terribles attaques, et s'acharner sans relâche à détruire une popularité qui, jusqu'au 9 Thermidor, demourera inébranlable à leurs coups.

## VII.

La Gironde comptait alors, dans le club des Jacobins, de très-nombreux partisans; elle fournissait souvent les présidents, et presque tout le comité de correspondance lui appartenait, néaumons le crédit de Robespierre n'en souffrit pas. Nommé commissaire pour assister à la première séance des conférences organisées par la société fraternelle du faubourg Saint-Antoine pour l'instruction du peuple, il était encore chargé, quelques jours plus tard, avec Santerre, le brasseur, de prendre une connaissance approfondie des plaintes et réclamations dont les gardes des ports de la ville de Paris étaient venus entretenir la société (2). Les incroyables agressions que désormais il ne va cesser d'avoir à subir de la part des Girondins le grandiront encore, s'il est possible, et nous verrons ses implacables adversaires, reconnaissant leur impuissance à atteindre sa réputation à Paris, où sa conduite

<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Société des Amis de la Constitution, mméro 167.

<sup>(2)</sup> Ibid., numéros 152 et 166.

pouvait être scrutée par chacun, chercher à le frapper traitreusement et à le perdre dans le sein de toutes les sociétés affiliées des départements.

Divisés sur la question de la guerre, dans un débat qu'avaient aggravé des personnalités soulevées par Brissot, les Girondins et Robespierre allaient se diviser de nouveau sur la question de Dieu, et cette fois encore, personne ne le peut mer, si la quere, le s'envenima, ce fiit par la faute des premiers.

Imbu des idées religieuses de tous les grands philosophes apiritualistes, plein du déisme de Rousseau, joignant aux théories de la sensation et de la raison cede du senument, Robespierre ne pouvait comprendre l'univers, l'humanité, l'ordre admirable qui préside à toutes choses en ce monde, sans l'intervention d'une puissance supérieure, d'un être unique, intelligent et conscient, créateur, ordonnateur suprême, et qu'il appelait Dieu. Quand plus tard, réagussant contre le matérialisme grossier dans lequel la Révolution avait parti un moment plongée, il obtiendra de la Convention nationale une solennelle déclaration de reconnaissance de l'Être suprême, il sera tout simplement fidèle à la croyance de sa jeunesse, de toute sa vie, laquelle avait été celle de Voltaire et de Rousseau, ces deux grands génies dont le souffle puissant animait la Revolution française. Y avait-il rien là qui, de près ou de loin, ressemblit à ce dieu stupide, fait à l'image des tyrans de la terre et dont tous les despotes invoquent sans cesse le nom pour légumer leurs abus de pouvoir ! Y avait-il surtout dans cette religion. si pure du déisme quelque chose d'analogue à cette intolerance de toutes les vieilles sectes, et dont l'athéisme lui-même n'est pas exempt<sup>†</sup> Pas pas que les libres penseurs de la Gironde, Robespierre ne croyait au dieu des prêtres, à ce dieu vindicatif et jaloux; pas plus qu'eux il n'entendait permettre à des ministres d'une religion implacable de torturer les consciences sous prétente de sauver les âmes ; en matière religieuse, sa devise était : tolérance absolue : ce qui impliquait nécessairement la liberté de tous les cultes. Chrétiens, catholiques et protestants, juifs, musulmans, déistes et athees, adorateurs de Brahma et de Vishnou, avaient, à son avis, un droit égal au respect de leurs croyances. Quant à lui, se refusant à penser que tout était perssable dans l'homme, et que l'esput s'engloutssait tout entier avec la matière dans les profondeurs du tombeau, il était plein de foi dans l'immortalité de l'âme, et se plaisait à voir dans l'avenement de la Révolution française, dans le triomphe de la justice et du droit sur la force, un signe manifeste de la protection de la Providence Et vollà pourtant de que les Girondius, ou du moins les principaux d'entre

eux, ne craignirent pas de taxer de superstition, ce dont ils lui firent su véritable crans.

Ce dut certamement être una solemelle et dramatique séance qua cette séance du 26 mars 1792 aux Jacobins, où se produnit ce choc terrible entre les mitérialistes et les apinitualistes de la somété ces Amis de la Constitution, et né Robespierra se vit contraint de défendre à la fois et ses convictions religieures et la liberté de conscience attaquée dans sa personne. La grandeur de la discussion peut se juper même d'après le compte rendu des débets donné par le journal de la société, ai grossièrement rédigé qu'il soit. La querelle nequit à l'occasion d'une adresse relative à la situation de la chose publique, présentée par Robespierre, et destinée aux sociétés affiliées. Nous allons analyser avec soin cette adresse, et insister sur les trois points qui donnèrent lieu aux vives récrir inations du grondin Guadet, afin de permettre à non lectuure de décider en toute commissance de cause de quel cété furent le bon droit et la modération, de quel côté l'injustice et l'into-lérance (1).

Après avoir, en quelques mots, dépent la conspiration permanente organisée contre la liberté et la constitution, après avoir montré la guerre civile et la guerre étrangère prêtes à fondre sur nous, les prêtres agitant les torches du fanatisme et de la discorde, des directoires perfices complices des ennemis de la Révolution, la guerre



<sup>(1)</sup> On out véritablement naveé quand un lit, dans l'Histoire de la Récolution fran-pour par M. Nicholet et III als vui, les nages et l'émmess derivans rend compte de entre nimes à premie licerate. Impresible de identicant, de traventer plus cavalitre-ment les faits; partont, à la place de la vierté grave et simple, la fantaisse de l'au-teur. Sus entidirance n'apas de horses. Il commence par encouver très-gratestement. Belimpierre en l'ecomme e d'exploiter es grand som de la Providente, e et d'étres dispusé à passer a sa busan à l'hyportune religious. « Certas, et un motatre de religion: quelqu'en ne montre pen hypoceste, ca fut Robespoerre, mais il avait la telérance que les Girondins n'avaient guère, comme le peuves Guedet. » Si « se mid de religon a start insopportable & it Grouds, c'est que est membres, nous apprend. Mighelet, diamet e muero de la plutosophie da sobile pun que juman de latte avec les politres, a Nove el savone bor ; mais qu'avaient à faire les politres avec cette. ices de la Previdence, a noblement avequée par Romaporre? Est-ce que cela -ci neunt pas nouve man de la philosophie de Roument.? Pourques dons, par antemple, M. Micheles cannt al do inter les premieres ligies de nette circulaire de Robesportre montre un rebres secrement, en verbres du facultime et de la decerde, et le passage de na relpotete à Guadet en il déclare qu'a ne conford pas l'Éterne) que a ceté la matière ot l'humanté sves ens embresies dont le despotame s'est armé? Ah! a est que M. Machelet, à la remorque de Conduront, et suivi lui-nature de quelques duraples, tant gharlement à rens préserter Rehoquerra somme un prêtre « Il était ne prêtre etc. » Ayousens que dans tout es chap tru, comme du reste dans beaucoup à actrus codrects da tivre de M. Michelet, regue une offreyable exclusion, au miseu de inquelle la Incteur peu verst dans les classes de la Revocation à tentes les peines da monce à ac-Treamadure.

escouragée par la cour quand aucune mesure n'avait éte prise par elle. soit pour la prévenir, soit pour la faire avec succès ; quand les soldats patriotes avaient été chassés, persécutés même par le ministre Narbonne : quand les gardes nationales se trouvaient sans armes; après avoir montré enfin. d'un côté, la faiblesse et l'ignorance, de l'autre, le despoturne. l'hypocrisie et la haine présidant aux destinées de la France. Robespierre ajoutait : « Sans le courage inébranlable des citovens. sans la patience invincible et le sublime caractère du peuple, il était permis à I homme le plus ferme de désespérer du salut public, lorsque la Providence qui veille toujours sur nous beaucoup mieux que notre propre sagesse, en frappant Léopold, parut déconcerter pendant quelque temps les projets de nos ennemis. « Tenant dans leurs mains la paix ou la guerre, les Français, poursuivait-il, étaient maîtres de leur sort, à la condition de ne pas s'endormir dans leur léthangie ordinaire. d'éconter la voix de la prudence et de la raison, de forcer les choses à prendre une tournure franche et plus sincère que la politique des tyrans, sous peine de lasser la bonté céleste qui, jusqu'ici, s'était obstinée à les sauver malgré eux.

Il se proposait donc de développer avec exactitude aux yeux de la nation toutes les manœuvres employées par le pouvoir exécutif pour détourner la Révolution de son but, et d'exposer en même temps à ses concitoyens la ligne de conduite prescrite par les circonstances actuelles. Quant aux vues perfides du gouvernement, était-il permis de les révoquer en doute, loraqu'elles s'étaient si plairement manifestées dans la correspondance dont le dernier ministre des affaires étrangères, le prédécesseur de Dumouriez, avait été obligé de donner lecture à l'Assemblée nationale; lorsque ces aveux de complicité de la cour de France avec les ennemis extérieurs, on les avait requeillis de la houche même de Léopold; lorsque cette cour reprochait précisément aux sociétés patrictiques es que leur reprochat l'empereur d'Autriche, de troubler le gouvernement en se hyrant à toute espèce de dissertations et voulant, comme lui, les détruire en les accusant, sous la dénonciation vague de républicanisme, d'entretenir des factions au sein de l'État? C'étaient là, disait il, des complots divulgués par des pièces diplomatiques, et qu'il était indispensable d'afficher partout comme un monument eternel des principes astucieux et des artifices employés par les lyrans pour entretenir les agitations du dedans et ausciter la guerre au dehors. On verra plus tard combien la cour était plus criminalle encore que ne le soupconnait alors Robespierre. Les perfides? poursuivait-il. en parlant des partisens de la cour, des Feuillants, ils out réussi à thuser une foule de boas citoyens! « Sous le nom de modérés, ils ont

eu l'impudence de se déclarer les protecteurs de la constitution et de représenter set vrais amis comme aussi opposes au bien général que cette capice d'hommes qu'en appelle aristocrates; pour mieux dissimuler leur dessein, ils ont fax former des sociétés, et ils ont arboré une devise qui affectait le plus grand rigorisme en fait de constitution » lin des instigateurs de ces intrigues si bien entrevués par Robespierre, de ces prétendues sociétes populaires où figuraient des nuvriers aux gages de la cour, Bertrand de Moleville, le propru ministre de Louis XVI, se chargers de nous éclairer là-dessis afin que nul n'en ignore (1). Passant ensurte aux nouveaux ministres, Robespierre se montra, comme nous l'avons dit plus haut, plein de convenance à leur égard, et leur rendit toute la justion possible, ca témoignant l'espérance de voir bientôt leurs actions les mettre au-dessus de tout éloge (2).

Quand Rebesnierre eut cessé de parler, l'impression et l'envoi de son adresse furent demandés à grands cris ; mais quelques membres s'y opposèrent avec non moins de vivacité. Il se produsit, pendant un moment, un jumulte tel, que le président (c'était l'évêque de Paris). crut devoir se couvrir. Le calme étent revenu peu à peu, un des membres les plus remuents du parti de la Gironde, Guadet, monta à la tribune, et se faisant l'interprète des opposants, is demanda pour treis motifs le renyoi de l'adresse à des commissaires. Dire, comme l'avait fait Robespierre, qu'on demandant la guerre sans but et sans y être préparé, lui semblait une critique amère de toutes les sociétés patriotiques et en particulier de celle des Jacobins, lesquelles, selon l'orateur, avaient été l'ayis de la guerre, et la preuve il la voyait dans ces six cent mille citoyens inscrits sur les registres des départements pour marcher à l'ennemi. Prétendre ensuite, ajoutait Guadet, que la nation. était maîtresse de la paix ou de la guerre, et lui montrer la paix commo le seul moyen de salut, c'était donner tort d'avance à un ministère patriole et semer le découragement parmi les acciétés populaires. A cet égard a s'en fallait de beaucoup que Robespierre eût été aussi affirmatif qu'on aurait pu l'inferer des observations de Guadet; mass où la critique de l'orateur girondin ne montre dans toute son amertume. ce fut au sujet de ce passage de l'adresse où lobespierre avait, en

<sup>(1</sup> Voyet les Mémoires de Serteuné de Moleville, véé sepré. C'art une chane amen currense que praeque toutes les perfides et les mingues de la couz ment été dévoulées par ses propres agents.

<sup>W Voyes teute la pressitre partie le cette adresse dans la Journal des débuts et de</sup> la correspondence de la Saciélé, Co journal avait promis la mite pour le numéro quivent, il ne l'a jamais donnée, mais la partie qu'il a reproduite est précadment celle qui attire Guadat à la tribune.

quelque son e, placé la Révolution française sous la protection divine. 0°, en admettant même que cette intervention de la Providence ent paru munte à un disc ple du baron d'Holbach, était-il juste, était-il opportun d'en faire l'objet d'un reproche y plent contre un homme dont on savait la conscience si pure, et dont, en tous cas, il eût été de la plus simple convenance de respecter le sentiment religieux? Mais in laissons parler Guadet lui-même. « J'ai entendu souvent dans ceite adresse repeter le mot de Providence, je crois même qu'il y est dit que la Providence nous a sauvés malgré nous; l'avoue que ne voyant aucun sens à cette idee, je n'aurais jamais cru qu'un homme qu. a travai le avec tant de courage pendant trois ans pour tirer le peuple de l'esclavage du despotisma put concourir à le remettre ensuite sous l'esclavage de la auperstition. » La certain nombre de membres du club pensaient sans doute comme les Girondins à cet égard, car les paroles de Guadet furent acqueillies par des applandissements, mélés, il est vrai, de murmures improbateurs (1).

(1) Voyez le discours de Guadet dans le Journal des débats et de la correspondence de la Societe, numéro 167

Il a part, en 1841, and Histoire des Girondeur (2 vol. in-8\*) par M. J. Guadet, neveu du representant. Le seul nom de l'auteur indique dans quel esprit cette œuvre a dil être conque. Nons comprenous très-ban le santiment pirux auquel a chés M. Quadet, en écrivant son Ristoirs des Girondina, mais nons comprenous meins qu'il aut fant, à l'égard des advarances des hommes dont il a entrepria le panégyrique, précisément ce qu'il reproche aux precédents historiess qui se sort mostres sévères pour la Gironde ; nous compret ons moires que lui aussi ait repris contre Robeipierre a touter les vierles theses des liberles de 1793. > M. Louis Blane, dons il semble maproter l'impartalité, s'est montré mule fois plus juste envers les télrondins qu'il ne l'est, lui, enwers les hommes de la Montague. Il se gardemit bien, dit-il (t. I, p. 122 de la 2º édition), de color Montguillard aux une question atriouse, mais il n'hêrite pas (p. 69), quand il s'egit de présenter Robespierre comme envieux et méchant, a s'appayer sur l'autorité de madame de Stacil ! Il est vrai qu'i la resforce du témograge de madame holand; mas il se garde blen de dire que madame Road e en ellememe l'idelatrie de Lobespierre, et que l'illustre femme est devenue hesti e à j'immorial arthun, juste un moment ch l'homme qu'elle aimait d'un amour épendu secrifinit en visille amitié pour Robsepierre à seu sympathies plus récentes pour la Gironde, tente-puissanie alora.

Institle d'ajouter que M. Gradet met completement duvouer que, dans cette regretable lutte entre Rebespierre et les Grandens, caux-ce farent les agressure
volents et passionnés, et pousérent jusqu'en chef-d'œuvre l'ar de la casemaie
vouler-rous, par unemple, savoir comment cet historien racontela séasce du 26 mars?
« Rébespierre vint lire au club un projet d'adresse une modété affiliées, projet êtalant vogt allusions maidieuses contre le nouvain remistere. Il demancait ai ce maintere stat le triomphe de l'actrique en cèlui de la liberte / fundet assistant a la séarce,
il repouse les attaques de Robespierre, Robespierre réplique et ce te discussion passionne singulièrement l'auditoire., x[P. 211.] Un voit comme tout cesa est travest, contraire à la vérité. Et de out ôtrange reproche de Guadet à Robespierre d'avoir invoque le
nom de la Providames, pas un mot. Sans doute d'était embarrament à dire pour M. Guamet novem ; mans, en dissemulant armi les chours les plus secretic les, il est autitement
l'or commode de donner tort a set adversares. M. J. Guadet se garde bien eguacient

T. II



O étrange modération des Girondins, à tolérance tant vantee! Il n'était même pas permis d'invoquer ce grand nom de la Providence. acua peine d'être accusé par eux de vouloir ramener le peuble acua l'esclavage de la superstition! à cette attaque inattendue, que répondit Robespierre? Se montra-t-il irrité, comme Guadet sans doute n'eût pas manqué de l'être à sa place? Se répandit-il en récriminations améres? On va en juger, « Je ne viens pas, dit-il, combattre un législateur distingué, » — Il n'y en a pas, il n'y en a pasi s'écrièrent ausaitôt plusieurs voix. - - Je veux dire un legislateur distingué par ses ta ents. » Guadet, pensart-il, l'avant sans doute mai compris, car leurs principes étaient les mêmes, à le croyert. Puis, après avoir attesté le patriotisme et la gloire de son contradicteur, et établi en quelques mots comment son honneur se trouvait engagé à soutenir des principer reconnus par tous les peuples du monde, il continua en ces termes . La première objection porte sur ce que j aurais commis la faute d'induire les citoyens dans la superstation après avoir combattu le despotisme. La superstition, il est vrai, est un des appuis du despotisme : mais ce n'est point raduire les crioyens dans la superstition que de proponcer le nom de la Divinité; j'abhorre autant que personne toutes ces sectes impres qui se sont répandues dans l'univers pour favoriser l'ambition, le fanalisme et toutes les passions, en se couveant du pouvoir secret de l'Éternel qui a crée la nature et l'humanité, mais je sur s bien loin de le confondre avec ces imbéciles dont le despotisme s'est armé. Je scutiens, moi ces éternels principes sur lesquels a étaye. la faiblesse humaine pour s'élancer à la vertu. Ce n'est point un vain langage dans ma bouche pas plus que dans celle de tous les bommes. illustres qui n'en avaient pas moires de morale pour croire à l'emstenca de Tieu. » Arrêté un moment par les broubaba et les cris : « 4 l'ordre du jour! » « Non, Messeurs, » reprit-il avec fermeté, « vous n'étoufferez point ma voix, il n'y a point d'ordre du jour qui puisse.

denous recenter que, dans un réponse el belle et si medérie, Rebespierre commençapar déclarer, en s'adressant à Guadet, qu'il ne venest pas combattre un Myleleneur distingué. On c'it trop vu combem pou il y sunt d'animonté dans sette réplique. Pus, arrivazt au grand déchirement d'arrit, il parle tim des attaques de Robespierre quitre translet, mais il évite solgneonneunt de nous faire avoir que ses attaques étalents um réponse à d'adiomne calomnies imagnées par Guadet dont le proripal griné quitre Robespierre consistait, comme on le versa pius tard, en ocque es dernitr était a 'idele du pruple. » Permis à id. Guadet de s'étouser (p. 60), comme sou excle, u qu'un tel homme est devenu une aspèce d'idele populaire; » nous avoire de, quant à rous, présumir une fine pare toutes le lectoir source sette prétendre Mésteir de Géroudées fatte, en ou qui conserne la vis publique des hommes de la Gironde, avec que ques bribes du Mondeur et des Mésserres qui se sont, pour le plupart du temps, qu'une normentaletses de méssenages et de selementes. (Modies, Louvet, etc.)



étousser cette vérité. Je vais continuer de développer un des principes puises dans mon cœur, et avoués par tous les désenseurs de la liberté, je ne crois pas qu'il puise jamais déplaire à aucun membre de l'Assemblée nationale d'entendre ces principes; et ceux qui ont désendu la liberté à l'Assemblée constituante ne doivent pas trouver des oppositions au sein des Amis de la Constitution. Loin de moi l'idée d'embrasser ici aucune discussion religieuse qui pourrait jeter de la désunion parmi ceux qui aiment le bien public, mais je dois justifier tout ce qui est attaché sous ce rapport à l'adresse présentée à la société.

Oui, invoquer le nom de la Providence et émettre une idée de l'Étre éterne' qui influe essentiellement sur les destins des nations, qui me parait à moi verber d'une mamère toute particulière sur la Révolution française, n'est point une idée trop hasardée, mais un sentiment de mon cœur, un sentiment qui m'est nécessaire. Et comment ne me serait-il pas nécessaire à moi qui, livré dans l'Assemblée constituante à toutes les passions, à toutes les viles intrigues, et environné de tant d'ennemis nombreux, me suis soutenu, seul, avec mon âme? Comment aurais-je pu soutenir des travaux qui sont au-dessus de la force humaine, si je n'avais point élevé mon âme à Dieu? Sans trop approfondir cette idée encourageante, ce sentiment divin m'a bien dédommagé de tous les avantages ofierts a ceux qui voulaient traînr le peuple.

 Ou'v a-t-il dans cette adresse? une réflexion noble et touchante... Je nomme Providence ce que d'autres aimeront peut-être mieux appeler hasard; mais ce mot Providence convient mieux à mes sentiments. On a dit encore que j'avais fait une injure aux sociétés populaires. Ah! certes. Messieurs, je vous en atteste tous, s'il est un reproche auquel ie sois inaccessible, c'est celui qui me prête des injures au peuple, et cette injure consiste en ce que j'ai cité aux sociétés la Providence et la Divinité. Certes, je l'avoue, le peuple français est bien pour quelque chose dans la Revolution ; sans lui nous serions encore sous le joug du despotisme. J'avoue que tous ceux qui étaient au-dessus du peuple auraient volontiers renoncé pour cet avantage à toute idée de la Diviaité; mais est-ce faire injure au peuple et aux sociétés affiliées que de leur donner l'idée d'une Divinité qui, suivant mon sentiment, nous sert ti heureusement? Oui, j'en demande pardon à tous ceux qui sont plus éclairés que moi, quand j'ai vu tant d'ennemis soulevés contre le peuple français, tant d'hommes perfides employés pour renverser l'ouvrage du peuple, quand j'ai vu que le peuple lui-même ne pouvait agir, et qu'il était obligé de s'abandonner à ces hommes perfides; alors plus que jamais j'as cru à la Providence; et je n'ai jamais pu insulter mile peuple, si les sociétés populaires, en parlant comme je l'ai fait des mesures qu'il faut prendre pour la guerre ou pour la paix, n'éans le resour que j'ai fait sur ce qui s'est passé. »

Ces accents exempts d'amertume, touchants et melancoliques parfois, comme lorsqu'il parlait de l'epoque où, seul au milieu d'ine assemblee nostile. I s'etuit senti soutenu par le sertiment religieux semblaient un echo de la Profession de foi du Vicare savovard. L'orateur se defendit, avec non mo na d'eloquence, d'avoir outragé personne en soutenant son opinion contre la guerre, et en présentant Narbonne et La Favetle comme peu dignes de la confiance de la nation. 1, pirla encore de son estime pour les législateurs patriotes avec lesquels il se trouvant en desacroid sur quélques points (éeci régardant particilièrement Brisset et Gualet), et rappela que pour sa part, il n'avait (anais trouve granvais, lorsqu'il était invésti du caractère sacré de représenunt du neuple, que des citoyens courageux presentassent à l'Assemalce constituante des observations sur les fautes dans les quelles elle pouveit tember, préférant de beaucoup aux plates fisgorneries les péutions où se manifestait le véritable vœu du peuple. Quant aux nouveaux ministres, comment était-il possible de l'accuser d'avoir excité à leur égard les défances du peuple ? Il n'avait pas fait d'avance œur Soge, cela était trat, quorque plusieurs d'entre eux lui impliament beaucoup d'estirie man, avant d'en parler, il tenait à les voir à Lœuvre, e est pour quoi il n'en avait dit ni bien ni mal, tout en trouvant que le ministère regeneré s'amnonçait dans des circonstances heureuses, et en cela il avail obei à la seule inspiration de sa conscience. Il n'avait donc rien avance qui pôt decourager le peuple, lequel, avant jusqu'ici triomphé des plus grands dangers, saurait bien nurmoater encore les plus graves obstacles. Le patriotisme, d'où dependat le miccès des revolutions, n'était point, à ses yeux, une affaire de convenance, un sentiment se modificat selon les intéréta divers, mais un senamen, aussi pur que la nature, aussi malterable que la venté. Si conc il avait developpé or sentiment à son point de vue dans l'adresse doct il avait comé lecture, d'était dans l'espoir d'introduire la morale dans la politique; et, en terminant, il demanda à la societé de décider si les principes dont il a'était fait l'interprète étaient aussi les siens (1).



<sup>()</sup> Journal des debeis et de la corresp., etc. munico 167 La réponne de Robesperre s'elé reproduite dans ses lifeures, publiées par lapounerave, p. 1, p. 304, et dans limiteur partementaire par MM Baction et Ross l'Alli p. 445) à als pourtait re que M Mishelet, donn en déplorable partenhée prétend être un habite appet à l'année t. HI, p. 406). Cet admirable ors du la conscience outragée ne trouve même per crites devant lui et n'est a ses yeun qu'un de ces morresux le parfois expellents, injutement travailles, jui tennient dengreupe in tempe allumée passé municipale.

Une agitation tumultueuse succéda à l'éloquente improvisation de Robespierre, et longtemps le président se trouva dans l'impossibilité de mettre aux voix l'impression de l'adresse. Sillery-Cenlis proposa à la société de voter l'impression de cette adresse comme étant l'opinion personnelle de Robespierre; une demande de question préalable sur cet amendement fut accueillie par les cris es plus violents, et le président se vit dans l'obligation de se couvrir. La question préalable ayant été rejetée, l'évêque de Paris, qui occupaît le fauteuil, comme on l'a vui plus haut, se disposait à metire aux voix l'amendement de Sillery, et se donnait la peine d'en rappeler le sujet, quand une voix, partie du côté de la porte, lui cria brutalement : « Point de capucinade, monsieur le président, n A cette indécente interruption, l'ind gnation la plus vive se manifesta dans l'assemblée; de toutes parts on demanda le nom de l'auteur d'une telle insolence, et la séance fut levée au milieu d'un inexprimable désordre. Le membre coupable de cette apostrophe s'appelait Santhonax, son nom fut connu le lendemain; c'était un grand ami de Brissot et de Guadet, dont it embrassa la querelle. Les Girondins le récompensèrent bientôt de son zèle en lui donnant la place de commissaire de Saint-Domingue refusée par Louvet (1).

## VIII

L'éc.at auquel avait donné lieu entre les spiritualistes et les matérialistes, entre les déistes et les aihées, l'inutile et imprudente attaque de Guadet eut au dehors un long et profond terenussement. Cependant les journaux girondms, le Patriole françois de Brissot, la Chronique de Paris, de Condorcet et de Charles Villette, comprenant combien peu était habile l'intolérance manifestée par Guadet en cette circonstance, gardèrent sur l'incident du 26 mars le silence le plus

mansardes de Duplay. > (P. 405.) Comme si Robespierre, dont les improvisations d'ulleurs se répétaient tous les jours, avant pu prévoir qu'en prononnant le nom de la Providence il s'attirerant cette mercuriale de la part de Guadet! Il faut être aveugle comme l'est M. Michelet pour nier ce qu'ent d'imprévu cette réponse si modérée et si calme à une attaque au moins inconvenante. Au moment ab nom corrigeons les épreures de ce livre, il es trouve que deux grands prateurs de ce temps, MM. Thiers et Jules Favre, viennent d'invoquer l'un et l'autre la Providence (séauces des 28 et 30 mars 1865) à peu près de la même façon que Robespierre. Que dirious-nom ce-pendant si quelque Gusiet du Corps législatuf les cût accusés l'un et l'autre de vou-loir ramener le peuple sous le joug de la superstition?

(1) Memoires de Louvet (éd. Barnère, p. 42).



complet. Mais les Girondins, ce semble, furent épouvantés es songeunt à la force nouvelle que Robespierre pouvait urer du sentiment religieux. De quelle puissance d'opinion devait être revêta l'homme qui parmendrait à mitter le peuple, non pas uniquement à la notion du droit. man à celle du devoir, et lui inculquerait, avec les théories attrayantes. do l'egalité et de la liberté, les principes sévères de la morale et l'idée féconde et éternelle de Dieul Dès ce jour ils conspirérent es perte; nous allons bientôt les contempler occupés sans cesse à leur œuvremachavélique et souterraine, mettant su service de lours rancunes et de jeurs hannes personnelles, non-seulement leurs propres forces, leurs journaux partout répandus, mais l'argent de l'État et les positions officielles dont ils étaient maîtres. Sans trève, sans relàche, sams merci, et sans avoir été aucunement provoqués, ils vont s'acharner contre le patriole sincère et convaince que tant de services rendus à la cause de la Revolution, à la liberté, cuisent du peut-être rendre sacré à leurs yeux. Aveuglés par le demon de l'envie, par une ambition sam hornes, par cet orgueil insensé qu'ils reprocheront à leur adversaire, pour les verrons, pour arriver à leurs fins cramineiles, ne reculer devant aucun memongo, devant aucuno calomus, devant nucine manœuyre. Qui donc s'étonnera quand, poussé à hout, sei l' pour ainsi dire contre un ennemi puissant et disposant de toutes les faveurs, de toutes les piaces, Rebespierre sortirs, a son tour, des voies de la modération et de la douceur? Nous allons mantrer sous son vraijour la conduite de ces hommes de la Gironde, dont la modération patfaite et la loyauté scrupuleuse ent été chantees par des écrivains ignerants ou de manyaise foi, nous allons exhumer contre eax, des profosdeurs de l'histoire, de terribles arguments, fournis par eux, irréfragebies par conséquent, exposer leurs menées ténétreuses, mettre à sui leur âme enin; et, uni de preuves à la main, nous deberons les boomètes gens de tous les partis de donner tort à Robesquerre.

L'injustice de la sorue de Guadet attira à son adversaire des défenseurs d'un jour dans des feuilles habituees pourtant à le poursuivre d'incessantes distribes. Le Journal de Parus par exemple, où Lacretelle jeune épuisait contre lui Lart de la diffanation, se prononça hautement en sa faveur. Au nom de la morale et de la philosophie, aunom de la constitution, par laquelle était consacrée la hherté de conscience, l'auteur de l'article lui donnait raison « contre les frères huants » Puis il rappelait qu'un monument avait été récemment élevé à Roussons, lequel avait, en termes si magnifiques, proclamé l'emitonce de l'être suprême et qu'un vezait de placer tardivement au Panthéon cet autre philosophe qui avait été plus lois que Bobespièrre quand il s'était écrié : « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. » — « Je your paraîtrai peut-être un cagot, » disait le réducteur en terminant, « mais Rousseau, mais Voltaire, mais le constitution elle-même le sont comme Robespierre et moi (1). »

Cette absence absolue de croyances, qui forme un des traits distractifs de la Girondo et des révolutionnaires les plus exaltés, des Thermidoriens, in était dependant point dans le cœur de l'héroine des Girondina, de madame Rojand, beaucoup plus grand homme que son mari, sanvant l'expression très-juste de Louvet (2), et que la plupart des personnages de son parti, peut-on a outer. Admiratrice passionnee de Robespierre jusque dans les premiers mois de l'année 1792, ma dame koland, nous l'avons dit déjà, ne se sépara point de l'il sur une question de principes, car Robespierre mourra en Thermidor, ficeie à ses convictions de 1789; et quand, vers le mois d'août de l'année où nous sommes parvenus, la glorieuse femme rompra tout à fait avec lui, ce sera uniquement pour affaire de cœur : la passion violente qu'elle ressentant pour Buzot, passion révélée tout récemment par des documents imprimés aujourd'hui avait surtout contribue, selon nous, à l'entraîner dans le camp des Girondins, où elle suivit l'élan de soncœur dans une affection resiée d'ailleurs pure et chaste.

De convictions et de principes, en effet, elle sera bien plus avec Robespierre qu'avec ses amis de la Gironde, quo qu'elle alt écrit contre lui dans des Mémoires rédigés de colère, dont nous avons dù signaler déjà les contradictions, les erreurs, et, disons-je, les mensonges. Nous n'en voulons d'autre preuve que ce passage de ces mêmes Mémoires où, laissent de côté toutes les miseres de l'esprit de parti, les rancunes, les banes, où r'élevant à des considérations plus hautes, et comme ai les portes d'une prison ne pessiont pas aur elle lourdement, elle trace d'une plusie empruntée à Bousseau ces lignes de tout point admirables : « Les grandes idees religieuses, la croyance en Dieu, l'espoir de l'immortalité s'accordent fort bien avec la philosophile, et lui prêtent une plus grande base en meme temps qu'elles lui forment le plus beau couronnement. Natheur aux législateurs qu'unéprisent ces puissans moyens d'inspirer les vertus politiques, et de conserver les mœurs du peuple! Si c'étoient des illusions à faire natire,

Go gle

<sup>(1)</sup> Secretal de Paris, du Blavril 1792, à l'article Variétés: Le Camper B'etudent. Plus tard de journal sevient somme sur le même sujet. « Newton, Demartes, Bussiet, Pascel, Fénelon, panyres génies, » lit on au supplément du numéro du 10 mai, « su vous voules être parfaits, alles presdre néance aux «acchins; in, tenent en maint un betreit reuge, .'on vous démontrers par mule et une rasone sans réplique, d'est-d-dire par des cris et des harlements forcenés, qu'il n y a pas même de l'aveniment. «

(2) Mémbres de Leunes jéd. Barrière et Borville, p. 41.

il faudroit les eréct et les entretenir pour la consolation du genre humain(1)... » Et ces sen'iments, on les retrouve exprimés avec not moins d'éloquence et de célice esse dans maint endroit de ses Mémoires particuliers, également dalés de la prison de Sainte-Pélagie. Est-ce madame Roland ou Robespierre qui parle? Elle était donc bien plus en communion d'idées avec lui qu'avec les Grondins, qu'avec ce Guadet, dont elle à tracé pourtant un portrait flatteur (2), et qui imputa t à crime à un de ses concitorens in croyance en Dieu.

Robespierre vit bien tout de suite qu'il y avait de la part des meneurs de la Gironde une sorte de parti pris, une veritable conspiration centre sa personne, li en fut d'abord très-vivement affecté, ne comprenant pas comment, dans l'esprit de certains hommes qu'il avait traités usquici en veritables pitriotes, des quereiles particulières et de simples questions d'amour-propre pouvaient dominer l'intérêt géneral. Un moment on redouta pour lui une sérieuse indisposition, commenous l'appresdiune lettre que mus avors sous les yeux, et par laguelle. Augustin Robespierre mande au patriote Duplay de lui adresser au plus vite des nouvelles de son frèce. « Mon inquiétude est à son comble. Il ne tient à rien que je ne vole à Paris. » Il le chargeait en même temps d'annoncer a Maximilien la convalencence de leur actur Charlotte. laquelle veruit d'être elle-même assez gravement malade (3). Roberpierre, du reste, punant cans in conscience la force de résister à une cote le poissante, reprit aisément le dessus, et join de se laisser abattre, il ne cessa de se montrer aux Jacobins, et d'y prendre presque chaque jour la parole, résolu à opposer un front d'arrain à ses enneurs, étau besoin à dévenir accusateur à son tour.

Des le surlendemain du jour où il avait été l'objet de l'attaque de Guidet, une discussion assez vive s'étant établie sur le mode ce présentation des personnes qui désiraient entrer dans la société, il demanda et obtint que toute présentation fot suspendue jusqu'à nouvel ordre. Pour quels moufs? c'est ce dont le journai des Jacob nu n'a pas pris la peine de noss informer; nous savons seulement que la motion de Robestierre fut adoptée après de longs débats (§). Un peu plus tard, le vendreds 30 mars, il fut question de remettre à l'ordre du jour la lecture de son projet d'adresce, ajournée à la suite des soènes du 26, mais,

(f) Ibis., t. II, p. 154.



Memo-rus de madame Solved Ad. Barriero et Bervillo), nex. Vetere historiques,
 I, p. 311.

<sup>(3)</sup> Lattire d'Augustin Bon Robospouve à Duplity et Avent, en date du 90 mars 1705 ).
(4) Journal die debate et de la surgrepondence de la societe des Ames de la Constitution, fitzolgo 168.

la majeure partie des membresqui appartenaient à l'Assemblée législative se trouvant absents, on proposa à la société de retarder cette lecture jusqu'au dimanche. Co jour là était, en général, consacré à la réception des diverses députations, et par conséquent peu propre à une discussion serieuse, Robespierre en fit l'observation; un membre ayant insisté, il déclara que le dimanche il ne lui serat pas possible d'assister à la séance. Alors une voix : « Où donc est le civisme de M. Robespierre! » Le brasseur Santerre releva vivement cette inconvenance, à l'occasion de laquelle éclata un immense tumulte, force fut au président de se couvrir. On peut encore juger, par cette apostrophe indécente, à quel point certaines personnes, offusquées de la popular té de Robespierre, poussaient l'intolérance à son égard. Quant à lui, profitant du premier moment de silence, il monta à la tribune pour annoncer que, ne pouvant se résoudre à voir la tranquilité de la société ainsi troublée à son sujet, il retirait son projet d'adresse (1). Les Girondins triomphaient; ils se crurent alors entièrement maîtres des Jacobins.

IX

On s'occupait beaucoup en ce moment de la prochaine fête en 1 honneur des soldats de Châteauvieux, et cette solennité pouvait devenir l'occasion d'une réconciliation générale entre les patriotes; car tous sans exception, Girondins et autres, montrèrent une unanimité touchante dans le désir de consacrer par une cérémonie populaire la délivrance de ces victimes de l'aristocratie militaire. Condorcet et Collotd'Herbois, Brissot et Camille Desmoulins, Vergniaud, Robespierre et Guadet se trouvaient réunis à cet égard dans un sentiment commun. Plus vives en furent les colères des Feuillants et des royalistes purs ; une polémique ardente s'engagea de part et d'autre, et ce ne fut pas la faute du poête Roucher, d'André Chépier et de Dupont de Nemours si l'on ne s'égorgea pas dans Paris, tant ils s'ingénièrent à persuader à la garde nat onale que cette fête était une insulte dirigée contre elle.

André Chénier! Qui ne s'attendrit au souvenir de ce nom ullustré par quelques strophes immortelles, et par la fin déplorable de celui qui le portait Mais aussi combien injuste et passionné André Chénier se mon-

<sup>(1)</sup> Journa! des débats et de la correspondance de la Société des Amis de la Constitution, numero 169.

tra envers cette Révolution française dont il avait paru d'abord adopter. les principas! I faut lire dans le Journal de Parse ses articles pleies. d'appartame et de fareur contre les sociéés patrionques, dont son frère Marie-Joseph prit la défense en cette occasion. Cringmant d'être regaréé. comme l'auteur de ces articles si contraires à son opinion, celus-ciadressa au Journal de Paris une lettre syant pour but de mettre le public en garde contre toute confusion, et qu'il termine en déclarant e qu'il se forait toujours gloire d'être membre de la société des Amisde la Constitution, séinte aux Jacobins de Paris (1), » Cette réclamation avant été appréciée en termes d'une excessive malveillance, l'auteur de Catas Gracchus répundit par une nouvelle lettre dans lequelle on dasit : « Je vous remercie sinchrement de m'avoir épargné l'opprobre de votre estime, et je suis fâché qu'un homme de mérite comme mon frère soit insulté par vos éloges (2 . » Triste effet des divisions politiques qui mettent dans des camps opposés les frères, les parents, les amas! David, le pentre immortel, avait ete chanté autrelois. par André Chémer, lequel avant traduit en beaux vers le serment du Jeu de Paume. Eh bien ! l'artiste ayant saivi logiquement la voie révolutionnaire tandis que le poete faisant volte-face, David sacré « roi du savant pincesu » par Chémier, no sera p us bientôt que le « stupide Divid. » Et, chose plus triste à dire, dans la querelle où l'entratan la fête preparee pour les soldats de Châteauvieux, l'irritable poete deshonora sa plume par des mensonges indignés (3), que releva vertement un homme appelé à une sombre renommée. Collot-d'Herbois, ce protecteur juré des victimen de Bouille qu'on pouvait croire engagé alors. avec les hommes de la Gironde, car récemment on avait vu son nomfigurer dans les journaux de ce parti parmi les petriotes recommandés. pour le minutère de l'intérieur.

Non moins violent, non moins amerétait le médiocre poete Roucher, l'auteur du poeme des Mois, si bien dechiré par La Harpe, et qui de l'Almanach des Muses dont il avant été longtemps la providence, avant presé à la réduction du Journal de Paris. Nommé paus receveur des gabelles à Montfort-l'Amaury par la protection de Turgot, il avant, lui alassi, adopté d'abord les principes de la Révolution , mais une place de trois mille livres au département de Paris, due à la faveur des Feuil-

(2) Journal de Porte du 3 mars 1798.



Veyes estte lettre dans la journe, de Puris du 26 février 1798, et dans la Chronique de Paris du 20.

<sup>(3)</sup> Voyce le Journal de Paris du 4 avril 1782 André Chémer y racoute de la façon la plus etrange les évenements du Champ-de-Mara. Evidentment il se croyait pas un mot de ce qu'il ferivait. Consultes à ce sujet l'Élessées parlamentaire, par MM. Buches et Roug, t. XIV. p. 65 et auxv.

ints, membres du directoire, l'avait rejeté dans le parti de la cour, si nous nous en rapportons à un journal populaire du temps (1). Toujours est-il que Roucher se charges d'être l'auniteur gagé de Robesperre. Et en quels termes ce défenseur des intérêts feuillants apostropha-t-il le grand citoyen que, au heu de vouloir la liberté et l'égalité pour une petite portion de la nation seulement, avait, aux yeux d'une partie de la bourgeoisie, l'immense tort de les revendquer pour le peuple tout entier, et de proclamer comme la corollaire obligé de l'une et de l'autre le dogme de la festernité?

Vers cette époque, et pour des moufs que nous expliquerons tout à l'heure. Robespierre avait cru devoir donner sa denamon de ses fonctions d'accusateur public près le tribunal criminel du département de Paris. Il faut lire les réflexions que suggère cette détermination à l'un de ces hommes présentés par les mensonges de parti comme des types de modération, de douceur et de convenance . « Les faits que poursuit le tribunal crimine) ne sont pas ordinairement les œuvres de la classe qui a quelque chose et qui travaille; et quand par énsissel, ou per sympathie, ou per calcul, on est le zélateur de la classe qui n'a rien et se fait rien, on ne peut, à moins de pousser la vertu jusqu'à l'héroisme, on ne peut invoquer le glave de la loi contre des chente un des alirés (2). » O travalleurs qui, courbés sous votre dur labeur, usez chaque jour pour les besouts de tous une portion de votre force et de votre vie; paysans qui tires de la terre la nourriture commune; robustes mineurs qui descendes dans les entrailles du sol pour en extraire les matières indispensables à l'industrie ; ouvriers qui façonnez les métaux, travaillez le bous, tames le lin, la laine, le coton, et fabriques les étoffes dont nous sommes vêtus ; soldats qui donnez à la patrie les plus belles années de votre jeunesse; vous tous enfin dont les sueurs produisent les richesses des nations; vous, dont Robespierre a été l'infatigable soutien, pour qui il s'est dévoué jusqu'à la mort, vous l'extendez, su dire de cet écrivain modéré, vous êtes la classe e qui n'a rien! » hélas! c'est vrai trop souvent! « et se fait rien! » Roucher, on le voit, s'eût pas déparé la rédaction des Actes des Apôtres; il est été le digne collaborateur de Royou, ce Père Duchesne du royalisme, et Mallet du Pan n'avait rien à lu envier. De ces injures banales et grossières, parties du camp des royalates, Robespierre se préoccopal, peu , elles ne l'attelgnéent pas, et il y répondait seulement par le mépris, car elles ne pouvaient avoir la valeur de calomnies répindues par des citoyens réputés patriotes.

<sup>(1)</sup> Bimistione de Peris, numéro 143, p. 54.

<sup>(2)</sup> Journal de Ports, numéro de 24 avril 1792, an appelément. ]

Le Journal de Porte d'ailleurs s'était prononcé, lui aussi, en faveur des soldats de Châteauvieux , et si maintenant ses réducteurs, obéissair à un ordre des Feuillants, les traitaient d'assassins et de brigands, c'était par une de ces contradictions dont l'esprit de parti donne trop souvest. l'exemple, « Le sentiment et l'équité étoient pour eux, » avan-on pu lire dans ses colonnes, quelques semaines asparavant, et, seion ses rédactears, « le desir de bruser leurs chaînes étoit dans tous les cœurs (1), » Betoutes parts des souscriptions avalent été ouveries à leur intention, et la cour elle-même, on s'en souvient, avait apporté son offrande. Dans la sérnos du 28 mars. Bobespierre proposa à la société des Amis de la Constitution d'appliquer à des œuvres de bienfassance une partie des fonds destinés à la fête projetée en l'honneur des Suimes, de Châteasvieux, de secourir par exemple des victimes du despotiame, des prisqupiers pour dettes incarcères par des aristocrates qui auraient use de ceprétexte pour persécuter des amis de la laberté. Il demanda ensute qu'on ifit d'paraître de i Hôtel-de-Ville les bustes de Bailly et de La Fayette, de ce dernier surtout, qui portait sur son front l'empreinte des assassinate commis ass Chamo-de-Mars et à Nancy. On se possysit oublier, en effet, que La Fayette avait réclamé une couronne civique pour bonorer le triamphe sangiant de son cousia Bouillé; c'est pourquoi, pensaient les patriotes, son image devait être un objet injurieux aux victimes du massacreur de Nancy. Dejà pareille motion avait été soulevée au sein même de la commune de Paris (2). Plusieurs citoyens s'e étaient montrés contraires ; Robespierre s'en étonna. Une voix ayant désigné Dusauix comme un des opposants : « Celui qu'on vient de nommer, » reprit l'orateur, « est le plus excusable de tous par des crconstances particulières, » Le vieux Dusaulx était un ami de Bail y, sa résistance était puisée dans un seatiment trop honorable pour qu'on pit la trouver blârrabie. L'habitude de dresser des statues aux hommes vivants semblast à Robespierre dangereuse et funeste. On s'était abstenu d'en élever sux amis de la liberté, pour juoi donc cette exception en faveur des partisans du despotisme? Ce sentiment ne lui était pas personnel; a le croyant, disant-il, au fond du cœur de tous les painotes. • Out, out ! • s'ecrièrent un grand nombre de voix. En engageant les officiers municipaux à bannir du lieu de leurs séauces les bustes du ci-devant général de la garde nationale et de l'ancien marede Paris, il avait soin d'établir une distinction bien précise entre ces deux personnages, le premier ayant accablé le peuple des plus san-



<sup>(</sup>b) Journal de Parit, numbro du 8 junyier 1792.

<sup>4)</sup> Touts le nouveau nou donné à l'Hôtel-de-\ Ele fe Paris par un myété du corpsmunicipal en date du 7 mars 1798.

gants outrages, arrêté le cours de la Révolution, conduit la nation francaise de la liberté à un état d'incertitude fatal, remplissant le royaume de ses émissaires, et cherchant à semer la discorde parmi les patriotes, le second n'ayant péché que par faiblesse. Il conclut donc en insistant pour qu'une partie des sommes recueilles fût employée en œuvres de nienfaisance et de patriotisme, et que les bustes « du coupable La fayette et du faible maire de Paris » disparussent de l'Hôtel-de-Ville.

Tablien prit ensuite la parole, il annonça que la société des Amis de la Constitution de Versailles avait arrête que, durant le séjour des soldats de Châteauvieux dans cette ville, le buste de Louis XVI, placé dans la salle de leurs séances, serait couvert d'un voile, et il proposa aux Jaçobins de Paris d'imiter cet exemple (1). Mais, fidèle à son système de respect covers la constitution. Robespierre combattit la motion de Talifon, et, après avoir signalé le danger de confondre dans une indignation commune un roi voue dés sa naissance aux habitudes du despotisme avec les traitres qui lui prétaient leur appui pour accabler le liberté naissante, il prononça ces pareles remarquables : « Comme ami les lois, l'aime à écarter tout ce qui est étranger à la constitution et aux principes qu'elle a consacrés; c'est pour ces motés que j'oublieraicelui que la constitution a place à la tête du pouvoir exécutif, pour ne voir que les scélérats qui l'entourent. » Il fallait donc laisser de côté Louis XVI et toute sa famille, et s'en prendre des maux survenus et de la prolongation des ma heurs de la France aux intrigants dont s'environnait le pouvoir exécutif. On ne soupconnait pas encore la trabison directe et personnelle du roi. Rornors nous, disait Rollespierre, à cequi peut interesser la liberté, et ne donnons à ses ennemis aucun prétexte de nous imputer les crimes dont ils voudraient nous rendre coupables pour avoir un motif de l'anéantir. « Soyons toujours les amis de la constitution, car les amis de la constitution sont les amis de la laberte et de la paix. Nos ecnemis ne veulent que le désordre ; quand la paix règne, ils expirent. » Inflexible à l'égard des adversaires connusou cachés de la Révolution, il voulait essayer de les vamere en restant dans les limites de la légalité, sachant à combien de périls les agitations de la place publique exposent la liberté. Aussi se trouvait-il souvent dépassé par des patriotes per tolérants. A peine avait-il fini de parler, qu'un futur membre de la Convention, l'officier municipal Panis, se leva pour proposer à la société d'exclure de son sein tous les



<sup>(!)</sup> Le Journal des tébets et de le correspondance, etc. ne det mot de cette proposition, mais alle fut fute évidemment, puisque c'est a elle que répond Robespierre, dont autrement, les pareles n'eureient avous sens.

représentants de la commune convaincus d'avoir voté pour le maintien des bustes de La Fayetta et de Bailly. Ce fut encore Robespierre qui combattit et îlt écarter cette motion comme contraire à la liberté des optimons, et, sous son inspiration, la société se contenta de décider qu'on adresserait une pétition à la municipalité pour l'enlèvement des bustes de tous les hommes encore vivants dont se trouvait décoré l'Hôtel-de-Ville (1).

Quelque temps après, il requit pour lui-même l'application de cette mesure, favorable, selon lui, au maintien des principes de la liberté Voice à quelle occasion : Un des secrétaires venait de donner lecture d'une lettre par laquelle la société des Amis de la Constitution d'Autun annonçait qu'elle avait formé une confédération avec les autres sociétés patriotiques du département, et placé dans la salle de ses séances le buste de Robespierre à côté des bustes de Pétion et de Birabeau. Un membre, se levant alors, signala ce fait comme contraire à l'arrêté par lequel on avait proscrit les bustes d'hommes vivants. Mais, selon-Doppet, la société mère ne pouvait imposer ses arrêtes aux sociétés affiliées comme règle de conduite. Robespierre se charges de répondre, n'admettant pas une exception en sa faveur à une mesure provoquée par lui-même. Sans rien enjoindre aux sociétés affiliees, on était parfaitement en droit, dit-il, de les engager à se conformer à des principes avoués par tous les bons catoyens. La société fut de son avis, et prit une résolution dans ce sens (2)

X

La cérémonie organisée pour fêter la délivrance des soldats de Châteauvieux devait avoir lieu le lusdi 9 avril, le 6, on vint annoncer aux Jacobins que, les préparatifs n'étant point terminés, on serait forcé de la différer de quelques jours. Mais ce retard paraissait inopportun à Robespierre Que les décorations fussent prêtes ou non, it ne fallait pas, à son avis, remetre cette fête du peuple et de la liberté, nom dont il la baptisa aux applaudissements de la société, et qui lui fut conservé. Sans doute il admirait ces décorations ingénieuses auxquelles travaillaient les plus éminents artistes comme pour rendre hommage

(2) Total., numéro 179



<sup>(1)</sup> Voyez le Journal des débats et de la correspondance de la Société du Amis de la Constitution, numéro 168.

à la nation; d'autres occasions ne tarderaient pas à se presenter au l'on aurait encore à exposer les crimes de l'aristociatie, et alors David et les autres artistes auraient le plaisir de voir leurs talents contribuer au triomphe de la liberté; mais il lui semblait indispensable de mainteair la fête au jour primitivement fixé, cette fête à laquelle le conseil général de la commune avait décidé de se rendre en corps (1)

Les aristocrates de toutes munices, les Feuillants, la faction des Lameth, ces Duport et des Barnave, metiaient tout en œuvre pour empêcher cette manifestation patriotique : à un arrêté fraternel, où le maire de Paris invitait ses concitoyens à ne point paraître en armes, le modére Dupont de Nemours répondait par un pamphlet où la violence était égals au cyname du mensonge. Affit manœuvres et aux intrigues de ces hommes conspirant pour renverser les projets les plus utiles et semer la discorde, Robespierre voulait opposer la célérité. Le plus grand ennemi de la liberté, celui qui s'opposant le plus en ce moment au triomphe du patriotisme opprimé il le désignait hautement : c'était, dus t-il, « un genéral réservé depuis longiemps par la cour à de grands desseins. »

Tout le monde, à ces peroles accueilles per de longs applaudissemen's, nominait la Fayette. On se ferait une idée singulierement fausse de ce général si l'on jugeant sa conduite à l'époque de la Bévointion par cette qu'il a tenne dans les dernières années ce sa vie , lorsqu'après avoir essayé de donner à la France un ro populaire, il passa pour un des représentants les plus élevés de l'opinion républicaine. Au moment où nous sommes (en avril 1792), La Payette était suspect, très-justement suspect à tous les vrais patriotes. Depuis le jouroù Louis XVI avait pris la fuite, le général s'était associé à toutes les mesures compressives; on n'a point oublié peut-être le rude accueil que lu: avait fast Danton quand, le voyant revenir aux Jacobins qu'avec les Lameth et tant d'autres La Fayette avait désertés pour les Feuillants in lui avait montré en perspective l'échafaud destiné aux traîtres. Après les événements du Champ-de-Mars, où les dermères lueure de sa popularité s'etaient effacées dans le sang, le général avait contribué à altéter la constitution dans un sens tout à fait opposé à l'esprit et aux principes de la Déclaration des droits. Enfin, on l'avait vu accepter le commandement d'une armée auquel l'avait appelé la cour par une violation formelle de la constitution; peut-être avait-il pensé dévenir bientôt ampi maître des destinées de la France. La Fayette, on ne-



<sup>(</sup>I) Extract du registre des délabérations du conseil général de la commune. Arrèle agné Pétion, moire, et Reyer, secretaire adjoint, depuis Boyer-Collard.

peut le nier, était alors une veritable puissance, et la cour, sinon la reine, plaçait en lui son espoir. Il n'avait plus à sa disposition la garde rationale de Paris, mais il y avait conserve un parti considérable; le directoire du département lui était tout dévoué, et il se trouvait à la tête d'une armée nombreuse, du dévouement de laquelle il ne paraissait pas douter. L'attaquer à la face du pays , denoncer ses manieuvres et ses intrigues, dévoiler hautement ses secrets dessens , si bien pressentis, lui demander compte, su nom de la constitution , d'un mandat donné et exercé en violation d'un article de cette constitution même, i 'était point une tâche exempte de périls, et, pour oser l'entreprendre, li faitait un nomme de la trempe de Robespierre, Jont cependant quelques écrivains ont si gratuitement contesté le courage.

Le bruit de la présence du général à l'aris vanut precisément de serépandre, et Brissot, dont la leudle avait annoncé peu auparavant la reprise des scapces des Feullants dans l'eglise Saint-Honoré (1). n'avait pas manqué de témoigner une surprise profonde de cette soudaine arrivée (2). Que, de la part des patriotes arlents, le général devint le point de mire des plus vives attaques, c'était donc tout naturel. Robespierre le montra excitant à propos de la fete prochane les défiances, nonpas de la garde nationale, laquelle, selon lui, était le peuple. actré et se séparait pas sa cause de celle des victimes du despotisme. mais les defiances de l'état-major de cette garde nationale, où s'étaient rélig és tous les partisens de la cour; il le montre conspirant avec les membres du directoirs ; égarant per son hypocrisie une foule. de bors citoyens dans la capitale et les départements ; semant la division au sein même de la société des Amis de la Constitution, et d'autant plus dangereux, qu'aux yeux l'un certain nombre de personnes peuéclairées il conservait encore une apparence de patriotisme, et, de concert avec tous les ennemis de la Révolution, se meitant en état de profiter d'un moment de crise pour étouffer la liberte ou forcer le peuple à l'acheter par des torrents de sang et d'incalculables calam tes. Robespierre entrevovait dejà le spectre singlant du 10 août.

Les organisateurs de la fête avaient imaginé de prendre pour devise : Bouillé avaiest compable. Certes, disast Robespierre, ils sont innocents tous coux qui, trompés par les ennemis de la hiberté, ont cru agir au nora de la bit. l'exécuter et défendre la liberté; les gardes nationaires de Merz, comme celles de Paris, étaient également patriotes et innocentes à ses yeux; on avait seulement abusé de leur bonne foi. Ainsi

<sup>(1</sup> Patriote françois, numero 964.

<sup>(2)</sup> fold., numbro 274.

done, poursuivait-il, la fête prochaine ne pouvait impliquer aucuncaractère d'hostilité contre la garde nationale; mais était-il possible de présenter Bouillé comme le seul coupable ? Von , car ce genéral de la cour avait toujours marché un décret à la main, décret rendu sur les rapports mensongers des officiers en garaison à Nancy et du ministre de la guerre La Tour-du-Pin. Or n'étaient-ce count La Fayette et ses amis qui, la veille du jour où avait éte rendu ce décret fatal, avaient répandu dans l'Assemblée constituante le fiel et la calomnie, qui mi avaient coupé la parole, à lui Robespierre, qui s'étaient opposés violenment à toute discussion de nature à éclairer l'Assemblée, et, une fois le crune commis et couvert par eux d'un voile impénétrable, avaient demandé des couronnes civiques pour les assassins et ordonné des fétes dans tout le royaume afin d'éterniser le souvenir de ces affreux massacres? Au lieu de dire . Bouillé seul est coupable, il fahait donc dire : Les tyrans seuls sont compables. On était sûr de voir tous les bons catoyens se rather dans un sentiment commun, quand ils suraient été édifies sur le principal auteur des intrigues à l'aide desquelles on était. parvenu jusqu'ici à mettre obstecle à la fête. D'universels app audissements avaient éclaté quand Robespierre avait montré La Fayette tenant encore dans ses mairs, toutes convertes du sang des victimes du 17 juillet, les moyens d'anéantir la liberté. Mérlin (de Thionville) prit la parole après .ui. Il raconta jue, peu de temps avant le massacre de Nancy, un aide de camp de La Fayette était veau demander à Thionville deux cents hommes, et que lu-même, officier municipal alors, avait réponcy : « Les gardes nationales de Thionville périront jusqu'au demier homme. pour repousser l'ennemi, mais elles ne consentiront jamais à marcher pour assassiner leurs concitovena. » Il demanda donc, lui, qu'on adoptât pour devise: La Fauette seul est coupable. Ces diverses propositions avant été mises aux voix et adoptées. Merlin, Santerre, Taluen et quelques autres furent chargés d'ai er sur-le-champ faire part des résolutions des Jaçobins au comité central des sociétés patriotiques (1).

Ensuite parut à la tribune un homme qui, relié par tous ses antécédents et par sa famille à l'ancien régime, n'en avait pas moins embrassé avec ardeur les opinions démocratiques. C'était le prince de Hesse, frère puiné du landgrave de Hesse-Rothembourg. Attaché depuis longtemps au service de la France au moment où éciata la Révolution, il se trouvait en 1792 commander la ville de Perpignan; à il se mit a la tête du mouvement révolutionnaire, et, de concert avec les administrateurs, accusa le ministre Narbonne de laisser sans défense



 <sup>(1)</sup> Journal des de la correspondance de la Societé des Amis de la Constitution nuncio 173.

toute cette partie de la frontière. Il évait adressé sa dénonciation à Brissot, qui s'était blen gardé de rien révêler. Après s'être plaint ambrement de n'en avoir vir aucune mention dans le Patriole françois, le prince paris nasez longuement des départements méridionaux, où, selon lui, existait un projet de contre-révolution depuis Perpignan jusqu'à Arian. « On y vout la hierté », s'érris-t-al » mars je vous durai avec M Bobe-pierre que vous n'avez pas à perdre un instant, » Il termina non d'arours, plein ces sentiments les plus patriotiques, en réclamant la faveur d'aller mourie sur les frontières pour se patrie adoptive (1)

Le surjendemain, Robespierre renouvelait sa motion d'appliquer it des ouvres de bierdasance une partie des finds destrués à la fête des soldaits de Châteauviers, et proposait en même temps à la société d'associer à cette fête les gardes-trançaises, qui, des l'origine de la Révolution, avaient fait preuve de tant de de/ouement à la cause de la liberté, et pour cela avaient eté l'objet de persécutions constantes de la piet des eternels ensemis de l'égalité; cette dernière proposition avait été reque par d'unanimes noclamations.

Le même jour, une lettre, par laquelle le commandant de la garde nationale de Mécon réclamait le désarmement de tous les citoyens, à l'exception des gardes nationaux, ramenait hobespierre à la tribune. Cette demande lui paraissa t être d'accord avec un système imagiré depuis longtemps, et consistant à reduire singulièrement le nombre des gardes. nationales, à en exclure tous les citoyens neu fortunés, et à désarmer ains, la portion la plus nombréuse du péople, afin de la livrer à la mercide celle dont les intérêts se trouvaient plus en rapport avec les intérêts. de l'aristocratie. C'etuit le système de La Fayetie; on devait donc le repousser avec indignation. Au mêmo instant, et comme pour donner plus de poids à ses paroles, on dénoncais une délibération prine par le bata, ilon des Fulles-Sunt-Thomas contre la fête des soidats de Châteauvieux. Robesoierre a'opposa à la lecture de cette déabération : œuvre , de queique aristocrate, car il se refusait à croire qu'il y eôt dans l'arisun batathon asset guagrené pour prendre un tel arrêté. Il lui semblait au-dessous de la dignité de la société de s'occuper de la denonciation d'un pareil écrit, aigné d'un lieuteaant pommé Paindavoine : c'était aux magistrata à faire ce qu'ils jugeraient convenable. Ser se proposition, la société passa dédargneusement à l'ordre du jour.

Le lendemain lunds 9 avril, les coldats de Chitecuvioux arrivèrent

<sup>(</sup>f) Journal de délatest de la correspondence de la Societé de Acés de la Constitution, jumpire 173. Le prince de Hense, après avoir serve la Re-clution française, à inquelle il demoura leyalement attaché de curet, mourait pas vie à Finanfort, le 19 mars 1921, à l'ign de soisente-dix aut-

à Paris, après avoir été, à Versailles, l'objet d'une ovation enthousizate. Ce jour-là n'eut pas encore heu la fête projetée; on avait décidément préféré l'ajourner, afin de laisser aux artistes le temps d'achever les décorations et de lui donner un caractère de grandeur musté Toutefois, dans la journee, ces soldats, accompagnés d'un detachement de la garde nationale de Versailles, furent reçus au semde l'Assemblée législative, où leur admission avait été l'objet d'une orageuse discussion, et les honneurs de la séance leur furent accordés sur la demande du president Dorizy (1). Dans la soiree, Collot-d Herbois les présenta aux Jacobins : Vergniaud, qui présidait la séance, embrassale plus jeune et le plus âgé d'entre eux, après les avoir comp imentes en quelques paroles expressives. Ils allaient sortir pour se rendre à la municipalité, quand Robespierre monta à la tribune. Collot-d'Herbois ne voulut pas qu'ils se retirassent sams avoir entenda l'homme qui à l'Assemblée constituante les avait défendus avec tant d'énergie, et depuis s'était si souvent intéressé à eux. Robespierre énumera alors les nombreux services rendus à la cause de la Révolution française et de la liberté par le régiment de Châteauvieux et les gardes-françaises; pois il engagea les membres de la société appartenant à l'Assemblée législative à solliciter un décret qui donnat à tous les soldats persécutés. à cause de leur patriotisme la faculté de rentrer dans un corps de leur chorc ou de former une légion particulière. Au moment où les heros du tour allaient quitter la saile, Guadet demanda que, pour perpétuer le souvenir de l'acte de justice dont ils venzient d'être l'objet. on envoyat à toutes les sociétés affiliées le procès-verbal de cette seance, en y journant la liste des membres de l'Assemblée législative qui, dans la journée, avaient voté pour ou contre les bonneurs de la céance à accorder aux soldats de Châteauvieux (2).

Montagnards et Girondins, on le voit, étaient d'accord sur les points les plus essentiels de la Révolution. Pourquoi donc faut-il que de misérables questions de personnes les aient divisés et jetés dans de ai funestes luttes ? Ah! le cœur saigne en y songeant! Comblen coupables aussi œux qui provoquerent ces combats, et ne surent pas sacrifier à l'intérêt public leurs ressentiments implicables!

(I) Voyna le Moniteur des 10 et 11 avril 1792.

<sup>(2)</sup> Journa, du débate et de la correspondence de la Societé des Amis de la Constitution, membre 175.

XI

On approchant du jour finé pour le célebration de la fête de la Liberté, et plus en en approcha t, plus semblait croftre la fureur des Feuillants. et des partisans de la cour. Les obstac es de tous genres imag nés jur le directure de Parm, ou mégeneut les Tabeyrand, les Benumetz, les Desmeuniers, et dont La Fayette était l'âme, l'inspirateur et l'espoir, amenèrent le 5, sun Jacobjan, une nouvelle sortio de Robespierre contre le général. « Je quel droit, » s'écria-t-il, « vient-il mettre ici sa làche ambition en coposition avec le voie de tous les patriotes, avec le voie du geople de Faris, avec le vœu de la France entière? De quel aroit one-t-il. former le projet de convertir en des jours de déuil des jours consacrés. au triomphe de la liberté et ce la justice? Que agmilie donc le trouble. qui nous agite dans le sein de cette société, qui se répand jusque cans les départements? » Puis, passant en revue la conduite de La Fayette. depuis le moment où, revenu d'Amérique après avoir eu le bonheur de servar sous Washington, le géneral avait essavé de profiter d'une regulation usurpee pour dir ger la Revolution française, il le montra cherchant. à faire adopter une déclaration des droits incomplète, et qui heureusement avait été rejetée. Il se montra porté au généralat par les antrigues. de ceux qui, à cette époque, s'étaient amparés de l'Hôtel de-Ville, et proposant, peu après l'installation de l'Assemblés constituante à Paris, la los martiale jusqu'à trois fois dans une même séance, il le montra. enfin s'app'iquant dons toutes les circonstances à renforcer le parti de la cour, à faire rétrograder la Révolution. Bevenant encore sur l'événement du Ciamp-de-Mara, il rappela qu'on mavant jamos informécontre les assassus des deux hommes ammolés dans la matinée du jour où le champ de la Felération avait été arrosé du sang des patriotes, modis qu'un tribusal, investi d'un pouvoir illimité, avait arbitra rement poursuivi, détenu et persécuté des citoyens co ipables. du soul crine de patriotisme, l'inevait bien qu'et dénoncent la Fayette. il s'exposait à de terribles ressentiments, peut-être aux coups des assession, main, duent il en terminant, a la l'houre où les poignards m'attendront, je e denomberal encore de toutes mes forces au mépris public (1). »



d) De tous les journeux granden, retui de Condorret menageux sest La hayette. Le Potrone proçon de Brusset, upres l'avoir si longieups adule, le ulmonquit, a son.

Après lui monta à la tribune un homme dont quelques jours auparavant il avait eu à subir une violente attaque, sur laquelle nous aurons à revenir tout à l'heure. Réal, c'était lui, renchérit encore sur les accusations articulées contre La Fayetie, et dénonça, comme étant un des employés des bureaux du ministre des contributions publiques, de Cavière, le heutenant Poindavoine, signataire de la protestation contre la fête des soldats de Châteauvieux, fête definitivement fixés au dimenche 15 avril (1).

Au commencement de cette séance, un membre de la société avait présenté a ses collègues un Auglais et un Français, inventeurs d'un canon perfectionné avec lequel on pouvait tirer vingt-eing coups à la minute, et Desfieux avait proposé à ses collègues d'ordonner des expéries ces aux frais de la société. Robespierre combattit vivement cette motion comme contra re aux principes de l'human.ié. Toute invention ayant pour but d'accélérer la destruction des hommes était, à ses yeux, une chose toujours déplorable. Il ne pouvait être d'un autre avis, étant enneme de la guerre en principe. Déjà, vers la fin de l'Assembles constituants, un inventeur était venu lui soumettre une carabine tirant neuf coups consécutifs, et sous ses yeux, dans le jardin de sa maison de la rue de Saintonge, s'était livre à des expériences dont les résultats avaient été des plus satisfa:sants. Aussi, consulté par cet inventeur, Robespierre l'avait-il instamment prié de laisser de côté sa meurtrière invention. sur laquelle un silence absolu avait été en effet gardé. Mais, poursuvait Maximilian, après avoir raconté ce fait interessant, il y avait à avoquer encore d'autres raisons que celle de l'humanité. Si une telle découverte était de nature à donner aux peuples un avantage momentané sur les despotes, elle ne tarderan pas à passer également entre les mains de ces dermers, et deviendrait alors un instrument de plus pour l'asservissement du monde. Ces considérations déterminèrent la



tour, à la vinuiete publique, et l'on peut lire dans les Assaier patriotiques de Mercier et Carra, deux Gircudius dévoués . « L'incorruptible et vertueux Robespierre, dans la aéance de la société des Anns de la Constitution du 11 de ce mois, a déusasqué sous tous les rapports le caractère et la conduite du général Monck-La Fayette. Les vérités qu'il a développées à cette occasion, et qui sont constatées par les faits, out rellement frappé tous les espuis et ouvert tous les yeux, qu'il n'y a plus que les fourbes comme La Fayette lui-antme qui pesseant résister à l'évidence. Cet homme est enfin count, et l'on est plus scandalisé que jamais que l'Assemblée nationale ait souffort qu'il fût nommé par le pouvoir exécutif pour commander une armée, en infraction de la orqui défend aux membres de l'Assemblée constituants d'accepter aucune place de ce pouvoir exécutif pendant deux une. Mass la justice et la vézité triompherent des fourbes et des traitres... »

<sup>(1)</sup> Journal des débate et de la correspondance de la Société des Amis de la Constilution, numéro 176.

société à passer à l'ordre du jour sur la proposition de Desfieux (f). Que étrait Robespierre de nos emors rayés et de toutes nos armes de précision, dont paraissent assez peu s'émouvoir les philosophes de noire temps?

La veille du jour où devait avoir lièu la fête de la Liberté, on l'ontendit encore il venant réclamer contre l'oubit dont les gardes-frarcaises avaient été l'objet dans le programme de cette fête, à laquelle des honneurs rendus à ces braves soldats re pouvaient, sejon lui, qu'ajouter un grand caractère. Il invitait donc le seuple et les Susses. de Châteauvieux à les prendre par la maia et à les unir à cus dans le triomphe de la liberté. Sillery-Genha prit aussi la parole pour déponcer les Mallet du Pan, les Boyou, les Dupont de Nemours, auteurs de calomnies sans nom, et déclarer que sur tous ses points il adoptait les peur cipes de Bobespierre. Un membre ayant ensuité proposé à la applété de désigner un jour de la semaine mavante pour prendre le devil en i honneur des gardes nationaux toés dans le Midi, et cela afin de répondre aux malveillants qui accusaient les Jacobins d'être hostiles à la garde nationale, Pobespierre, tout en témoignest de son étachement sincère pour les gardes nationales, dont il s'était toujours montré. l'ardent défenseur, repoussa ce moyen de les honorer comme margnifient I. valen mieux, à son avis, profiter de la sol-muié du lesdemain. pour fêter par des signes et des enthlèmes funéhœs les gardes natiopaux victimes des discordes civiles (2). Et en effet, le lendemain, deux sercophages figurèrent dans l'imposent cortége, dediés, l'un aux mênes des gardes nationaux, l'autre à coux des soldats de Châteauvieux.

Le dimanche 15 avril 1792 se célébra enfin cette fête de la Liberté, qui avrit excité entre les partis une si ardente polémique. Comme toutes les cérémonies de la Révolution, auxquelles de veritables artistes donnérent toujours leurs souts, celle-ci fut magnifique et majestiques. Elle se distingue auritout par l'absence de touts baion nette; on ne voulait pas qu'en ces sciennités pacifiques apparût i mage de la guerre : les emblèmes de l'abordance et de la fécondité, de simples épis de blé rampasquient l'appareit mourtrier des armes. Le char de la Liberté, morté sur les propres roues de celui qui, l'année précédente, avist servi à l'apothéese de Volture, avait été illustré par le pascesa de David. Sur l'un des cètés, le grand pointre avait représenté Brutus l'ampound à percer de se fièche la pomme placée aur la tête de son emposant à percer de se fièche la pomme placée aur la tête de son emposant à percer de se fièche la pomme placée aur la tête de son emposant à percer de se fièche la pomme placée aur la tête de son emposant à percer de se fièche la pomme placée aur la tête de son emposant à percer de se fièche la pomme placée aur la tête de son emposant à percer de se fièche la pomme placée aur la tête de son emposant la celle de la celle



Journal de Arbeis et de le correspondence de la Société de Arrie de la Constitution, numéro 176.

<sup>(</sup>ii) Mid., numéro 173.

fant. L'ordre le plus parfait présida à cette fête populaire; plus de cent mille entoyens y prirent part, et, de leurs pournnes s'échappèrent des bénédictions sans nombre auxquelles se mélaient les noms de pitrie, d'Assemblée nationale, de Pétion et de Bobespierre (1). Tandas que dans le Journel de Paris paraissait, le jour même, l'imbe bien connu: « Salut, divin triomphe ! » d'André Chémer, un de ces cris de colère et de hame dont était contamier cet écrivain modéré, retentissaient de toutes parts des hymnes de paix et de concorde, œuvre de son frère Marie-Joseph, et dont Gossec avait composé la missique.

Le surlendemain, flobespierre montait à la tribune des Jacobins. pour proposer à la société de consacrer à jamais la memoire du triomphe remporté par le patriotisme dans la journée du 15 avril, en dépit des intrigues, des insuites de l'aristocratie et de la cour. On peconnaissait jades que des fêtes consacrées à l'injustice et au despotismo, monumenta lugubres de la misère des peuples; il était bon, disait-il, de léguer à l'avenir le souvenir de cette lête de la liberté, de ce jour auquel, depuis le commencement de la Révolution, on ne pouvat comparer que celu, où le roi était venu de versailles à Paris. « Le jour du 15 avril fut pur et sans tache; c'est le jour où l'innocence trompha du crime et de la celomnie; la liberté, du despetisme; la misère et l'indigence, de l'orgueil et de l'aristocratie; et le peuple, de tous seu oppresaeurs. C'est ce jour où le peuple se défendit contre la plus puissante de toutes les altaques que lui aient livrées ses ennemis, celle de l'mirigue et de la pertidie, contre toutes les manœuvres des enneme qui voulaient troubler le concert de cent mille citoyens assemblés. » Il s'agissait de savoir qui triompherait du peuple ou d'un petit nombre d'homines corrompius; or la Révolution n'etait, à ses yeux, que la plaidoirie solennelle de cette grande cause. Répandre la lumière sur l'evénement du 15 avril. c'était confondre à la fois et la calomnie et les calomniateurs. Il emit donc l'avis qu'une relation bien circonstancies de cette fête fût adressée à toutes les sociétés affiliées; que chaque année, à pareille date, tous les bons citoyens en celébrassent l'anniversaire ; enfin qu'une inscription rappelant cette augusto cérémonie fût placée dans les salles des séances de toutes les sociétés des amis de la Constitution. Cette triple proposition fut adoptee à l'una nimité, et Merlin (de Thionville), prenant aussitôt la parole : « Jademande que M. Robespierre soit chargé de rédiger avec son âme de feu le récit de cette fête, et qu'il soit prié de ne pas oublier qu'un clioyen (c'est moi) a entendu dire à un homme du peuple que, sans La

<sup>(</sup>i) Voyer les Reconstions de Parts, numéro 145, où se trouve une relation trèscomplète de cette fête, dont rendirent compte a plupart des journaire du temps

Faverte, see prêtres et les basennettes, tous les peuples seraient heureux (1). »

Cette fête de la L herté, si grandiose et si passible, et à laquelle troiles partisans de la cour avaient essayé de mettre obstacle, porta su comble l'exaspération des Feuillants et des royalistes; ils se sentirent vaincus. Sans doute la avaient compté sur que ques desordres pour avoir l'occasion de calomnier le peuple et de persécuter les patriotes, comme à l'epoque du 17 juil et leur attente fut trompée. Les membres du directoire du département n'en écrivirent pas moins à Pétion une lettre courte et sèche, aûn de lui recommander la plus sévère vigilares de la pouce pour le lundi « lendemain d'un rassemblement », saivant leur expression à dessein méprisante. Fobespierre, à qui son ami le maire de Paris avait communiqué cette irjonction injurieuse pour la population parisienne, ne put conteme son indignation; et le soir aux Jacobans, la lettre des Tatleyrand et des Beaumets à la main, il demanda à qui devait s'appliquer ce terme de vigilance, ou des membres du directoire, toutours prêts à trahir la pation, ou du peuple, qui la veille avait donné un tel exemple de calme, de modération et de patrictisme." Ah! six vant ces messieurs, il fallait l'empêcher. de sentir sa propre dignité, empécher la justice et l'human té d'être. famois entendues, afia de permettre aux plus méprisables des hommes de reguer au nom de la liberté et d'exercer hypocratement le plus intolérable des desportames. Mais c'étaient eux-mêmes, disait-il en finissant, qu'il était nécessaire de surveiller avec soin, pour s'opposer à ce qu'au nom sacré de la loi, profaré par eux, ils ne semassent les germes de la guerre civile et ne persecutassent partiellement les meilleurs citoyers 2. Il est aisé de comprendre quels trésors de haine s'amassaient dans le cueur des royalistes contre un homme que, à toute heure et d'un front inébranlable, défendant la Révolution, la démocratie, la liberté. À tout prix il fallait aux Feuillants une revanche du cette téta de la Liberté : la mort du maire d'Étampes, récemment tué dans une sédition, événement regrettable auquel les pairrotes étaient lisen. évidenment étrangers, leur fournit l'occasion fant cherchée, et nous les verrons bientôt opposer à la cérémone du 15 avril une lété extratoire en l'honneur de maire Simonneau, de qui nous aurons prochainement à nous occuper.

<sup>(1)</sup> Jeurnal des débats et du la correspondence de la Sarveie des Amis de la Constituings , Buildes 178 .

<sup>[7]</sup> Pest., numéro 179, ...

# 31X

Chose singuilièrement triste à dire ' la haine dont les partisans de la cour honoragent Robespierre n'était rien auprès de celle que lui avaient vouée dès lors les Girondins, et dont nous allons voir les effets se produire incessamment sous toutes les formes, dans les journeux, dans les brochures, à la tribune. Leur animosité, dans ce mois d'avril 1792, atteignit des proportions à peise croyables. Et quand on a patiemment, minutieusement étudié, analysé les accusations niaises et vides, les calomnies odieuses portées sans provocation aucune par les hommes les plus influents de la Gironde contre le défenseur le plus dévoué et le plus convancu de la Revolution française; quand en s'est rendu compte des moyens déloyaux par lesquels ils ont essayé de les propager par toute la France; quand on a découvert enfin que tant de distribes sans nom et de discours pleins de fiel n'ont eu d'autre mobile que l'amour-propre et l'envie, on est bien forcé de reconnaître qu'à l'égard de Robespierre, les Girondins ont été les plus intolérants et les plus haineux des hommes. Étonnez-vous donc après cela qu'ils se soient attiré des représailles terribles! Nombre d'écrivains se sont contentés d'apprécier un quement, d'après ces represailles trop justifiées, la question pendante encore; il est temps de remettre chaque chose à sa véritable place, et d'inviter tous les esprits impartiaux à juger euxgradues de grand procès, d'après les documents irréfragables et authentiques dont nous nous servons pour écrire cette histoire

La querelle était née, on n'en souvient, des débats sur la guerre; et l'on n'n pas oublie non plus combien, à côté de Brasot et de ses amis, Robespierre s'était montré convenable et mesuré, Apassée un moment sous les auspices du vieux Dusaulx, elle avait été seulevée de nouveau par Guadet, à propos de la question religieuse; cette fois encore Robespierre avait donné l'exemple du tact, du bon goût et de la modération. Il était réservé à un bomme qui cherchait fortune dans la Révolution, à Réal, de reprendre contre lui l'initiative des attaques. Voyant les Girondins au pouvoir, il estima très-utile à son ambition de leur être agréable. À la séance des Jacobins du 2 avril, séance présidée par Verguaud, Robespierre, après avoir donné lecture d'ane lettre venue d'Arras, par Jaquelle on denonçait de nouvelles menées des prétres réfractaires dans le département du Pas-de-Calais, avait demandé et obtene la permission de parler de lui; voici pourquoi. Àn sujei de la discussion récemment provoquée par Guadet, les journeux feuillants

et royalistes, juges bien désinteressés en cette occasion, s'étaiest prinoncés pour Robespierre, lequel, du reste, dédaigna toujours les élogis ou jes injures des partisans de la cour , mais les Girondais de manquètent pas de relever avec aigreur les compliments adressés à leur atvorsaire. Dans son Courrier des quatre vingt trois départemens in 1" avril, Gorsas reprocha vivement aux auteurs de la Gazette uniposelle d'avoir « distribé leura poisons » sur les membres de l'Assembles légis ative dont les opinions différaient de celle de Robespierre, et fat l'éloge des principes et de la conduite de ce dernier, croyant sais doute le gagner en le flattant. Le journaliste girondin ajoutait, il est vrai, que l'epinion de Robespierre n'était point le fruit d'un esprit le parti, qu'il était incurruptible, et que les hommages de la Gazeite emocraelle no pouvaient que l'ind gner (1). Mais n'y avait-il point use peute perfidie dans ce ras prochement ertre ses principes et les louisges toujours un peu amères dont il avait été l'objet de la part de quelques feuilles royalistes? Robespierre le peuss, et nous verrois biestet, en effet, tous les journaux gironcins s'efforcer, avec une cioanante. mouvane foi, de présenter sa conduite et celle de la presse royaliste. comme identiques. Il crut donc convenable, lui que depuis trais ans tors les ennemis de la Révolution avaient poursuivi de tous les outrages, de toutes les calomnies, de se justifier d'un éloge tombe per hasere sur son nom de la plume d'un écrivain de la cour. Il prit la peine, para'til, ile parler longtemps pour prouver qu'il n'était pas soupgonnable, comme a il n'eût pas eté à l'abri de tout soupcon, et termina son ducours par une sorte de defi jete à ses accusateurs. « Si quelqu'un a des reproches à me faire, je l'attends soi, y a 3-il quelqu'un qu'il se Out, moi, s'écris Réal. » - Et comme aux applaudissements d'une partie de l'Assemblée semélaient quelques huées, le futur comte, la futur conscillar d'Éat, le futur préfet de police impérial parla de son indépendance, de son amour de la liberté. Parce que Robesoierre était resté fidèle à ses convictions au sujet de la guerre, il l'accusa d'opimâtreté, et, - ce qui était un memonge, ce qu'à plus juste raison il aurait pu reprocher à ses amis de la Gironde, - il l'accusa d'aveir tenté de faire passer son opinion propre dans cette question pour ce le de la société entière : il l'accusa enfin d'enercer dans cette société. « sins le vouloir et strement sens le sevoir, » un despotisme pessint sur les hommes libres, lesquels, selon Real, étaient naturellement tous ceux qui ne parlagement pas les opinions de Maximilien. Et voilà bien quel était, aux yeux ées Girondins, le grand emme de Robespierre :

<sup>(1)</sup> Conerier die gentre-vingi-trole dipartemene, munico du 31 mage 1922,

c'était sa popularité immense, la considération dont il était entouré, l'estime dont il jouissait. Singulier crime en tout cas que celui qu'on commet sans le sacoir et sărement sans le vouloir. Cette puérile accusation ayant été accueillie par de violents murmures, Robespierre monta à la tribune afin de réclamer lui-même le silence en faveur de son accusateur; mais le société, en passant à l'ordre du jour, mit fin, ce jour-là, à des personnalités fâcheuses (1).

Une autre circonstance vint offrir aux Girondins un nouveau texte de récriminations contre Robespierre. Vers cette époque, le 10 avril, il se démit de ses fonctions d'accusateur public. Dans son discours d'installation il avait déclaré, on s'en souvient, que, le jour où il lui parattrait plus profitable à la chose publique de la servir comme simple. citoyen que comme magistrat, il n'hésiterait point à sacrifier se place, et nous l'entendrons bientôt se justifier, en termes magnifiques, d'avoir abandonné un poste où it ne croyait pas pouvoir servir utilement son pays. Certes, si jamais désintéressement fut pur et honorable, ce fut celui dont Robespierre donna une preuve en cette occasion. Pauvre, il avast été appelé par la confiance de ses concitoyens à une place lucrative : huit mille livres, somme considérable alors, étaient allouées à l'accusateur public, environné d'ennemis, il était à même dans les hautes fonctions dont il se trouvait investi de les dédaiguer tous, que dis-je, de les intimider, cette double considération de la fortune et du pouvoir, si puissante sur la plupart des hommes, ne balança pas un seul moment sa résolution. Et ce furent précisément cette abregation, ce désintéressement antique qui, en lui créant un titre de plus à l'estime de ses concitoyens, irritèrent si profondément les Girondins et tous ces court sans de la Gironde en quête d'emplois et de faveurs, les Réal, les Méchin, les Santhonax, les Girey-Dupré, les Chépy (2). Les petits hommes pardonnent difficilement aux autres les vertus dont ils se sentent incapables. Aussi cette démission va-t-elle. donner lieu à de tels emportements contre Robespierre qu'une voix girondine ne pourra s'empêcher elle-même de s'écrier : « Eile est pour



<sup>(1)</sup> Journal du débats et de la correspondance de la Sociée des Émis de la Constitution namére 171.

<sup>(2)</sup> Il ne fant point chercher ailleurs le secret de la hanc de cas gens-là contre Robespierre. Dans une lettre à Brimot, en date du 17 mai 1792, le jacobin Chépy fils s'exprime anns : a Monsieur, s'est cons qui m'eses porté en poste hasorable que j'eccupe; je vous dois de la reconnemance et je vous vous la témoigner de la seule manière qui soit digue de vous... » Suit une lengue dénonciation contre La Fayette, dans laquelle il montre le général, sur la question de la guarra, d'accord avec.. Robespierre !!! (Voyez les Mémoires de Brissot, t. III, p. 234.) Chépy était alors, par la grâce de Brissot, secrétaire de légation à Liege. Bous l'Esspire, ce Chépy remplié les fanctions de commissaire général de police à Brent.

ses conemis une arme à deux tranchants dont ils se servent d'une maniers èses odiense (1) » Mais lui, n'gnorant pas cependant quelle force nouvelle il aliast donner centre lui à see adversaires, n'écoute que la voix de sa conscience.

Depuis le jour de son installation, le tribunal erminel s'était occupé de l'interrogatoire des accusés acursis à sa juridiction, et Robespierre avait pris une part active à ses traveux, comme nous nous en sommes convaincu en dépouilant nous-même les dossiers poudreux de cetribunal, mais jusqu'alors le jury n'avait pas encore fonctionné. Or le jour approchait où cette magistrature nouvelle allait entrer en exercice, et ou, par conséquent, l'accusateur public se devrait tout entier à za place Robespierre, ayant siore le dessein de fonder un journel, a ma mieux resigner ses fonctions que de leur dérober quelques heures, comme tant d'autres l'ensantfait. En conséquence, le 10 aveu 1792, il écrivit au procureur général syndic Rosserer la lettre sinvants : « Monmeur, c'est au procureur syndic du département que doivest s'adresser, et je pe tpe trompe, les fonctionseires publics qui veulent se démettre de leurs fonctions. L'ai l'honneur de vous déclarer que je remets entre von mains ma demission de la place d'accusateur public du département de Paris (2), « Cette Jémisson produsit une assezvive sensation. Elle va devenir, suivart l'expression de Gorias, une tarme à deux tranchauta entre les mains des ennemis de Robespierre, Qui, n'ayant aucun reproche sérieux à lui adresser, la lui jetteront constamment à la tôte. Brissot l'agnorça sèchement, sans communtaires, il n'en fut pas de même de son ami Condorcet, dont le journal accompagna de quelques réflexions argres-douces la démission de Robespierre : « On s'étonne qu'il ait déserté un poste où l'avait appele la confincce de ses concrioyens, et qu'il ait choix précisément le moment ou la bienfauente institution du jury allast commencer à entreren activité (3, . » Les patriotes sincères regrettèrent, de leur côté, cette détermination, parce qu'elle laissait le champ lubre aux convoitines des contre-révolutionnaires, et la nomination de l'ancien ministre de la Justice, Diport du Tertre, au poste d'accusateur public, devait bientôt augmenter leurs regrets; mais du moms rendirent-ils pleine justice. àu desnitéremement de Robespierre et au sentiment honorable au-

(3) Chronique de Poris, muméro du 18 avril 1786.



<sup>(</sup>I Coursier des guaire engi-trous dipartement, par Corana, numéro de SI avril 1702, (Si Archeres de l'Empere, C. B. A.I.—18. — On hit dans le Dictionnaire de Benche-vella, à l'article Reconserve — e Nommé accumulant public près le tribunal criminal de la Seine, il déploya dans ous fonctions in plus grande partiel à et se moutre impetuyable. « Odieuse calonime, ignorance crasse, tout se trouve dans cus quelques meta, Et voils les livres qui servent à l'emeignement en peuple francels?

quel il avait obéi en se démettant de ses fonctions. Au nom des membres du tribunal criminel, le président Trei, hard lui adressa une lettre très-flatteuse pour lui exprimer tout leur déplassir de la perte d'un tel collègue (1).

Tous les ennemis de la chose publique, tous les contre-révolationpaires, tous les enciens mendiants des faveurs de la cour s'attachaient. à faire croire que les défenseurs de la Révolution avaient uniquement en vue leur intérêt personnel ; aussi Robespierre s'empressa-t-il de déclarer que, quant à lei, quelque confiance que les témoignat le peuple, il renoucait désormais aux fonctions publiques, « Je jure que je ne veux d'aucune place, » s'écria-t il, le 13 avril, aux Jacobins. « Nous l'avons tous prouvé, nous les amis de la liberté; nous nous semmes eleignés. du ministère ; je ne veux aucune place, aucune ne me convient, si ce n'est celle où il sera possible de combattre la perfidie, le machiavé-Lame coespirant contre les droits du peuple. Je serai toujours à coposte; de quelques baionnettes que les tyrans m'environnent, ils ne m'effrayeront pas. S'ils veulent m'assassiner, c'est là qu'il faut qu'ils viennent. » Il vensit précisément de défendre avec la chaleur qui lui était particulière le maire de Paris, son ami, contre les attaques dont ce magistrat était alors l'objet de la part des Feuil ants, à cause de la dernière fête. Nous avons dit dans quelle exaspération elle avait jeté tous les valets de la cour, tous les ennemis de la Révolution, et ses partisans hypocrites, plus dangereux encore, tous ces émigrés de l'intérieur plus corrompus que ceux du dehors, plus à craindre que les rom coalisés, et qui de bon cœur, selon Robespierre, eussent détruit la capitale et ensanglanté la France entière, sauf à s'ensevelir sous ses ruines plutôt que de voir s'afferm e le règne de la liberté et de l'éga-Irté. Combien prophétiques, hélas! ces paroles! Si les adversaires de la liberté, qui depuis trois ans étaient parvenus à changer en état de crise la Révolution du peuple français, pouvaient être confondus, c'était, pensait-il, par un administrateur comme le maire de Paris, dont il s'applaudissait d'avoir partagé les travaux à l'Assemblée constituente,



<sup>(</sup>I) Densume note de la main de Treilhard, publide mr MM. Barrière et Berrille, dans leur collection des Papers infétés trescenches Rebespierre n'annait pu montres en lettre président du tribunal antiquel amure que Bebespierre n'annait pu montres en lettre comme un témoignage qu'il est bien rempli ses fonctions. Il set réallement findeux que cette lettre — très-housies, amvant l'expression de Treilhard — ait dispara après Thermische, comme tant d'autres lettres, anéanties en rendues sun intéresses par les Thermischens, avec losquels Treilhard était au mieux. Nota autreus pu avoir su moiss quelle était sur Rebespierre la veus opinion à un bronne qui après avoir, comme président du conseil den Comq-Ceats, presencé un discours sur l'anniversaire de la mort de Logis XVI et un serment de haire à la royante, monrat comme de l'Emp re se président de section sur couseil d'État.

et avec qui il se rejoussait d'être exposé sujourd'hui aux calomnies. aux attentats des intrigants et des conspirateurs. Quelle différence entre ceux-ci et les véritables patriotes, pourseivat-il; les premiers se remuent en lous sens, échivart des articles furibonds pour tacher d'ensang anter les fêtes les plus pures, espérant tuer la Révolution par le désordre, les autres recommandant au peuple un calme imperturbable et une conduite fraternelle. Il avait cité comme un des plus memorables monuments de la Revolution l'arrêté pris par la municipalite parisienne afin de maintenir la tranquillité pendant la fête de la Liberió, et nous avons dit dans quel ordre parfait, grâce au bon sens populaire, a était écoulée cette journée du 15 avril. Robespierre en attribuati tout l'honneur au maire de Paris, dont les sages exhortations avaient suffi pour produire de tels résultats, « Depuis vangt siècles, » dit-il, « les peuples attendacent des magistrats qui parlassent une fois le langage franc, pur et appère de la laberté, de la justice et de l'humamité ; nous les avons troavés (1). « On voit comme en effet Robespierre était envieux de Pétion, de ce Petion auquel il restera fidèle jusqu'aujour où, trahi, abandouré de lui, il se trouvera dans la nécessité de se defendre également contre lui.

Et maigre ceta, dans combien d'histoires, copiées, il est vrai, les unes sur les autres, ne nous a-t on pas présenté Robespierre comme s'acharnant sans pitié contre les Girondins! Cela tient d'abord à ce que les Girondine, ayant fixi par triompher après Thermidor, ont pu arranger les faits à leur fantaisse dans des mémoires répandus à foison, tandis que leurs adversaires étaient réduits au silence ; ensuite, à ce que les mensonges des ecrivains de leur parti — Dulaure, Meillau, Durand-Mailiane passé avec la victoire dans le camo de la Gironde, et tant d'autres, - ont été acceptés sans contrôle pour ainsi dire par la plupart des historiers, qui, sans prendre la peine de remonter. aux sources et de founier les entrailles mêmes de l'histoire, ont, de la facon la plus étrange, interverti les rôies, et pris le calomnié pour le calomniateur. Et cependant à quels moyens bas et honteux, pour perdre un adversaire qui jusqu'alors s'était montré à leur legard plem de courtouse et de prevenances, mais dont la popularité les offusquait, ne craignirent pas de descendre ces hommes dont on a si gratuitement. exalté la générosité !



<sup>(1)</sup> Voyes es discours, dont none n'avens denné qu'une très-rapide et très-incompté le malyse dans le numére 177 de Journal des déside et de le curreproduces, etc. C'est abust que Robuspierre e un retournait dans son fiel, a suivant l'expection et délicate et le sevens de M. Michelet. (Yoyes non Huttere de la Revolution, 1. III., p. 396.)

il n'est pas jusqu'à la fameuse Théroigne de Méricourt qu'ils n'eusseat recrutée, et qui ne rompit en visière à ce rude jouieur accoutamé courtant à l'affection des femmes. De quel trait avait-il donc atteint la jobs Luxembourgeoise? Avait-il indiscretement cherché à savoir par quel charme mystérieux s'étaient ouvertes pour elle les lourdes prisons de l'astriche? Ava.t-il, ignorant qu'un pli de rose suffit à blesser une ferme, dédaigné sa beauté piquante ou douté de la puissance de ses yeux pour convertir les aristocrates a la cause de la Révolution! Nullement ; mais il pensait que le rôle de la femme se devait pas s'exercer. sur la place publique, et sans lui interdire la discussion des grands probièmes politiques, littéraires, philosophiques,- ne dont il la jugeant fort capable, comme il l'avait déclaré, on s'en souvient peut-être, en recevant à l'académie d'Arras mademoiselle de Kéralio, aujourd hus madame Robert,— il aimait meux la voir demeurer gardienne des vertas. domestiques et réserver pour le fover sa douce influence et ses talents. que se jeter au milieu des agitations populaires et compromettre dans la mélée ardente son rôle de mediatrice. Or, le 13 avril, au moment où il venant de défendre son um. Pétion contre les diatribes des André Chenier. des Dupont de Nemours et des Roucher, parut une deputation des habitants du faubourg Saint-Antoine, dont l'orateur se plaignit que Théroigne oût provoqué des assemblées de femmes, repétées trois fois par semaine, et se fût servie des noms de Hobespierre, de Cohot-d'Herbois et de Santerre, pour y attirer leurs épouses et leurs filles. Robespierre se contenta de déclarer que pour sa part i n'avait jamais en de relations particulières avec Theroigne. La société, apres quelques explications de Santerre, avait mis fin à l'incident en passant à l'ordre du jour (1), Les paroles de Robespierre n'evaient ou rien de bien méchant, et certes il e0t pu montrer plus de mauvaise humeur de l'abus qu'on avait fait de son nom. Neanmoins on alla répéter à Théroigne qu'il ayait mal parlé d'elle aux Jacobins; à quet elle répondit, il paraît, en n'adressant à un ami des Girondins . « Ce n'est pas moi qui parlerai ma) de lui (2), a Cependant, à quelques jours de là, pérorant dans le café Hottot sur la terrame des Feuillants, elle annonca qu'elle retirait non esume à Robespierre. Cétaix le 13 avril. Rapportée le soir aux Jacobina, cette déclaration y avait excité une atlanté générale. Théroigne de Méricourt assistait justement à la séance, dans la tribune des

<sup>(</sup>I) Journal des débuts et de la serrespondence de la Swidel, utc., numéro 197. Si Robesporre cherchart e à eniever les femuses, a comme le prétend délieutement M. Machelet [t. III. p. 464], es n'était pas de maim par des moyens has et valgaires.

(2) Vayes une bropchure anonyme intitules : des Jecobies, in-8- de 26 p. (p. 17).

femmes. Irritée, elle enjambs l'estement la balustrade, so précipita dans la salle, et, a arrachant aux mains qui essignient de la reteair, elle s'élança vers la tribune, où, du ton le plus animé et avec des gestes violents, elle cemanda la parole. Un tumulte inexprimable s'ensuivit. Le président fut obligé de se convrir, et l'on eut toutes les peines du monde à éconduire l'irritable amazone (1). De ce jour elle appartint tout entière à la Gironde.

Constatons bien la situation des Girondins à cette épocue. Dans l'Assemblée législative, la majorité leur apportenant, par Roland, Lacoste, Clavière, et même par Dumouries, ils étaient maîtres du ministère et disposaient de la feuille des bénefices, cet présistible instrument de pouvoir et do corruption; le chef de la municipa ité, Pétion, flottait indécis entre eux et son vieux compagnon d'armes, mais il n'était sortes de movens dont ils n'ussessent pour l'attirer dans leurparts, et ils y réussirent trop bien. Enfie, par leurs journaux, la CAroreque de Paris, de Conduccet, le Patriote françois, de Brissot, les Annales patriotiques, de Mercier et Carra; le Courrier des Départemene, de Gorsas, etc., et bientôt par la Sentinelle de Louvet, qu'un affichant en placarda dans les rues, et dont les frais étaient couverts par le mantière de l'intérieur, les se croyatent les suprêmes régulataire. de l'opinion publique. Ils prétendatent même avoir la main haute sur la société des Amis de la Constitution, et si Robespierre y triomplimit, c'était uniquement, cisaient leurs journaux, grâce à l'intervention des tribunes, mensonge auquel on espérait prendre les lecteurs des départements. Ils avaient entin tout ce qui peut dontier dans un pays l'influence, le pouvoir, la considération; mais il leur manquait la veuse foi democratique, et c'est pourquoi Robespierre leur fut supérieur et devait les vaincre ; il était la conscience de la Révolution.

Un événement survint, impatiemment attendu par les Girondias : la guerre, la guerre qu'ils avaient réclamée avec tant d'insistance, preconisée avec tant de passion, fut déclarée unfin; et dès lors, tous leurs vœux étant combiés, l'a purent se croîre pour longtemps les souverains arbitres lu pays. Du reste, les conditions dans lesquélles on se trouvait trois mois auparavant, quand Bobespierre, de son côté, luttait avec tant d'ardeur et de conviction pour le maintien de la paix, à étaient singulièrement modifiées. L'Empire, en effet, venait de jeter

T) Journal des debuts et de la correspondence de la Sociate des Amés de la Constitutions numéro 183. — On sait comment, à la muite d'un indigne surrage unhe en plane seguines des routlants : la pauvre Théroigne duvint folle. Enfermée dans une maisem d'absenée elle y mourat au beut de 26 ans, mus mour pa un sortir, bem qu'alm est, dit-on, recouvré l'ange de un resson.

à la France un défi solennel en réclamant d'elle la satisfaction à donner. aux princes allemands possessionnés en Lorraine et en Asace, la restitotion du comtat d'Av gnon au pape, et enfin des mesures qui permisseat au gouvernement de Louis XVI de réprimer tout ce qui serait de nature à inquiéter les autres États [1]. Aussi une violente indignation éclata-t-elle au sem de l'Assemblée législative lorsque, dans la séance du 19 avril, le minutre des affaires étrangères eut fait connaître les prétentions de l'Autriche. Venir soi-même proposer aux représenants de la nation de venger l'honneur de la France outragée était assurément, de la part du roi, une démarche habile. Il s'y résolut à l'insuigation de Damouriez, quel que fût d'ailleurs son déplaisir de rompre avec une parasance de laquelle il attendant le rétablissement de sontrâne sur les 'anciennes bases, au moment même où il allait inviter. le pays à tirer l'épée contre elle. Mais le lendemain quand, après la lecture du rapport de son ministre des relations extérieures. Louis XVI eut, au milieu de l'Assemblée frémasante, prononcé ces parcles. « Je viens, aux termes de la constitution, vous proposer formellement ia guerre contre le roi de Hongrie et de Bohême (2), » ses yeux, assure un écrivain royaliste, se remplirent de larmes (3).

Ah i c'est qu'en effet il ne s'agissait plus de la petite guerre restrente imaginée par Karbonne, et au delà de laquelle d'abord les Girondins eux-mêmes n'allaient pas dans leurs rêves; de cette guerre qui ent permis au roi de se jeter dans les bras de l'armée, d'y chercher un refuge, et de s'en servir, sinon pour rétablir l'ancien régime, au moins pour interpréter la constitution à la mamère des Feuillants, c'est-à-dire contre le peuple et la liberté; non, c'était la Révolution armée que l'Assemblée nationale précipitait sur l'Europe en décrétant la guerre contre l'Autriche; c'était l'humanité tout entière, suivant la belle expression de Condorcet, conspirant pour la liberté universelle du genre humain (à ; c'était enfin cette guerre des peuples contre les rois qu'avait demandée Robespierre his-même, pour le cas où les rois auraient l'audace de poser des conditions à la France. Merlin (de Thionville traduitat bien la pensée de Maximilien, lorsqu'il s'écria : « Il faut décrèter la guerre aux rois et la paix aux nations. » On com-

<sup>(1)</sup> Veyez de que dit à det égard le marque de l'errières lai-même dans ses Mimoires, t. III, p. 63.

<sup>(2)</sup> Le successeur de Léopolé n'était pas meré encorat quelques jours plus tard it montest sur le trôme d'Autrinhe none le nom de François II. Voyez le Mentieur les 20 et 21 avril 1792.

<sup>(3)</sup> Memaires tiede des popiers d'un homme d'Riel, t. I, p. 833.

<sup>4</sup> Monifeur du 22 avril, Sance du 20 an soir.

prend ma nienant les terreurs, les défaillances de la cour, et comment, en trainant sous main avec un prince contre lequel lui-même avait solennellement demandé au pays de tirer l'épèe de la Révolution, le matheureux Louis XVI devait accélérer sa chute et se frayor le chemm de l'échafaud.

## XIII

Mais la guerre conduite par La Fayette, par ce général appelé en violation de la consutation au commandement d'une armée, voili ce que Robespierre jugeait souverainement funeste. Piacé, illégalemen, ou non, à la té e de nos troupes, La Fayette était au moins tenu de resterdans les limités de sa charge, de na pas quitter son armée, et suriout de ne point se mêler des affaires de l'intérieur, lesquelles n'étaient nullement de sa compétence; au lieu de cela on le voit, en véritable broutlon, mettre la main à tout, abandonner son poste pour se rendre à Paris, et là, du ton le plus ridicule, prendre des sirs de modérateur, memocer, presque conner des ordres. Il était l'espoir, la forteresse, l'ancre de salut de ceux qui révaient le remaplement de la constitution dans un sens aristocratique, de ceux qu'on appelant le parti des deux chambres, tandis que Robespierre et ses amis voulaient la constitution, rien que la constitution, mais loyalement, mais fidèlement interprétée et exécutée. Révant le rôle de Monck plutot que centr de Cromwell, le général en viendra bientot à parler comme en maître à l'Assemblée nationale. Robespierre le connaissant done bien et ne se trompait point sur ses intentions quand il le poursuivait avec tant d'acharnement. « Nous verrons, » s'écria-t-il, indigué, le 18 avril aux Jacobins, « si un lâche doit nous conduire à la conquete de la liberté... Plus la Faye, te muitipliera ses crimes, plus nous le dénoncerons... Combattons toujours avec les armes du 15 : le caime et la raison. » Et comme à ces paroies la sociéte retentissant ("applaudissements frinet ques, il engagea ses concitoyens." à ne pas faire entendre d'acclamations quand il accusait La Fayette. « Ce n'est pas cette société qui le poursuit, » ajouta-t-il, « c'est l'opinion publique (1). »

Journal des debats et de la correspondance de la Société des Amis de la Constitution, non la 1100.

Le lendemain, la question des bustes du général et de Bail'y, toujours dehout à l'Hôte-de-Ville, ayart eté agrée de nouvear, Bobespierre rappela qu'ils avaient eté éngés par l'angiente municipanté,
dont l'inser phonomise au bas du buste du général : A.M. le marques
de Le Fayette, attestant l'esprit contre-révolutionnaire. Cet hommage
avait été le fruit des plus basses naturques, m. is la société n'avait pas
à s'en occuper; c'était aux magistrais municipaux à décider s'al leur
convens t de s'honorer eux-mêmes en purgeant l'Hôtel-ce-Ville de cet
objet d'adulation.

Merlin (de Thiosville) prit la parole après lui ; il expliqua co qui s'était passe dans la journée à l'Assemb ée égislative, et se plaige it y vement d'avoir été interrempu au moment où il avoit voulu parler contre la guerre, telle du moirs qu'en lai semblait vouloir la faire. Robespierre remonta alors à la tribunt, afin de rendre justice au patriotisme de Merlin; pais, apres de nouveaux discours do Merlin et de Carra, abordant lu-même la question du jour, il commenca par declarer qu'il etait d'avis qu'on occupât les Pays-Bas, Liège, la Flandre, le Brabant. « La seule chare qui floive nous interesser, » dit-al ensu te, » ce sont les moyens d'executer cette ui le entreprise; c'est-à-dire il faut faire dans ce moment, comme je l'a proposé plusieurs fois, non pus la guerre de la cour et des intrigants dont la cour se sert, et qui, à leur tour, se servent de la cour, mais la guerre du peuple . I faut que la peuple français se leve désormais et s'irme tout entier, soit pour combattre au dehora, soit pour surveiller le desputisme au dedans, » Un tonnerre d'appleudissements accue il tices parnès, que la France n'aliast pas larder à requeer. Certes, continuati-il, si cette guerre avait éteamenée par une attaque etrangere soll citée par le peuple; si au dedans on n'avait à redorter aucune conspiration, i, n'y aurait qu'à faisson le champ libre aux generaux et au pouvoir exécutif l'in-même ; mais quand la guerre civile etait imm nonte, n'avait-il pas raison de consciller lau peuple français de s'armer tout anti-r pour combailre les enneurits du déhors et surveiller œux du de fars! Il craignait surtout qu'on no déteurnat la never de ses affaires interioures pour l'occuper. uniquement d'objets exterieurs ; a ruttle savait bien, d'était à une coutume assez habituelle aux gouvernement, de pot ques, c'est pourques il lin semblatt plus necessare que procis d'aveir les yeux sur le pouvoir executif et les autorites constituces, trop does es, en general, aux inspirations des intrigants, des ambilieux, des partisans de l'ancien régime, de tous seux qui therchaient dans la Révolution un moyen de s'entrichir, et qui voyalent dans la guerre et les troubles civas le chemin le plus court pour arriver à leurs fins. Mais cette guerre, duit on

espérant lirer parti contre la Revolution, il faliant, dissit encore Robespierre, la retourner contre les ennemis de la liberté; il faliant surtout s'afforcer de prévenir la guerre civile. À l'énergie et à la formeté ou reconnaîtrait les vrais patriotes. Et semblable à Caton dénonçant César, il demandant ce qu'on ne devait pas craindre en voyant à la tête d'une armée un général attaché à la faction de la cour, persecuteur de ses concatoyens. La Fayette doit être destitué, disait-il en terminant, si l'on veut étouffer dans son germe la guerre civile, autrement il ne répondait point de ne pas voir triompher les manœuvres qu'il avant ai aouvent dénoncées (1).

Dans ce discours, pas un mot, pas une allusion à l'adresse des Girondins: il était bien évidemment dirigé contre les Reaumeix, les Talleyrand, contre tous ces tartules de la Révolution, poursulvis avec tant de violence par la Gironde elle-même, mais Condorcet et Brissot ne pouvaient pardonner à Robespierre de prendre si vivement à partie ce La Fayette dont ils avaient si souvent entonné les louanges, et qu'aujourd hus sis se trouvaient dans la nécessité d'attaquer, sous peine de passer peut-être, aux yeux du peuple, pour ses complices. Timidement d'abord ils essayeront sa défense, pour tâter le terrain, comme ils avaient fait à l'égard de Narboone, sur lequel Condoccet, dans sa Chronique, no tarissant pas en éloges. Nous entendrons tout à l'heure. Brissot, dans une violente philippique contre Robespierre, traiter La-Fayette d'homme sans importance, sans caractère, incapable de remour le rôle de protecteur. En bien! ouvrons les Memoires de ce même Brassot, et nous y arous : « Dès longtemps, la conduite de La Fayette a la tête de son armée était suspecte aux yeux des patriotes, et avant au'il se se mit en révolte ouverte il etait démasqué.. Plus de trois mois avant les événements du 20 juin ... La Fayette eût mérité d'être destitué (2). » O., cétait le 25 avril que Robespierre demandais la destrution du genéral ; il n'avail donc pas tort ; et pourtant Condorcet et Brissot lui en falsaient un crime, jugeant sans doute prudent de ménager un homme cher à la haute bourgeouse dont ils étaient euxmêmes les représentants, et que Brissot attaquera à son tour avec la dernière violence deux mois après, c'est-à-dire précisement quand les prédictions de Robespierre se seront accomplies.

<sup>(</sup>I) Journal des débuts et de la carreure adance de la Société des tous de la Constitutions, numéro 191.

<sup>(5</sup> Voyex les Minoires posthemes de Brisme, publide par son file, r. III p. 233 at 234.

#### IIY

On est douloureusement contristé quand on songe aux résultats funestes de la division de ces hommes, dont l'umos côt sans aucun doute assuré immédiatement et à jamais le triomphe de la Révolution. Si les Garondins avaient montré envers Robespierre la même tolérance que leur témoigna celui-ci au début des mémorables discussions sur la guerre, ils n'auraient point compromis dans des personnalités déplorables une cause qu'en définitive ils servalent les uns et les autres; et, aous les auspices de la liberté victorieuse, la question sonale eût pu se résoudre pacifiquement. Mais la jalousie dont ils étaient dévorés perdit tout; car, encore une fois, on a vainement tente d'intervertir les rôles, ce sont eux qui furent tourmentés par le démon de l'envie; on le nierait vainement. De cela Guadet va nous fournir tout à l'heure des preuves éclatantes et des témoignages irrécusables.

La popularité de Robespierre, avons-nous dit, les offusquait; elle les poursuivant comme un fautôme, et en la voyant contre-balancer, à elle seule, l'immense pouvoir dont ils dispossient alors, ils entraient dans des colères sourdes; le moment n'était pas éleigné où leurs fureurs allaient faire explosion. Elle rayonnait en effet d'un bout de la France à l'autre, cette popularité sur laquelle la calomale navait encore essayé de jeter aucun reflet sanglant, et le grand nom de Robespierre était dans toutes les bouches. Si des différends s'élevalent entre des patrons et des ouvriers, c'était lui surtout qu'on demandait pour arbitre (1). Robespierre, lui écrivait de Caen la société populaire des Amis de la Constitution, « ce nom qui fait ta gloire, ce nom qui porte l'effroi dans l'âme des tyrans, sera le mot d'ordre qui nous raillers pour les combattre (2). » Dans nombre de salles des seances des nométés patriotiques son portrait figurait à côté de celui de Mirabeau. et y recovalt, anivant un de ses anciens collègues à l'Assemblée constimante et son futur collègue à la Convention, suivant Vadler, qui sera l'un de ses proscripteurs, « y receyait l'hommage journalier des

T' Pétition de 8,000 ouvrers dans le Journel des éélais et de le correspondence de la Société, etc., numéro 182,

<sup>(</sup>i) Adresse de la société des Amis de la Constitution de Cam, à Robentieve, signée Menard, presedent Hardy, suce-president, V. ctor Ferm, Lularge file et Bestineer, en date du 7 mars 1782. Voyez-en le texte tout entier dans les Papiers finéties etc., t. II, p. 117.

amis de la liberté et ces admirateurs des granés hommes (1). » Éter-Pulote du pes pie! voilà le grand crume dent les Grandins, levant enfinle mascue, vois l'accuser hautement en public. En attendant, prescue chaque jour leurs journaux contesaient contre lui les insinuations les plus perfides. Entre tous se distinguait la feuille de Condorcet, la Chronique de Perie, et, le 22 avril, l'ex marquis publisit contre les Jacobins, dont les principoux membres ethent, selon lui, vendus auros de Hengrie, ou pour mieux due à l'empereur d'Autriche, un violent article, dans leguel il oso i assurer que les adversaires de la gilerre éta ent payés par la liste civile. Pobespierre n'etait pas nomme, il est wrait mais qui pouvait douter que ces lignes ne s'appliquassent particultèrement à lui? Cette calomnie, d'ailleurs, nous verrons les Girondins la reproduire à sabete contre Abbespierre pendant les mois de ma: et de juin (2). De telles maintations, on le pense bien ne pouvaient manquer d'âtre évergiquement relevces, et d'attires, de la part de certains patriotes, des represailles violentes.

Necko (de Thionville, apostrophe Condornet en plante Assemblée. lég slative, comme nous l'apprenius par cus ngnés siguées de Cheron, un des députés siègeant sur les bancs de la droite : « Un journaliste, ci-devau, littérateur distingué, M. Condercet, que jai de à cenoniré à l'opmon publique comme calomaiateur, et que M. Maria lui-même e dénoncé hier à l'Assemblée nationale, dit dans sa feu ile d'avant-liter. que ceux qui ont voté centra la guerre sont pay és par un M. T... Il est bien important que ce M. T... so t connu ; je somme M. Concorcet de le nommer en toutes lettres (3), » Le 23 avril, sux Jacobins, Merlin. reno mela son attaque contre le rédacteur de la Chronique, l'invita à fourtir les preuves de ses assertions et à s'expliquer sans détour sur ceux qui, selon lui, « n'avaient de principes politiques que leuregoisme » Dans cette même seance, Bristot et Condorcet furent également i objet des récriminations les plus vives de la part de Chabot, de Duperret et de Tallien; ce dernier les traits d'ambitieux, de Cromweils, et proposa à la société de soumetire tous ses membres à un scrutin. éparatoire. Codot-d'Herocia, de son côté, s'en prit au procureur general. gyadic Resderer, précédemment dénoncé par un membre de la société. pour avoir disé chez E. de Jaugourt, deputé conna pour son ardent

(3) Journal de Jurie, du 25 avril 1792.

 <sup>(</sup>i) Lettre de Vadier (de Pamiere, en date du 12 avril 1792). Voyez Papiere incht a.
 (i) Π1, μ. 330.

<sup>(2)</sup> M. Michelet, qui nous monère Robespierre e se répandant en vagues et monbreuses dénonciauous » (1. II., p. 396), s'est bien gardé de nous faire part de toutes un invent ore des t trondins et de révélir à «es locceurs tent d'odireuses perfidies.

royalisme. Demander compte à un citoyen de ses relations de table et de salon serait évidemment, en temps ordinaire, la chose la plus absurde du monde; mais à cette époque, où les salons de l'aristocratic étaient le foyer des intrigues et des complots centre-révolutionnaires, il paraissant assez naturel de suspacter un fonctionnaire important, nommé jadis en raison des preuves de dévouement qu'il avait données à la Révolution, et qu'on voyait maintenant fréquenter des ennemis avoués de cette même Revolution.

Robespierre, qui avait bien que que droit de se plaindre, demeura completement étranger à ces dénonciations. Il monta aussi à la tribune, mais pour declarer qu'en ca qui le concernait il remettait à un autre moment le soin de démasquer les traltres et les intrigants. Or ceux qu'il avait jusqu'ici considérés comme tels, c'étaient les Feuillants, les membres du cirectoure de Paris, dont les menées contre-revolutionnaires n'étaient un mystère pour personne; c'étaient les Beaumetz, les La Fayette, les Lameth, et si jamais accusations furent oeu vagues et peu ténébreuses, ce furent assurément celles dont il se fit l'organe. Qu'on n'aille pas dire alors, » pours tivait-il, « que nous divisons les patriotes. C'est la véritable union que demandent les amis de la liberté. » Entre la probite et la perfidie, entre la vertu et le vice, il n'y avait pas d'alliance possible à ses yeux, et il se reservait de déchirer un jour le voile qui couvrait les plus affreux complots. « Il faut, » disait il. « que quand le coup sera (rappé, il soit décisif; qu'il n'y ait plus dans l'État le parti de la liberté et celui des fripons, il faut que tous œux qui seront intéressés à la décision de cette grande cause scient présents à la discussion. Je voudrais que la France entière l'entendit, et alors c'en serait fait de tous les intrigants et de tous les ennemis de la constitution. Je voudrais surtout que le chef coupable de toutes les factions y assistàt avec toute son armée. Je dirais à ses soldats en leur montrant ma poitrine : Si yous êtes les soldats de La Fayette, frappez; si vous êtes les soldats de la patrie, écontez-moi: et ce moment serait le dernier de La Fayeue. Je n'en dirai pas davantage. l'ai peut-èire un peu effrayé : mon intention etait d'éveiller les honnétes gens et de les convaincre qu'ils doivent en ce moment croire que la patrie est exposée aux plus grands dangers. \* A la suite de ce discours, il promit à la société-de loi présenter un tableau complet des machinations ouraies contre la Révolution, appuyé de pieces justificatives (1). Or qui Robespierre avait-ii

<sup>(</sup>I) Journal des débats et de la correspondance de la Son até des Amis de la Constituion, numbre 183.

en vue ici? Évidemment cette faction qu'il avait déjà dénoncée, qui dans la guerre étrangère voyait un moyen d'abattre la Révolution, et non pas ceux de ses adversaires que lui-même avait appelés à diverses reprises des législateurs patrietes, il n'avait nommé ni Brissot, ni Condorcet; il n'avait pas fait la moindre allusion à leurs personnes, et nul ne le démentit quand quelques jours plus tard, répondant aux injustes agressions de Brissot et de Guadet, il s'exprima ainsi : « Je n'aien aucune espèce de part, ni directement ni indirectement, aux dénonciations faites ici par MM. Collot-d'Herbois, Merlin et Chabot; je les en atteste eux-mêmes; j'en alteste lous ceux qui me connaissent; et, je le jute par la patrie et par la liberté, mon opinion à tout ce qui tient à cet objet est indépendante, isolée; me cause ni mes principes ne tiennent à ceux de personne. » Mais les Girondins sentaient blen que, de tous les patriotes qui avaient refusé de s'enrôler sous leur bannière, Robespierre était le seul dont l'influence fût supérieure à la leur, et que, s'ils parvenaient à l'abattre, ils n'auraient désormais aucuns rivoux à redouter. Ils s'attachèrent donc à le rendre responsable de toutes les dissensions dont la société des Jacobins avait été le théâtre. dissensions si souvent provoquées par eux, de toutes les agressions plus ou moins justes dont ils avaient été l'objet, et ce fut à lui, qui jusqu'à ce jour, nous le répétons, s'était montré plein de modération et de convenance envers eux, que Brissot et Guadet s'attaquèrent avec un acharnement sans exemple.

### XY

Le 25 avril 1792, Brissot monta à Ja tribune des Jacobins, armé d'un volumineux discours. Il y resta pendant près de deux heures, et durant tout ce temps ne cessa de s'occuper de lui et de son ami Condorcet, comme s'ils eussent été l'un et l'autre les véritables piliers de la Révolution, les sauveurs de la liberté! Ce long panégyrique de sonmème pouvait paraître au moins étrange de la part d'un homme qui venait reprocher à un adversaire d'assiéger toujours la tribune et de parler sans cesse de lui. Et pourquoi cette interminable justification? Pour répondre à quelques reproches adressés par Tal ien, Chabot et Duperret. Mais aiors c'eût été à eux qu'il aurait fallu s'en prendre, et non point diriger toute une philippique ardente, envenimée, contre

Robespierre qui ne l'avait pas nommé, et n'avait jusqu'ici jamais cuvert la bouche ausujet de Condorcet.

Après avoir énuméré les services rendus par lui à la cause de la Révolution, après s'être justifié du crime d'entretenir une correspondance avec La Fayette et Narbonne, et avoir accusé ses adversaires de copier le langage des Gauthier, des Royou, des Mallet du Pap, e ces folaculaires odieux ». Brissot se félicitait de voir les places occupées par les Jacobins. Mais on sait sur qui, de préférence, tombaient les faveurs ministérielles; et al les patriotes, toujours un peu soupconneux redoutaient la corruption, peut-être avaient-ils de fortes raisons pour cela. « Plût au ciel, » s'écrait Brissot, « que tout fût Jacobin. depuis le trône jusqu'au dernier commis! » A cela il y avait un malheur, c'est qu'à peine en place nombre de Jacobins dépouillaient leur farouche amour de la liberté, et jetalent bas, comme une vieille défroque, la livrée du patriotisme. Toutefois le trait n'en était pas moins habile, et Camille Desmoulins ne put s'empêcher de grommeler entre ses dents, assez haut pour être entendu : « Que d'art, le coquin (1) 1 »

Après un éloge pompeux de la dénonciation, « l'arme du peuple, » distit Brissot, « arme utile, arme nécessaire » — dans ses propres mans et celles de ses amis, pourrions-nous ajouter, mais qu'il trouvait détestable dès qu'elle était maniée par ses adversaires. Brissot se demandait comment on pouvait voir dans La Fayette un nouveau Cremwell, un nouveau Protecteur? C'était, selon lui, ne connaître ni Cromwell, m La Fayette, m le peuple français. A l'égard de Cromwell et du peuple français, Napoleon devait se charger plus tard de lui donner un deznenti, et, quant à La Fayette, ce sera Brissot lui-même qui bientôt deviendra son plus violent accusateur. Arrivant ensuite à Robespierre, sans le nommer, car il prétendait le faire reconnaître à des signes certains, il distit : « Rappelez vous qu'Aristide et Phocion n'assiegeatent pas sans cesse la tribune ou les places publiques, mais qu'ils étaient à leur poste, au camp ou dans les tribungue... » Cette allusion si transparente fut couverte d'applaudissements, s'il faut en crone la femillo de Condorcet (2); mais la Chronique de Paris ne reculat pas devant un mensonge pour faire pièce à un ennem, et comme le Journal des débats et de la correspondance de la Société, qui mentiomait avec soin les interruptions de toute nature, est muet à cet égard, il est permis de supposer que ce mot ne causa point autant de sensation. Les épigrammes n'étaient rien, du reste, auprès des injures

<sup>(</sup>I) Voyez le premier auméro de la Tribune des Patriotes.

<sup>(2)</sup> Chronique de Poris, du 27 avril 1792.

parsences dans ce discours de Brusot : agitateur, tribun cherchant à accaparer les réputations pour accaparer l'empire, flatteur du peuple, tyran des opprimés, distribut le poison des defiances, hypocrate de patriotisme, le les étaient les améniles à l'adresse de Robespierre.

Hypocrite de patriousme! Etait-il possible de se montrer plus amer et plus mouste envera l'homme qui depuis trois ans avait donné à sapatrie, au peuple, à lous les déshérites de ce monde, son geme, son repos, au vie même? Et l'on s'étonne quainsi insulté Robespierre ait. senti Namésis tressatil r dans son cœur, et que poussé par la colère, il ait pu, à son tour, dans de trop justes repressibles, dépasser la mesure! « Qu. (les-yous! Qu'avez-yous fait! Qu sout vos travaux! les services. rendus à la patrie, à la liber et i disait Brissot, anostrophant encore eq. ces termes le grand choyen, dont les discours étaient dans toutes les mémoires, les écrits dans toures les mains, et qui au sein de l'Assembiée constituinte avait soutenn presque seul le poids de la Révolution. En revanche, venait un dithyrambe, ridicule à furce d'être exagéré, en l'honneur de Condorcet, qui devait deshonorer son nom et son beautalent en editant dans son journal tant de calommes sons som (1). Singulier contradicteur que ce Brissot, et bien propre à former les cœurs a la liberté! Les partisons de la guerro, c'est à-dire lui, Condorcet, Guadet, voulaient bonorer la France, faire triompher sa coastilulion, etc.; quant à ses adversaires, il n'affirmant point, par une figure de rhétorique bien connue, qu'ils fussent payés par la liste civile. — calomnie resouvelee de Condorcet. — mais il les présentait comme voulant la même chose que les partisans de la cour, « le microco, la lacheté, a et comme parlant le même langage que les Royou. et les Durosoy. Et après avoir ansi pendant deux heures décrié, diffame, calomnie, denoncé, tout en s'elevant contre de tels debats souleves par un misérable amout-propre, Brissot proposa naivement à la société de passer à l'ordre du jour, comme si l'homme qu'il avait invectivé avec tant de fiel et d'amertume, et qui frodement, sans so dfler mot, sem l'anterrompre, l'avait entendu d'un bout à l'autre, pou-Vait garder la silence, dévorer cet affront public et ne pas confondre. l'umposture (2).

(2) Yoyaz en dinocurs da Brianot dans la Journal des débuts et de la correspondance de

<sup>(1</sup> Youd ou que qualques jours après su pet lire, dans un article beaucoup plus favorable a la Carondo que Rotesmerra, contre sequel a est même assez clairement dirige : 

f. L. loge immodere de 3. Consorest r'était par moins maladroi. Sans donte M. Conducet a des talents ; mais le comparer sux plus grancs hommes de l'antiquité, n'est un sot enthousaume, et fouer me patriotisme alors qu'il s'obstine à referire Karbonne, c'est en quelquesorés arboner les condeurs de Karbonne, et cette livrée me sons jamuie celle que des intriguns et des coclaves. > (Récolutions de Parie, munéro 146.)

## XVI.

A peine Brissot avait-il achevé que Robespierré s'elança à la tribane. Comme il n'était pas inscrit, il demanda la parole pour une motion d'ordre; mais Guadet la lui ayant disputer, il la lui cede, no s'attendant peut-être pas à entendre un second réquisitoire plus violent et non monts rojuste que le premier. Jamais, en effet, d'aucune façon directe ou indirecte, i n'avait attaqué ce député de la Gironde. Quand, par une etrange intolérance, Maximilien avait été, un mois auparavant, pris à partie par lui pour avoir invoque le nom de la Providence, il lui ayast adressé une reponse dont on n'a cablic sans doute n' l'elevation ni la convenance parfaite. Dans l'avant-dernière séance, il est vrai, Robesoierre avait dénoncé un complot, un plan concerté de guerre c vile; man en quoi cela concernait-i, sea Girondans? et qu'yavant-il là d'etonnant à une époque où chaque jour s'ourd, ssaient de nouvelles trames contre la Révolution? quand Brissot avoue dans ses Memoires que, des le mois d'avril, La Fayette aurait dû être destitué! En admettant même qu'il y eût dans cette dénonciation quelque chose de trop vague, appartenant-il aux Girondins de s'en plaindre, eux qui vensicht d'inventer ce fameux comité autrichien dont, avec une mauvaise foi rare, i's no-Cussient tous lears adversaires, Feuillants et Jacobins, Lame b et Robespierre, d'être membres ? Mais laissons parler Guadet, car il résume bien à lui seul l'espeit dont étaient animés les Girondies à l'égard. de Robespierre, et de sa bouche même nous allons recuentir l'aveu précieux du crime qu'ils lui reprochaient par-dessus tout.

Orateur impétueux et tranchant, Guadet, comme a'il côt été personnellement accusé, commença par se defendre de vouloir un Protecteur, se disculpa d'être un partisan de Narbonne, puis, pousiant droit à Robespierre, demands à la société de faire justice « de ces orateurs empiriques » ayant sans cesse à la bouche les mots liberté, tyranne, conjuration, et mélant toujours à leur élogs personnel des disgorneries pour le peuple. A ces paroles si baineuses, si amores et d'une si perçants ailusion, de violents murmures eclatérent, et Fréron demanda le

le Société, etc. Il fist imprimé prosque an médiatement avec le discours de Guadet, avec re ture : Discours de Mil. Brisist et Guadet, depuis à l'Assentire nationale, prononces o la séance de la Société des Imis de la Constitution, le 26 avril 1°92, l'an IV de la libe t. . In-U-de 21 pages ple l'imp. du Patriole francois).

rappel à l'ordre de l'orateur pour avoir calcinnié Robennierre; mais La Source president, La Source, un des membres de la Gironde. Ce fut Fréron qu'il rappele à l'ordre, et il maistint le peroin à Guadet. Celuici pretendit alors qu'il svait été insulté et traité de scélérat le jour où il avact combettu l'opimon de Robinspierre « avec toute l'hométeté qui convicat, » dit-ii, » à un estayen dent en admire les sontunents » C'était déjà se mettre angulièrement en contradiction evec soi-mêms, que de traiter d'orateur empurique un citoyen dont en s'avocait l'admirateur. Guadet n'evait pes été houreux dans se première campagne contre Bobespierre, et, ne pouvant lui pardonner son échec, il lui reprocha, après l'avoir sommé de dénoncer le plan de guerre civile dont il avait vaguement parié, de mettre con orgueil avant la choce publique, de parier tonjours de nos patrictisme et d'avoir abandonné son poste de magnatrat. Ainsi de cette preuve éclatante d'abnégation et de desintéressement les Gerondens famment un crime à Robespierre; ils lui interdissient même la libre disposizion de la personne. Arrivant enfin au grand crime, au véritable crime dont l'austère tribun était coupable. aux your de la Gironde, Guadet cuvrit son écour et livre à tous le secrut de cetta jalousie qui les dévorait, ses amis et lui, en accusent houtement Robespierre d'être l'édale du peuple « le lui dénance un hommo qui, soit amh taon, soit malheur, est devenu l'mous no resput, ».

Un nouveau tumulte se produiut à ces mots. Robespierre lui-même erut devoir s'élever contre des interruptions qui le metialent dans l'impossibilité d'entrodre con dénonculeur et lus ôinient par là les moyeus de se défendre. Il demenda donc à la societé d'ecouter Guadet. thus le plus grand stience, comme une grâce qu'il se croyait en droit de réclamer. Dantres enseent trouvé pais commode peut-être de voirétouffer sous le mépris public une accusation, si sejuste qu'elle fût d'allieurs; il préférat, lui, le grand jour de la discussion. Le calmea étant rétabli grace à lui, Guadet continue en ces termes : « le dé-nonce à M. Robespierre un homme qui, par amour pour la liberté de sa patrio, devrait pout-être s'imposer à les même la paine de l'ostracisme, car c'est servir le peuple que de se dérober à son idelatrie. Ainsi donc, pauvre grand catoyen, depuis trois ansitu as supporté tout le farceau de la Révolution; tu as assume sur tos tou es les baines, toutes les rancunes, toutes les vengeauces de l'aristorratie et du despoustre : tu as lutté fièrement, hérosquement, pour disputer à la réaction les reries mutiles de la liberté étouffée à mortie dans le sang des victames du Champ de-Mars , aujourd hui mime encore, où l'envie t'accase d'aspirer au tribunat, tu combits pour le maintien d'une constitution. sons l'empire de laquelle, tu la sais, il n'y a pour toi ai dignités of faveurs à attendre de la part du pouvoir exécutif, mais où la liberté a du moins des garanties et des moyens d'expansion; et pour tant de escrifices, de luties, d'efforts désespérés, to as requeilli... l'amour du peuple, cette récompense qui suffit aux grands cœura. Malheureux! de cette popularité on te fait un crime, un crime impardonnable; elle gêns une secte d'ambitieux, ceux-là mêmes qui jadis défendaient contre tor una municipalité contre-révolutionnaire. Sans cesse ils voient se dresser devant eux comme un obstacle cette popularité imposante; partout elle semble leur barrer le passage. Délivre-les douc de ce fantôme importun ; ils sont les de t'entendre appeier le Juste, l'Incorruptible. Coupable de la gloire, de l'amour du peuble, cours expier ce crime dans la retraite; va dans quelque solitude ensevelir l'éclat de ton nors, afin que désormais ils règnent seuls sur la scène de la Révolution. Le peuple, qui te doit quelque reconnaissance, pourra bien être remis sous le joug; la liberté, dont tu as été le plus ferme soutien, périra peut-être, mais n'apporte l'les envieux n'auront pas l'ennus de voir l'un et l'autre sauvés par toi!

Non content de condamner son adversaire à l'ostracisme, Guadet imagina de diriger contre lui une calomnie tout à fait odieuse. Nous avois déjà parlé de l'éloignement instinctif de Robespierre pour la personne de Marat, au patriotisme duquel il rencait d'ai leurs pleine justice, mais dont les articles lui peraissaient dengereux à cause de leur exagération et de leur couleur sangiante, dangereux en ce qu'ils étaient, selon lui, de nature à porter à de fâcheuses extrémités une partie de la nation et à épouvanter l'autre. En bien l'iorateur girondin poussa l'impudence jusqu'à l'accuser de disposer de la plume de Marat, et d'avoir fait écrire, dans l'Amé du pruple, que le moment était venu de donner un dictateur à la France; puis, par une étrange aborration de l'esprit humain, après avoir avec tant d'injustice reproche à Robespierre de se vanter, de parler trop souvent de sa personne, il termina par un pompeux éloge de lui-même, en promettant de mourar à son poste et de servir constamment le peuple (1).

Les violents discours de Brissot et de Guadet renfermaient toutes les inculpations accumulées contre Robespierre par les ennemis puissants dont il était entoure ; répondre à ces deux orateurs, c'était réfuter à la fois ious ses adversaires. Attaque de la façon la plus deloyale, avec une acrimonie étonnante, et cela gratuitement, sans provocation, pouvait-il garder le mience, et, auvant son habitude, se contenter d'op-

<sup>(</sup>i) Voyez pour co discours de Guadet le numéro 194 de Journal des débets et de la recrespondance de le Sociéte etc., et la brochure citée plus hant, où ce discours de Guadez se trouve avec quelques modifications à la suite du decours de Brissot.

noser aux calometes le plus absolu dedain? Non; car cette fois il avait pour chlorariateurs des gens qui jou ssaient d'une grande réputation. de patriotisme. C'età i son droit et son devoir de se defendre nut li ruement, hautement, et de faire entendre sa justification là où l'accusation. s'était at largement donne carrière. Il demanda donc la parole pour la processane seance, car I houre eta titrop avancióo pour quirigiót entrardans de longs details, anns il crut devoir à Goudet quelques mots de réponse immédiate. Rétournant alors très-habitement quelques-ones. des instrustions dirigées costre lui, il convint qu'en effet il existait des orateurs empir ques qui, sous le masque du patriolisme, cachaient laur deur de purveur aux places, et, à defaut de vertas, avaient sans cesse dans la typiche les norm de peuple, de labersé et de philosophie. L'ostracisme! Mais c'eût éte un excès de vanité à lus de se l'imposer. car c'était la punition des grands hommes, et, disait-i , il n'apparaent qu'à M. Brissot de les classer. Ah! poursuivait-il, « que la liberte soit assuree, que le regne de l'égal té noit afferm , que tous les istrigants. disparaissent, et vous me virrez empressé de fuir cette tribine, et même cette societé, si ma retraite devenait utile a la tranquillite publique, alors le plus cher de mes vous acrast remplu, neuroux de la fencite de mes concitoyens, je passera a des jours passibles dans les deuces d'une douce et sainte intimité. Serait-ce à moi que l'on reprocherait de briguer les places, les homeurs, mo qui ne suis passionné. que pour les charmes de la liberté? »

Ces pareles, heureusement trouvées, exci érest de bruyants applaudissements. Cependant il repagnant à plusieurs membres de la société. de voir s'engager i se discussion où des personnalites seules étaient en jeul, autvant d'autres, au contraire, le cloc d'opireons diverses était. très-utile et servait à chifier le pays sur l'esprit et les vues de chaque. Dans tous les cas, après avoir accordé aux discours de Lrissot et de Guadet une attention de près de trois heures, la societé se devait à la-même d'ecouter avec une patience au moins égale la justification. do l'accesse, daza e conjunes bien Robespierre à choisir quelques pairnaix pour arene de la lutto à laqueile i, avait ele provoque, mais le conseit posvait paraftro irosique, car les feuilles les plus repundues appartensient aux Girondins, la Chronique, le Patriote françois et meme les Récolutions de Paris, passees memo tanement dans leurcamp. B. bespierre, reprenant la parole, promit ac se rendre à l'ay a deflazire, muis apres avoir presente sa defense en public. Detà avait germé dans son esprit l'issee c'un journai redigé par jui mêmo, et ianslequel il put à la fois exposer ses principes et confondre les calonales incessintes dont il et ut l'objet. Quelques jours après paraissait le

LIVRE VII. - NOLVELLE CALONNIE DE LA CHRONIQUE DE PANIS 207

Défenseur de la Constitution, seus le hebdomadaire, sur laquelle nous aurons bientôt à nous arrêter

Sommé par un membre de l'Assemblee législative de s'expliquer sur les complots auxquels il avait fait alfusion. Robespierre s'engagea de nouveau à devoiler les manœuvres qui constituaient, à ses yeux, un plan de guerre civile; et là il métait question, quant a présert, ni de Guadet ni de Brissot. Robespierre avait surtout en vue La Fayette, dont les Girondins, comme nous l'avons dit, deviendront bientôt eux-mêmes les accusateurs passionnés. Or, prendre l'initiative des attaques contre ce personnage appuyé d'un côté sur la cour et sur l'armée, de l'autre sur la garde nationale, n'était pas d'un homme pusi lanime, c'était s'exposer à d'implacables inimit és. Robespierre venait precisément de recevoir d'un bataillon de la garde nationale une lettre menaçante, dans laquelle on lui enjoignait de peursuivre La Fayette devant les tribunaux, sous peine d'y être traduit lui-même et de passer pour un intrigant.

t ces menaces, à ces injures, il ne s'arrêtait goère, il n'en continuera pas moins sa guerre contre le géneral dont la marche tertueuse. équivalait, à ses yeux, à une trahison envers la Bévolution, mais il luisemb alt indispensable de réluter immédiatement les calomoies du parti de la Gironde, ca omnies savantes, propagées chaque jour par des journaux répandus dans tous les départements. Impossible de pousser plus loin que la Chronique de Paris la science de la cal minie, et les biographes de Condorcet nous semblent avoir trop complaisemment passé sous silence les raffinements auxquels se complit, dans cet art. odieux, l'ann de Vollaire et de Diderot, probablement n'ont-ils guère pris la peine d'étudier ce côté peu favorable de sa vie. Tantôt Ribespierre est dénoncé comme étant payé par le comité autirchien, tantôt comme etant d'accord avec les Limeth. Dans son numero du 28 avril 1792, la Chronique apponce que, seus prétexte de vouloir la liberte, rien que la liberté. Robespierre veut le pouvoir, rien que le pouvoir, che l'installe lejà à la mairie de Paris et partage le ministère. entre ses amis, parmi lesquels e le n'oublie pas le comte de Pe lenc. confident intime de M. de La Marck, dont elle fait le collabora'eur de Marat, a La m. mination des personnes d'algnées, » dit-elle, « n'ést point une plaisanterre : on assure qu'il et lest sérieusement quest on au château, parce qu'elles sont d'un parti qui a toujours éte oppose à la guerre, 1). » Or, — rapprochement singulier, — quand les Thermidara us voudront perdre Robespierre dans l'esprit du peuple, ils feront exacte-

<sup>(1)</sup> Chroniques els Paus, du 25 avril 1792. Cette calomne de Condercet mue a a

ment comme Condorcet : ils le transformeront en agent du parti royaliste ; et ces calomnies de la Chronique de Paris et des autres feuilles girondines, nous allons les voir se reproduire à toute heure, sans trève ni merci. Robespierre avant donc bien raison de vouloir prendre le peuple pour juge entre ses calomnisteurs et lui. « Il ne me reste que cette tribune et le peuple qui m'entend, pour me justifier, » dit-il (1). La société, en effet, décida qu'il serait entendu à la prochaine séance ; suivons-le donc à cette mémorable seance, où va se prononcer un des plus beaux discours dont jamais tribune française ait retenti.

# XVE

Le vendredi 27 avril, au moment où Robespierre allait prendre Ia parole, on vint annoncer que les électeurs de Paris avaient nommé à sa place, comme accusateur public, l'ex-ministre de la justice, Duport du Tertre. C'était là une importante victoire remportée par les Feuillants; cela prouve aussi combien était puissant et formidable encore le partide la résistance à la Révolution, et avec quelle énergie luttaient tous les partisans de la cour. On vitalors, chose assez étrange, les gens qui avaient montré le plus de dépit de la nomination de Robespierre se déchaîner contre lui, et lui imputer à crime l'abandon de ses fonctions, tout en s'applaudissant tout bas du choix de son successeur. Et, par une de ces contradictions asses familières aux Girondine, Cuadet lui reprochait amèrement, d'un côté, d'avoir déserté son parti, et, de l'autre, l'engageart à s'imposer la loi de l'ostracisme. Mais on espérait irriter contre lui les patriotes sincères en le rendant responsable da vote des électeurs. En effet, à la nouvelle de la nomination de Duport, quelques membres se récrièrent, disant . « C'est à M. Robespierre que nous avons cette obligation » Le choix de quelques fonctionnaires publics, repondit-il aussitôt, n'est pas ce qui doit le plus vous alarmer, mais bien le plan généra, de conspiration formé contre

plus minises assurément qu'on ait inventées contre Robespierre, a trouvé cependant des gens crédules. Nous avont sous les yeux une brochare d'un avocat nommé J. Duplan (Paris, 1833, m-8- de 31 pages), dans laquelle l'auteur s'attache à établir que Robespierre a été en affet un agent de Coblemtz

<sup>(1)</sup> Voyez, pour cetto séance du 25 avril, le Journal des débats et de la correspondance de la Société, etc., numéro 184.

LITRE VII. - REPOTATION DES BISCOURS DE BRISSOT ET DE CLATET 209

la liberté, et que par tous les moyens vous devez vous efforcer de déjouer.

L se disposait à entreprendre la réfutation des discours de firissot et de Guadet, quand La Source, qui présidut, mandé à l'Assemblée tégislative, dut céder le fauteuil. Un ancien membre de la Constituante, Prisur (de la Marne), se trouveit présent, on lui offrit la présidence. comme pour honorer en lui un des vetérans de la Révolution. Tout récemment arrivé à Paris, fort peu au courant de la question, tenant sara doute ses renseignements des Girondins, avec lesquels il sympathisait alors et dont il se sépara quand il eut mieux jugé la situation. Prieur fit, au lieu d'accepter le fautenil, qui fut pris par Danton, une assez violente sortie contre Robespierre, lout en le conjurant de s'associor. à lui pour rétablir la paix au milieu des patriotes. Sans s'émouvoir, Robespierre se contenta de répondre que personne ne ponyait faire qu'il n'eût le droit de repousser les inculpations dirigées contre lui du auut de la tribune des Jacobins et que son honneur outragé et les considérations les plus importantes lui commandaient de réduire à néant (1); puis il commença en ces termes . • Je ne viens pas vous occuper ici, quoi qu'on en puisse dire, de l'intérêt de quelques individus ni du mien ; c'est la cause publique qui est l'unique objet de toute cette contestation : gardez-vous de penser que les destinées du peuple soient aitachees à quelques hommes, gardez-vous de redouter le choc des opiplons et les orages des discussions politiques, qui ne sont que les douleurs de l'enfantement de la liberté. Cette pusillanimite, reste honteux de nos anciennes mœurs, serait l'écueil de l'esprit public et la sauvegarde de tous les crimes. Élevons-nous une fois pour toutes à la hauteur des âmes autiques, et songeons que le courage et la vérité peuvent seuls achever cette grande Révolution.

« Air reste, vous ne me verrez pas abuser des avantages que me donne la manière dont j'ai été personnellement attaqué, et, ai je parle avec énergie, je n'en contribuerai que plus puissatument à la véritable pais et à la seule union qui convienne aux amis de la patrie. »

Après avoir bien nettement expliqué sa situation et selle de ses adversaires, rappelé qu'il n'avait en rien provoqué la dern ère scène dont la société avait été témoin, scène précédée d'une diffamation révoltante répandue contre lui et d'autres patriotes; après avoir rapidement esquissé les principaux traits du volumineux discours de Brissot; s'être plaint qu'un membre, qu'il n'avait jauxis attaqué en aucune



T. H

14

<sup>(1)</sup> Journal des debats et de la correspondance de la Societé des Jones de la Constitution, numero 185.

manière, eût trouvé moyen d'enchérir sur ce discours; après avoir fait. allusion à une poursuite en differnation exercée par Rederer contre Collot-d'Herbous, & témoignait son profond ésonnement d'être, avant d'avoir nommé personne ni expliqué le véritable objet de ses griefs, si violemment accuse par des adversaires qui usaient contre lui et de leur crédit actuel et de l'avantage qu'ils avaient de parler tous les jours à la França actière dans des feuilles périodiques « le suis calomnié à l'envi par les journaux de tous les partialigués contre moi, je ne m'enplants pas, je ne caba e point centre mei accusateurs, j'aime bien que l'on m'accuse je regarde la liberté des dénonciations dans tous les temps comme la sauvegarde du peuple, comme le droit sacré de tout citoyen; et je prends ici i'engagement formel de ne jameis porter mes plaintes à d'autre tribunal qu'à cel a de l'opinion publique; mais il est juste au moins que je rende un hommage à ce tribunal vraiment souveram, en répondant devant lui à mes adversaires. » Et, en effet, c'était la seule pyricication à laquelle due fût jamus adressé. Diffamé, calomnié chaque jour, du temps de l'Assemblée constituante, par les libellistes. gagés de la cour, l'avait-on entendu s'élever contre les beences de la presse, et, comme les Malouet, réclamer sans cesse des décrets de prise de corpe contre les écrivains? L'absurdité d'une foule d'inculpations comme colles de chef de parti, d'agitateur, d'agent du comité su trachien, ne valuit pes la perne qu'on les réfutit, mais le caractère et l'influence de leurs auteurs méntaient, selon lus, une réponse. Quand, per exemple, Brissot se craigneit pas de lui demander ce qu'il aveit fait pour se permettre de consurer la conduite des autres. Robespierre porvait-il gerder le silence, bien que son adversaire côt tenté de lui fermer la bouché d'avence en l'accusant de sacrifier la choie publique à son orguest et de vanter sans cesse ses services? Brimot savait bienque cela n'était pas vrai, il sava t bien que Robespierre ne s'était famais. mis en cause que lorsqu'on l'avest force de reconser la calomne , mais c'est chose si commorle et si bien de nature à réussir qu'un appel à l'envie !

Provoqué cette fois encore, Robespierre allest parler de lui, mais en des termes où se reconnat l'honnéte homme, le grand estoyen qui dit franchement et sans orgueil ce qu'il a fest. Ne sont-ce point de nobles accents que ceux-c: « Jamais personne ne m'accusa d'avoir exercé un métier ièche, ou fletri mon nom per des liamens hontauses et par des procès scandaleux; mais on m'accusa constamment de defendre avec trop de chaleur la cause des faibles opprissés contre les oppresseurs puissants; on m'accusa, avec raison, d'avoir violé le respect dù aux tribuniux tyranniques de l'aucies, régime, pour les for-

cer à être justes par pudeur, d'avoir immolé à l'innocence outragée l'orgueil de l'aristocratio bourgeoise, municipale, nobulaire, coclématique. l'ai fait dès la première aurore de la Révolution, au delà de laquelle yous vous plaises à remonter pour y chercher à vos smis des titres de confiance, ce que le p'ai jamais daigné dire, mais ce que tous mes compatriotes a'empresseraient de vous rappeler à ma place dans ce moment où l'on met en question si ja suis un ennemi da la patrie, et s'il est utile à sa couse de me sacrifier. » Membre du peut tribunal de l'évêque d'Arras, il avait pris sur lin de repoisser les édits de Lamojgnon appliques per tous les tribunaux du royaume, un peu plus tard. au sem des premères assemblées électorales, il avait déterminé ses concitoyens à exercer spontanement les droits du souverain, à choisir que-mêmes leur président , et, quand ailleurs le tiers état remerciait humbiement la noblesse d'avoir abandonné ses privilèges pécuniaires, il engagent coini d'Artois à doclarer simplement aux seigneurs que nul n avait le droit de faire don au peuple de ce qui lui appartenait. L'étaient là, certes, des états de service que ni Brisnot ni ses amis n'auraient puinvoquer, et Robespierre avant raison de les rappeler. En buite à la rage de toutes les pussances de l'époque, menace d'un procès criminel, le peuple l'avait arraché à la persécution en le portant à l'Assemblée nationale, « tant la nature, » continuart-il, « m'evait fast pour jouer le roln d'un tribun embitieux et d'un dangereux agitateur du peuple ! Et moi l'ayouterai que le spectacle de ces grandes assemblées éveilla dans mon cœur un sentiment sublime et tendro qui me lia pour jamais à la cause du peuple par des liens bien plus forts que toutes les froides forun ales de serments inventées par les lois; je vous dirac que je compris alors cette grande vérité merale et politique sunoncée par Jean-Jacques, que les hommes n'arment jamais annérement que ceux qui les aiment, que le peuple seul est bon, juste, magnanime, et que la corruption et la tyrannie sont l'apanage exclusif de tous ceux qui le dédaignent »

Quant à ce qu'il avait fait au sein de l'Assemblée constituante, n'était-en pas écrit partout? Il avousit n'avoir pas fait tout le bien qu'il aurait voulu, peut-être même tout le bien qu'il aurait pu, mais il eut rougi de rechercher des aucces dus à l'intrigue, à la corruption, et de sacratier ses principes au frivole honneur d'attacher son nom à un grand nombre de loss. Et s'applandissent d'avoir, du moiss, contribué au rejet de beaucoup de décrets désistreux pour la liberté, il ajoutait : e J'ai meux nimé souvent exciter des murmures honorables que d'obteme de honteux applaudusements; j'es regardé comme un succès de farre retentir la voix de la vérité lors même que f'étais sûr de la voir renoussée : portant tonjours mes regards au delà de l'étroite encernte du sanctuaire de la légis'ation, quand j'adressais la parule au Corps représentatif, mon but étant surtout de me faire entendre de la nation et de l'humani é , ju voulais réveiller sans coice dans le cour des citoyens ce sentiment de la dignité de l'homme et ces principes élernels qui délendent les droits des peuples contre les erreurs ou les caprices du législateur même. Si c'est un sujet de reproche, comme vous le dites, de paraître souvent à la tribune ; si Photion et Aristide, que vous citez, ne servaient leur patrie que dans les camps et dans les tribunaux, e conviens que leur exemple me concambe, mais vollà mon exeuse. Quoi qu'il en soit d'Aristide et de Phocion, j'avous encore que cet orgueil intrattible que vous me reprochez éternellement, a constamment meprise la cour et ses faveurs; que toujours il s'es' révol.é contre toutes les factions avec lesquelles j'ai pu partager la puissance et les dépouilles de la nation : que, souvent redoulable aux tyrans et aux traftres, al ne respecta jamais que la verité, la faiblesse et l'infortune, »

Robespierre avait (ait plus : il avait donné Brissot et Condorcet à la France, car sans le décret fameux interdisant la reélection des membres de la Constituante, décret rendu sur sa motion, ces deux écrivains ne fussent probablement jamais entrés dans l'Assemblée legislative Répondant à l'éloge emphatique de Condorcet par Brissot et au reproche d'avoir jugé temerairement des hommes qu'on lui présentait comme ses maîtres en patriolisme, il ne pouvait a'empêcher de reprocher à son four « aux académiciens et aux géomètres » leur intolérance éternelle ils avaient combattu et ridiculisé les prêtres, cela était vrait mais ils n'en avaient pas moins courtué les grands et adoré les rois, dont dis avaient tiré un assez bon profit Tout récemment encore Condorcet n'éta tird pas administrateur du Trésor public, aux appointements de vingt mille livres? Et avec quel acharnement, conunualt Robespierre, n'avaient-ils pas persécuté la vertit et le génie de la ilberté dans la personne de ce Jean-Jacques, de ce véritable philosophe?

Y avait-il la contre la plulosophie l'ombre d'une attaque? nullement. Cétait une épigramme de très-bonne guerre à l'adresse d'un homme par lequel il était chaque jour traité de la façon la plus in urieuse. En bren! le journal de Condorcet n'en eut pas moins la mauvaise foi d'imprimer le surlendemain que Robespierre avait fait une sortie très-vive contre la philosophie (1).

C'etait encore sur la motion de ce dernier, on s'es souvient, qu'avait été rendu le décret qui interdisait l'accès de tous les emplois dont dis-



<sup>[1]</sup> Chronique de Paris, du 29 avril 1792.

posait le pouvoir exécutif aux membres des législatures pendant quatre ans après la fin de leur mission, décret si honorable pour l'Assamblée constituente. La France entière le savait, c'était donc de la part des Girondins le comble de l'impudence et de l'absurdité de le dénoncer dans tous leurs journaux comme aspirant au ministère pour luiet pour ses amis, et à bon droit il leur reprochait d'être aveugles ausaipar le délire de la hame. Avec non moirs de mauvaise foi Brissot et ses amis l'avaient accusé de vouloir renverser les nouveaux ministres. dont il n'avait pas encore de un scul mot. Il les préferait même à beaucoup d'autres, seulement il tenait à ce qu'on les surveil àt, à ce qu'on les éclaudt comme les autres, mettant toujours les principes au-dessus des personnes. Et dans quel lieu, disait-il encore, lui demandait-once qu'il avait fait pour la liberté? dans une tribune dont l'existence même étut un monument de ses actes. En effet, il lui étuit bien permis de le rappeler avec une certaine fierté, — qui donc, après les événements. du Champ-de-Mars, quand le giaive de la proscription menaçait la tête. de tous les patriotes, quand tout Paris était bérissé de canons et de Laionnettes, qui donc avait defendu les societes populaires, la liberté de la parole et celle de la presse contre les meneurs tout-puissants de l'Assemblée constituante? Où donc alors était Condorcet, où dorc-Brissot? En quoi sa conduité avant-elle varié de celle du magnitrat. intègre qu'ils lousient dans les mémes feuilles où ils le décharaient, lus, Robespierre, dans l'espérance de les diviser? Mais on s'efforcerait en vain de séparer des hommes unis par l'opinion publique et l'amour de la patrie. Hélasi il ne se doutait pas que les manœuvres de ses ennemis réussirment si bien, et que Pétion lui-même, lié à eur par des relations de pouvoir, l'abandonnerait pour passer dans leur camp. Les calomniateurs lui paraissaient être le fléau des bons citoyens, et à coupsûr il pouvait flétrir les Grendins de ce nom, eux qui, sans provocation, ne cessaient de l'accabier d'outrages. N'enchérissaientils pas sur les calomnies de leurs communs adversaires, quand ils osaient l'accuser d'égarer, de flatter le peuple? « Peuple mon-même, » s'écriait-il, « jene suis ni le courtisan ni jetribun du peuple » Et ---rap-prochement blen peu favorable aux Grondins, — Robespierre faisait remarquer qu'ils le poursuivaient des mêmes accusations dont, su moisde juillet précédent. Petion et au avaient été l'objet de la part des D'André, des Barnave, des Duport, des La Fayette. Ceux-ci le trutaient de factieux alors, les Girondins l'appelaient aujourd'hui agitateur, trouvant sans douts le premier terme auf. On l'accusait jadis de soulaver le peuple contre les lois et l'Assemblée nationale, on l'accusait à présent de diviser les patriotes. Ses ennemis ne concevaient point qu'on pût être aimé du peuple sans intrigun, ou le servir sans intérêt.

Ils lei adressaent maiatemant un reproche d'un nouveau genra, celui d'avoir abdiqué ses fonctions d'accusateur public de département ce Paris ; et, par une habitude commune à teus les envieux de chercher. à chaque chose un motif làche et criminel, Brissot et Guadet avaient fait de cette demission un des principsux chefs de l'accumiton qu'ilsavaient dirigée cuptre lui, e Amni, e disact-d, e quand on reproche sur. autres de briguer les places avec bassesse, on ne peut m'imputer que mon empressement à les fuir ou à les quitter. Au reste, je dois sur copoint à mes concitoyens une exphantion, et le remercie mes adversaires de m'avoir eux-mêmes présenté cette occasion de la dormer. publiquement. Ils feignest d'ignorer les motifs de ma démission, mais la grand bruit qu'ils en ont fait me prouverait qu'ils les commissent trop bien, quand je no les aurais pas d'avance annoncés très-clairement à cette société et au pubuc, il y a trois most, le jour même de l'installation du tribunal criminei. » Après avoir rappelé la déclaration par laquelle il s'était engagé à ne point sacrifier ses principes à sa place, et l'intérêt général à l'interêt particulier, a continuent en ces termes : « l'ai conservé cette place jusqu'au moment où je me suis assuré qu'elle ne me permettrait pas de donner aucun moment au soin général de la chose pubaque; alors je mu sus déterminé à l'abdiquer. Je l'ai abdiquée comme en jette son boucher pour combattre plus facilement les ennemas du bien public; je l'as abandoquée, je l'as désertés, comme on déserte ses retranchements pour monter à la brêche. J'au-7848 pt mé livrer sans danger au soin pasuble de poursuivre les auteurs des céluis privés, et me faire pardonner peut-être par les ennerms de la Revolution une inflexibilité de principes qui subjuguant leur ostime; j'aime mieux conserver la liberté de dejouer les complots tramés contre le salut public, et je devous uns tête aux foreurs des Syllas et des Clodius. L'si usé du droit qui appartient à tout citoyen, et dont l'exercice est lauss à sa commençe. Je n'ai vu là qu'un acte de dévouement, qu'un nouvel homolage rends, par un magnatrat aux principes de l'éganté et de la dignité du citayen ; si c'est un crime, je fais des vœux pour que l'opimon publique n'en ait jamais de pius danpercut à punit. »

Aissi de l'action la plus homeète ses adversaires tiraient un nouvel aliment de calomnie. On lui reprochant d'avoir abandonné une place importante, et en même temps on lui refusait toutes les qualités d'un bou citoyen. C'était là éé,à une assez forte contradiction; mais par une autre incoméquence, que nous avons déjà signalée, on le con-



damnait à l'ostracisme, parce que, disait-on, il était l'idole du peuple. Comment ne pas s'étonner avec Robespierre que les Girondins se montrassent at défiants et si soupconneux à son égard, quand ils semblacent su peur craindre les chefs de factions connues? On l'élest qu'une telle popularité, uous le repétons, les tourmentait cruellement. Que Robespierre leur abandonnât l'arène, et ils etneut prèts à désavouer leurs injures, à entonner ses louinges, à le porter sux nues. « Mais. » disart-ii avec une conviction dont l'accent ne saurait nous trouver insensible après soixante-dix ans, a quelle est donc cette espèce d'ostracisme dont vous parles? Est-ce la renouciation à toute espèce d'emplois publics, même pour l'avenir? Si elle est necessaire pour your ressurer contre moi, parles; je m'engage à en deposer, dans vos mains, l'acte authentique et aolennel. Est-ce la défense d'élever désormais la voix pour défencre les principes de la constitution et les droits du peuple? De quel front oser.ez-vous me le proposer! Est-ce un exil volontaire, comme N. Guadet l'a annotce en termes formels? Ah I oe sont les ambitieux et les tyrans qu'il faudrait bann.r. Pour moi, où voulez-vous que le me retire ? Ouel est le peuple où le trouveral la liberté établie? Et quel despote youdra me donner un asile? Ah! on peut abandonner sa pairie heureuse et triomphante; mais mensode, mais déchirée, mais opprimeel on ne la fuit pas , on la sauve, ou l'onmeurt pour elle. Le ciet qui me donna une âme passionnée pour la liberté, et qui me at naître sous la domination des tyrans, le cie, qui prolongea mon existence jusqu'au règne des factions et des crimes. m'appelle peut-être à tracer de mon sang la route qui doit conduire mon pays au bonbeur et a la liberté; j'accepte avec transport cette donce et gloneuse destinée. Exigez-vous de moi un autre sacrifice? Qui, il en est un que vous pouvez demander eucore, je l'offre à mapatrie, c'est celui de ma réputation. Je vous la livre ; réunissez-vous tous pour la déchirer ; joignez vous à la foule innombrable de tous les ennemis de la liberté, unissez, multipliez vos liberles périodiques, je ne voulais de réputation que pour le hien de mon pays; si pour la conserver, it faut trainir par un coupable silence la cause de la vérité et du peuple, je vous l'abandonne ; je l'abandonne à tous les esprits iables et versaules que l'imposture peut égarer, à tous les méchants on la répandent. l'aurai l'orgue l'encore de préférer, à leurs frivoles applandissements, le suffrage de ma conscience et l'estime de tous les hommes vertueux et éclairés; appuyé sur elle et sur la vérité, j'attendrai le secours tardif du temps, qui doit venger l'humanité trable et les peuples opprimés. >

Ce temps de réparation, il est venu certainement et ceux-là scula

qui, aystématiquement, sa refusent à l'évidence et nient la lumière du jour persisterent à dunger tort à Robespierre dans sa grande querelle. avec la Gironde. Toutes les provocations, toutes les calommes vincent. de celle-ci, et Robespierre y répondit d'abord avec une extreme réserve, témora l'admirable discours dont nous venons de dogner. l'analyse, et que nous surions voulu citer tout entier. Il lui aurait été bien facele cependant, il l'avait declaré formellement, de rendre guerre pour guerre, et d'attaquer, à son tour, avec autant d'avantage qu'il s'était défendu; il ne le voulut pas let ne s'y résoudre que quand il aura été pousse à bout, acculé par ses implacables adversaires. Il tenant à leur donner encore une preuve de modération. « Je vous offre la paix aux seules conditions que les amis de la patrie puissent accepter; à ces conditions je vous pardonne toutes vos calomnies. » Ces conditions, c'était de s'unir à lui pour sauver les principes de la Révolution, et les célendre comme députés et comme écrivains contre une faction dont La Fayette était un des chefs. La Fayette que Brissot luimême lui avan déclaré, un jour, être se plus dangereux ennem de la liberte : c'était enfin de s'entendre ensemble sur tous les grands objets intéressant le saiut de la patrie, sur toutes les meaures exigées par la prudence pour éterndre la guerre civile et terminer heureusement la guerre. étrangère. A la facon dont vous acqueilleres cette proposition, disast Robespierre aux Girondias en finissant, les patriotes vous jugeront; mais, si vous la rejetez, rappelez-vous que nulte considération, que pulle puissance ne peut empêcher les agus de la patrie de remplir. leur devoir. » Dunanimes acclamations retentirent quand Robespierre eut cessé de parler, et l'impression, la distribution et l'envoi de son discours à toutes les sociétés affiliées furent votés au milieu des applaudissements (1). Il n'en avait pas été de même pour les discours de Brassot et de Guadet : cela seul indiquait combien peu la société des Amis de la Constitution était disposée à se mettre su service des bommes de la Gironde.



<sup>(1)</sup> Reporte de Sobesparres ent ducours de MM. Primot et Guaret de 25 arril 1742, pronomode à la societé des Amis de la Constitution le 27 du meme mois, et imprimale par ordre de la societé (in-le de 16 pages, de l'impriment de Kayer et Ce). Ce discours et trouve musi à la suite du numéro le cu Defenseur de la Constitution, de la page 37 à la page 41. Le Journal dus effetts et de le correspondence de la Société, a te l'a publié incomplétement dans una unautres 195, 196 et 197. Il a 4té reproduit égale ment par MM. Beches et Boun, dans l'étaisées parémentaire de la Révolution, t. X11, p. 147, et par Laponneuve, dans les éleures de Robespierre, t. I, p. 278.

### TIYE

L'offre pacifique de Robespierre, dédaignée des Garondins, avait été entendue de Pétion l'ame toute contristée de la division qui régnait au camp des potriotes, le maire de Paris était accouru le surlendemain. aux Jacobins en médiateur. Des deux côtés il comptait des amis, mais détà il inclinait secrètement pour les Girondins, alors en possession du pouvoir, et avec lesquels ses fonctions le mettuent en relations plus intimes. Qui ne suit comme, fatalement pour ainsi dire. l'exercice de l'autorité ébranle les plus fortes convictions? Sa propre demeure, l'hôtel même de la mairie, s'il faut en croire Cami le Desmou insavait, durant le dernier séjour de La Fayette à Paris, servi d'asile à des réunions formées des membres les plus opposés de l'Assemblée législative, on y avait vu figurer Brissot et Beugnot, Jaucourt et Guadet, Ramond et Vergmand, etc., mais on avait en soin d'en écarter. es patriotes dont la présence et la perspicacité eussent été importunes. On était parvenu à lui persuader que La Fayette et Narbonne pourraient devenir les soutiens les plus fermes du parti populaire; et à Camilie Desmoulins qui, un jour, à la maison commune, émettait de granda doutes sur la possibilité de rattacher ces deux hommes à la cause de la démocratie, il avait répondu : « Mais oui, je les crois avec nous, sinon par patriotisme, au moins par interêt (1). » Il était donc sur la pente où l'on gi sse insensiblement, et au bout de laquel e, sans s'en douter en quelque sorte, on subit certaines capitulations de conscience.

Cependant il n'en fit pas moins de très-louables efforta pour amener une réconciliation entre tous ces patriotes, dont la plupart étaient si sincères; il eut même des accents qui eussent attendri des esprits moins passionnés et moins injustes que les Girondins. Et comment un avaisement pouvait-il être facile, quand le lendemain même du jour cù Robespierre, en terminant son éclatante justification, avait proposé la paix à ses adversaires, Brissot, furieux d'avoir vu la victoire lui échapper, avait eu, dans le paroxyame de l'exaspération, l'infamie d'écrire : « Trois opinions partagent le public sur M. Robespierre : les uns le croient fou, d'autres attribuent sa conduite à sa venité

<sup>(1)</sup> Voyez la Tribune des Patriotes, numéro 1.

blessee, un troisième parti le crost mis en ouvre par la liste civile... (1). » l'eut-être l'étion eut-il pu trouver quelques paroles pour biàmer les provocateurs de cette regrettable polémique; peut-étre ent-il dù flétrir au moins d'un mot de si odieuses calomnies; car eafinil n en avait pas eu connaissance sans frémir ; son cœur s'était épanché dans celui de Robespierre; il lui avait avoué toute l'horreur qu'il ressentait des trames ourdies pour le perdre (2). Pourquoi donc tant de méasgementa? Sans doute il craignant d'évenller des susceptibilités ombrageuses, intraitables : mais, en voulest plaire à tout le monde, il n'abount à aucun résultat. N'avan-il pas lu, dans la journée même, un article du journal de Condorcet où on le rangeait permi les ennemis de Robespierre, dont on attribual: cependant to succès « aux dignes amisdu digne Petion? » C'était le cas de donner un démenti formel à la Chronique de Paris qui, a inspirant des calomnies éditées la veille par le Patriole françois, répandit contre Bebespierre un nouveau torrent à mures introgant, moonse, fougueux bavard, Jupiter demuntiator, Mazaniello, telles étalent les gentillesses que, par la voie de son journal, le philosophe Condorcet adressant à un bomme qui s'était permisde penser autrement que lui sur la guerre, et qui avait le tort de le dépasser en popularité (3). Et la veule encore, avec quel fiel n'avait-il. pas imprime, renouvelant un ignoble mensonge de Guidet, en y ajoutant, n'avan-il pas imprimé, dis-je, que Robespierre avait été proclamé tribin du peuple par la femile de Marat (§)? Un pen plus de fermeté de la part de Petion eui sans doute donné à réfléchir aim Girondina, les côt arrêtés peut-être dans la voie déplorable où ils étaient entrés , son indécision, sa moilesse leur furent pour ainsi dare un encouragement (5).

Robespierre voului parler ensuite, se plaindre des nouvelles calomnies insérées contre au dans les feuilles girondines du jour et de la Veille; il réclama en vain la parole. La Source, qui presidait, mit tout en œuvre pour clore une discussion où ses ame, il le sentait bien, fini



<sup>(1)</sup> Potriou jeunceus, munéro 992, du namedi 28 avril 1792 M. Michelet commun au le pense hien, na dit mot de tout occi, sans quoi il lui ett été difficile de fravestir asset étrangement qu'il .'a fait, d'un bout à l'autre de son livre, le sôle et le caractère de Robenmerre.

<sup>(2)</sup> Voyes à cet âgare les explications fournies par Robsepierre lus-même dans la nêmes du 30 avril aux Jacobius (Journal des débuts et de la correspondance de l'Société, etc., numéro 187.

<sup>(3)</sup> Chronique de Parce, du 29 avril 1792.

<sup>(4)</sup> Chronique de Parie, du 28 avril 1799.

<sup>6:</sup> Voyes le discours de Petien, dans le numéro 196 du Jeursel des débate et de la serrespondance de la Société, utc.

raient par être terrassés; l'ordre du jour, proposé par le maire de Paris, ayant été adopté, il parvint à fermer la bouche à Robespierre. Mais le lendemain allait se rouver l'arène, et la séance, une des plus orageuses dont le club des Jacobins ait été le théâtre, devait tourner à la honte des calomniateurs, à la confusion de Brusot et de Guadet.

# XIX

Au moment même où des lèvres de Pétion tombaient des paroles de paix et de concorde, où le maire de Paris conviait à un fraternel accord ses amis divisés, Brissot et Guadet repandaient à profusion dans Paris, au sein de l'Assemblée législative, dans toutes les sociétés populaires, et envoyaient par milliers d'exemplaires dans les départements leurs discours qu'ils s'étaient empressés de publier, réunis en ane seule et même brochure. Livrer ains: à tous les échos de la publicité une ceuvre distamatoire et calomnieuse, à l'heure où entre eux et Robespierre un ami commun tentait un rapprochement, c'était vouloir éterniser la lutte, et, de parti pris, de propos delibéré, rendre tout arrangement impossible. Au heu de se contenter d'imprimer leurs discours tels qu'ils avaient été prononcés, ce dont la plus stricte loyanté leur faisait un devoir impérieux, les orateurs girondins les imprimèrent d'une façon toute différente, avec de notables changements, et en y ajoutant des morceaux supprimés à la tribune, comme Brissot l'avoue lui-même dans un avant-propos non moins injurieux que les discours, et où les faits qui s'étaient passés au selo de la société des Amis de la Constitution étaient présentés sous le jour le plus faux. Comment qualifier cette manœuvre ocheuse?

En même temps, suivant l'énergique expression de Camille Desmoulins, ils faisaient charrier leurs infâmes calomnies par tous les journaix dont ils disposaient. Le Thermomètre du jour, le Journal général de l'Europe, le Courrier des quatre-vangt-trois département, le journal d'Austonia, voire même les Révolutions de Paris, imprisient et décrisient Maximilien à l'unisson du Patriote françois et de la Chronique de Paris. Le 30 avril, parut dans le Courrier des département un article ou Gorsas, après avoir reproché en que que sorte à la feuille de Condorcet d'avoir traité trop durement Robespierre dans son numéro de la veille, déclarait que, pour sa part, il n'imiterait pas cet exemple qui tendait à aigrir les esprits, à les entretenir dans une division funeste : et cela dit en manière de précautions oratoires, il insinussi à non tour que Robespierre cherchait à capter le peuple, l'apostrophait dans chicande ses discours, et que cette affectation rappelait trop les Graccues. C'était là du moins, disait le journaliste girondin, une impression qui devenait chaque jour plus profonde dans certains esprits, et même chez de hons patriotes. Puis se faisant à son tour, après la Chronique de Peris, l'écho brutal d'une calomnie de Guadet, aur la foi duquel il se repositt, Gorsas apputant que se libelle de Marat, qui, avait-il som de dire, n'avaitjamais: préché que fureur, vengeance, mort, song et carange, ééstgnait Robespierre pour tribun du peuple (1). La prétention de Gorsas, il est vrai, était d'avoir cherche non pas à l'accuser, mais à le justifier, singulière façon de justifier les gena! Il no se vantait pas moma quelques jours plus lard,-et ceci, venent d'un journaliste girondir, est assez curieux à retenir, - d'avoir « blamé les auteurs de la Chronique de s'être expressés d'une manière plus dure que sévère, plus injurieuse que franche, plus lameuse que fraternelle, » et d'avoir fait la attredes discours qu'ils avalent loués autrefois (2). Ainsi, de propre aveud'un de leurs amis Guadet, Brissot et Condorcet avaient manqué de franchise et cédé aux seules suggestions de la baine. Peut-on involuer contre cus un plus accablant témognage? Mais Corsas ne s'était pas tout d'abord exprimé ainsi, et dans le premier article du Courrier, Achespierre n'avait pui voir qu'ine réérition d'une partie des calomnica de ses adversaires, enveloppees d'ambages et de précautions hypocrites.

Le soir, aux Jacobina, Doppet ayant proposé à la société de charger une commission de recevoir toutes les denonciations écrites ou verbales, Robespierre demands tout de suite, aux applaudissements de l'assemblee, si de cette mamère on n'arriverait pas à permettre à quelques individus de substituer l'intérêt particulier à l'intérêt public, et l'esprit d'intrigue à l'esprit genéral? Pour éviter le retour de scènes somblables à celles auxquelles avaient donné lieu des dénonciations irréféchies, on demandait l'établissement d'un comité revêtu d'unescrite de dictature suprême; seulement, ne verrait-on pas, selon la composition de ce comité, qui conque témoignerait ses craintes sur les dangers dont pourrait être menacée la hiberté, exposé à être dénoncé comme factieux, comme aspirant au tribunat? Quelques vois ayant alors réclamé l'ordre du jour ; « Si dénoncer les ennemis de la liberté, c est

(2) Phid., do 3 max 1792.

<sup>(1)</sup> Courrier des quatre-vingt-trou département, numéro du 30 avril 1792.

aspirer au tribunat, » s'écria impétueusement Merlin (de Thiony) le . c je déclare que je veux être inbun, car moi auxii j'aime le peuple, » Robespierre reprenant : « Et moi aussi ,e pense que le zèle d'un bon citoyen doit avoir des bornes; ma s si cette société doit arrêter qu'il me sera defendu de répondre à tous les libedistes conjurés contre moi, je declare nunsi que je la quitte pour me renfermer dans la retraite, n Ces paroles furent accueilles par un murmure genéral su milien duquel on entendit ces mots : « Neus vous suivrons (1). » Robespierre expluqua alors comment la Jémarche de Pétion, à .aquel.e, pour sa part, il aurait éte tout disposé à se rendre, avait éte empoisonnée par de nouveaux libelies. Ah! si, après avoir entendu à cette tribune les plus violentes dénonciations contre lus, la majorité de la société des Amis de la Constitution, devenue l'instrument d'une cabale, étouffait sa voir, qui donc, disalt-il, voudrait se charger de defendre la cause du peuple? N'était-ce pas une chose deplorable que ce concert de calomnies soulevées contre es personne? il donna slors lecture de la feuille de Gursas, Arrivé à l'endroit où le journaliste girondin le comparait aux Gracques : « Om, » s'écria-t-i , avec une intration singulière de sa desunée, » on a raison de me comparer à eux, ce qu'il y aura de commun entre nous peut-être sera leur foi tragique. » Puis, après avoir lu le passage où Corsas lui reprochait d'avoir éte proposé pour tribun par le journe, de

<sup>(1)</sup> Selon le Journal des débats et de la correspondence, etc. countre 167), redigé dans un sens tout girondin, ne l'oublions pas, ces mots sursient éte prononcés par quelques voix de femmes, dans les imbanes; ce que M. Michelet, chez qui e pitterenque ne perd jamaia sea droits, traditit ainsi . Foir giopiatonies de forence (t. 111, p. 401) Nota avons parlé plusieurs fois orja de l'influence de Roberplorre aur les femines, meix cette influence, ce a est pas, comme M. Michelet se l'imagine, un moyen de quelques lambanux de l'Émile ou du Contrat ment qu'on l'abtient : faut touchee la corde seu able, colle du cœur, et aux grandes verités sociales et politimes pornée le besu et le visu dans le seniament, es fat su quoi expella llubespierie et par ou el triura le chemin des arros tendres. Muis M. Michelet a uno autre façon de nont expliquer la charmo que Rebespierre exerça sur les fermes. Il neus le montre parcourant - de ses year. clipaceants at mobiles - toute l'esculus de la nelle, et les ve count fréquentment vers les tribanes des fermans. . A cet effet, a spoute-t-il, a il maneuvrait avec une sériouse dextérité deux paires de lanettes. l'une pour voir de près su lire, l'autre pour distragner au loin, comme pour charcher qualque personne. Chacune se dissit : C'est moi, « (T. HI p. 403 ) Voilà, il fant l'avouer, une maniere tent à fuit neuve et mgénieuse de or hyngues le comme des fetames. Ainsi donc soyes déponyres le tous les avantages plus siques, n'ayez ni comur, ni capret, ne talont : ayes l'air à la tribune e d'un triste bâterd. de Rosseen conqui dans un mauvais jeur, a mass sachez minonvyer acco dentérité dens pares de lunottes, et l'ue sera femme qui vons puisse résister. En vérité, sons recommandons co accret de M. Michelst, que los aues seus doute aves quelque sudiseret confident de Robetpierre. On voit comment un éminent ceprit, peur avoir voulu rapelimer toute chose en un homme vrument supérieur, et dent il s'est ingénié à feire la carseature, d'em bout à l'autre de son livre, en est seun à tomber, disons la sort, dens la charge,

Marat, il demandant s'il avant jamais professé des principes semblables à coux qu'on romarquant dans cette femilie, et s'il pouvait être réputé coupable des extravaganous d'un ecrivain exalté. « Mais, » continuntal, « s'il était faux que Marat ent jamais prononcé mon nom; s'il était faux qu'il ent tenu le langage qu'on lus prête! En bien! tous ces illustres patriates sevent certainement qu'il n'y a pas un mot de tout cela dans le sumére de Marat que l'on cite. » C'est vrail s'est vrail s'écrièrent plumeurs voix au mi leu des applaudissements. A'usi se trouvaient confondus les mennenges de Guadet, répétés à l'envi par les feuilles de Condorcet, de Gorsas, de Brissot et par des bruchures vendues chez tous les libraires (1). Un peu plus honnête que les autres, Gorsas eut du moins la pudeur d'avouse qu'on l'avant trompé en lui disant que Marat avait désigné Robespierre pour tribun du peuple (2). Les autres n'eurent garde de se rétractor, commissant hien la maxime de Basile : Calomnies, calomnies, il en resters toujours quelque chose.

A Paris, où les personnages étaient connus, où il était bien plus aise de prendre l'antrigue et la calomnie corps à corps et de la terrasser, tout cela n'avait pas grande importance; mois il n'en était pas de même. dans les départements où, par lours journaux, les Cirpadias pousédaient une grande influence sur l'opinion publique; et nous ne tarderons pas à vois per quelles manqueves de quesqueent d'égarer les sociétés populaires de province aut le compte de Bobescherre. Profonde fut l'indianation des membres de la société des Amis de la Constitution quandla brochure de Brissot et de Gandet à la main, Robespierre dénonce l'avant-propos cruei où, après la para jurée en que que sorte sous les auspices de Petion, les deux erateurs girondins encherssaient encore sur lours en omnies. Le président voulut parler, c'était encore La Sourca. Robespierre, reprenant au miliocedia brint ; « Voia m'intercompez, monmeur le président, avant de savoir ce que je veux dire ». La Source explique qu'il avait interrompie l'orateur parce que celui-ci remontant à des fasts antérieure au discours de Pétice. Or, il éclatait memfestement la partialité du président, puisque la brochure contenant les discours de Brissot et de Guadet avast dié distribuée à profusion ou moment même où in marce de Paris veuset offint sa médiation - Est-ce que la palz jurée ne doit lier qu'une des parties, s'écris Merlin (de Thiosville), et sers-t-il permu à l'autre de semer impunément le caronnie? Lui

(8) Voyecle Courrby des quetre-magt-trois departement, munéro de 8 mas 1762.

<sup>(1)</sup> Citons untre miten. Auto fruternal d. M. Robuspierre, mambre de la société des Amas de la Joseph Laterna, par M. Larreira, mambre de la mitiga quiété. « Co paraphlet un d'un less estayon, d'un virabilit une de la commission, » no manque pas d'écraré Briscot dans son journal.

(Patricte françois, mandre 10,3.)

aussi avait été, la veille, rangé par le Patriote françois au nombre des Femiliants. Après une longue agitation, La Source mit sur voix la question de savoir si la parole serait conservée à Robespierre; et, à sa confusion, l'assemblée se prononça dans le sens de l'affirmative, réprouvant par ce vote la compable partialité de son président.

Ce dont Robespierre venant entreteaur la société n'était donc point antérieur à la paix jurée la veille, et rompue aussitôt par ses adveresires. Au moment où il commençait à parier de l'écrit où il était si croellement déchiré, et qui allait circuler dans les départements. revêtu des signatures d'hommes ayant, disast-il, quelque réputation de patriotisme, une voix lui cria : « Imprimez. » - « Je n'ai ni la liste civile. na le couvertdes enmatres, » repondu-playec raison,-Dans la brochure à laquelle il fassait aliusion, on à accusait d'avoir un parti, non pas dans la société, dont on voulait menager les susceptibilités, mais dans les tribunes, ouvertement dirigées par lui et ses aides de camp, disait-on, et d'être à la tête d'une faction cherchant à semer le trouble et les divisions au sein de la société. On a pu you combieu la proposition renversée ent été plus juste. Avec quel empressement les Girondins. n'avaient-ils pas mis leurs contradicteurs au rang des membres du comité autrichien! Robespierre ne se trompait donc pas guand, montrant le labelle de Brissot, al disart : « Toutes les fois que celui qu. a écrit deci trouvera des improbateurs, la peuple sera un ramas de brigands, de factieux a Depuis trois ans, ajoutait-il, je n'ai pas éte exposé à des atrocatés parcilles. Brissot et Guadet, nous l'avons dit, avaient imprime leurs discours d'une manière toute différente de celle dont ils les avaient prononcés, et ils avaient ajouté dans leur écrit des choses que sans doute ils n'eussent point osé dire en face, à la tribune des Jacobins; Robespierre, avec non moins de ra son, se plaignit de ce procéde indigne, déloyal. Il se défendit victorieusement du reproche amménté d'avoir jamais insulté l'Assemblée législative, prenent d'ailleurs à témoins tous ses colègues de la société, et laissant à leur loyauté, à leur problé, à prononcer entre ses calommateurs et lui.

As milieu des applaudissements redoublés qui accueillirent les dernières paroles de Robespierre le président La Source, de dépit peutêtre, quitta le fauteuil pour se rendre à l'Assemblée législative, où n y avait séance, et l'ingénieur Diriourny de Villers prit sa place. Immédiatement ce dernier proposa à la société de déclarer caloninieuses les assertions de Brissot et de Guadet; d'unanimes bravos éclatèrent alors, et tous les chapeaux s'agitérent en signe d'approbation. La société, jugeant indispensable de démentir les élifamations et les caloninies répandues par Brissot et par Guadet, et commentées par les journaux

grondins, de rendre, en un mot, témoignage à la vérité, aux principes et à la conduite de Robespierre, déclara so ennel ement qu'elle regardait comme contraire à la vérité la manière dont Brissot et Guadet avaient rendu compte des faits qui s'étaient passés dans son sein, et les inculpations dirigées contre Robespierre comme dementies par la notoriété publique autant que par toute sa conduite. En outre, elle arrêta, également à l'unanimité, que cette déclaration, signée de La Source, président et deputé a l'Assemblée législative, de Choudieu et de Ducos, egalement députés, de Perey et de Pépin, secrétaires, serait imprimée à ses frais et envoyée à toutes les sociétés affiliées (1). Ainsi la condamnation des Girondins, la constatation formelle que d'eux, et d'eux seuls, venait l'in trative des calomnies, se trouva signée par deux de leurs amis, La Source et Ducos, et une juste déconsidération en regai, lit sur eux. Battus une seconde fois dans cette nouvelle campagne contre Robespierre, ils ne se découragèrent pas, et leur exaspération s'accrut du triomphe éclatant de leur adversaire (2).

XX

Parmi les feuilles publiques qui, dans cette querelle, prirent parti contre Robespierre, on vit avec étonnement figurer un journal important, qui jusqu'alors n'avait guère songé à lui reprocher de ne pas rendre justice au people et de se donner en spectacle; nous voulons parler des Révolutions de Paris, dont si souvent jadis Brissot avait

(1) Voyez le Journal des débats et de la correspondance de la Societé des Amis de la Constitution, numera 187 Ca pournal se garde inen d'ailleurs de donner la déclaration de la societe, elle parat, a l'epoque, dans la Tribune des Patrioies numero 1, et à la fin du numero 1st du Defenseur de la Constitution, p. 64. MM. Buchez et Roux l'ent reproduite dans l'Histoire pariementaire. t. XIV, p. 168.

<sup>(2)</sup> M. Michelet, qui, ce semille, se crorrait perdu si une fois I vendait justice à Lobespierre, se trouve fort en pune pour raconer cette victoire si méritée. Le grand cri de la conscience de toute une société indignée d'injust fishles calonnes, il l'explique par l'intervention de quelques Confeliers ardents comme Legendre et Merlin, venus dit-il, pour entrainer la masse des indecis, et par le bruit qui, aclon lui, se répandit dans Paris, le 30 avri au soir, l'un désistre de nos armées sur les frontures, et qui aurait irrité les patriotes contre les Girondins (Mut. de la Recolution, t. III, p. 436). Or en jour-le, comme le fait très-justement remarquer M. L. Blanc (t. VI, p. 955), le désastre arrivé aux frontières n'était pas commencere. Il ne fet divulgac que le lendomain les mai à l'Assomblée legisla ive, par le ministre de la guerre, et il n'en avait éte nullement question une Jacobine dans la séance du 30 norsil, comme de cat faoile de s'en rendre compte.

contre Robespierre des attaques, tempérées, il est vrai, par les restrictions les plus élogieuses, mais attaques d'autant plus traitresses qu'on pouvait supposer le trait parti d'une main impartiale et désintéresses Quel était donc ce mystère d'évolution de la part d'une fauille habituée depuis trois ans à considérer Robespierre comme l'ancre de salut de la Révolution, comme le type incarné du patriotisme et du dévouement à la cause populaire? Comment donc en un plomb vi, l'or pur s'était-il changé aux yeux de ce journal, dans les pages duquel ce grand nom de Robespierre avait été si souvent cité avec admiration? Il est essentiel de donner quelques explications au sujet de cette attitude des Révolutions de Paris, relevée à la charge de Robespierre par des écrivaires qui out ignoré ou n'ont pas voulu en révêler le secret.

Dans un premier article, piein de ménagements pour Brissot dont le tort, suivant le journaliste, était de s'être montré trop mystérieux et d'avoir témoigné beaucoup trop d'enthousianne pour Condorcet, on reprochant à Robespierre l'agitation des esprits, c'est-à-dire qu'en le rendait précisément responsable des torts des Girondins, ces torts, du reste, on se gardait bien de les attribuer à son cour. Le second article, beaucoup plus malveillant, etait une paraphrase des untiques haineuses de Brissot, adouctes toutefois par quelques éloges, car il faliait encore éviter de heurter de front, dans l'interêt même du journel, les sympathies de lecteurs accoulumés à un autre langage, et qui, à bon droit, eussent pu s'étonner d'une conversion si brusque liussi énumérait en compassamment tous les services rendus par Robespierre à la Révolution, au peuple, à la liberté, puis se croyant quitte. j'allais dire envers sa conscience ! — l'auteur de l'article rééditait à nouveaux frais toutes les articulations calomnieuses de la Chronique de Parus et du Pairvoie françois. On faisant un crime à Robespierre d'avoir parlé des petites provocations de sessamnemis, au lieu de dénoncer la conspiration dout il prétendait tenir le fil. Était-ce bien un rédacteur des *Révolutions de Poris* ou un collaborateur de Brissot et de Condorcet qui parlait amsi? Et quelles étaient donc ces petites provocations? On les connaît dejà; mais le nouvei alité de la Gironde. prend sur lui-même de nous en donner un échanulion assez caractéristique : « On avoit été jusqu'à dire que Robespierre s'étoit rendu à une conférence teaue chez madame de Lamballe, en présence de Marie-Antoinette, et que c'étoit à l'issue de ce conciliabile qu'il s'étoit démis de sa place d'accusateur public, afin de la laisser occuper par l'ancien ministre de la justice. » L'auteur de cet article se recriait bien : répondre à une imputation aussi odieuse lui ent para une irjure

à Robespierre; mais le trait n'es était pas moins lancé, et l'on n'ignorait point qu'il se rencontrerait de bonnes âmes pour le ramasser,

En lisant ces institutions perfides, Camilie Desmoulins, qui vonsit de rentrer dans l'arène du journalisme en fondant la finibuse des Potrioles, ne put s'empêcher d'exhaler son indignation et de s'écrier douloureusement, dans l'avertusement placé à la suite du premier noméro de son journal : « Ce qui est le comble de la perveraté, le seus homme que la calomnie avoit respecté jusqu'ica, celui dont les monarchiens, les 89 et les Feui laus n'avoient oné contester la probite et le patriotisme, des Jacobins n'ont pas honte de le diffament c'est. Prushomme qui sus nue dans son journal que l'incorruptible Roberpierre, l'Aristide de la Revolution, « a desconferences chez la Lumballe. u avec Medicis-Antoinette, dit-il, et que c'est à l'impue d'une de ces corférences qu'il a donné sa démission d'accusateur public, pour faire passer cette place à l'ex-ministre Duport, a || 1 y a tant de scélérateure dans cette calomité, il y a tant de perfidie à la faire circuler. par Produomme, que ceux qui connouvent Robespierre, en voyant une pareille atrocité, prennent tout le genre humain en borreur et sont tentés de fuir dans les forêts avec Timon le Misanthrope, a On eutmême pu croire à quelque basse jalousse de métier de la part de l'éditeur des Repolutions de Pares; car. dans ce même article, on reprochast encore à Robespierre « se passer du tribunal de l'accusateur public au cabinet d'élude d'un foilieulaire à la semaine: » allusion au prospectus du Défeuerur de la Constitution, recemment publié. Pareil reprocie, et en pareils termes, émanant d'un journaliste, était au moins singulier. Quel respect pour ce droit sacré dévoiu à chaque citoyen par la Revolution française d'exprimer fibrement sa pensee! Et comme l'auteur tennit particulièrement à flatter les Girondins, il terminait, - piagraire d'un moi de Guadet, - en memorant Robespierre de l'ostracisme nel dédaignait les conseils d'hommes n'avant jamais consulté, avant d'écrire, prétendait-il, le chapitre des considé-

Or, au noribre des rédacteurs du journal les Révolutions de Paris, se trouvait un écrivain du nom de Robert, mars de mademoisselle de Kérain. Ca Robert, mambre du club des Cordeliers, voyant les Girondines au pouvoir, se seatst pris d'une ambition démesurée, et, recommande par Branct, il demanda à Dumouriez la place d'ambassadeur à Constantinoule. Dans une Confession publiée vers cette époque par

<sup>(1)</sup> Voyez les numéros 146 et 147 des Mischelieus de Paris. La premier article est înt tulă : Scendale donni par la sociéti des Jacobina; le second : A Maximilieu Bulergierre.

François Robert, en rénonse à un article de la Chromaus de Paris. qui l'avait accusé de devoir une somme de deux cent mule livres, il raconta hu-méme les sollicitations auxquelles il s'était livré, ses espérances et ses mécomptes Il faut lire, dans les Mémoires de madame. Roland, les current portraits de Robert et de sa femme, « aux trousses de Dumouriez et à celles de Brassot (1). > On comprend maintenant quel interêt avait de rédacteur du journal de Pruchomme a écrire des choses agréables au député girondar; et, comme Camille Desmoulins en fait ingénieusement la remarque, on croit voir le patriote Robert présentant à Brasiet le manéro 456 des Révolutions de Paris, en lui disant : « Tenez, voilà tout ce que j'ai pu dire en conscience contre Bobespierre. » Mais l'article parut certainement beaucoup trop modéré, et c'est pourquoi saus doute le cordeller Robert ne fut pourvu d'aucune sorte de canonicat. L'auteur du second morceau contre Robeipierre était, assure Desmoulins, un journaliste nommé Maréchal, intrigant qui avait vendu sa plume à tous les partis, et présentement la meuait au service des Grondins, dispensateurs des places et des faveurs. Combien il s'était montré plus habile! « C'est ce-ui-là qui attrapera Lambassade, a disait encore Camille (2). On ne pouvait, en effet, s'empécher de remarquer que tous ceux qui avaient pris parti contre Robespierre avaient été pourvus des premiers emplois dans le ministère, et, parmi les favoris de la Gironde, on citait Réal, Chépy fils, Boisguyon, Mendouze, Noel, Lanthenas, Polyerel et Santhonax, qui, lui aussi, avait collaboré à la rédaction des Révolutions de Paris , ce dont il n'avait pas manqué de se faire un titre aux yeux des patriotes quand, pour une apostrophe indécente adressée à l'évêque de Paris présidant les Jacobins, il avait failli être chessé de la société (3). Un jeune homme, membre de la société des Amis de la Constitution, s'étant plaint un jour de ne pouvoir obtenir une place : « Que ne faites-vous un bon discours contre Robespierre? lui dit-on, et avant huit jours yous serez placé! ,4' = Eh bien ! tout le secret des attiques de la presse girondine est là. Et combien n'est-ou pas épouvanté de la puissance de l'intrague, de la sinistre influence de l'intérêt privé, quand en voit un journal comme les Révolutions de Paris se donner de tels démentis et brûler sinsi en qu'il avait adoré 5 ! Mais attendons quelques jours,

<sup>(</sup>I) Memoirez de masanz Roland (t. II de l'édition Barrière et Berville, p. 173).

<sup>(2)</sup> Yoyan la Fribane des Patrietes, mundes 2,... Il a'aget 191, at none ne nove treunpara, de Sylvain. Macéobal, bien comm. Lepuis.

<sup>(3)</sup> Yoyus & out agard le numéro du 2 note du Courrer des quatre-vingé froir dépur-

<sup>(4)</sup> Note de Fréron, dans le numero 2 de la fribune des Parriette.

<sup>(5)</sup> M. Michelet, comme en e ponte bien, n'a pes manqué de s'armer comme Nobes-

et nous verrons ces mêmes Révolutions de Paris dresser à leur tour, contre Condorcet, Brissot, Vergniaud et Guadet, un terrible acte d'accusation dans un article intitulé: Conjuration contre la liberté, et leur reprocher de jouer dans l'Assemblée législative le même rôle qu avaient joué au scin de l'Assemblée constituante les Lameth et les Barnavo, qui, disaient-elles, feignirent de mépriser également et Maury, et Cazalès, et Robespierre, et Pôtion (1). Que signifie donc cette nouvelle évolution à quinze jours d'intervalle? Est-ce un retour à la conscience? Certaines promesses n'auraient-elles pas été remplies? ou bien la rémunération n'aurait-elle pas paru proportionnée à la complaisance? Ab l'qui vous sondera jamais, sombres ablines du cœur humain!

#### XXI

Comme cela était facile à prévoir, la malencontreuse polémique des Révolutions de Paris contre Robespierre attira à cette feuille une foule de protestations énergiques. Un certain nombre de membres de la société des Jacobins avaient y vement réctamé contre le premier article, ainsi que nous l'apprend le journal lui-même (2); des récrimi nations naturellement plus violentes se produisment au second. Du propre aveu de Prudhomme, l'esprit de prévention auquel sa feuille devint dès lors en butte était excusable dans les circonstances actuelles. Combien, en effet, il était justifié, cet esprit de prévention!

Parmi les plaintes adressées au propriétaire des Mévolutions de Paris, il en est une que nous croyons devoir mettre tout entière sous les yeux de nos lecteurs, d'abord parce qu'elle résume assez bien les griefs des patriotes contre ce journal, ensuite parce qu'elle est d'une femme, et l'on sait déjà de reste quelle influence mysterieuse Robespierre exerçait sur les femmes. Elles le considéraient comme l'homme du destin appeié à guider la Révolution française au travers des écueils qu'elle avait à traverser, et à la conduire victorieuse dans le port.

© Robespierre, » lui écrivait, dans les dermers jours de mars, cette

pierre des articles du journal de Prudhomme, mais il s'est bien gardé de nous révéler les sentiments vils suxquels avaient chéi les rédacteurs des Révolutions de Pares en saressant à Robespierre « leur respectueuse mais sévère critique » (Hist. de la Révolut , t. 111, p. 407).

<sup>(1)</sup> Récolutions de Paris, numéro 149, p. 295.

<sup>(2:</sup> Ibid., numáro 147, p. 213.

amie dont nous syons déjà cité que ques lettres, madame de Chalabre, votre géme duit trouver le remède à nos malheurs. Il n'v a que yous pour amu dire qui me laissiez quelque lueur d'espérance (1), » Voici maintenant ce qu'à la date du 12 mai 1792 écrivait à Prudhomme ane dame de Lacroix, demeurant à Paris, rue Christine, n° 3 · — « l'silu jusqu'à ce jour, monsieur, avec beaucoup d'interet, vos numéros des Récolutions, jo les lucis, non point pour apprendre ce qui as passoit (i en étoir fort instruite), mais pour admirer en yous le véritable langage de la liberté. J'aumois à vous entendre dire des vérites; 10 me discus : Voilà véritablement un homme. Vous avez détruit le charme par vos dermers articles sur l'incorruptible Robespierre. Dens l'un vous dites : Nous consoissons peu M. Robespierre, et dans i autre vous le déchirez en pièces d'une manière bien sanglante. J'ignore l'intérêt qui a pu vous faire tenur ce language, puisque vous ne le connoissez pas; mais ce que je n'ignore pas, c'est que cela nuit à votre réputation et à vos intérêts. Comme je n'en aurai plus à vous lire, faites-moi le plaisir de ne plus m'envoyer vos numéros ; je n'aime pas à me nouvrir l'esprit de calomnies atroces. Gardez mon argent, j'y gagnerai encore, puisque je n'aurai pas la douleur de vous trouver coupable une troisième fais, à moins qu'ayant été induit en erreur, puisque vous dites no pas la connoître, vous ne vous retractiez, ce qui est d'un homme ami de la vérité. »

Le rédacteur des Répolutions de Paris, en répondant à cette lettre, se défenditassez mai; mais, de son nouvel article, il est un aveu précieux à tirer : les Révolutions de Paris reconnaissaient elles-mêmes que, dans les temps diffici es où l'on vivait, la meilleure tactique des ennemis de la Révolution était de faire harceler Robespierre par tous les partis, d'accumuler sur en tête les calcannes de toux genres, et de lui supposer les intentions les plus smistres, les fixisons les plus criminelles, dans l'espérunce de désorienter par la les patriotes, dont il était la boussole (2). Or c était là précisément ce qu'on avait à reprocher aux Girondins, dont la mauvaise foi, à l'égard de Robespierre, éclatait à toute occasion. Amsi, ne sachant comment expliquer son triomphé aux Jacobies dans la séance. du 30 avril, le journal de Condoccet n'hesite pas à tromper ses secteurs par un grossier mensonge, et il a l'impudence d'avancer que la majorité s'était d'abord prononcée contre Robespierre (5), quand au contraire, comme on l'a vu, l'arrété déclarant calomneuses les articulations de Brissot et de Guadet avait été adopté à l'unanimité. Plus juste

(2) Révolutions de Puris, numéro 149, p. 369, 311, (3) Chronique de Paris, numéro du 2 mai 1799.

<sup>(1)</sup> Lettre un date du 20 mars 1799. Voyer Popiere médite, etc., t. I. p. 176

se mentra Gorsas. « Nous estimons, nous amons M. Robespierre, » écrivit-il; « c'est parce qu'il aime sa patrie et la liberté que nous sommes
jatoux de son estime (1). » C'était là réparer noblement une criante
injustice. Que de césastres cussent été évités, si les bomaics de la
G ronde avaient reontre cet esprit de conciliation ! Mais vous apaiserez
plus facilement les flots de la mer en courroux que les bouillonnements
de la vanité blassée. Ambition insesouvie, amour-propre froissé,
jaloune poussée au suprême degré, tout concourat à jeter les Girondres hors des limites au delà desquelles toute réconciliation devenait impossible.

De tous les témoignages de sympathie adressés à Robespierre dans la rude guerra qu'il sut à soutenir contre la Gaonde, la lettre de madame de Lacroix fut, sans aucun doute, un de ceux auxqueis il attacha le plus de prix, parce qu'une telle lettre partait d'un cœur tout à fait désintéressé et cand de, et il y foit certainement plus senable qu'à l'appui qu'il rencontra, par exemple, en cette circonstance dans le Père Duchesse, qui reprocha, non sans rason, aux Girondina de se conduire envers Robespierre comme jadas les Lameth et les Barpave (2). Il ne tenait guère aux eloges de cette feuille, parce que, se ou lui, elle déconsidérait la Révolution par son langage grossier. Elle remplissait, en effet, dans le parti populaire, le rôle des Actes des Apêtres dans le parti royaliste, ses meilleurs articles, car il y en sut quelques-uns d'excellents, étaient gâtés par de déplorables exagerations de forme. Aux yeux de Robespierre, comme à ceux de tous les vrais démocrates, le rôle de la Révolution était de grandir le peuple et non de l'abaisser, le niveau doit s'établir sur les sommets, non dans les bes fonds. C'est pourquoi il n'aima t point les tendences désorganisatrices de la feuille d'Hébert, et le véritable peuple se sentait bien plus en commanion de senument avec celui qui sais cesse lui préchait le respect de lu-même, lui faisait entendre un ferme et digne langage, et cherchait à l'élever à la hauteur de ses destinées immorteiles. qu'evec l'ecrivain trival qui lui pariait la langue des balles, comme s'il p'était pas capable de comprendre les nobles pensées achiement. expranées.

Autour de Robespierre se rangèrent quelques écrivains patriotes, mais en assez petit nombre ; car si le peuple même, si la nation penchait de son côté, la majeure partie des gens de lettres inclinait vers la cour et vers la Gwonde, où sis trouvaient plus de profit. Les Gwon-



<sup>(1)</sup> Courrier des quatri-cingé-trois département, du 3 mai 1792.

<sup>(2)</sup> Voyez le Pire Ducheme numéro 131

dans entretenaient aux frais du manstre de l'intérieur, comme le leur reproche un de leurs amis, la Genevois Dumont (1), una foule d'écrivailleurs, sous prétexte d'éclairer la nation et de former l'opinion publique, mais en réalité pour servir leurs randunes et «curs passions. Cependant aux écrits calomnieux répandus contre Robespierre, et circulant rapidement dans toutes les parties du pays, grâce à l'intermédiaire du ministre Ro and, répondirent des prochures nerveuses, serrécs, d'une logique implacable, et qui, sous les accusations vagues. irréfléchies, mensongères des hommes de la Gironde, montraient à nu l'envic, l'intérêt, l'égoisme, l'ambition étroite, c'est-à-dire les plus mesquines passions en jeu (2). Un journaliste, supérieur à tous les journalistes girondins, se mêla de la partie et vint servir de contrcpoids. Camille Desmoulins reprit sa plume fine et acèree pour défendre son ami, a'ayant pu de sang-froid rester simple spectateur d'une lutta où une coalition d'ambitieux faisait rage contre le patriousme le plus ardent et la verta la plus pure. « O mon cher Robespierre, » s'écriait-il, a il y a trois ans que je te donne ce nom! Ou'on relise mes écrits dans le moment de ma plus haute admiration pour les Mirabeau, les La Fayette, les Lameth et tant d'autres, je t'ai toujours mis à part; l'ai toujours placé ta probité, ton caractère et la belle âme avant tout, et j'a, yu que le public, tout en riant de mes écrits, a jusqu'ici confirmé mes jugements, six mois ou un an après que je les a colportés. Grace à de genéreux amis venus au secours de son impuissance. Camille avait pu fonder, de concert avec Fréron, son nouveau journal. la Tribune des Patriotes. « Nous ne t'abandonnerons point sur la brèche, au mileu d'une nuée d'ennemis, » continuait-il. «Les efforts de tous ces foux patriotes achamés aujourd'hui contra toi seul, nous les diviseron a, en attirant sur nous leur hame et en combattant à tes côtés. non pour toi, mais pour la cause du peuple, de l'égalité, de la constitution qu'on attaque en toi (3). » Et combien avait raison Camille Desmoujins! Quand le colosse sera abattu, la Révolution rétrogradera, et, pour bien longtemps, le peuple, le vrai peuple, la nation enfin disparaitra de la acène politique.

(1) Soupenirs our Mirebeau, par Étienne Dursont, p. 396.



<sup>(2)</sup> Voyon entre nutres l'intrigue develle, en Robespiere rengé du intrigue et des commes des ambitions, per Doucroix, mombre de le noutte des Jacobies. Paris, 1792, n.6-, avec cette épigraphe : « Victris cause dis placest, sel victe Catoni. »

<sup>(3)</sup> Tribune des Fairites. Avertisement à la suite du numéro les p. vij.

### XXII

Parmi les patriotes que les Grondins poursuivirent avec un étrange achamement, nous ne saurions ometire Marat; envers lui aussi ils dépassèrent la justa mesure. Qu'ils siest éprouvé pour cet écrivain soltaire et farouche une instinctive répulsion, neus le comprenons, et en cela ils se trouvèrent d'accord avec Robespierre. Marat fut le soupçon vivant de la Revolution; il rendit à la cause de la démocratie d'incontestables services, mais combien il lui eût eté plus utile si de ses pages énergiques il eût effacé toutes les hyperboles sanglantes! L'erreur des Girondins fut de ne voir que ce côté-là de ses écrits et de ne pas lui tenir compte de tant de morceux où sont glorifées la Revolution, la liberté, l'égalité, la fraternité. Ils étaient, nous l'avons prouvé déjà, d'une intolerance inoure à l'égard de tout ce qui blessait leurs sympathies et leurs intérêts; comme beaucoup de nos libéraux modernes, ils comprensient surtoux la liberté. . pour eux, et certainement ils auraient pa dire comme ce personnage de la tragédie de Seriorius.

La liberté n'est ross quand tout le monde ses libre.

Si les Thermidoriens, dont Marat fut le dieu, eurent le tort de la décerner les honneurs du Panthéon, les Garondans eurent le tort plus grand encore de vouleir le livrer à l'échafand, et de donner ainsi le fatal exemple de toucher à l'inviolabilité de la représentation nationale, de porter la maia sur les mandataires du peuple. Robespierre sut se tenir entre ces écux extrêmes à l'égard de l'Ami du peuple; et a'il estimait en lui le patriote sincère, il ne pouvrit s'empè-Cher de blâmer énergiquement ses excentricités de langage et ses tropfréquents appels à la violence sopulaire. Ce fut donc, de la part des Gironoms, non-acuiement un mensongs odieux, mais une maladresse insigne de prétendre que Robesolerre disposait de la plume de Marat. C'était bien mal conneitre l'épre journaliste que ée le supposer capable d'obéir à une inspiration autre que la sienne. Mis ainsi en demeure, Marat entra dans la lice à son tour pour combattre les amertions de Guadet, répétées et commentées par tous les journaux girondins. Il consacra tout un numéro de sa feuille à raconter les dissensions auxquelles avait éte en prote la société des Jacobias, et qui étaient le sujat de toutes les conversations de la capitale; c'est peut-être le plus fortement pensé, le plus vigoureusement écrit de tous les morceaux sortis de la plume de ce puissant et resoutable publiciste.

Marat avait sur les Grondins une supériorité d'un certain genre : il n'etait ni jaloux ni envieux ; et il put, sans crainte d'encourir le même blâme, leur reprocher d'avoir été offusqués de la gloire dont s'était convert Robespierre en défendant avec constance la cause du peuple. et de la faveur populaire, juste prix de ses vertus civiques. N'avaientils pas fait eux-mêmes l'aveu naif de la jalousie dont ils étaient dévorés, en imputant à crime à leur adversure d'être devenu l'idole du peuple? Après avoir fouillé les antécédents de Brissot, sur lesquels nous nous sommes expliqué déjà, Marat ne peut contenir son indignation en entendant la faction Brissot-Guadet accuser Robespierre d'être chef de parti et de dinger les tribunes des Jacobins par ses aides de camp. Robespierre, chef de parti les écrie-t-il; e il en auroit eu sans doute s'il ent voulu s'avilir au rôle d'intrigant, comme ses calomniateurs, mais il n'a et n'eut jamais pour partisans que les citoyens amis de la liberté, qui se souviennent avec reconnoissance de tout ce qu'il a fait pour elle. » Puis l'Ami du peuple montrait avec quelle perfid.e on établussit un rapprochement entre Robespierre et la liste civile, entre les opinions énoncées par le premier et celles de quelques Feuiliants, comme André Chénier, par exemple, qui, lui aussi, trouvait qu'avec un peu plus de sagesse et de prudence on aurait évité la guerre, laquelle était, à ses yeux comme à ceux de Robespierre, la continuation de l'antique guerre des nobles et des rois contre les hommes, et menaçait d'ouvrar un nouveau champ à toutes les attrigues et à toutes les fureurs (1). Marat demandant enfin à Brissot de qu'il dirait in Robespierre se contentait, pour le dénigrer, de lui reprocher de tenir le même langage envers lui que les Royou, les Gauthler, les Maliet du Pan, c'est-àdire les plus vi la folliculaires, les plus exécrables ennemis de la liberté?

Et le citoyen éminent dont l'Ami du peuple prenait ainsi la défense, Marat le connaissant à peine; dépuis trois ans, chose à peine croyable, il l'avait vu ume fois, une seule fois, au mois de janvier précédent, il ignorait même l'orthographe de son nom, qu'il écrivait Robers-pierre, et, bien mieix, il savait ne lui être pes sympathique. Cela prouve au moins avec quel désintéressement il mettait sa propre personne hors de cause. Mais tant d'amertume, tant d'injustice de la part des Girondins avait soulevé son œur, et il les jugeait d'autant plus coupables, d'autant plus odieux, qu'eux-mêmes, il en était con-

<sup>(</sup>i, Voyes dans le Journel de Paris de 30 avril 1792 l'article d'André Chéaisr.

vaneu, ne croyment point à des impostures suggérees par la baine et par l'envie. Et après avoir débité contre leur adversaire des injures basales, des calomnies sans nom, ils ossient le biàmer de parler souvent de lui, comme s'ils ne l'avaient pas mis dans la nécessité de se justifier? De ce que lui, liarat, avait dit du bien de Bobespierre, c était celui-ci, aupposait-on tout de suile, qu'il avait entendu donner pour dictateur à la France; est-ce qu'il n'avait pas parié très-favorablement suissi de Buzot, de Grégoire, d'Anthoine, de l'étion? Mais ici laissons la parole à l'Ami du peuple : « Entin, et c'est le comble de la démence, Cuadet accuse Robespierre « de faire écrire dans le journal de l'Ami du « peuple, dont il disposé, que le moment est venu de donner un dicta- « teur à la France... » Ce dictateur, c'est sans doute Robespierre lui-même, comme un compère de Guadet vient bétement d'accuser l'Ami du peuple de l'avoir indiqué dans sa femille.

- \* Cette incu pation me regarde personnellement. Or je dois ici une réponse précise et catégorique aux ratoyens trop peu éclairés pour en sentir l'absurdité. Je déclare donc que non-seulement llubespierre ne dispose point de una plume, quoiqu'elle ait souvent servi à lui rendre justice, mais je proteste que je n'ai jamais reçu aucune note de lui, que je n'ai jamais eu avec lui aucune relation directe ai indirecte, que je ne l'ai même jamais via de mes jours qu'une seule fois, encore cette fois-là nutre entretien servit-i à faire naitre des idees et à manifester des sentiments diamétralement opposes à ceux que Guadet et sa clique me prétent.
- « Le premier mot que Robespierre m'adressa fet le reproche d'avoir. en partie détruit moi-même la prodigieuse influence qu'avait ma feuille aux la Révolution, en trempant una plume dans le sang des encema de la liberté, en parlant de corde, de porguarda, sans doute contra mon cœur, car il aimait à se persuader que ce n'étoient là que des peroles en l'air, dictées par les execonstances. Apprenes, lus réponchs-je à l'instant, que l'influence qu'a eue ma feuile sur la Révolution. ne tenort point, comme vous le croyes, à ces discussions serrees où jedéveloppois methodiquement les vices des funestes décrets préparés par les countés de l'Assemblée consutaunte, mais à l'affrezz scandale qu'elle répendoit dans le public, lorsque je déchirois sass ménagement le voue qui couvroit les étornels complots trames contre la liberté publique par les enremis de la patrie, conjurés avec le monarque, le législateur et les principeux dépoutaires de l'autorité, zane à l'audace avec laquelle je foulois aux pieds tout présigé détracteur; mais à l'effusion de mon âme, aux élans de mon œur, à mes rédamations violentes contre l'oppression; à mes douloureux accents;

à mes cris d'indignation, de fureur et de désespoir contre les scélérats. qui abusoient de la confiance et de la puissance du peuple pour le tromper, le dépouiller, le charger de chaînes et le précipiter dans l'abime Apprenez que jamais il ne sorut du sérat un décret attentatoire à la liberté, et que jamais fonctionnaire public ne se permit un attentat contre les foibles et les infortunés sans que je m'empressasse. de soulever le peup e contre ces indignes prévaricateurs. Les crisd'alarme et de fureur, que vous prenez pour des paroles en l'air, étoient la plus naive expression des sentiments dont mon cœur éloit agité; apprenez que, si j'avois pu compter sur le peuple de la capitale après l'horrible décret contre la garnison de Nancy, j'aurois décuré les barbares députes qui l'avoient rendu. Apprenez qu'après l'instruction du Châtelet sur les evénements des 5 et 6 octobre, j'aurois fait perir dans un bûcher les juges iniques de cet infâme tribunal. Apprence qu'après le massacre du Champ-de-Mars, si j'avois trouvé deux mille hommes animés des sentimens qui dechiroient mon sein, j'aurois été à leur tête poignarder le général au imilieu de ses bataillons de brigands, brûler le despote dans son palais et empaler nos atroces représentans. sur leura sieges, comme je le leur déclarai dana le temps. Robespierre m'écoutoit avec effroi; il pâut et garda quelque temps le silence. Cette entrevue une confirma dans l'opinion que j'avois toujours éue de lui, qu'il réunissoit aux lumières d'un sage sénateur l'intégrité d'un véritable homme de bien et le zèle d'un vrai patriote, mais qu'il manquoit également et des vues et de l'audace d'un homme d'État (1). »

Assurément on ne saurait trouver rien de plus honorable pour Robespierre que ces pages si nottes, si explicites de Marat. Aussi produi airent-elles un grand effet. Tout homme de bonne foi, après les avoir lues, se trouvait en quelque sorte obligé de condamner les Girondins Ils en gardèrent à l'Ami du peuple une mortelle rancune; et quand,



<sup>(</sup>l' L'Ami de presite, journal politique et imparital, par J. l'. Marat, etc., numéro 648, Voiri comment, de son côté, Robespierre a monté cette entrevue : « Au mois de janvier 1782, blarat v ni me trouver pasque-la je n'avois en avec du accuns espèce de relations directes ni indirectes. La conversation rouls sur les affaires publiques, dant i me parla avec désempoir je lui dis, moi, tout es que les patriotes, même les plus urdent, nemacent de lui, à myoir, qu'il avoit mis lui-même un obsiscle au bien que pouvount produire les vérités utites developpées dans ses écrits en r'obstinant à revent éternellement sur certaines propositions absurdes et visionites, qui révol oient les amis de la liberté autant que les partisans de l'aristocratie. Il défendit son épinion, je persitat dans la miesae, et je dois avouer qu'il trouva mes vues pointiques tellement étroites que quelque temps après, lorsqu'il eut repris son journal, alors absurdonté par lui depuis quelque temps, en rendant compte lai-même de la sonversation dont je viens de parler, il écrivit en teutes lettres qu'il m'event quité partistement convairen que je n'avois m les vues si l'andace d'un homme d'État. > (Réposse de Fazimeles Robespierre à l'accussion de Louet, de lettre à ma commettante, p. 148.)

le jour même où parut cet article, on les entendit à l'Assemblée législative appuyer avec une sorte de fureur, par la houche de La Source et de Guauet, le décret d'accusation et d'arrestation proposé contre Marat, on put trop justement les soupçonner d'obéir à un sentiment de vengeance personnelle.

# XXII.

Tout à coup, le 1<sup>er</sup> mai, circule dans Paris une nouvelle fâcheuse : nos troupes venaient d'être battues, ou plutôt de fuir sans combat à la frontière ; et dans des déroutes peu honorables pour nos armes, près de trois cents hommes avaient mutilement perdu la vie. Ce déplorable échec, d'un si mauvais augure pour le début d'une campagne, était, à n'en pas douter, le résultat d'un complot très-noir, suivant la propre expression de Dumouriez (1) L'Assemblée législative et les patrioles s'en montrèrent consternés; cruel surtout fut le désappointement des Girond.ns. En effet, depuis six mois, n'avaient-ils pas poussé de toutes leurs forces à la guerre? ne s'étaient-ils pas en quelque sorte portés garants du succès? n'avaient-ils pas dépeint tout le Brabant s'ébranlant, et, à la première apparition de nos troupes, venant se ranger sous le drapeau tricolore? Quelle deception! Et quand Robespierre avant déclaré suspect le corps des officiers en général, se trouvant en cela d'accord avec Dumouriez lui-même (2), quand il s'était plaint du mauvais état de nos frontières, de l'organisation défectueuse de nos armées; quand il avait reproché au ministère de la ssersans armes les gardes nationales pleines d'ardeur, ne l'avait-on pas accusé de pessimisme ! n'avait-on pas amèrement blâmé ses défiances si justes? Certes, il eût été absurde de soupçonner les Girondias de complicité avec les traitres; mais, à bon droit, en pouvait s'en prendre à leur manque de prévoyance, à leur légèreté. Ils le sentirent bien, et se montrèrent d'autant plus irrités contre les patriotes jadis opposés à la guerre, et en particulier contre Robespierre, dont l'événement s'était chargé si vite de réaliser les prévisions. De colère on les vit

(1) Mémoires de Dumouries, p. II, p. 236.



<sup>(2)</sup> Voyez le passage des Mémoires de Dumouriez, ou ce général, peu suspect de parbalité envers la Révolution, montre Rochambeau obsédé par les Femilianis dont en partie, étaient ses officiers généraux, t. II, p. 224.

s'unir aux Feuillants pour repousser une députation du club des Cordehers qui était venue dénoncer les généraux, et pour décréter d'accusation Marat et Royou, l'ami du peuple et l'ami du roi, oubliant que ce n'était pas à eux, patriotes, à porter la main sur la aberté de la presse, même dans ses écarts. On commence par poursuivre la licence, puis insensiblement on finit par confondre sous ce nom tout ce qui déplait, et la liberté elle-même se trouve bientôt atteinte. Plus d'une fois, afin de fortifier le pouvoir aux mains de leurs amis, les Girondina se laissèrent aller à certaines capitulations de conscience et à des transactions où fatalement ils durent se départir de la rigueur des principes.

Le soir, aux Jacobins, il y eut contre le ministère une terrible explosion. Un membre de l'Assemblée législative, Chabot, accusa le ministre de la guerre et Rochambeau d'être les principaux auteurs du désastre, et comme indice de la culpabilité du pouvoir exécuté. Robespierre cita le dénûment d'armes, de munitions et d'habits où s'était trouvé le 81° régiment. L'officier général Théobald Di lon avait été missacré dans la déroute par ses propres soldats. Il avait, disait Saint-Huruge d'après un courrier de Valenciennes, conduit son détachement fort de quinte cents hommes devant un bois où sept mille ennemis étaient embusqués. Dillion n'était pas un traftre assurément. mais ses soldats le crutent, et, en dehors de la trahison, il y eut de la part des généraux en chef une impéritie inexplicable dont il fut la victure. Dillon avait péri, et les Feuillants en prirent texte pour déclamer contre l'indiscipline de l'armée; mais combien de soldats étaient tombés dont on ne parlait pas l'Ennemi, prévenu de l'attaque de nos troupes, les avait attendies avec des forces imposantes à Mons et a Tournai, et quelques hommes égarés, croyant à la trabison de leur chef, l'avaient égorgé dans l'aveuglement de la peur. Sans doute c'était là un crime déplorable, mais était-il juste d'en rejeter la responsabilité sur l'armée tout entière (1)? Robespierre na le crut pas: et quelques jours plus tard, dans le premier numéro de son Défenseur de la Constitution, combattant la sévérité excessive de quelques unes des mesures proposées à l'Assemblee nationale pour assurer la discipline dans l'armée, il écrivait, après avoir rappelé les



<sup>(1)</sup> C'est cependant ce que fait M. Michelet, lorsqu'il présents ai légèrement Robespierre a comme louant les soidats au moment où sis venaient de foir en massionant leur chef. 5 (T. III. p. 43) Les quelques meurtrieus de Dillon furent jugés à Donni, et lun d'eux, le mommé Vasseur, fut condamne à mort. Cet exemple, desenu nécesmir, est désiré par les soblais, ajoune le Mossieus. Numéro du 25 mai 1'92.) Donc l'obsspierre avant blen ramon de ne pas vouloir que l'edieux de ce crime sejaillét sur pour les défenteurs de la patrie.

trabisons et les perfidies auxquelles il attribusit notre échec, et dont Dumouries pe doutait pas lui-même, on l'a vii « On nublie tout ce a pour présenter les defenseurs de la patrie commu les montains d'un officier fidèle et patriote, et, dans ce premier desastre, on ne semble apercevoir que la mort de pillon; innocent ou coupable, inepte qu perfide, je ne m'oppose pas à ce qu'on pleure son sort; mais mot, mesprenaères armes couleront pour la patrie outragée depuis trop longterica a Un parent de Dillon, Arthur Cillon, destiné, lus aussi, à une fin tragique, avant vocito in Acesser la nation tout entière à la vengeance de son cousin, mais lu , Robespierre, s'emouvait de preférence sur les plébelens massacres aux champs de Mons et de Tournal. Faire la guerre du peuple contre la tyrannie, et non celle de la cour, des intrigants et des agioteurs contre le peuple, tei etait le but auquel qui devait tendre, repétait-il. La guerre entreprise a était ouverte par un revera, il fallait, selon lui, quelle se terminăt par le triomphe de la liberté, ou que le dervier Français eût disparu de la terre. Pour cela, on devait, non pas tuer les prisonners, mais leut dunner dans nos camps des lecons salutaires, les transformer en que que sorte en défenseurs, en missionnaires de la liberté universe.le; pour cela, fl etait necessaire de ranumer la confiance de nos so dats , d'explica-L'espoit public et l'amour de la patrie. La Révolution s'était faite contrela noblesse, et la noblesse occupait encore tous les commandements de l'armée, à laquelle il rût fallu des chefs dignes de un confiance, et non des officiers attachés de cœur à la cour, à l'ancien régime, et toujours prêts, quand l'occasion se présentait, à déserter la cause de la liberté. De là ces procès intentés aux soldats patriotes, et épergnés aux traftres, lorsque la trahison était réelle, prouvée per toutes les circonstances, de là ces éternelles déclamations contre ce qu'on appelast l'indiscipline de l'armée. L'indiscipline de l'armée l'Ce mot insidicusement répété par l'aristocratie et le machiavensina, disait-ilencore, était-il autre chose qu'une éternelle accusation contre le civisme des soldats citovens qui avasest commencé la Révolution? Ce simple mot, qu'op la appliquait jamais aux officiers de l'ancienne caste privilégiée, avait servi à l'immolation de milliers de victimes et à chasser des rangs de l'armée clus de so xante mi le soldats. l'effroi du despotame. Ah' ils n'étaient point infrisciplinés aux yeux de la cour, CPLX dont les mains, à la voix de lei re chels, s'étaient trempées dans le sang de leurs concatoyem. « L'audacaphne, dans l'atiome de nospatriciera, a continunital, « c'est le crime d'être à la fois soldat et patriote; c'est le crime d'être autre chose qu'un automate disposé à egorger le peuple et à opprimer la l'herté au signal du tyran. Qu'à force d'artifices et de terreurs ils parviennent à faire de l'armée le redoutable instrument de la cour ou des projets d'un conspirateur perfide, alors vous entendrez vanter partout son respect pour les lois et son attachement à la discipline. « Nous verrons tout à l'houre comment Robespierre entendait la discipline militaire, laquelle, pensait-il avec raison, ne pouvait être la même chez un peuple libre que chez une nation gouvernée despotiquement.

« Reposez-vous sur le peuple et sur les soldats, » avait dit Brissot dans son discours sur la guerre; et, en rappelant à dessein ces paroles, Robespierre s'étonnait à bon droit qu'on regardat comme un crime le fait de soupçonner la trabison, et surtout qu'on cherchât à couvrir d'un voi e mystérieux la trahison des chefs en menaçant des plus terribles aupplices les soldats assez perspicaces pour l'apercevoir. Et combien il était dans le vrai quand il disait : « Les soldats sont epronvés et fideles, leur amour pour la patrie est un garant certain qu'ils obéiraient avec transport à des chefs dignes de leur confrance. » On ne les vit pas, en effet, déserter en masse, passer à l'ennemi, aller lui avrer nos plans de défense et le secret de nos forces, ce fut le crime d'un trop grand nombre d'officiers nobles que la Révolution, à l'origine, eut le tort de laisser à la tête de l'armée, malgré Robespierre et Mirabeau. Et s. ces officiers émigrèrent, ce ne fut pas pour éviter la persécution, comme on I's dit trop souvent, il n'y en avait point alors, il n'y avait point de terreur : ils désertèrent comptant sur l'assistance de l'ennemi pour ressaisir leurs privilèges perdus, et anéartir l'égalité et la liberté qu'ils détestalent.

Dans la séance du 1° mai, aux Jacobins, Robespierre avait proposé, comme un des meilleurs moyens possibles de prévenir la trahison, la formation d'une légion patriote, composée de tous les soldats arbitrairement renvoyés de leurs corps pour cause de civisme depuis le commencement de la Révolution, de ces soldats dont il avait porté les plaintes à la tribune de l'Assemblée constituante, et dont le nombre n'était pas, selon lui, inférieur à soixante mille (1). Cette proposition, il la renouvela dans son article sur les moyens de faire utilement la guerre, voulant, dans les circonstances critiques où l'on se trouvait, la soumettre au jugement de tous les amis du bien public. Il rappela combien ces soldats s'étaient montrés redoutibles à la cause des tyrans par leurs lumières et leur patriousme; c'étaient à ses yeux l'élite, l'avant-gardo de l'armée, le rempart inébranlable de cette liberté

<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Societé des Amis de la Constitution, noméro 188.

dont ils avaient été les martyrs. A ces légions immortelles, commandées par un chef pris dans leur sein, il voulait qu'on donnât une solde double, à titre de récompense et d'indemnité, et une médallie portant ces mois : Le patrietieur sengé, voyent fit un acte de justice, en même temps qu'un excellent moyen de reveuler l'esprit public et d'enflammer tous les cœurs du saint amour de la liberté.

Mass it Mait, selon lut, une autre mesure indispensable pour faire. utilement, la guerre aux ennemis du debors, c'était de la faire à ceux du dedans, c'est-à-cire à l'intrigue, à l'injustice, à l'aristocratie à la pertidie , dans ce cas alors, la guerre pourrait être une sorte de bienfait. Comme alle devait décider de nos intérêts les plus chers, il ne fallait lamais perdre de vue son véritable objet. Il ne s'agissait pas de sa repaitre du récit de sièges et de combats, ou d'ériger en idoles des officiers et des généraix, on n'avait à considerer partout que l'humanité. la patrie, la liberté. « Français, » dissit-i, en terminant ses excellertes. observations, a compatter et veiller à la fols; veiller dans vos revers, venles dans vos succès ; craignez votre penchant à l'enthoussame, et mettez-vous en garde contre la gloire même de vou généraux. Sachez decouvrir toutes les routes que l'amoi son et l'instigue peuvent ae frayer pour parvenir à leur but... Songez à l'ascendant que peuvent. usurper au milieu d'une Révolution ceux qui disposent des forces de l'Élat, consultez l'expérience des nations, et représentez-vous quelle scrait la paissance d'un chef de parti, nabile à capter la bienveil auce des soldats, su, le peuple étant épuisé, affamé, faugué, les plus selés. patriotes égargés, le roi même désertant encors une fais son poste. au sein des horreurs de la guerre civile, entouré de tous les corps militaires dont on a couvert la surface de l'empire. Il se montrait à la France avec l'air d'un libérateur et toute la force des partie réunie. contre l'egal té. Yeil es, afin qu'il ne s'élève point en France un citoven. assez redoutable pour être un jour le malize ou de vous hyrer à la cour pour régner et son nom, ou d'écraser à la fois et le peuple et le monarque pour elever sur leurs ruises communes une tyrannie. legale, le pure de tous les despetismes. Youlez-vous vaincre 1 sovez patiena et intrépides. Voulez vous vaincre pour vous-mêmes? soyes zeflechia, fiera, calmes et définits (1), a Se trompait-il quand il donmut à ses conciloyens de sa sages consells? Sentinelle viguante de la liberté, il avait l'ord constamment ouvert sur les ambitieux et les despotes, et de quelle pénétration il était doué! Aussi, lui vivant, ne



<sup>(</sup>i) Veyez es remarcushie article de Robespierre dans le numéro I du Defenses de la Constitution, de la la page 16 à la page 36.

11/RE VIL - DE LA NÉCESSITÉ, DE LA NATURE DE LA DISCIPLINE VILITAIRE 241

verrons-nous aucun général tenter de s'emparer de la dictature. C'est seulement quand l'intrigue sera mattresse absolue du pays livré à toutes les convoit ses, qu'il sera facile à un général entreprenant et victorieux de mettre le pied sur la gorge de la liberté et de s'emparer des destinées de la France.

# XXIV

Les attentats possibles d'un soldat ambitieux occupérent toujours l'esprit de Robespierre; c'est pourquoi les conditions d'une armée chez un peuple abre lui paraissaient dévoir être, comme nous l'avons dit plus haut, toutes différentes de celles d'une armée chez un peuple soumis à un regime despotique. Il avait vu avec peine l'Assemblée constituante confier à un comité composé d'officiers généraux et de colonels appartenant à l'ancienne noblesse la rédaction du code militaire d'une nation initiée de la veille seulement aux grands principes de la liberté, comme si des militaires eussent été seuls capables de comprendre quelque chose aux lois destinées à régir l'armée. D'un comité pareil, disait-il dans un long article du second numéro de son Défenseur de la Constitution, il n'avait pu sortir qu'un code tout empreint encore des vieux préjugés, et ne présentant pas sur la discipline militaire des idées plus précises et plus justes que dans les pays où l'armée était un instrument passif et servile aux mains d'un tyran. Il ne nisit point la nécessité de la discipline, tant s'en faut : «La discipline, » disait-il, « est l'âme des atmées; la discipline supplée au nombre, et le nombre ne peut suppléer à la discipline. Sans la discipline il n'est point d'armée, il n'y a qu'un assemblage d'hommes sans union, sans concert, qui ne peuvent diriger efficacement leurs forces vers un but commun. » Seulement il s'agassait de bien définir le sens de ce mot, de l'éclaireir avec l'attention qu'exigeait le salut de la liberté.

Dans un pays hbre, le soldat devait être, selon Robespierre, homme et citoyen à la fois. L'obéissance aux iois particulières de ses fonctions, la fidélité à remphr les devoirs du service militaire, voilà ce qui constituait la discipline; et, par une conséquence nécessaire, l'autorité des chefs était circonscrite dans les mêmes limites. Ainsi, d'une part, si le soldat manquait à l'appel, à la revue, à quelque exercice, s'il désertait son poste ou refusait d'obéir à des ordres dérivant du service militaire,

T. II.

il violest la discipline et méritest d'être puni; d'autre part, l'officier dépassant les bornes de son autorité s'a s'avisant de vouloir les défendre de vaster ses amis, de fréquenter des seciétés sutormées par la loi. en se mèler de sa correspondance et de ses lectures. Chést comme solist aux chefs militures revêtus de l'autorité légale, comme homme, user des droits garantis à tout oitoyen, telle était la neule règle admissible dans un paya gouverne librement. De là, Robespierra conclusit qu'on pouvait très-facilement appliquer les principes de la justice dans la répression des crimes ou dés la commis par les citoyens armés pour la défense de la patrie. Un de ces représentante, si improprement décorés du nom de moderés, le député Dumolard, venant de proposer à l'Assemblée législative de permettre sux généraux de faire des règlegoents emportant la peine de mort (1), Aux yeux de Robespierre, au contraire, tout excès de sévérité dans les peines était un crime nocial. toute forme arbitraire et ly rannique dans les jugements était un attentat contre la liberté publique et socividuelle. Que pesser d'une loi. que remettrait à un genéral le droit de vie et de mort aur ses soldais? le serali-ce pas courber l'armée sous la servitude la plus complète, et etant-il possible de trouver us moyen plus expéditif d immoler la liberté. au despotisme militaire? Pourquoi done une confissos si absolue envers. les genéraux, et tant de défiance à l'egard des soldats! « Craindrant-ontonjours la révolte des gouvernés, et jamais l'égoisme et l'ambition des

Ah! ce que Robespierre ne voulait à aucun prix, c'étart que le soldat. sht absorbé tout entier par l'officier ; qu'on le transformat en automate, an simple machine à meurtre, bonne à relever la tyranne et l'aristocratie sur les rumes de la liverté naissante. On avait été chercher chez les komains et chez quelques autres peuples de l'antiquité des exemples de névérité de discipline, main est-ce qu'il frame et à Sparte, au beau temps de la liberte, le pouvoir des généraux s'étendait au delle des bornes du service multuire proprement du! Pour lui, en se résumant, il voysit deux espèces de ducipine : « L'une, » dunt-il, « est le pouvour absolu des cheis sur toutes les actions et sur la personne du soldat; l'autre est leur autorite legitime, circomonite dins tout ce qui touche su service mikiaire. La première est fondée sur les préjuges. et sur la servitude , la seconde est puisée dans la mature même des choire et dans la raison. La première fait des militaires autant de nerfadestrués à seconder aveuglement les caprices d'un bomme; l'autre en fait les serviteurs dociles de la patrie et de la loi; elle les laisse hom-

<sup>(</sup>I) Voyagle Monitour du 19 mai 1792

LINE VII. - DE LA RÉCESSITÉ, DE LA NATURE DE LA MISCIPLIRE MILITAIRE. 219

mes et citoyens. La première convient aux despotés, la seconde aux proples libres. Avec la première, on peut vaincre les ennemis de l'État, mais on enchaîne et l'on opprime en même temps les citoyens; avec la seconde, on triompte plus sûrement des ennemis étrangers et l'on défend la liberté de son pays contre les ennemis intérieurs. > Ne sont-ce point-là les veritables maximes de discipline militaire convenant à un peuple libre?

Jusqu'à ce jour, poursuivat-il, qu'evait-on principalement reproché ant soldats? Était-ce d'avoir manqué aux devoirs de leur profession? non : mais on leur faisant un crime de s'être refusés à servir la came des anciena tyrana, de porter la cocarde incolore, de chanter des airs patriotiques, ou de partager la joie du peuple dans les fêtes célébrées en l'honpeur de la patrie. Le mot de discipline était le présexte servant à couvrir tous les abus de pouvoir dont ils avaient été victimes. On ent voulu les isoler du reste de la nation, leur interdire toute expression. de leurs sentiments patriotiques. Robespierre, rappelant alors avec quelle obstruation il avait en vain défendu devant l'Assemblée constituante ces milliers de soldats patriotes ignominieusement chassés de leurs corps par des ordres arbitraires et des jugements monstrueux, montrait in plupart de ces officiers, qui avaient persécute la liberté et runt le natriousme comme un crime, enrôlés autourd'his sous les drageaux de l'Autriche pour déchirer le sein de leur patrie. Et ce forfait, le plus grand de tous, on semblait à peine y attacher quelque importance, tandis que la moindre erreur du peuple était punte comme un crime irremisable « O Egalité, o Liberté o Justine, n'étes-vous donc que de vains nomal » s'ecrust-a. Quos! de toutes les puissances existant avant la Révolution, le despotisme militaire seul était resté débout. et on le missernt devenir l'arbitre des destinées de l'Etat! Conjurant alors les égislateurs de son pays de se meltre en garde contre cette purissance égorme, il évoquait le souvenir de ce Crosswell faisant insolemment servir un fantôme de sénat à proclamer ses volontes, et s'élevant seul sur les runes de la volonté nationale. Ce despotisme militaire, il le pergnait comme un monstre qu'on voyait croître sans inquietude. qui vous caressait aujourd'hui et vous dévorait des qu'il se sentait un peu fort (\*) Paroles malheureusement trop vraies, et trop souvest jus-



<sup>(1)</sup> Lépauser de la constitution, premier àrticle du manéro 2 (ce la page 65 à la page 84). Cet article is étendu às juste, a semé as plein de ventis fragmentes et d'embergnemente fécende M. Michelet le resume lertement en cen danz è gues. Rober-puerre, e comme regle génerale, possit l'inéépendance almoine du soidet à l'égard de l'officier, sont deux moments, l'exercice et le combat, » Il lui est ficile de cette façon de l'accesser de tendances desorganes troce Mais, en admittant que M. Michelet puisse avoir raisons au point de vue des idées menarchiques, en ne comprised guére dans une

tuliées depuis. Tout peuple qui laissers prendre trop d'extension au pouvoir mi itaire, et ne le subordonners pas entièrement a l'autorité civile, finira toujours par être absorbé par lui.

# XXV

Le danger commun altait-il reunir tous les patriotes, éteindre les divisions fata es qui, depuis plus d'un mois, tensient le pays attentif, consternaient les bons citoyens, et rejouissaient les ememis de la Revolution? On pouvait l'espèrer; malheureusement il n'en fut rien. Trop amer était le ressentiment des Girondina, trop coissaites les blessures de leur amour-propre. Ils ne perdalent aucune occasion d'épancher la haine dont ils étaient animés. Le 2 mai au soir, un des leurs, Siliery-Geulis, personnage bien connu pour son intimité avec la famille d'Orléans, fit, aux Jacobins, une al usion désagréable touchant les patriotes qui s'ataient opposés à la guerre. Robespierre demanda aussatôt la parole; sa simple apparition à la tribune excita un grand tumulte. Étant parvenu à obtenir le silence, il rensura vivement la conduite de ces fauteurs de désordre qui semaient le trouble pour l'imputer ensuite aux véritables amis de la liberté. — Ah! s'écria-t-il aux

l'istoire recusent républicaine tant de sollicitude sont le despetume militaire, germe de that les despotumes (Vor. son Hot. & Is Révolut., t. III, ch. viii. Il est amez curient mantenant de montrer quels rapports intenes, ausujet de la éleciphipe multiaire, uni tont entre les réves de Robespierre et et les d'une femme qui a quelque peu med t de lui Voigt comment s'est exprimée madame de Stael 2 e Les soidats ent trajuers des mouvomens généreux et natureis, mais le doctrine de l'obémience passive a nécessairement altéré es qu'il y avoit de grand et de patriote dans les troupes françoises. La force armée dont être, dit-on, essentiellement obénsante. Cela est vrai sur le change de balaille, en preponce de l'onneme et som le emport de la discipline militure ... On voudroit faixe des militaires une sorte de exeporation en dehors de la nation, et qui ne pût jamais s'une avoc clie. Ainsi les melheuresa peuples aurosent toujeurs deux commun. leurs propres troupes et celles des étrangers, puisque teutes les vertus des citoyens per richt interdites una gaerriere .. Qu'errive-t-il enfin de cette manime e infintique. L'armée ne duit pas juger, muse obter? C'est que "armée dans les troubles e vius dispose monfonre du sort des empires, mais sentement elle un depene mal, puros qu'on lui a Interdit l'auge da m rason, etc. » (Considerations sur la Résulution françoise, t. II. ch. xiv. 3. édic.)

impossible de se trouver en plus parfaite communauté de sentiments avec Robenpierre, et la royal até de Staël comprend besuieup mieux que l'illu-cre instorien qui recroche à Robenpierre ses endances désorganuairiees au point de visi de l'arance, cu que doit être la discipline militaire chez un peuple vraiment l'ore. applaudissements de la société, si la patrie est trahie ailleurs, quicidu moins la liberté triomphe, et que la vérité soit entendue. - Se plajgnant de l'affectation de certaines personnes à présenter toujours sous un point de vue désavantageux les idées de leurs adversaires, il persista à declarer hautement, quitte à voir ses opinions dénaturées par le Patriote françois, la Chronique de Paris, etc., que, à part quelques exceptions honorables, il ne se fiait point aux généraux, parce que tous regrettaient l'ancien ordre de choses et les faveurs dont jadis disposait la cour. Quant à lui, il se reposait sur le peuple seul, et priait ses contradicieurs de no pas, à chaque occasion, tourner en ridicule et calommer les patriotes opposés à leur manière de voir. Cette ammosiré estelle bien naturelle? disait-h(1); et, en terminant, donnant aux Girondins une dernière preuve de sa modération, il faissit un suprême appel à la conciliation, et engageait les membres de la société à oublier toutes les querelles, à se reunir franchement en présence du danger où était la patrie (2).

Mais comment les Girondins répondirent-ils à ce généreux appel? Le surlendemain, Tallien se plaignait d'avoir reçu, comme président de la société fraternelle du faubourg Saint-Antoine, une lettre contresignée Roland, à laquelle était jointe, avec plusieurs écrits patriotiques, la brochure de Brissot et de Guadell, tout récemment déclarée calomnieuse par la société des Amis de la Constitution. Il dénonça cette manœuvre comme contraire à la démarche conciliatrice de Pétion, et demanda que le ministre fût lavité à faire au moins passer également sous sun couvert la réponse de Robespierre. C'était là une simple question de justice. Toutefois, Robespierre s'opposa à cette mesure comme illusoire; il était plus simple, selon lui, de charger six commissaires du soin de surveiller l'envoi des discours dont la société aurait ordonné l'impression (3). Et il y a des ribéraux qui, aujourd'hui encore, s'étonnent que les patriotes siscères n'aient pas soutenu de toutes leurs forces le ministre Roland, lequel n'était, en définitive, que le ministre d'une coterie.

<sup>(</sup>I) Journail ues débats et de la correspondance de la Societé des Amis de la Constitution manéro 188.

<sup>(2)</sup> Le Jeurnal des débuts et de la correspondance, etc., est muet sur ce point; mans cette noble et loyaue tentative de Robespierre pour réconcilier tous les patriotes, nous le trouvous rapportée par un des organes les plus accréd tes du parti de la Unronde, par le Courrier des quaire-vingt-trois dévartemens de Gorsas, numéro du jeudi 3 mai 1792 : Cette démarche, « ajoute le rédacteur, « est la meilleure réponse à toutes les calommes des manyers citoyens et aux injures des envieux. »

<sup>(2)</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Société des Amis de la Consulution, numero 189, scance du 1 mai.

En envoyant ainsi aux sociétés affi sees, par l'entremise ministérie le, los discours calomnisux de Briscot et de Guadet, manciovra qui, de tout temps, serait hautement blamée comme déloyale et attentatoire à l'égalité, les Girondais espéraient bien fanseer l'opinion dans les dépirtements et recevoir de ces sociétés des adresses propres à autusfaire. leurs passions. La pouvaient d'autant plus y compter que le corrité de correspondance de la société des Jacobins était, on a en souvient, presque exclusivement composé de leurs créatures. Ausai vit-on comp pur coup arriver de Cambrai et de Douai nombre de lettres pleines de récrummet que contre Robespierre, évidemment écrites sous l'impresaion des discours de Brissot et de Guadet. Lecture d'une lettre venue de Cambral fut donnée le 5 mai, sex Jacobins, par Doppet, qui ce soir-làprésidant la société. Prevoyant qu'on soupçonnérait fort les intéressés. de l'avoir fabriquée exx-mêmes à Paris, le futur genéral invita ceux juidouteraient de son authenticité à vérifier au secrétarist l'enveloppe avec le timbre. Toute la faction girondine applaudit fort à cette locture. Was Robespierre, h son tour, fut couvert d'applaudusements redoublés quand, en réponse sun instituations malveillantes de cette lettre, il declara qu'u n'abandonnerait jamais la societé, et que, nonobstant foutes les calomnies répandues contre lui, il se cesserait du constaure les lutrigants et les factieux jusqu'à ce que la sociésé les eût ignominieusement chassés de son sein. Sans vouloir inculper personne, il se plaignit de la partialité apportée par le comité de ecrres pondance dans ses rapports avec les sociétés affalées, et n'eux pas de peine à prouver que c'erait en faisant pauser sois le convert du mimatre les discours de Brissot et de Guadet qu'on donnait le change aux esprits et qu'on obtenuit ces adresses concertées. Les promoteurs de ces lettres, on les connaissant, c'étaient ceux qui sans cesse le provoqua ent par leurs marmures au hou de s'occuper des grands intérêts. en question, espérant bien ainsi parven claux meilleures places; et eneffet, nous avons es éé,à l'occasion de le cire, la plupart des membres. du comité de correspondance, les Réal, les Méchas, les Bosc, les Santhonax, avaient été comblés des favours du ministère 1, se paraissait donc utile d'instruire au plus vire les sociétés affiliées des piéges où l'on cherchait à les entraîner (1). On reconnut bien la justesse de cesobservations, lorsque quelques jours après, à la séance extraordinaire du 10 mai, un membre, nommé Legoble, monta indigré à la tribune pour lire une lettre écrite de Douai dans laquelle Robespierre



<sup>(</sup>I) Sourreil des debate et de la correspondence de la Secrete des Amés de la Constitucion ; musées 190.

était odiensement traité et la Fayette porté aux nues. Comme cette lecture était à chaque instant interrompue par des murmures de réprobation, Robespierre lui même engages acs concitoyens à écouter en sitence afin de bien connaître l'esprit qui avait dicté cette lettre. La lecture achevée, Merlin (de Thionville) proposa à ses collègues de charger le comité de correspondance de répondre à la société de Douai qu'elle avait été mal informée, et de passer à l'ordre du jour; mais Robespierre, d'un ton dédaigneux : « Je ne dois pas me taire aur une lettre écrite par je ne sais quels hommes, lue par je ne sais qui, » Collot-d'Herbois, prenant alors la parole, raconta qu'étant allé récemment au comité de correspondance, il l'avait trouve rampli de dis-huit personnes, dont deux à peine lui étaient connues. Ce comité était devenu une officine de calomnies au service des Girondins, et Doppet, un de ses membres, venait, de dégoût, de donner sa démission.

Lorsque sans cesse Robespierre s'entendait provoquer, lui était-ilpermis de demeurer muet? Pouvait-il s'empêcher de faire remarquer que la lettre de la société de Douai avait été inspirée par les mêmes hommes qui s'attaqua ent à un sans resache, et lui imputaient les desordres dont ils étaient les auteurs? Quant à La Fayette, on essayerait en vain de tromper l'apinion publique sur son compte. Avait-on oublié ses liaisons cruzinelles avec la cour, ses trames contre le peuple? et n'entendait-on pas encore toutes ces voix qui lui redemandaient un père, une femme, des enfants, un parent, un amil Ses panegyristes. auraient beau faire, leurs declamations ne prévaudraient point controle sentiment genéral, disait Robespierre. Arrêté un moment par les acciamations de la société, il montra comment les manœuvres employées aujourd'hat contre lui ne différaient pas beaucoup de celles. dont usaient jadis les Lamein, les Barnave, les Cazalès, les Maury. En terminant, il invita les membres du comité de correspondance à n'être pas assez maladroits pour presenter des lettres évidemment concertées, exhorta ceux qui les écrivaient ou les inspiraient à pe plus faire perdre à la société un temps précieux, sinon il s'engageait à les démasquer aux yours de toute la France, et leur déclarait que la nation, la liberté, l'égalité finiraient par triompher de l'hypocrisis, du crime et du mensonge (1).

Mais, infatigables dans leurs baines, les Girondine, poussés par un demon furieux, prirent à tâche d'envenimer la querelle. « Cette guerre est un scandale et peut devenir une source de calamités pour la

<sup>6)</sup> Journal des débats et de le correspondence de le Société, etc., numéro 192. Il ne fint pas oublier que la femille etc nous pusseus ous détait déast orpondant rédigée dans un espeit tent favorable aux Girondina.

liberté, » écrivait Brissot dans son journal, commo si lui même et ses amis n'avaient pas eté les provocateurs ardents de cette lutte déplorable. De son propre avau, elle ne portat que sur des absurdités (1); il le savait mieux que personne, lui qui avait eu la mauvaise foi d'iminuer un jour que Robespierre pouvait bien être payé par la liste civile : mais, comme pris de remords, il se proposait, disast-il, de garder désormais le silence; nous allons voir comment i, Lendra son engagement. En attendant, les journaux de son parti, sourds aux propositions. pacifiques de Robespierre, ne cessa ent de diriger contre ce dermer de nouvelles invectives; c'était une véntable litaine d'injures. Sous ce titre : Question à resoudre, la feuille de Condorcet demandait un jour și l'on était patriote pour quatter le poste où l'on avait été appele par la confiance de ses concitoyens (2). Un autre our, dans un article signé de l'ex marquis de Villette, cile accompiait les Lameth et Robespierre, et traitait celui-ci de démagague funeux (3). Un peu plus tard, le 12 mai, détermant complaisamment à ses réducteurs un brevet de sagesse, elle qualifiait d'insoutenable délire le patriotisme de Robespierre, à la charge duquel eile thébait encore de mettre le schisme fâcheux dont ses propres patrons étaient les coupables auteurs (4) Ainsi contre Robespierre seul les Girondins avalent leurs journaux repandus à profusion dans toute la France, le comité de correspondance des Jacobins peupié de leurs créatures, le ministère et les puissants moyens d'action dont dispose toujours le pouvoir exécutif. comment n'eussent-ils pas espécé l'écraser ? Lui n'avait que la tribune. de la société des Amis de la Constitution, et encore ses paroles étajentelles souvent imparfatement reproduites par le Journal des débats de la Société, dont les rédacteurs étaient au nombre de ses adversaires Depuis que que temps déjà il nourrissait le projet d'avoir une feuille à lui, d'opposer journal à journal ; il se décida enfin à le mettre à exécution, resolu a se défendre, et même à attaquer à son tour sur ce terrain du journalisme, on depuis quelques mois il était l'objet de tant d'agressions.

<sup>(</sup>i) Voyez le Patriote françois, numéro 1003.

<sup>(2)</sup> Chronique de Paris, maméro du 1º mai 1792.

<sup>(5)</sup> Ibid., naméro du 5 mai 1792,

<sup>(4)</sup> Ibid., numéro du 12 mai 1792.

### XXVI

Le Défenseur de la Constitution, tel fut le titre sous lequel parut le journal de Bobespierre. Comme beaucoup de feuil es de l'époque, ce recueil périodique n'était pas daté. Il a paru difficile à l'estimable auteur de l'Histoire des journaux révolutionnaires, Léonard Gallois, d'indiquer au juste le jour de la publication du premier numéro. Cependant, comme ce journal devait paraître régulièrement tous les jeudis, et que, de toute évidence, les deux premiers numéros ont été publiés dans le courant du mois de mai, on peut, sans crainte de se tromper, assigner au premier numéro la date du jeudi 17 mai 1792 (1).

Dès les derniers jours du mois d'avril. Robespierre avait lancé son prospectus, sorte de manifeste où se dessine bien nettement déja sa ferme volonté de se maintenir entre les ennemis de la uberté et ces hommes exagérés dont le patriotisme sans système, sans concert, sans objet déterminé, s'agitait péniblement et sans fruit, et qui, par leur ampétuosité même, secondaient trop souvent les projets funcites des ennemis de la Révolution. S'efforcer de rallier tous les bons citoyens aux principes de la constitution; préciser les causes de l'état douloureux de crise et de trouble où l'on se trouvait, et le remêde à y apporter; analyser la conduite des personnages qui jouaient le principal rôle sur le théâtre de la Révolution; les exter, au besoin, au tribunal de l'opinion lui semblait un des plus grands services qu'un citoyen pût rendre à la chose publique. Guidé par le seul amour de la justice et de la vérité, il montait, disart-il, à la tribune de l'univers pour parler, non plus à une assemblée agitee par le choc des intérêts divers, mais au genre humain, dont l'intérêt était celui de la raison et du bouheur général. Ayant quité le théâtre pour se ranger parmi les spectateurs, il se croyait plus à même de juger avec impartialité la



<sup>(</sup>i) C'est donc par event que Dembiens, dans m Miliagraphie des parvaces, travail d'ailleurs si utale et si conscienceme, indique le 1º juin. Le Petriole françois du 6 yeur, (numéro 1031,) discute le numéro 3 du Defenseur de le Constituion, qui, par conséquent, avait du paraître le joudi 51 ann. Ou sometreme Pans clas Pierre-Jacques Duplain, libraire, cour du Commerce, rue de l'Ancienne-Comédie-Française ches les principaux libraire de l'Europe et tous les directaurs de peute 1 a prix de la sometription était de 36 livres pour Fannée, de 21 livres pour six mois et de 12 livres pour trois mois. La couverture des deux premières livraisons était de couleur buque pâle celle des der-nières d'un pepiet gris.

ncène et les acteurs. Les devoirs d'un véritable journaliste n'étaient pas, à ses yeux, au-dessous de ceux du législateur lui-mêmo. Il falait à l'un et à l'autre la même pureté, la même intégrité, car, disait-il, le dernier espoir de la hberté est anéanti quand l'opinion est dégradée et l'esprit pub ic altéré. Il plaçait si haut ce sacerdoce de la peusee, que tout errivain qui, prostituant sa plume à la haine, au despotume ou a la corruption, trahissait la cause du patriotume et de l'humanité, était plus vil, selon lui, que le magistrat prévancateur, i).

Certes, il ne prévoyait pas alors les représailles auxquelles l'entrainerait la croisade perfide organisée contre lui. Ainsi, à l'égard de ses ennemis, il se montre encore très-modéré, relauvement, en traçant dans le premier numéro de son journal l'exposition de ses principes. Il venait défendre la constitution : commençait-il par dire hautement, been qu'à l'époque où en la discutait à en oût souvent blamé les défauts; mais aujourd'hui qu'elle était terminée et cimentée par l'opinion générale, il s'en portait le defenseur, non pas à la manière de la cour et de certains ambitieux qui en invoquaient la lettre et les vices pour es tier les principes et l'esprit, mais comme un amide la patrie et de l'humanite, résolu à repousser, sous son égide, toutes les attaques des intrigants et des despotes. La constitution, c'etast le point d'appui, le signal de ralliement de tous les bons citoyens au sein des orages excités par tant de factions, au milieu des divisions intestines fomentees par l'intrigue et par la corruption, favorisées par l'égoisme, l'ignorance, la crémultié, et perfidement combinées avec la . auerre extérieure.

Après avoir rappelé que certaines personaes, qui n'avaient jamais montré un zèle bien ardent pour la democratie et étaient toujours restees au-dessous des principes de la Revolution, avaient tout à coup prononcé intempestivement le nom de république, et présenté l'appât d'une forme de gouvernement plus libre et plus parfait, il nattaquait en ces termes à ses adversaires : « Depuis le moment où j'ai annonce le dessein de combattre tous les factieux, j ai vu des hommes, qui na guère conservoient ancore que que réputation de petriotisme, me déclarer une guerre plus sérieuse que celle qu'ils prétendent faire aux despotes; je les ai viu épuiser tous les moyens dent on ne manque jamais lorsqu'on a remis le forteux publique entre les mains de ses amis, et qu'on participe, sous différens titres, à toutes les espèces de pouvoir, pour me peindre à la fois, dans toutes les partics de l'empire, tentôt comme

<sup>(</sup>i) Co prespectus fin-8' de 4 pages) est anjourd'hal très-cure. Comes par Lapconsmye dans non édition des gravess de Robespurre, il a été reproduit par MM. Baches et Roux dans l'Histoire parlementaire de la Bivolution, é. X1V, p. 102.

un royaliste et tautôt comme un tribua ambineur, » On l'avait accusé russi d'être républicain, lorsque, durant le cours de l'Assemblée consutuante, il défendat presque seul les droits du peuple contre le despotisme et l'intrigue. « Je suis royaliste, » poursuivait-il, « oui, comme un homme qui, presque seul, a lutté trois ans contre une Assemblée toute-puissante pour s'opposer à l'excessive extension de l'autorité royale; comme un homme qui, bravant toutes les calomnes d'une (action amourd'hus confondue avec celle qui me poursuit, demanda que le monarque fugatif (ût soumis à la justice des lois ; comme un homme qui, sûr que la majorité de l'Assemblée rétablicait Louis XVI sur le trône, s'est dévoué volontairement à la vengeance de ce roi pour réclamer les droits du peuple ; comme un homme enfin qui défendra encore, au péri, de sa vie, la constitution contre la cour et contre toutes les factions. Je suis républicain l'Oui, jè veux défeadre les principes de l'egalité et l'exercice des droits sacrés que la constitution garantit au peuple contre les systèmes dangereux des mirigans, qui ne la regardent que comme l'instrument de leur ambition. J'aime meux voir une assemblée représentative populaire et des citoyens libres et respectés avec un roi, qu'un peuple exclave et avili sous la verge d'un sénat aristocratique et d'un dictateur. Je n'aime pas pius Cromwell que Charles I\*, et je ne puis pas plus supporter le joug des décemvirs que celui de Tarquia. Est-ce dans les mois de république ou de monarchie que réside la solution du grand problème social? Sont-ce les définitions inven-ées par les diplomates pour classez les diverses formes de gouvernement qui font le bosheur et le malheur des nations, Or la combinaison des lois et des institutions qui en constituent la véritable nature? Toutes les constitutions politiques sont faites pour le peuple; toutes celles où il est compté pour rien ne sont que des attentais contre l'humanité, »

il se défiait avec raison de ceux qui, dans un changement de gouvernement ou de dynastie, voulaient tout simplement actisfaire leur ambition personnelle. Tout récemment, le 6 mai, aux Jacobins, il avait provoqué une sévère mesure de discipline contre l'abbe D'Anjou, pour aveir proposé de mettre à la place du roi actuel des Français un des fils du roi d'Angleterre; cette motion antipatriotique et insidieuse ayant pour but, suivant lui, d'accroître le désordre auquel on était en proie et de jeter une nouvelle défaveur sur la société des Amis de la Constitirson (1). Que lui importait qu'on reconnût avec lui, avec tout le



<sup>(</sup>l) Voyez: la Journal les débats et de la corrupendance de la Société des Artis de la Constitutione, numbre 190.

monde, les défants de la consulution, ai l'un ne défendait pas davantage la liberté individue le, ceile de la ponsée, le droit de reunion et ce ut de petition? On renouvelest de temps en temps le bruit d'un précham depart du roi, mais le roi avait fai l'année précedente, et cet événement avait tourné au désavantage du peuple et au profit du despotisme. L'était précisément l'époque on la coaution, dont La Fayette etast un des chefe, avait rendu su monarque une autorité immense sux dépens de la nation, et appesand sur tous les patriotes un joug de fer, Presant alors directement à partie ses adversaires : « Que faisiez-vous durant ce temps-là, yous, Brassit, yous, Condorcet? car c'est yous et ves amis que j'ai jei en viie, a s'écria t-il. Pius, dans un parallèle. accabiant, il leur reprochait d'avoir, — tandis que lui, se tenant dans les limites de la constitution, s'opposant énergiquement à toutes les mesures liberticides, — intempesuvement prononcé le mot de république. Commis jusque-là par leurs liaisons avec La Fayette, sectateurs essidus du club demi aristocratique de 1789, comment s'etaient ils si sublitement transformés en républicains? Leurs principes, il est visi, avaz so n d'ajouter Robespierre en faisent allusion au Fressé sur le République publié par Condorcet, étalent beaucoup moins populaires. que reux de la constitution actuelle, mais ce seul mot avait sulfi pour jeser la division parent un bons citoyens, donner aux onnemis de la Névolution le pretexte de persécuter les véritables patriotes transformés enfactions, et reculer pour un demi-siècle peut-être le règne de la liberta-

L reprochait encore à Brissot et à Condorcet, mais sans incrimmer leurs intentions, comme nous avons déjà eu soin de le dire, d'avoir en quelque sorte fata ement provoqué les déplorables évéaements du Champ de Mara au 17 juiliet, date à jamais nefaste, où la contre-révelution a était retrempée dans le sang des patriotes, et avait repris courage. S'exposer aujourd'hui par des inspirations dangerouses à alturier la guerre civile au moment où venait d'éclater la guerre étrangère serait commettre le plus grand crime contre la patne, pensait Rolespærre. Il engageait donc tous les Français à se raiter avec luiauteur de la constitution, et à la défendre à la fois contre le pouvoir exécutal et contre les factieux. Ses défauts appartenment nux hommes, mais ses bases étaient l'ouvrage du c.el, continuait-il. « Elle porte en che-même le principa immortel de sa perfection. La Déclaration des droits, le liberte de la presse, le droit de petition, celui de s'assembler. psimblement, des représentant vertueux, sevères envers les grands, inesorables pour les conspiraleurs, induigent pour les foibles, respectueux pour le peuple, protecteurs ariens du patriotisme, gardiens religieux de la fortune publique, des représentans qui ne s'appliquent point à faire des ministres, mais qui les surveillent et les punissent saus partialité, moins initiés dans les intrigues de la cour que dans l'art de défendre la liberté, la paix et l'abondance renaissant sous leurs auspices, il n'en faut pas davantage pour forcer la royaute à marcher dans le sentier que la voionté du Souverain lui a tracé, ou pour amener insensiblement et sans secousse l'époque où l'opinion publique, éclairée par le temps ou par les crimes de la tyranne, pourra prononcer sur la meilleure forme de gouvernement qui convient aux intérêts de la nation. Nous aurons donc le courage de défendre la constitution, au risque d'être appele royaliste et républicain, tribun du peuple et membre du comité autrichien. Nous la défendrons avec d'autant plus de zèle que nous en sentons plus vivement les defauts. Si notre obéissance entière, même aux décrets qui blessent nos droits, est un sacrafice à nos anciens oppresseurs, que ceux-ci ne nous refusent pas du moins l'exécution de ceux qui les protégent. » Ainsi voilà donc bien nettement tracé le programme de Robespierre : a voulait la constitution, interprétée dans le sens le plus démocratique, et se proposait de la défendre, non contre la volonté génerale et la liberté, mais contre les intérêts particuliers et la perfidie, comme il le disait lui-même (1). On voit maintenant combien il est ridicule de présenter Brissot et Condorcet comme ayant été républicains, dans le sens que nous attachons à cette expression, alors que leur adversaire defendait encore les doctrines constitutionnelles. Robespierre ne se payait point de mots. De l'article que nous venons d'analyser, et de tous ses écrits ou discours antérieurs, il résulte qu'il voulait la république comme l'entendent les vrais démocrates. sans la nommer encore, de peur de perdre par trop de précipitation ce qu'on possédait dé,à, tandis qu'il reprochait, non sans quelque raison, à ses adversaires, de vouloir le nom sans la chose avec toutes ses conséquences.

Combien de fois avons-nous entendu, depuis, les hommes les plus attachés aux préjugés de l'ancien régime revendiquer la liberté plus - haut et plus fort que les veritables démocrates, cette liberte dont ils se montrent si avares quand ils sont au pouvoir! Ah! les exemples ne nous manqueraient pas pour prouver à quel point Robespierre se trouveit en cette circonstance, dirige par la raison, par le bon sens, par le géaie même de la démocratie.



<sup>(</sup>I) Voyez dans le primier anméro du Defenser de la constitutos cet article intitulé : Exposition de mes primeires Outre cet article, en nundro connent des observamons sur les moyens de faire utilement la guerre, que nous avons egulement analysées et la réponse de Robesperre aux discours de Brissot et de Guadet.

## XXVII

Cette exposition de principes à laquelle Bobespierre avait mélé sa défense personnelle en termes bien modérés, comparativement aux distribes journalières dirigées contre sus par ses adversauses, porta au comble la colère des Girondins, laquelle s'était accrue dejà de quelques récents débats aux Jacobios, où l'avantage n'avait pas été de leur côté.

A la séance du 10 mai, un jeune homme, du nom de Mechin, secrétaire de Brissot, ayant proposé à la société, après un court éloge du ministre des finances Clavière, d'exiger de chacun de ses membres la justification du payement de ses contributions, sous peins de se voir privé de sa carte d'entrée au prochain trimestre, Robespierre réclamal'ordre du jour, et demanda qu'au lieu de s'occuper de l'éloge des ministres, on ouvrit immédiatement une collecte en faveur d'un cidevant garde-française, persécuté à cause de son civiame. Une fois par hasard d'accord avec les Girondine, Tallian appuya vivement la demande du jeune protégé de Brimot, Robespierre se disposait à reprendre la parole, quand un certain nombre de membres parmi lesquels on remarquant l'auteur de Fanilles gesticulant violemment. voolurent contraindre le président à mettre aux voix la fermeture de la discussion. Un tamulte effrovable suspendit pendant plus d'une deni-heure les travaux de l'assemblée, inébrarlable à la tribune, Robespierre maistant toujours, au milieu du bruit, pour répondre à Tallien : « Il ne s'exerce ici de despotisme que ceau de la vertu, » a'écria Mendouzo, « ou nom de la justice, M. Robespierre sera entendu. » Ces quelques mots, énergiquement proponcés, calmèrent l'effervescence générale, et Robespierre put enfin ne faire écouter.

La proposition d'astreindre sout membre de la société à justifier du payement de ses contributions se présentant sous les debors du patriotisme, mais elle ne lui en semblait pas moins dangereuse et mutile; il vena t donc la combattre, au risque d'êure dénoncé par ses auteurs comme un défenseur des anarchistes, des sans-culottes et des perturbassurs. Vouloir s'opposer à la perception de l'impôt était bien loin de sa pensée, on le savait, et sa conscience, d'ailleurs, lui suffisait. In avait d'avance la preuve de la bonne volonté des citoyens en général à acquitter leurs contributions, et s'en applaudissait, car jamais il n'avait conteste la nécessité de l'impôt. Quelques risées ayant éclaté : «Ces maées, » d.t Robespierre, « sont aussi déplacées qu'elles décèlent de méchanceté. » Il ne pouvait s'empêcher de s'indigner en voyant qu'au lieu d'occuper la société des grands intérêts de la liberté, on venait lui soumettre une proposition inutile, puisque les rentrées s'effectuaient regulièrement; dangereuse, en ce qu'elle contenait une mesare munisitoriale. Que signifiant donc ce zèle d'exiger des membres de la société une quitance d'imposition pour assister aux séances? Étort-ce là un titre suffisant de patriotisme? Comment! un liamme repu du sang de la nation, vendu à la cour, aux ennemis de la Revolution, apporterait sa quittance du percepteur, et il recevrait une carto d'admission refusée peut-é.re à un bon citoyen indigent, car on ne disanguerait pas entre la mauvaise volonté et l'impuissance! « Il me parattrait un meilleur catoyen, a ajoutait Maximilien, « celui qui, pauvre mais honnéte homme, gagnerait sa vie sans pouvoir payer ses contributions, que celui qui, gorge peut-être de richesses, ferait des presents corrupteurs; qui, engraissé de la substance du peuple, viendrait se faire un mente des actions que la nation airait peut-être à luireprocher (1) . Cette proposition, continuant-il, etait attentatoire aux principes de l'égalité, puisqu'elle tendait à écurter des sociétés patriotiques les citoyens qui se seraient trouvés momentanément dans l'impossibilité de payer leurs contributions, attentatoire à l'humanité, en ce qu'en rendant hommage à la richesse elle avillassait l'indigence : elle était failaciouse cofin, en ce qu'elle érigeait en titre de patriotisme ce qui n'était qu'un sample devoir et l'exécution même de la loi. Et en s'exprimant ausi, Robespierre n'était-il pas dans le vrai?

Prevo yant à combien d'attiques nouvelles il aliait être en butte de la part des Girondins pour s'être permis de combattre une de leurs propositions, il termina en ces termes : « Je suis exposé à toutes les calomnies, c'est pour cela que je suis vent à cette tribune énoncer hautement mon opinion ; c'est pour cela que je viens défendre les droits les plus sacrés du peuple. Je dirai que plus le zèle à soutenir sa cause

It le prononçuit, voilà et que M. Vichelet, dans sa part al té systematique, appelle encoie une tendance désorgamistrice, un bevardage hypocrite, une lâche flattere au sopulaire [t. 111, p. 437-438). M. Michelet ne s'est donc pas souveau que sous la Concention. À une époque où tant de faux démocrates flattaient le peuple, Robespierre demanda que tous les estoyeus saus exception, les plus pauves soume es plus riches, fassest associants au payement de l'impôt? C'était, à ses youx, le presuer devoir du citoyen que d'acquitter ses contributions. « Ne privanpes la République du denier de la rouve, e dissait il.

deviendra dangeroux, que plus il confondra les factioux, et plus je défendrat les principes de la liberté, de l'égalité et de l'humanité. Perfides intrigants, your your acharnes à ma perle, mais je vous ééclare que plus yous m'aurez molé des hommes. .. » - Talhen, qui prémidart, l'ayant, à ces mots, invité à rentrer dans la question, - il y est, a écria une voix. — « Out, » reprit Robespierre, « plus vous m aurez isolé des bommes, plus vous m'aurez privé de toute communication evec eux, plus je trouversi de consolation dans ma conscience et dans la justice de ma come. Je conc.us à ce qu'attendu que la société veut le payement des contributions, mais qu'elle veut en même temps le maintien 'de la constitution ; que, pour y parvenir, il n'est pas utile d'avihr l'indigence, d'ouvrir une large porte à l'intrigue, à la calomnie, aux priviléges de l'optience, de dénaturer toutes les idées, je conclus à ce qu'elle passe à l'ordre de jour. » Des applaudissements redouh és acqueillirent cette éloquente improvisation, et les chapeaux s'agitèrent en l'air en signe d'approbation.

Danton prit ensuite la parole, dénosça la proposition girondine comme attentatoire à la majeste du peuple, et poussont droit aux calominateurs, il s'ecria : « M. Hobespierre n's jamous exercé ici que le despotisme de la raison; ce n'est donc pas l'amour de la patrie, mais une biase jalousie, mais toutes les passions les plus nuisibles qui excitent contre lus ses adversaires avec tant de violence. » Puis, après avoir rappelé le péaible mience auquel il s'était condamné, lui Danton, et promis de démasquer à son tour ceux qui se vantaient tant d'avoir servi la chose publique, — alusion su discours de Brissot, — il ajoutait : « Il sera peut-être un temps, et ce temps n'est pas éloigné, ob il faudra tonner contre ceux qui attaquent depuis trois mois une vertis consacrée par toute la Révolution, une vertu que ses ennemis d'autre-fois avaient bien traitée d'entêtement, mais que jamais ils n'avaient calomnies comme ceux d'aujourd'h ui.»

Mechia voului répondre ; queiques membres, entre autres Merhin (de Thionville), lim fermèrent le bouche en un opposant le règlement. Cependant, après un assez long tamulte, qui fit dire à Merlin : « Il me semble qu'un démon soulle dans cette société le feu de la guerre civile, » Méchin parvint à reprendre la parole. Mais sa proposition, ayant contre elle l'immense majorité de la société, fut enterrée sous l'ordre du jour (1). Les Girondina ne pouvaient pardonner à Robespierre de

<sup>(</sup>I) Veyes pour certe importante séance le Jacres, des échets et de le correspondence de la Société des Amés de la Comstitution, numéro 193. — Préfet à Com on il a laçané de terribles accessures de son dévoucement au despotieme impériel, baron de l'Empire, l'audent girondes Méchis figure dans le camp de l'opposition sons la Restauration a

livre vil. — Fureurs des Grandins; odietses calonnées 257 leur avoir fait subir cet échec; la publication du Defenseur de la Constitution acheva de les exaspérer.

## XXVIII

Les petites choses, ils les interprétaient à mal, ils les lui imputaient à crime. La proposition de briser les traités qui unissaient la France aux cantons suisses ayan, eté agitée aux Jacobins, Robespierre la combatit très-vivement. Tout en convenant que les officiers suisses au service de la France étaient entachés d'aristocratie. il considérait comme une mesure imprudente et souverainement impolitique de rompre avec les cantons au moment où déjà l'on se trouvaien lutte avec une partie de l'Europe (1). L'assemblée, à sa voix, rejetacette motion. Eh bien! il n'en fallut pas davantage au journal de Brissot pour publier avec une intention perfide, que Robespierre s'était opposé à ce qu'on parlât de déclurer les capitulations avec les cantons, et que la cour et ses partisans comptatent beaucoup sur es régaments suisses (2). Quelques jours plus tard, du reste, Robespierre convint qu'il pouvait bien s'être trompé en s'opposant à ce que l'on discutât la question relative aux capitulations avec les cantons suisses, et lui-même proposa à la société de remettre cette question à l'ordre datour (3).

Le lendemain même de l'apparition du premier numéro du Défenseur de la Constitution, recommençait dans les journaix girondins, dans la Chronique de Paris, dans le Patriote françois, une guerre à outrance, impitoyable et sans l'ombre de loyauté contre l'auteur du nouveau journal. Dans un article intitule Encore des pourquoi? le journal de Brissot avançait les insinuations les plus calomn euses. Voici un echantillon de la polémique girondine: « Pourquoi

laquelle il avait cependant offert ses services en 1814. Rentré dans l'administration après la révolution de Juillet, il fut placé à la tête du département du Nord, qu'il auministra jusqu'en 1839. Mis à la retraite à cette époque, il mourut dix ans après.

T II



17

<sup>(1,</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Société des amés de la Constitution, numero 194.

<sup>2)</sup> Patriote françois, numero 1014.

<sup>(3)</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Societé des Ames de la Constitution, numéro 198.

M. Robespierre et ses partisons su sont-ils obsiluément opposés à la guerre defensive? - c'est offensive qu'il aurait fallo dire; lo mensonge ne coftest men aux rédacteurs des journaux grondans, nous n'en savons raco : mais l'ancien in ristère, mais ses agents, mais outes les feur les autrichiennes et coblentitiennes out tenu la même conduste a Narbonne, énergiquement soutenu par les Girondins, a avat jamais voulu que la guerre restrente, comme Brissot à l'origine. et, à ce propos, un sournal, qui recemment avant prêté au parti de la Carondo un apput interessé, venait de lui reprocher rudement son peude memoire . M. Erissot ne voyoit que Cobleniz, ne vouloit detruire que Cubients, et prétendoit que la Révolution acroit faite aussitét. ancès (1. » Si cuelques personnes avaient ardemment aouhané la guerre, c'étaient les ém grés, puisque de la conflagration générale devait résu let, ils le croyaient du moins, la ruine de la Révolution : donc, vous êtes leurs complices, vous, les promoteurs de la guerre, aurait pu dire Robespierre aux Girondins; mais avant de retourser contre ses adversaires les armes déloyales dont ils se servaient pour l'attaquer, il attendra paliemment. Citons encore : « Pourquoi M. Rohespierre et ses part sans d'ont-ils pas voulu que les membres contribuables de la société des Jacobins fussent tenus de présenter leurs quittances i nous n'en savons rien, mais Coblentz et l'Autriche savent que leur cause triomphera, ai on ne paya pas les contributions, a Overlehonne for dans la polémique ! Et tout l'article était sur ce ton. En terminant, et par une étrange interversion des rôles, cet organe des rancupes girondines accusait Robespierre d'avoir décrié le Patriote francon, la Chronique, en un mot tous les journaux patrionques, et lui reprochant, en quelque sorte, d'avoir, à son tour, entreurs un juernal (2) C'était bien là, en effet, ce qui présentement causait fant d'irgitation aux Girondins comme Brissot, Condorcet et Girey-Dupré. O Basiles! Escobars de la liberté, aurait pu répondre Robespierre, depuis quelques mois je suis décrié, disfamé, assassiné morifement dans toxics les feuilles dont vous disposes, et aujourd hur vous ne me permettez même pas le libre exercice du plus sacré des droirs du catoyen ; vous sembles une faite un crime d'avoir pris en main pour une défendre l'arme dont chaque jour vous yous servez contre mot.

Non moins déloyate, non moins outrageuse se montra la Chromque de Parse. A l'opoque où, après la session de l'Assemblée constituante, Hobespierre se trouvait à Arres, le journal de condorcet avait publié.

<sup>(1)</sup> Récatations de Paris, maméro 149, p. 209.

<sup>(2)</sup> Petriote françois, maméro 1014 du 20 ma.),

on s'en souvient peut-être, l'extrait d'une lettre contre les prêtres en général, fanssement attribuée à Maximilien, et s'était bien gardé d'insérer le démenti de ce dermer. Depuis al n avent, amais perdu l'occusion d'invectiver Robespierre en termes injurieux à l'excès. Ces suppositions de lettres étaient, paraît-il, dans le goût de cette femile, car nous trouvons dans le miméro du 18 mai 1792 une longue lettre soi-disant adressée par Robespierre aux auteurs du Journal des débats et de la correspondance de la Société des Amis de la Constitution, C'était une parodie sanglante de ses motions et de ses discours sous forme de reproche aux rédacteurs de cette seuille de se saire un jeu « de la réputation d'un incorruptible; » expression qui revenait comme un refrain à la fin de chaque phrase. Comme Robespierre s'était permis de critiquer Condorcet et les géomètres dans sa réponse à Brissot, en lui prétait cette phrase : « Yous me faites insulier la philosophie et les lettres, et l'on accuse de fanatisme et de barbarie un incorruptible (1), » Robespierre répondit à cette attaque dans le deuxième numére du Désenseur de la Constitution ; il répondit sans trop d'argreur, et diguement, comme on peut en juger : « On m'a forcé de lire la Chronique, et j'y at trouvé une lettre écrite sous mon nom à l'auteur d'un Jeurnal des débats de la Société des Amis de la Constitution, et au bas de laquelle on a mis ma signature. Je n'ai jamais aperçu une grande distence entre les libelitates et les faussaires ; cependant, lorsque des calommateurs périodiques venient réunir l'un et l'autre mêtier, ne passent-ils pas les bornes de la licence qui leur est permae; et quoiqu'aucun bomme sensé ne puisse se plaindre d'étre calomnié par la Chronique, seroit -il déraisonnable de réclamer une fois pour toutes contre tous les faux passés et futurs que ce papier pourroit contenir? Je propose cette question à M. Condorcet, I homme du monde le plus scrupuleux sur les abus de la presse : témoin cette même Chronique où ruguere il déclaroit, d'un ton vraiment terrible, que l'Assomblée



<sup>(</sup>I) Chrosépes de Perés, du 19 mm 1792. <sup>Q</sup>1 le journal de Condorcet défendait contre Rabespierre Narbonne et La Fayette, contre lequel Brissot va bientôt im même réclation avec fureur un decret d'accusation, il ne brillait cependant point par la tolémine. Nous avons dejà donné un échantilion des facéties de cette feuille girondme et moderes, en voice on nouveau : « Un membre de la société des Jacobins à proposé de transperter les prêtres réfractaires à Alger, et d'un faire un cehange un donnée deux prêtres pour un capitif, cela n'est pas cher. « (he du 25 mm). De son ofié, le secrétaire de Brissot, se jeune Méchin, cusait aux Jacobins, à propos de ces mêmes prêtres in sommentés : « Je déare been acdemment qu'il mit possible de transperter cette arraig à Jouany-Bay et autres heux » Hournai des debits et de la correspondance de le Societé suméro 1946. Et ces gens-à taxement Robesperre d'exagération, parce qu'il avait fines sur la genera une autre opinion que la leur, et qu'il attaquait La Fayette, dont nom allons bientôt leuveix devenir eux-mêmes les accumieurs achemée.

nationale étoit déterminée à foudroyer tous les écrivains incendraires (1). • Certes, après une agression si violente et si injuste, il n'était guère possible de répondre avec plus de mesure; mais la fureur des Girondins semblait croître en proportion de la modération de leur adversaire.

#### XXIX

Et cependant sur les points principaux de la Revolution, sur les grandes questions de la liberté, ils étaient d'accord avec Robespierre, sans toutefois jamais se tenir aussi fermes que lui dans les principes. comme on le peut voir par un exemple. Il étais beaucoup question à cette épague du fameux comité autrichien; la cour résolut d'intimider les dénonciateurs. A cet effet, le journaliste Carra fut cité devant le juge de paix de la section de Henri IV, par Bertrand de Moleville et Montmorin, qui se plaignaient d'avoir été calomniés par luit, il les avait, et non sans raison, on le sait aujourd'hui, accusés d'être les agents du cabinet des Tuileries près la cour de Vienne. Le rédacteur des Annales politiques avant déclaré tenir ses renseignements de Merlin, de Chabot et de Basire, le juge de paix de la section de Henri IV, Étienne de Lanvière, lança le 18 mai, sans autre forme de procès, un mandat d'arrêt contre les trois députés, et le lendemain, dès cinq heures du matin, ils étaient arrêtés dans leurs lits par des gendarmes. On voit où en était encore le respect de la liberté individuelle en l'an quatrième de la Révolution. sous l'empire de la constitution et sous un gouvernement régulier; cela suffit à indiquer que le était alors la puissance de a réaction. Robespierre ne put s'empêcher d'écrire, après avoir raconté le fait dans son journal : « Le pays où les fonctionnaires publics osent commettre de pareils attentats est encore bien éloigné d'être un pays hbre (2). = L'Angiotorre, qu'il n'avait garde de citer en tout pour modèle, comprenait beaucoup mieux le respect dû à la liberté individuelle, et dans ce pays les trois citoyens illégalement arrêtés auraient eu le droit de repousser la violence par la force; en France, au contraire, on s'étomait à pe ne de l'arrestation arbitraire de trois représentants du peuple.



Diference de la Constitución, mamiro 2, p. 99.

<sup>(2) 10</sup> td., numéro 2 p. 86.

Cenendant l'Assemblée nationale s'émut, et au bout de deux jours, après deux longues et tumultueuses séances pendant lesque les l'imprudent juga de paux trouva des approbateurs et des desenseurs, elle se decida, sur la proposition de Gensonné, éloquemment appuyée par Guadet, à traduire Étienne de Larivière devant la haute cour d'Urlésos (1) Pour les progrès de l'esprit public, et dans l'intérêt des principes. Robespierre regretta que les prateurs qui avaient discuté la question eussent fondé leur opinion sur l'outrage fait au Corps législatif, au lieu de réclamer les droits de tous les citoyens violés dans la personne des trois députés arrêtés. « La diguité des représentans n'est qu'un éclat emprunté de la majesté du people ; « disait- l ; « sans la liberté civile, la liberté politique n'est qu'une chimère, ou plutôt ceile-ci n'a d'autre objet que d'assurer l'autre, c'est-à-dire de protéger la personne et la propriété de chaque catoyen. » Les plus faibles individus opprimés devalent jouir de la même protection que les magistrata eur-mêmes, et il eût été, selon lui, de la dignité des législateurs d'asseoir leur décret sur ces principes. En finiseant, il engageait instamment l'Assemblée législative à délivrer le pays de tous ces faux officiers de paix qui semblaient avoir déclaré au patriotisme une guerre immortelle, et à réformer un code de pouce né du sénie de Tibère, et inexplicable sous l'empire d'une constitution libre (2).

Le lendemain même du jour où elle décrétait d'accusation le juge de para Larivière. L'Assemblee législative condamnait à trois jours de prison un de ses propres membres, Laurent Lecointre, sur la dénonciation de neuf soldats de la garde des cent-susses qui s'étaient plaints d'avoir été arbitrairement détenus par les ordres de ce député. Comme membre du comité de surveillance. Lecointre avait été averti que ces neuf individus étaient enrôles pour Coblentz, et il en avait écrit à la minicipalité de Befort, laquelle les avait fait arrêter au passage. Cela atténuait singullèrement le délit reproché au député de Versailles ; toutefois ses collègues cruzent devoir donner une preuve de leur attachement aux principes par cet acte de rigueur envers un des leurs. Robespierre y vit un hommage rendu à la liberté individuelle, et il en félicita l'Assemblée. Mais Laurent Lecountre n'en avant pas moins droit, à son avis, à l'estime des bons catoyens : et rappelant tous les services rendus par ce représentant à la cause de la Révolution, il le défendit contre les attaques de Condorcet, auquel il reprocha de nouveau d'avoir appartenu à la coterie

(2) Defenseur de la Constriution, maméro 2, p. 15 à 92.

<sup>(</sup>il Montdour du 21 mai 1792, J.-B. Étienne de Lavirière se trouve au tembre des prisonpiers massecrés à Versailles su mois de septembre suvent.

qui avait dénoncé à l'opinion publique l'auteur du Centret atenul comme un fou orgueilleux, comme un vil hypocrite, et d'avoir excisé contre ce grand philosophe la vengeance des ministres et le despotisme des rou (1) Oubtant l'appui qu'il avait trouvé en cette circonstance auprès de Robespierre, nous verrons plus tard Laurent Lecountre a'unir, pour compirer sa perte, sux annglants héros de Thermidor.

Tout intérêt s'elfacuit en ce moment devant la currouité éveliée par ce mystérieux comité autrichien auquel les Girondins, dont l'influence vesait de se fortifier par l'élévation d'un de leurs amis, le rolonel Servan, au ministère de la guerre, imputaient toutes les machinations. toutes les intrigues, toutes les manœuvres ourdies contre la Révolution. Frère de l'ancien avocat général de ce nom, et ami de madame. Rotand, le colonel Servan passait pour un homme atatère, probe, énergique Sa nomination parut d'un bon augure à Robespierre, qui le félicita d'avoir tout d'abord sougé à déjouer les complets contre-résolubonnaires, ne réservant, après l'ayour boré, de se rétracter at la conduite ultérieure du nouveau ministre démentant ses premiers actes (2). La denonciation contre le comité autrichien portée à la tribune de l'éanombiée législative pouvait devenir une occasion de réconciliation entre Bobespierre et les Girnodins; mais, par la faute de Brisset, elle on fit qu'un venimer, la quereile. A la séance du 23 mai, Gensonné et Brissot s'attachèrent, dans deux interminables discours, à prouver l'existence de cocounté, et proposèrent à l'Assemblée de décréter la mise en accusation. de l'ex-ministre Montmorin et l'examen de la conduite des arciens amuntres Duport et Bertrand de Mcieville (3). A la suite de cette formidable. dénonciation, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, une fermentation extraordinaire se produisit dans les esprite; la trabison siantre apperaissant à tous les regards, et de nouveau I en parlait du prochain départ du roi. Provoquée de toutes parts, l'Assemblée législative rentra dans la vole des sévérités terribles. Après une longue ducusaion du rapport de Français (de Nantes) sur les prêtres non assermentés, elle décida le 27 mml, sur le double proposition de Guadet et de Vergmaud, comme mesure de súreté publique et de police générale, que la déportation d'un occiésinstique réfractaire serait prononcée de plein droit

<sup>(3)</sup> Définieur de la Constitucion, pussière 2, p. 43 à 90. Cu second numbre du Définieur de la Constitution constitut; 1º un article pur la momenté di la mateir de la discipline maltieur, que nous avons analysé plus hant; 2º un article intitulé : Neuvel attente contre la léberté individualis et contre la divité de peuple, 3º Emprésentement de M. Locatter; 6º Observations nor un pemphist, 3º un cortain nombre de déstrute rendus par l'Assembiés.

<sup>(8)</sup> Ibid., 20méro 3, p. 141.

<sup>(9)</sup> Voyus le Monitour du 26 mai 1792

par les directoires de département, lorsqu'elle serait réclamée par vingt citoyens actifs d'un même canton (1). Il était difficile d'aller plus loin dans la rigueur. Quoi' il suffisalt du caprice de vingt personnes, sans autre motif, pour obtenir la déportation d'un citoyen!

Le lendemain, sur la motion de Carnot jeune, l'Assemb ée se déclarait en permanence, comme aux jours des grands pénis. Robesnierre n avait donc pas eu tort de dénoncer depuis un mois l'existence d'une conspiration sourde contre la riberté et les manœuvres des ennemis de la Névolution dans toute l'étendue du pays, combinées avec la guerre exténeure. Le 29, l'Assemblée législative prononcait le licenciement de la garde du roi à la formation de laquelle, un an apparavant, Robespierre s'était si vivement oppose, et qui se composait en grande partie, comme nous l'apprend Dumoursez, d'officiers ayant quitté leurs régiments pour refus de sement à la constitution, et de coupe-larrets et de chevaliers d'industrie recrutés dans tout Paris 2). En même temps le commandant de cette garde, M. de Sossé-Britsac, était décrété d'accesation. Le 30, vers six beures du mir, paraissait à la barre une députation des citoyens de la section des Lombards, dont l'orateur, - c'était Louvet, réclaina impétuement la permanence des sections et d'énergiques. mesures contre les conspirateurs, afia d'empécner qu'un jour, du-si, ou ne fût réduit « à l'affreuse nécessité de faire ruisseler dans les rues de la capitaio le sang des rebelles,... Prévenus une estastrophe sangiante cui, fante de précaution, deviendrait tôt ou tard inévitable (3)... » Ne sent-on pas déjà dans con peroies nombres passar le souffle avantcoureur de la Terreur? Eh bien! l'homme inconsistant qui les prononça ao graindra pas de reprocher un peu plus tard à Robespierre d'avoir consenti à être à son tour l'organe d'une section et de la commune de Paris auprès de l'Assemblée souveraine. Et pourtant combien alus modéré se montrera le second dans su fermeté énergique? Robespierre assistant, étomé, au speciacle des événements qui se déroulaient sous ses yeux. Comment! après lui avoir fait un crime d'être trop soupconneux, d'accuser vaguement, de voir partout des complots, Brascot et ses amis venaient, sons pius de preuves, traduire la contrerévolution à la barre du pays! Cela certes avait droit de le surprendre; aussi, en jotant un coup d'mil sur la séance permanente de l'Assamblée nationale, ne hornait-il, après avoir donné son approbation aux décrets

<sup>(</sup>i) Yoyes so Micret en Erx articles, priotilé du resport de Français (és Mentes) dans l'Heature parlementure de la Bresisten, par MM Buches et Bouz, t. XIV, p. 347

<sup>(2)</sup> Mémetres de Demourier, t. II, p. 167.

<sup>(3)</sup> Veren le discours du Leuret dans le Boottour du 1º juin 1782

motivés par une impérieuse nécessité à former des vœux pour le bonheur et la liberté de son pays (1).

#### XXX

Oue dans un intérêt contraire à tous les principes de la Révolution la cour correspondit accrétement avec les puissances étrangères ; que Mallet du Pan, de Breteuil, Montmorin et Bertrand de Moleville fusseut les agents d'un concert avec l'Autriche, d'une intrigue coupable, c'est chose ayérée autourd'hui, nullement discutable (2). Brissot p'ayait donc pas tort de dénoncer bautement la conduite du roi et celle de ses conseillers intimes. Mais où la passion l'emporta au delà de toutes les homes, ce fut quand il ne craignit pas, mélant les rancunes particubèces à l'intérêt du pays qui seul aurait dû l'occuper, de répéter à la tribune de l'Assemblée nationale les absurdes accusations dont son journal et celus de Condorcet se faisment chaque jour les échos à l'égard de Robespierre. Il ne le nommait pas, mais il le désignait assez clairement quand il disait qu'on avait reconnu l'existence du comite autrichien dans les événements qui avaient récomment affliné la France, dans cette opposition d'un carrain parti à la guerre offensive contre l'Autriche. Le journal de Prudhomme, son récent allié, n'y put tenir; il lui reprocha, dans les termes les plus amers, d'avoir été de manyaise foi en écrivant ces lignes où tout était perfide, méchant, calomnieux, où chaque mot, chaque lettre désignant un homme hors de son sang-froid. Brusot accusait ce centain panti, qu'i. détestant beaucoup plus que celui de Coblentz, de s'être opposé à la guerre parce qu'elle était dirigée contre l'autriche, les éclatait de la façon la plus manifeste la déloyauté de Brissot, car. — en ne l'a pas oublié, — à l'origine, lui et ses amis se contentaient de demander avec Narbonne une guerre restremte contre les petits princes d'Allemagne. et les émigrés, tandis que Robespierre, montrant Coblents à Paris, où Brissot maintenant commencant de l'apercevoir également, voulait d'une guerre formidable des peuples centre les rois, mais seulement dans le cas où les despotes étrangers oseraient provoquer la brance.



<sup>(1)</sup> Definieur de la Constitution, numéro 3, p. 159.

<sup>(2)</sup> Yayaz les Mésocires et correspondence de Muliet du Pure, t. I. ch. XII, al. les Meventres de Bertraud de Molecille, t. II, ch. XXIV de l'éd. de 1797.

Brisant reconnaissait encore l'existence du consité autrichien dans la lerteur des préparatés de guerre ; or une des principales raisons aléguées par Robespierre, lorsqu'il s'opposait à la guerre offensive, c'était précisement ce défaut de préparatifs, et l'événement year t de progyer combien ses craintes étaient fondées. « Escober! » ne pormait s'empécher de dire à Brissot le rédacteur des Révolutions de Paris, « Il n y a plus à douter sei de votre friponnerse, et nous vous prerons la main dans le sac. » Et, revenu à ses premiers sentiments envers Robespierre. le journal de Prudhomme reprochait aigrement au parti de la Gironde de chercher à rendre odieux les patriotes intacts de la Révolution, afind'élever un système d'aristocratie et de richesses sur les débris de la constitution et de l'égalité (1). « Ils parlent d'union et de concorde, » s'était recemment écné, en s'expliquant sur Brissot, Condercet et leurs arns, un homme qui s'entendait bien en calomnies, e ils parient d'umon et de concorde, oux qui n'ont jamais calomaié avec tant de fureur que depuis que leurs calomnies ont perdu leur effet (2). 🗷

Maintenant est-il possible à un homme sincère, impartial, désintéressé, do s'étonner que Robespierre, après avoir été diffamé avec tant d'acharnement et déchiré d'une manière si sanglatte, ait sentitressaillir en lui des désirs de vengeance, ait dépassé lui-même, dans la riposte, la juste mesure? Dès le 27 mai, il proposait à la société des lacobins de suspendre les affihations jusqu'à nouvel ordre, se fondant sur ce que, depuis quelque temps, certaines sociétés afáliées étaient devenues entre les mains de plusieurs personnes un moyen d'égarer l'opinion publique. Chaque jour, en effet, on affiliait une mulutade de sociétes, dressées, c'est le mot, par le comité de correspondance de la sociéte-mère, et toutes remplies, par conséquent, des passions girondiacs. Il s'ensurvait que la majorité des Acobins ne se trouvait nullement en communion d'idées et de sentiments avec des sociétés obéissant au mot d'ordre d'une misorité dont presque tous les membres avaient recu des faveurs ministérioles. Aussi Robespierre put-il dire en face à ses adversaires, sans qu'aucun d'eux osat lui repondre sur ce point : « Je conçois bien que des hommes qui viennent dans une société sans en retirer d'autre fruit que des persécutions, je conçois hies, dis-je, que la chose publique les occupe. Mais lorsque je vois des membres de comités parvenir tout à coup à des emplois lucratifs, je ne vois plus en eux que des ambitieux qui ne cherchent qu'à se séparer

(2 Supplément au Journal de Paris du 12 mai 1"92. Article intitulé : De la guerra et des ministres, et aigné de Lacretelle jeune.



<sup>(</sup>I) Voyes le numéro 160 des Résolutions de Poris, où se trouve un exemus trèsapprofonds des discours de Gensonné et de Brisset, p. 347 et suiv.

du peuple. Eh bien i qu'est-il arrivé i Des membres qui composition comité de correspondance, il en est à peine six qui aent échapié aux piaces; et le patriolisme payé m'est touplurs suspect. (Applicante-amente.) Is vois que ceux qui l'ont écoupuse est toujours rédige et présenté les adrenses, ont toujours eu entre les mains tous les moyens de capter les suffrages en leur faveur. Et l'on veut que je ne crose pas à leurs mauvasses intentions i Non, ils ne parviendrent pas à m'en imposer. a La proposition, vamement combattue par La Source, fut votes au milieu des acclamations (1). Bresset ressentit vivement le caup, et son compère, Girey-Dupre, ne manque pay, dans le Patriote, de présenter la motion adoptée comme ayant été faite en quelque sorte à l'instigation du comité autrichieu (2).

A bout de patience, le cœur vilcéré, Robespierre lança, riana acunuméro du 31 mai, un réculsitoire temble contre ses adversaires. Il faut lire entièrement l'article intitulé Considerations sur l'une des principales couses de nos manes, pour se convanuers une foie de plus de la perspicacité de son esprit et de la profondeur de sea vues. Il n'est guère de morceau plus fortement peusé, plus vigoureusement écrit. « La reine du monde, c'est l'intrigue, e s'écrie-t-il es commençant; et tout de suite il nous montre comme les éléments éternels dont se composent la servitude et la imalce du genre homain, d'une part l'ignorance, les préjugés, la créduité ambéule, et de l'autre la perfidie, tous les vices et quelques talents. La Révolution ! e le eût été terminée presque sussitét que commençée, si, fidèle à ses serments, la cour est fait erécuter loyalement les lois nouvelles et accondé franchement l'exprit public, au lieu de semer partout la division et l'intrigue en emprentant les formes et le langage de la constitution, comme jadis les premiers tyrana de l'empire romain avaient conservé les noms des aucaennes. magestratures pour familiarings la postérité des Caton et des Bridas. avec le monstre du desputame. Dès lors, continuait-il, les intrigents qui ne cherchaient dans la Révolution qu'un moyen de prissance et de fortune s'étavent mis hypocritement à son service. Impossible de tracar de tous les charlatans pairtiques une penature pius amustante et plus vraie. Les plus dangeroux, à ses yeux, n'étaient pas ceux qui defendatent ouvertement les maximos du despotisme, comme les Catales et les Maury, mais coux qui, étalant de besux principes, endortratent le peuple en combettant ses annemis sur des poerts de médiocre importance pour s'accorder avec eux dans les occasions déciatres,

<sup>(1)</sup> Journal des débute et de la correspondance de la Sociéé des Amis de la Constitution, transfer 200.

<sup>(8)</sup> Potriot françois de 7 juin 1788.

qui divisalent les assemblées représentatives en côté éroit et côté gauche, pour déserter plus ausément la cause populaire sur les bancs où d'abord ils avaient paru la défendre, qui partout répardaient l'imposture et calomnisient sans cesse les petriotes que l'or n'avait pu corrompre, et que l'ambition n'avant point egarés; qui, enfin, aux faveurs du pouvoir exécutif, voulaientallier la bienveillance du peuple. Il lui en coétait, disart-il, d'attaquer des individus dont il aurait mieux aimé ne pas parler; mais comment devoiler les factions sans nonmer Clodius, ou ·Pison, ou César ? Une autre raison lui rendait plus désagréable encore cette tiche déjà pénible, et à cet égard il s'expliquait en ces termes : Diffamé déjà moi-même d'une manière aussi auroce qu'indécente par les mêmes hommes dont je vais parler, on pourroit attribuer à un seutiment personnel, ou même au désir naturel de punir la calomnie, une démarche que m'inspire l'amour de la patrie et de la hberté; mais deux arconstances me resourcet contre ce soupçon : la première, c'est qu'ils ne se sont permis contre moi cette diffamation qu'au moment où j'avois déjà commencé à combattre leur système, et dans l'intention. d'afforblir le poids de mes raisons; la seconde, c'est l'intérêt évident du salut prublic dui me défend de me taire, et la nature même des témoins qui attesteront tout ce que je vais dire. Ces témoins seront les hommes mêmes que f'accuseral; mes preuves seront leurs propres cevres. Quel fonctionnaire public, quel mandataire de peuple pourrot se plaindre de ce qu'on l'oppose à lui-même, et de ce qu'on le juge per ses actions? Sont-elles bonnes? elles l'honorent; sont-elles mauvaises? les publier est le devoir de tout citoyen, c'est la seule sauvegarde de la liberté. Quels despotes servient ceux qui, dépositaires des grands intérêts de la nation, ne devant aucan compte de leur conduité politique aux tribunaux de la loi, prétendroient encore au privilége de se soustraire au tribunal de l'opinion publique! a

Puis, déchirant les veiles, il nommait comme les chofs les plus con nus de la faction à laquelle il prétendait arracher son masque de civisme, Brissot et Condorcet, à qui il donnait pour heutenants les principaux députés de la Gironde, Guadet, Geoscomé et Vergniaud. Après leur avoir rendu grâces, au nom de l'immanité, d'avoir soutenu avec lui les droits des hommes de couleur, il leur reprochait d'avoir abindonné les gardes-françaises, ces premiers défenseurs de la liberté, et tous ces soldats patriotes persécutés par Narhonne; de ne pas s'être opposés à la révocation du décret par lequel avaient été amnistiés tous les habitants d'àvignon compromis dans les événements déplorables dont cette ville svait été le theâtre, et d'avoir permis par là au pouvoir exécutif d'établir des catégories de coupables, selon ses



préférences et ses rancimes. Il leur reprochaît de n'avoir pes pris en maio la coure des Marseillais, « les nauveurs du Midi, les plus fermes ecubens de la Revolution », dont les commissaires, au nombre desquels était Rébecqui, s'étaient vus en butts à toutes les eslomnies su sem même de l'Amembles pationale; de n'avoir Jamais plaidé en faveur du patriotaine et de l'inducence opprimés, d'avoir remplacé les anciens ministres per leurs amis, et de distribuer publiquement tous les emplois à teurs créatures, au métris de la loi constitutionnelle qui interdisait sur mandataires du people d'aspirer aux libéralités du pouyour executif. Sans doute on pouvait habiter our les rives du Paciole. sans être tenté d'y puiser; mais, poursuivait Robespierre, les represeniants de la nation doivent être macressibles au noupcon, pour le mouse autent que le femme de César. J. leur reprochast de s'être presque constamment montrés les défenseurs chaunés de La Fayette et de Narhonne, et rappelait, à ce sujet, les conférences secrètes tenues entre le premier et les députés de la Gironée, conférences dont nous avons parie plus haut; i) leur reprochait enfia d'avoir mis tout en œuvre pour corrompre les sociétés patriotiques et transformer en instruments d'intrigue et de faction « ces canaux nécessaires de l'inatruction publique », d'avoir érigé des ecrits en crimes de lèse-nation, et de n'avoir pas rougt, sacrifiant à une lâché vengeance le bon sens, la justice, la Liberté civile et politique, d'être à la fois accussieurs, juges et parties; d'avoir appuyé le système honteux et corrupteur des dépenses secrètes en faisant donnér six millions aux ministres et quinze cent mille livres aux généraux avec dispense d'en rendre compte. Et à propos des généraux, il écrivait ces agnes cu'on ne saurait trop mediter; a N'est-ce pas vous qui avez voulu qu'on les investit. du pouvoir arbitra re de vie et de mort, et du droit de fiire des lois pour l'armée? Ignorez-vous que ce sont ceux qui disputent de la force armée qui fixent le sort des revolutions? Ignores-vous quel est l'ascendant que des généraux habiles et victorieux peuvent prendre sur leurs soldate? Existe-t-il en France aujourd'hui une puissace égale de fait à celle dont les vitres sont revêtus? L'histoire des aures peuples. l'expérience de la foiblesse et des passions des hommes, ne devroitalle pas vous éclairer sur des dangers si pressans? Le plus redoutable ennemi de la liberté des peuples, et surtout de la nôtre, c'est le despolisme militaire; et vous l'avez remis entre les mains de nos patriciers, dans celles du plus adroit, du plus ambitieux de tous' La constitution, l'assemblée pationale, vous-mêmes, vous avez tout livré, es quelque sorie, à sa merca: attendez, et vous verres si vous pourres opposer une digue à ce torrent que yous yous planez à grossir. Veuille



au moins la Providence nous défendre encore contre lui et contre nous-mêmes i Puissiez-vous vous-mêmes changer de principes et vous hâter de prévenir les mans que vous nous avez préparés l'à ce prix, je consens à vous louer. » Votre patriotisme n'a été ni vrai, ni soutenu, leur disait-il en terminant; et, dans un résumé rapide, il les accusait en definitive d'obeir à un intérêt de parti, et, sans chercher à savoir s'ils servaient la cour ou toute autre faction, de n'être point les amis sincères de la Révolution (1).

Certes, à côté de vérités frappantes, il y avait dans ce volumineux réquisitoire plus d'une injustice regrettable, comme lorsque Robespierre inmusit que la dénonciation contre le comité autrichien pouvait bien avoir été concertée avec les ennemis de la Révolution. Sans doute il surait mieux valu que, calme et storque, il eût dédaigné les attaques furieuses dont sa personne était l'objet depuis deux mois, qu'il n'eût pomt ramassé l'arme avec laquelle ses adversaires s'efforçaient de le tuer, mais diffamé sans cesse, sans relâche, est-il permis de s'étonner que la patience lui ait manqué? Où donc est-il le sage, l'homme impeccable, pétri de miel onctueux, qui, à certains moments et devant certaines provocations, ne sente le sang lui monter à la tête, et ne refoule dans son cœur sa modération native et ses instincts débonnaires (2 ?

(') Voyez es long et remarquable article dans le numéro 3 du Défenser de la Constitution, de la page 1:3 à la page 1:9. Il a été reproduit dans l'Autour parlementure, t. XIV, p. 397 et suiv Ce troisème numéro du journal de Robespierre content, en outre, un article sur la séance permanente de l'Assemblée, une lettre de Metz, en date du 25 mm, env les manœuvres de quelques efficiers supérieurs, et un certain nombre de décrets de l'Assemblée.



<sup>(2)</sup> M. Michelet fait une etrange confusion entre le discours prenencé le 27 mai aux Jacobins per Robemierre, au sujet des affiliations, et l'important actiols du Definance de la Constitution, du 31 mai (Hist de la Revolut., t. III, p. 444) Naturellament, il se montre à l'égard de Robespierre d'une excessive sévérité Quant sux Girondins, ou plutôt quant e aux enfants pardes de la Gironde, » tels que Girey-Dupré, Louret, car M Michelet a soin de mettre les chefs, les véntables calemnateurs hors de causo, ale insinuacent meliciousument, peridement, que se Ceton n'était pas net, et cheure, annuant M. Michelet, leur en fournissant-f. l'occasion (t. III, p. 449). Ainm dent, depui a deux mois, il n'est sortes de calomnies dégodinates que firmest et Conderest ne répandent contre Robespierre, ils le présentent cerame payé par la liste civils, comme appartenant au counté autrichien, man c'est malice petite perfidm, Quant à Robespierre qui, pousse à bout, s'avese un bosu jour de se défendre et de rendre coup pour coup, on neus le montre « se retournant dans son fiel, » O justice des sommes ! Brissot et Condorcet nétaient pas les cufants perdus de la Gironde, ch bien! e est & eux que revient la responsabilité de tant de caloumes sans nom, et Rabespierre avait bien raison, dédaignant les exécuteurs subalternes. de s'en prendre à la tôte, aux e refs de file.

#### XXXI

Brissot ecument, hors de lui, répondit, en dénaturant, avec une mouveure foi qui lui était familière, la peciée de son adversaire. Le bespierre lui avait reproché de n'avoir pas, en dénonçant Montmorin et Bortzand, incriminé « des personnages plus importants, un chef de parti redoutable, » c'est-h-dire La Fayette, dont les Girondins ne s'étaient pas encore violemment séparés "Brissot, n'arrêtant au milieu de la plirase, le gait de croire qu'il s'agnesit ici du roi et de la reine, auxquels Robespierre n'avait nullement songé, et il l'avertit gravement que la logique ordinaire de ses dénonciations pe sersit admise m à l'Assemblée nationale ni dans aucus tribunal (1). Brissot parlant de logique on matière de dénonciation ( cela pouveit prêter à rire

Renforcés d'une nouvelle feuille, la *Soutraelle*, journal-affiche rédigé per Louvet aux frais du ministre de l'interieur, et dont plusieurs numecos se tarbrent à plus de sungi mille exemplaires (2), le Patriote francou et la Chromeur de Parus rivaliserent de haine, firent assaut de calomnies contre Bobesquerra, le dénonchreat comme un transfuge, pous dirons trientôt pourquot. A la séance du 30 mai, aux Jacobins, le maréchal de Rochambeau, qui, à la saite des échecs de Mons et de Tournai, avait eru devoir donner au demission, étant venu à ce sujet fournir en personne des explications à la société des Amis de la Constitation dont il était membre, et ayant accusé les ministres d'être les principaux auteurs du déseatre, plusseurs de ses collègues demandérent sa radiation en sé fondant sur ce qu'il avait déserté son posts en présence de l'annemi. Robesmerre montra plus de mesure. Selon lus, il était difficile à la société de se pronorcer, les faits n'étant pas asser connus, et trop peu d'impartialité présidant à ses délibérations. Au surplus, il se disart encore moins porté à accuser les ministres actuels, parce qu'il n'étalt pas dans ses principes d'accorder aux ministres des éloges outrés ou de les blèmes sans must. Il disculpait ensurte les soldata du reproche d'assubordination lancé contre sux par le maréchal. Lom de là, prétendan-il, ils sont tout disposés à verser leur sang pour



<sup>(</sup>a) Fatroite françois, membros 1931 et 1032,

<sup>(2)</sup> Veyex los Memoires de Louvet, p. 42.

la patrie, prophétisant sinsi, sur applaudissements de tous, la grandeur des armées immortelles de la Révolution. C'était aux ministres à rasaurer le neuple inquet. À prouver qu'ils n'étaient pas attachés à telgépéral, mais à la nation, car la seule chose à craindre, à son avis, c'était le despotisme militaire. Doppet lui reprocha très-injustement d'avoir fait le procès aux ministres plutôt qu'à Rochambeau, e Il n'y a qu'un esclave des ministrés qui paisse tenir un pareil langage, » repaqua-t-il rudement. Après d'assez vifs débats dans lesquels Réal. Raumier et Hyon prirent tour à tour la parole contre le maréchal, un membre obscur, nomme Delayant, défendit Rochambeau, en disant que certaines personnes, après avoir douné leur démission, n'en étaient pas moins restées au sein de la société, en conservant son estime A cette allasion directe, Robespierre remonta à la tribune, et, en quelques paroles vivement applaudies, il établit la différence existant entre l'abandon d'une place péri leuse et l'abandon d'une fonction tranquille et lucrative comme celle dont il s'était démis pour cour.r à un poste pénible et dangereux, et mériter davantage l'estime et la confiance de ses concitovens (1). Il ne s'était point mépris sur les auteurs de cette allusion blessante; mais, n'eût-il pas senti d'où le coup était parti, les journaux girondins eussent pris soin de l'en avertir. La radiation de Rochambeau ayant été prononcée, la feuille de Condorcet publia que Robespierre méritait le même traitement (2), et ce,le de Brissot, trouvant faible la justification du maréchal, lui auruit conse, lé de dire. pour excuse, qu'il n'avait donné sa démission qu'afin d'entreprendre un journal (3).

En heant de pareilles inepties, ne semble-t-il pas que les ennemis de Robespierre ment été frappes de vertige? Si, pour conserver le gage de l'État, le glorieux révolutionnaire s'avise de regarder comme funeste l'abénation des forêts nationales convoitées par les spéculateurs, les Girondins ne manquent pas d'insinuer que le comité autrichien et les héros de Coblentz regardent ces forêts comme une poire pour la soif, et que canquante milhons d'impositions de plus peseront sur le peuple, si e les ne sont pas vendues (4). Robespierre se permet-il de prévenir la société des Amis de la Constitution que des l'belles concertés avec des étrangers sont distribués au milieu d'elle, il est mensongerement dénoncé par le Patriote françois, comme s'étant opposé à ce que la

<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la correspondence de la Societe des Amis de la Constitution, numero 205.

<sup>(2)</sup> Chronique de Forie, du 3 juin 1792.

<sup>(3)</sup> Patriote françois, numéro 1036 (du 3 jum).

<sup>(4)</sup> fold., numero 1022

société de Paris écrivit aux sociétés de Londres et de Manchester, et comme ayant, de commence en quelque sorte avec le comité autrichien, insulte leurs envoyés (1) ; et cépendant, personne ne l'ignorait c'était lui-même qui s'était chargé de la présentation des délegués de la société constitutionnelle de Manchester, présentation à la suite de laquelle cette société avait été affinée à celle des Amis de la Constitution (2).

Un député de la droite, du nom de R bes, avait propose à l'Assemblée legislative de décréter d'accusation Louis-Philippe d'Orléans, Dumouriez et Bonne-Carrère, comme chefa de la faction désignée aux Jacobina par Robespierre; le journal de Brissot eut soin de faire remarquer que ce dermer avast ete cité avec éloge par le député. Ribes, e ce champion du comité autrichien, » dit-il, mais il se garda bien d'ajouter que dès le surlandemain, 6 juin, Robespierre avait déclare à la tribune de la société que, s'il était un moven de détruire les bruits absundes repandus sur la prétendue faction d'Orleans, c'était sans doute le discours de M. Ribes (3). Il s'était exprimé ainsi après un long discours de Sillery, dans lequel le mari de madame de Genha avait trace. le panégyrique de son ami l'ex-duc d'Orléans, et a était efforcé de prouver l'attachement de ce prince à la cause de la Révolution. Si lery ayant demande à Robespierre la permusion de citer ses paroles, comme une sorte de garantie à la suite du disceurs qu'il avait prononcé luimême et qu'il se proposait d'imprimer, Maximilien accueillit assez malcette demande, ne comprenant pas qu'on réclamât de lui l'attestation de la non-existence d'une faction chimérique ou réelle. Il avait exprimé son sentiment, selon sa conscience et ses lumières, d'après des conjectures et des exmonrements qui étaient au pouveir de checun ; mais, étranger à toute espèce de faction, il ne voulait pas, disait-il, méter son nom avec les noms mêmes de ceux à qui, sans absurdité, on ne pouvait supposer des projets factieux. Il terminait en ingageant la anciété à ne pas s'occuper de ces sortes d'affaires particulieres, et à écarter avec soin les manœuvres des flagorneurs et des intrigants. Les Jacobins passèrent à l'ordre du jour, en applaudissant à ce rude langage.

Le lendemain paraissaient dans le numéro à du Defenseur de la Cons-

<sup>(</sup>i) Voyen le numero 202 du Journal des débute et de la correspondence, que, pumbles avec le numéro 1032 du Patriote françois.

<sup>(2)</sup> Journal des debuts et de la correspondença de la Société des Amia de la Constitution, numéro 177.

O) Voyez la Patrata françois, numero 1932, et la Jeurnal des debats et de la cerrespondence, etc., numéro 208.

titution d'importantes observations sur les causes morales de la situation actuelle. Toutes nos querelles, écrivant Robespierre, ne sont que la lutte des intérêts privés contre l'intérêt géneral, de la cupidité et de l'ambition contre la justice et l'humanité, A ses yeux, le devoir de tout homme était de rapporter à la masse commune la portion de puissance publique et de souveraineté qu'il détenant, quiconque prétendait conserver des priviléges injustes ou attirer à lui une autonte nouvelle aux décens de la liberté, lui paraissait également l'ennemi de la nation et du genre humain. Pour aut, les véritables défenseurs de la liberté n'étaient ni des hommes exagérés ni des héros, c'étalent simplement d'hor nètes gens en révolution, et il ravalait au-dessous des fripons et des brigands ceux qui, à force d'art et d'hypocrisie, parvenaient à enchainer les peuples. Le despotisme avait intérêt à anéantir pour ainsi dire la justice et la raison humaine, afin d'y subatitger une raison. et une justice de convention; il corrompait jusqu'aux pensées, jusqu'aux sentiments les plus lutimes des humines, et Robespierre se planguait amèrement de voir des all.és à ce despotisme dans toutes les classes de la societé, « Depuis le boutiquer aisé jusqu'au superbe patricien , depuis l'avocat jusqu'à l'ancien duc et pair, presque tous semblent vouloir conserver le privilége de mépriser l'humainté sous le som de peuple. Ils aiment mieux avoir des maîtres que de voir munipher leurs égaux; servir, pour opprimer en sous ordre, leur parat; une plus belle des inée que la liberté partagée avec leurs concitoyens. Que leur importent et la digrité de l'homme, et la gloire de la patrie, et le bonneur des races futures, que l'univers périsse, ou que le genre humain soit avili ou malheureux pendini, la durée des siècles, pourvu qu'ils puissent être honorés sans ver us, illustres sans talents, et que chaque jour leurs richesses puissent crokre avec leur-corruption et avec la misère publique! Allez prêcher le culte de la liberté à ces spéculateurs avides qui ne connaissent que les autels de Plutus. » Ces gens-là no pardonnaient même pas à la Révolution en faveur du profit qu'ils en avaient tire; ils regardaient volontiers le peuple comme un menstre indompté, teujours prêt à déverer les Aganetes cens. si on ne le tenait à la chaine, ets'imaginatent que de toute éternité Dieu avait courbé le dos des uns pour porter des fardeaux, et firmé les épaules des autres pour recevoir des épauleties d'or,(!). Avec que le verve et quelle vérite Bobespierre dépent la aitua-

WASC differite ASLAS SE differite ASLITE Bonesbistle debette in sums-



T. IX

<sup>(</sup>b) Tons les papiers de Robespierre farent, comme un suit, mus au pillage par les Thermidorieus. Des fragments un auteriteils morecun que nous analysers ont etc à diverses reprises, mis en vents publiche, notamment au mois d'avril 1860 (Voyez les Catalogues Laverdei).

tion d'un peuple qui passe subitement de la servitude à la liberté, à lagre le ne l'ont formé or ses mœurs or ses habitudes l'Avec quelle vigueur d'expression il flévrit ces hommes vils, toujours à la p ste des occasions de alemediar à force de bassesses et de fourberies, et qui, au moment où la interté semble vouloir s'epanouir et rayonner sous l'empire d'une constitution nouvelle, se liguent pour le retablissement du pouvoir absolu! Ce a rait à deseaverer de la cause de la liberté, poursuiva t Robespierre, si l'on jugeait de , humanité par la tourbe des intrigants et des hommes currompus, mais la masse du peupie était houne, et entre ce peuple et ses oppresseurs tout-puissants, il prenant l'univers pour arbètre il noiss fatairait, si l'espace ne nous manquait pas, otter tout entier ce magnifique morceau où Robespierre expuse parfaitement sa théorie de l'egalité, et prouve l'obligation imposée à la socicté d'assurer à tous ses membres l'existence par le travail le lie les a-t-on pas vus. » s'écrie-t-t, en pariant des adveniaires de la liberté, a ne les a-t-on pas vus, dès le commencement de cette Revolution, chercher à e-frayer tous les riches par l'idee d'une loi agraire, absurde epouvantail presenté à des hommes atupides par des hommes pervers. Plus l'exper e ne a dementi cette extravagante imposture, plus ils se sont obstines à la reproduire, comme si les défenseurs de la thorte étoient des insonsés capables de concevoir un projet également da igrecat, injusto et impraticable, combe alla ignoroient que l'égolite des biens est essentiellement impossible dans la société civile, qu'elle suppose nécessairement la communauté qui est encore plus vischiement chamerique parmi nous, comme s'il étoit un seul homme leue de quelque industrie dont l'intérêt personnel ne fût pas contrarie par ce projet extravagant. Nous voulons l'égalité des droits. parce que, saus elle, il n'est sa liberté, si bonheur social; quant à la for une, des qu'une fois la société a rempli l'obligation d'assurer à ses membres le necessaire et la aubsistance par le travail, ce ne sont pas les arms de la liberté qui la désirent : Aristide n'auroit point envié les trésors de Crassus. Il est pour les âmes pures et élevées des biens plus précieux que ceux-là. •

Puls, s'adressant chân à ses ennemis impitoyables, sans d'ailleurs prennecer leurs noms, il les somms fierement de comparer leur vie publique à la sience. L'avait-on vu, comme ses lâches calomniateurs, autre les routes au bout desquelles étaient la richesse et le pouvoir? No s'es était-il pas su contraire éloigné soigneusement? Ne s'était-il pas fermé lu -même les portes de la seconde legislature? Et quand ses adversaires possédaient tout, aspiraient à tout, a'avait-il pas renoucé à tout, lui, excepté au droit de périr pour la



liberté? Toutes les lois funestes qui avaient compromis l'égalité et mettaient actuellement la liber é en péril, ne les avait-il pas énergiquement combattues? n'avait-il pas concouru à la confection de toutes celles qui avaient l'assentiment de l'univers? C'est ce que nous avons eu soin de préciser à la fin de notre premier volume, et ce dont paraissent ne pas se souvenir tous ces libéraux qui, aujourd'hui encore, s'acharnent contre la mémoire de Robespierre. Le seu, moyen de salut pour la France, c'etait, suivant lui, de se rallier autour des principes de la Révolution. Mois ces principes, il les voyait s'altérer par des alliances équivoques; et, grâce aux ferments de discorde jetés entre les patrioles, une cour parjure aitait se ranger peut-être sous les drapeaux des despotes de l'Europe; toutefois il ne désesperait pas de la cause du peuple, et se fiait au Dieu tout-puissant du soiu de réveiller la nation au bruit du tonnerre dont il frapperait les tyrans et les traîtres (1).

## MAKK

Nous avons parlé d'allances équivoques des Girondins : on les vit, en effet, en diverses circonstances, s'associer aux l'emiliants dans l'espoir d'attirer à eux ces déserteurs de la Révolution; ainsi les principaux d'entre eux avaient pris part à des conférences secrètes avec le général La Fayette, et ils avaient donné aux l'euillants une preuve de leur bon vouloir en votant avec cux la célébration d'une fête funéraire en l'honneur du maire d'Etampes, Simonneau, tué le 3 mars précédent dans une échauffourée.

Differentes versions coururent sur la mort de ce magistrat. Selon quelques personnes, il avait péri victime de son dévouement à la loi; ce bruit fut tout d'abord soigneusement accredité, et plus d'une fois la tribune des Jacobins retentit des louanges de la conduite courageuse du maire d'Étampes. Mais bientôt une pétition adressée à l'Assemblée législative par quarante habitants de six communes voisnes d'Étampes, pétition redigée par Pierre Dolivier, curé de Mauchamp, présenta les faits sous un tout outre jour. On reprochait au maire d'Étampes, tout en gémissant sur son sort, d'avoir contribué à faire, à chaque marché, hausser d'une mamière désespérante le prix du blé, et, au moment où la multi-



Défenseur de la Constitution, numéro 4, de la page 161 à la page 179.

tude s'opposait à l'enfevement des grains, d'avoir provoqué, par son inflembilité, le mouvement dont le résultat avait été si desastreux, et qu'il surait pu prévenir s'il oût pris conseil d'une salutaire et courageuse prudence (1). À diverses reprises, au contraire, il avait precipitamment donné le aignal de l'exécution de la loi martiale, et il était tombé, non pas sous le coup des piques, comme on l'avait dit, mais frappé par des baionnettes (2).

Quoi qu'il en soit, la réaction, avec sa modération ordinaire, apporta dans la répression une sauvagerie impitoyable. Les soldats se répas-dirent dans les campagnes, et, sous pretexte de se saisir des meurtriers du maire d'Étampes, jetèrent dans une foule de familles la désolation et la mort. Un tisserand, nommé Jean-Pierre Petit, généralement aimé et es imé, et, de l'aveu unanime de ses concitoyens, complétement étranger su meurtre de Simonneau, dormait passiblement, quand sa mère, tout éperdue, l'éveille et lui crie de se sauver parce qu'on enlevait indistinctement tous les hommes du pays. Il sort de son lità la hâte, et, à peine vê.u, va se blettir derrière un tas de paille; mais, aperçui par les soldats, il est renversé mourant d'un coup de teu, et acheré à coups de Lalounette. Un autre citoyen, père de famille, apprenant qu'on vient pour l'arrêter, embrasse stiencieusement sa femme et ses enfants et court se précipiter dans la rivière où son cadavre fut trouvé le lendemain (3).

Sans doute Robespierre songeait à ces excès déplorables quand le 21 mai, sux Jacobins, à propos d'une lettre dans laquelle un autre cure, celui de Perthuis près Saint-Maio, rendait compte de l'excessive rigueur déployée par les magistrats contre un certain nombre d'habitants du pays accusés d'avoir pris part au piliage d'une barque de bié, il dépeignit cette foule de citoyens, innocents ou coupables, forcés de quitter patrie, enfants, travaux, ménage, pour se soustraire à des ressentaments implacables. On l'entendit se platodre surtout que, sous le spec eux prétexte de l'exécution de la loi, il y eût deux poids dans la balance de la justice, il un pour les hommes puissants, l'autre pour le peuple, et que les principes de l'égalité et de l'humanité fussent éternellement violes (4).



<sup>(1)</sup> Pétrion de quarante citoyens des communes de Mauchamp, Saint-Sulpica, Favière, Breudlet Saint-You, Chariffort et Breuz, rounes d'Etampes, à l'Assemblés authombe dans le numéro 4 du Déresser de la Constitution, Cette pétition à été réproduite dans l'éfutiere pariementaire, t. XIV, p. 278.

<sup>(2)</sup> Voyes les Revolutions de Paris, naméro 152 p. 451.

<sup>(3)</sup> Péritionà "Assemblée tationale et pou-sempium du caré de Manchamp, Ubi sepré. (4) Journal des éééats et de la correspondance de la Société des Amis de la Constitution, numéro 196.

La révélation de ces faits causa dans le public une très vive émotion : on y apprit avec étonnement que le maire d'Étampes n'était pas un héros, mais un homme regardé dans son pays comme un spéculateur avide, habitué à trafiquer aur les subsistances publiques, et dont la conduite imprudente et dure avait amené le malheur qu'on déplorait. Tout cela ne changos point la détormination de l'Assemblée. Au fond les Feuillants, les aristocrates du temps, se souciaient fort peu du maire Simonneau seulement, voulant à tout prix une revanche de la fête de la Liberté, célébrée en l'honneur des Suisses de Châteauvieux, ils se gardèrent bien de lauser échapper cette occasion, et le 3 juin eut leu la fête de la loi.

Votée en hame du peuple, elle était évidenment dingée contre lai. Robespierre le comprit bien ainsi, et, dans un remarquable article sur les fêtes setionales, il écrivit que leur unique objet devait être de former les àmes des citoyens à la vertu, c'est-k-dire à l'amour du bien, de la pasne et de la liberté. Selon lui, c'etait au peuple à décerner luimême les honneurs publics, parce que ces honneurs devaient être avant tout l'hommage libre de l'affection et de l'estime de tous; il les appelait le luxe de la liberté. Et par cela même, les hommes en place, toujours enclins à se regarder comme superieurs à leurs concitoyens, et trop esclaves de l'esprit de parti et de corporation, étalent iscapables, à ses yeux, d'être les distributeurs de ces récompenses populaires. Aussi, à la cérémonie consacrée au maire Simonneau, avait-onvu figurer presque seula les juges, les administrateurs, les maires, les officiers municipaux, les autorités constituées; ce n'était pas une fête nationale, disait Robespierre, c'était la fête des fonctionnaires publics. Loin de sa peneée d'ailleurs de justifier aucene infraction à se loi; mais ceux-là étaient, à ses yeux, les plus grands ennemis de la loi, qui s'en iervaient comme d'un prétexte pour accabler la fait lesse et écraser la liberté; et s'il était un crune plus grand que celui dont en accusant le peuple d'Étampes, c'était la Jácheté avec laquelle on avait déna turé toutes les circonstances da cette affaire afin de rendre le peuple o d cux et de répandre la consternation dans toute la contrée [1].

An reste, les noms seuls des ordonnateurs de cette fête, parmi lesquels se trouvaient Quatremère de Quincy, Roucher et Dupont (de Nemours), ind quant assez dans quel esprit de réaction elle fut conçue; il faut en lire les details curreux et instructifs dans le journal les Révolutions de Paris



<sup>(1.</sup> Veyes est article de Robespierre dans la numéro 4 du Défenser de la Constitution, de la page 179 à la page 193. Ce numéro contient, outre est artirle, des Basenssons sur les courses moutre de la struction univelle, qualquées pius haut, et la pétrition de quarante estayons suivie du post-acriptum du suré de Manchamp.

pour se convaincre qu'elle était bien et récliement dirigée contre le peuple, auquel on voulait donner une leçon. À la différence de la fétede la Liberté, d'où l'appareil des armes avait été sévèrement banni, partout on vit reluire les baionnettes, les rues de Paris furent mondées de soldats, ce qui formait, su vant la remarque d'un journal du temps, un singuiter contraste avec cette loi qu'on prétendait fêter, et dont le caracière doit être tout opposé à celui de la guerre. Les vers du poete Roucher remplacèrent les hymnes enthousiastes de Joseph Chémer; et, au heu de la belle devise : Liberté, Égalité, Fraternité, adoptés pour la cérémonie du 45 avril, on lut cette fois ces trois mots écrits autour du trône de la loi : Liberté, Egalité, Propriété, comme si la propriété avait été menacée, comme si l'op eût songé à l'attaquer. Mais cela peignait tres-justement d'un seul trait l'esprit val et égoiste de cette coterie des Feuillants, à laquelle les Girondins avaient eu le tort de s'associer un instant. Le peuple assista, indifférent, à cetts fête, et son silence annonça, comme le dit fort bien Robespierre, qu'il s'y regardait comme absolument étranger (1).

### MIXXX

L'all ance d'un parti dévoué en définitive aux principes de la Révolution avec des adversaires plus ou moins déguisés de cette Révolution ne pouvait être bien sé, ieuse, ni avoir de durce, et les Girondins ne tardèrent pas à comprendre a quel point ils s'étaient trompés en donnant la main aux Feuillants. La désunion écata le endemain même du jour où avait et heu la célébration de la fêta imaginée par ces derniers. Ce jour-là, 4 juin, le ministre de la guerre, Servan, proposa à l'Assemblée législative de profiter de la fédération prochaine pour demander à chaque canton cinq fédérés vêtus et équipés qui se réuniraient à Paris, le 14 juillet, afin de prêter le serment civique, et forméraient ensuite, au nord de la capitale, un camp de virgt mille hommes destiné à assurer la tranquillité dans les campagnes [2]. Accueillie avec faveur par une partie de l'Assemblée, cette proposition souleva dans le camp des Feuillants une véritable tempête. Ces vingt



<sup>(1)</sup> Yoyen dans les Révolutions de Peris, numéro 152, la description de sette fête de la loi.

<sup>(2)</sup> Monitour du 5 juin 1792.

mille hommes représentaient à leurs yeux l'armés de la Révolution; à force de menées, ils parvinrent à opposet au projet du ministre une pétition couverte de huit mi le signatures, au milieu desquelles figuraient celles de femmes et d'enfants.

Autrement importante fut l'opposition de Robespierre qui, lui aussi, mais par des motifs bien différents, comme il eut soin de le dire luimême (1), crut d'abord devoir combattre la proposition de Servan, quand, le 7 juin, elle fut discurée dans une séance extraordinaire des Jacobins. Un pareil rassemblement aux portes de Paris lui paraissait à la fois inutile et dangereux; mutile, en ce que, la capitale n'ayant à craindre que les ennemis de l'intérieur, tous les champions du despotisme, il suffisait, selon lui, de la garde nationale et du peuple pour les combattre; dangereuse, en ce que les ennemis de l'égaitté ne manqueraient pas, il le craignait du moins, de chercher à se servir de cette force pour matriser la capitale et par suite les départements. Quant à l'opposition du côté droit à ce projet, il y voyait une de ces tactiques qui avaient trop souvent réussi au sein de l'Assemblée constituante. Évidemment il commettait ià une erreur positive, mais sescramtes avaient un semblant de fondement dans l'union récente des Girondina avec les Feuillants, et les premiers récoltaient le fruit de leur imprudence. Au lieu de placer cette armée aux portes de Paris, disait Robesplerre en terminant, il était absolument nécessaire de la porter sur nos frontières dégarnies et menacées (2),

L'Assemblee nationale vota, dans sa séance du 8 juin, la formation du camp de vingt milie hommes sous Paris, lesquels devaient se composer de volontaires inscrits à cet effet dans un registre particulier ouvert dans la municipalité de chaque chef-lieu de canton il fut decidé que, dans le cas où le nombre des citoyens disposés à marcher dépasserait le chiffre present pour chaque canton, les volontaires inscrits, ceux-là seulement, se réuniraient en assemblée électorale à l'effet de chosir eux-mêmes ceux qui seraient appelés au camp. C'était là une disposition fort importante, car il était à croire que les plus ardents patriotes s'empresseraient de s'enrôler, et l'on entendit avec étonnement Vergnitud appuyer l'avis de ceux qui voulaient abandonner aux corps administratifs le soin de choisir. On sentait in bien la gravité de cette question que le soir, aux Jacobins, on proposa d'adresser aux sociétés affiliées une circulaire à ce sujet. Robespierre critique de nouveau le décret rendu dans la journée; et, à ce sujet, il entreprit de démontrer com-



<sup>(1)</sup> Diffensour de la Constitution, mundre 5, p. 220. Vide infré.

<sup>(2)</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Sopreté des Amés de la Constitution , minéro 209.

bien était favorable à la 1.berté le droit pour chaque citoyen d'apprécier, en termes convenables, les actes du Corps legislatif. La constitution, loin de défendre de pareilles discussions, lui semblait au contraire, y inviter les citoyens. On applaudit fort à ces principes; la soulé é se rendit même en partie aux observations de Robespierre auchint le camp de vingt mi le hommes, en décidant que dans la circulaire adresses aux accietes affiliées pour leur recommander de hous choix, on développerait à la fois les inconvérients et les avantages du projet adopté par l'Assemblée nationale (1).

Si les Girondins se montrerent furieux, cela se devine de reste. « M. Robespierre a entierement levé le masque, » s'écria Girey-Dipire dam le Patrante françois. Dams des articles tout remplis d'invectives, l'âgre collaborateur de Brisset présenta Robespierre comme le digne émale des meneurs autrichieux du côté droit, et l'apostropha en des termes dont la gross-èreté est à peine croyable. Toute autre réputation eût succombé peut-être sous de m persevérantes auconnies; mais a Paris la popularité de l'homme était mattaquable; le nombre de ses partisans parut a accrefère en proportion même des agressions odieuses. dangées contre lui, tant était grande la confiance qu'il anspirast. Aunai l'exécuteur girondin s'en prend il à ces partisans mêmes qui, selor lui, cont renorcé en faveur de M. Robespierre à l'usage de la raison (1). O dénoateme rare, et preuve excellente de moderation et d'équié? Parce que Roberpierre différait d'avis evec les Girondins sur l'opportimité d'une mesure jupée ind apensable par eux, on le désignant tout de suite à la France entière comme un transfuge, comme un traitre. À ces procédés d'une si noire deloyauté, à ces outrages sans nom. Robespletro opposa cotta fola la plus absolu dédain. Il se contenta d'exposar-Ot de discuter froidement dans son journal les rissons pour lesquelles il avait era devour combattre le projet du ministre. Ah! al, comme on l'avest aumonoc d'abord, il côt été question d'armer la ration entière, ou au moire, e peuple des départements frontières, à la bonne heure ! Mais à quoi bon de rassemblement de vangt mille hommes à Paris ! S. c'étest pour protéger la capitale contre les ennemis du declars et les brigrade qui l'infestaient, n'avait-on pas le peuple et la garde nationale, dout l'un mense majorité était applie des sentiments les plus patriotiques? Si c'était pour défendre le pays contre les étrangers, pourquoi ne pas-

<sup>(</sup>I) Fourmai des [débats et de la correspondence de la Société des deuls de la Constitution, Aumèro 2000, néance du 6 june.

<sup>(</sup>h) Voyes les autrésus 1026 et 1665 du Patrinte françois en compartent en dorsier en termère 900 du Journal des dichete et, de la gerrappendance de la Servite des Janés de la Constitucion.

norter immédiatement cette force sur nos frontières? Quoi depuis deux mors l'étendard tricolors devait flotter sur les murs des villes de la Belgique, selon les promesses des partisans de la guerre, et l'on parlait de mettre la capitale à l'abri d'un coup de main! Les ennemis les plus dangereux, à ses yeux, étaient ces intrigants vils et férnces qui chercharent à tout bouleverser pour dilapider impunément les finances de l'État, et immoler à leur ambition, à leur cupidité, la fortune publique et la constitution même. Robespierre redoutait surtout de voir un peuple sans armes confier sa force et son salut à des corporations armées. C'était là, on le sait, sa preoccupation constante. « Le pire des despotismes, a disart-il, c c'est le gouvernement militaire, et depuis longtemps nous y marchons à grands pas. » Il était loin d'ailleurs de suspecter les intentions du ministre de la guerre, dont les principes civiques étaient au moins attestés par sa proposition de laisser à l'élention le choix des volontaires; mais l'intrigue, l'ignorance ne s'empareraient elles pas de l'urne du acrutin au moment où les factions s'agitalent avec tant de force ? La réputation de patriotisme du ministre lui en aurait imposé peut-être, si le patriotisme n'était pas lui-même sujet à l'erreur! Quant à lui, une des meilleures mesures à opposer à tous les ennemis de la Révolution, à ceux du dedans comme à ceux du dehors, il la voyait dans le rappet à Paris des anciens gardes-françaises, et dans l'organisation d'une légion composée de tous les soldats renvoyés de leur régiment pour cause de civisme par l'aristocratie et le despotisme conjures (1).

Cependant il no tarda pas è comprendre de quel secours ces fédérés pourraient être pour la Révolution, du moment où le soin de les désigner n'était pas confié aux directoires, comme l'avait demande Vergniaud; son opposition cessa subitement; et quand, ivres d'enthousiasme, les fédérés arriveront à Paris, c'est à lu, qu'ils s'adresseront tout d'abord, c'est lui qu'ils prendront pour conseil.

Le décret relatif au camp de vingt mille hommes était rendu depuis quelques jours au moment où kobespierre l'appréciait en termes convenables, mais librement. Non content d'avoir aux Jacobins revendiqué pour tout citoyen le droit de critiquer les actes du Corps législatif, i) crut nécessaire de donner dans son journal quelques développements à a pensée. Tout membre de la société, sous peine de cesser de l'être, écrivait-il, était tenu d'obéir aux lois, expression de la majorité du pays. Quant au respect, — respect moral bien entendu, — nulle puis-



<sup>(</sup>l' Voyez l'article de Robespierre dans le numéro 5 du Definierr de la Constitution de la page 200 à la page 220

sance humaine ne pouvait l'imposer, parce que ca respect dependant de l'opinion, laquelle était essexuellement libre. Or, tout en a'aucliment devant la volonté du peus grand nombre, il entandait ne respectar que la justice et la vérité; s'il obéssait à toutes les lois, il amait semement les bonnes, d'où veraisent les bonnes mœurs dans lesquelles se trouvait leur plus sur appui. Que les tyrans ex gesesent pour leur lot un respect absolu, un culte superstitieux, qu'ils la fisaent constamment marcher au anheu des armes et des bourreaux, ceta se compresait, parce que cette los n'était que l'expression de leur volonté porsonvelle et souvent injuste opposée à la volonté de la siation entière, et qu'il eur était en quelque sorte andispensable d'intérdiré aux catoyens. de s'éclairer mutuellement sur leurs interêts les plus chers : mais ther une nation (bre, le droit de censurer les actes du Corps legislatif était, selon lui, ausai sacré qu'impérieuse la nécessité de les observer. L'exercice de ce droit lus paraissait en effet merveilleusement. propte à répancre la lumière, à réparer les erreurs politiques, à affermir les honnes institutions, à amener la réforme des mauvaises, à conserver, en un mot la liberté, en prévenant le bouleversement des Etais. Sans détruire la loi, n'était-il pas permis d'en démontrer les vices, afin de disposer l'autorité souveraine à la modifier ou à la changer? Sons un gouvernement représentatif, continuali-il, la volt de l'opinion publique devait retentir sans cesse, comme un avertissemest solennel, aux ore lies des mandauures du peuple, la liberté de la presse étant le seul frein de l'ambition et des passions égaïstes.

Que de verités dans tout cela! Et combien Bobespierre était encare dans le vrai lorsque, arrivant aux autorites consuluées, et distinguant soignemement le magistrat de l'individu. Il montrait les forctionnaires publica s'identifiant presque toujours avec l'autorité qui leur était confiée, se croyant propriétaires de ce dépôt, en disposant sans scrupairs au profit de leur vanité, de leur ambition, de leur cupidiré, et mettant sans façon leurs personnes à la place du peuple dont ils étaient les chargés d'affaires, « Jemais, » disart-il, « la nation ne sa présente devant eux avec les traits augistes du souverairs ; ils ne veient que ômurdividus dans l'humble attitude de supplians ou de courtisans! Fontals qualque burn? sis crosent accorder une grâce! Fent-als le mai? us croient exercer un droit. De là tous les égaremens de l'orgueit et tous les crimes de la tyraimie. Coux qu'ile oppriment gent-ils se plaindre? ils crient à la désobéissance, à la rébellion, ils invoquent le respect du Nux autorités constituées, ils jurent que la tranquilité publique est troubtée, ils les immolent au nom de la loi, » D'après les véritables priscipes du gouvernement, ·les emplois publics n'étaient, à son sens,



ni des honneurs, ni des prérogatives, mais de simples charges; il était donc de l'intérêt du peuple d avoir toujours l'œil ouvert sur ses agents, comme le père de famille sur ses serviteurs. Cette ductrine, bonne, au dire des tyrans, à troub er la tranquillité publique, à bouleverser la société, était celle de la raison, de a justice et de la nature. L'esclavage n'est pas la tranquillité, disait-il en fir issant, c'est la mort. Quant à la véritable tranquillité, c'est cet ordre, cette harmome sociale qui ne peuvent exister sans la justice et sans la l'berté (1).

On voit combien Robespierre eant, par les principes, vra ment supérieur aux hommes de la Gironde, qui l'accablasent de tant de calomnies parce que, sur plusieurs points de doctrine, il s'était permis de n'être pas tout à fait d'accord avec les ministres de leur choix, et qu'il avait osé censurer quelques uns des actes de ces m nistres. Mais détà, à l'heure où paraissaient ces observations si judicienses sur le respect dù aux lois et aux autorités constituées, le pouvoir était tombé des mains des Girondins ; dès la yeille, 13 juin, ils avaient reçu brutalement notificat on de leur renvoi. Nous n'avons pas à entrer dans les details de leur rivalité. avec Dumouriez qui provoqua leur disgrace. Cette disgrace, le ministre des affaires etrangères n'a lait pas tarder lui même à la partager, au moment où il se croyait plus puissant que jamais. Cela seul prouverait encore combien forte était la réaction à cette époque, et prête à tout oser. A peine dépouillés de l'autorité exécutive et du privilége de répandre sur leurs amis les faveurs ministerieiles, les Girondins reprirent contre la cour le rôle d'agresseurs, et, par une tactique d'opposition formidable, s'acharnèrent de nouveau à l'escalade du pouvoir. Témoin de leur exaltation patriotique. Robespierre, oubliant leurs injures, les conviera encore à la concorde, leur offrira le baiser de paix, et un moment on pourra croire à une réconciliation sérieuse, mais, - espérance trop tôt déque! - ce sera seulement une balte dans la lutte; b.entôt la guerre recommencera plus terrible, et, survant l'énergique expression d'un Girondin il ustre, la Révolution flaira par dévorer ses enfants.



<sup>(1)</sup> Voyez, dans la numéro 5 du Defenseur de la Constitution, co remarquable article, que nous m'avons pu qu'imparfaitement analyses, sur la respect de nux init et sur autorités constituées, de la page 220 à la page 230.

Joit red by Google

## LIVRE HUITIEME

## JUIN 1702 - SEPTEMBRE 1702

Effet produit par le renvoi des min strei. — Séance du 13 juiz aux Jacobins — Les Feuillants ou pouvoir. — Entente de La Fayette avec la cour — Les gardes nationaux du Gros-Caullou et La Fayette .— Réponse de Robespierre. Lettre de La Fayette à l'Assemblée nationale. — Sousation produits aux Jacobins. — Violente improvesation. - Robespierre, citoyen français, à La Fayette, général d'armée. - Manifettation du 29 juin. - Robespierre y est complétement étranger. - Nouvelle plilipique de Rosespierre contre La Fayette — Le genéral à la barre de l'Assembles. - Effet de sa présence à Paris. - De la mamère dont on fait la guerre -Parallele entre La Fayette et Léopold. Attatude den Garondana. - Violente sortie de teur part coatre le général. - Paroles de paix. - Brimot et Robespierre aux Jacobins. - Furenrades journaux, de la Gironde contre La Fayette. - Le tauser Lamourette. — Manœuvres de la réaction — Observations de Robespierre au club des Jacobins. - Discours de Vergnand et de Brissot. - Le patrie en danger — Adresse aux fédérés. — Marta chasse des Jacobias. — La fédéradon de 1792. Conseils de Robespierre aux felérés.
 Pétition des fédéres à l'Assemblie. nationale. - Résitation de l'Assemblée. - Lettre de Robespierre à Couthon. -Ses observations Bur l'ajournement prononcé par l'Assemblée — Il propose de sauver la liberté par la constitution. — Les volontaires de 1792 — Étrange toctique des Girandius. Manifeste du due de Brunswick. Bizarre proposition de Carra. - Sénuce du 29 juillet aux Jacobars. - Singulière conduite Plenard et de Stringt. — Les Marseillais à Paris. — Rixe aux Champs-Llysées. — Hommage à la ville de Marselle, - Barbaroux chez Robespierre. - Le précie très-aract de Carra. — Prolégomènes du 10 soût. — Chute de la royauté. — Part qu'y ent La commune du 10 août. - Le nouveau directoire du départsment. — Mauvaise for du Patriote françois. — Le tribuial du 17 aoûr. — Robespierre en refuse la présidence. — La Fayette et l'armée. — Grave mesure priso par . Assemblee mationale. — Une supercherie lustorique. — Madame Roland tente de rapprocher la Guronde et Robospierre — Les Assemblées primaires. — Mesures suprêmes. — Rupture définitive. Séance du les septembre à la commune. — Les massacres de septembre. — Noires calomnies. — Opérations de l'Assomblée électorale. - Élections des deputés a la Convention nationale

1

Les Girondias considérèrent comme un maîheur public la renvoi de Roland, de Clavière et de Servan. Instrument de la disgrace de leurs amis, Domouriez, dont ils avaient tant célébré les talents et le patrio-

tisme, devint pour eux « le plus vil des intrigants, » fut, de leurpart, l'objet d'apostrophes plemes de depit et de colère (1), et, sous leur influence, l'Amemblee nationale occlars que les ministres, qui avaient été imposes par eux à la cour, est portaient les regrets de la nation (2 . C'était le 13 juin. Le soir, la tribune des Jacobins retentit de paroles menacontes; on entendit nomme un appel à l'insurrection populaire.

Nobespierre était présent. Dire son opinion dans cette circonstance. grave an paret une obligation. Également opposé aux ennemis de la Revolution qui conspira ent le renversement des sociétés patrictiques, et aux intrigants qui prétendaient les transformer en las ruments de leur ambition et de leur interét personnel, lui aussi croyait la patrie en dang it, non pes, il est vias, parce que quelques ministres jambins. étaten, chassés du pouvoir, mais parte que, mesacée au dellors, effeétait en mêre temps tourniertes par des discordes inlestines, parce que la liberte unity duelle n'était pas respectée, parce que le gouverpement exécutir; mai les lois, parce quienfin tous les praicipes de la liberté publique étaient attaques. Ce donger, il l'avait segnalé dès longtemps; et, à mup sûr, son dut pas être agreable aux hommes de la Gironde quand il s'etonni, avec quelque rasson rependant, qu'on sion aperçui seulement du jour où survanat un changement dans le ministère, et où se trouvaient brisées les espérances ambitiques des atura de q elques-una des nonastres. Le salut public n'etart atraché. mion lui, à la tête d'aucus ministre ; il le ait au maintien des principes, à la sagesse des lois à l'incorruptif ils é des représentants du peuple, à la puissance de la nation e le-même. Toutefois, il n'en rencast pas moins justice au patriotisme des ministres congédiés; mais plusieurs membres, mécontents, sans doute, de la parcimome de ses eloges, se recrièrent, « Je demande, » dit Santerre, « qu'à chaque seance M Robespierre soit tenu de parler au moins trois fois pour chasser tous les Feuillants n - S'il doit être ict uniquement ques ion des manutres, reprat l'orateur, je quate la trabune; ai l'oa s'attache, au contraire, à la chose publique, ju garde la parole. - Courage, Robespierre! lui crièrent aussifo: plusieurs vois (3). - L'Assemblee nationale, continua-t-il, était toujours assez puissante pour forcer la cour à marcher dans les voies de la constitution; il en avait la preuve dans la ferme é montrée le matin par elle en apprenant le renvoi des ministres patriotes. Seulement ce grand sèle et cette énergie, il les voudrant

(2) Monatter du 15 juin 1792



<sup>(</sup>i) Voyet le Patriett françois, attaite 1038

<sup>(3)</sup> Journal des débuts et de la serroyandonce de la Societé des Amis de la Canasitution, Biamiero 223,

voir se déployer, non à propos d'un changement de ministère et d'une question de personnes, mais dans toutes les délibérations concernant l'intérêt genéral. Peu importait le plus ou moins de patriotisme des ministres, du moment où l'Assemblée nationale était devouée à la Révolution, à la liberté. I. y avait, à son avis, plus d'avantage pour les représentants du peuple à surveiller les ministres qu'à les nommer; on était certain ainsi de ne point s'endormir dans une sécurité souvent trompeuse.

D'ailleurs pouvait-on répondre des personnes? Dumouriez n'était-.l. pas honni aujourd'hui par les mêmes fem les qui, peu de mois auparavant, exaltalent son patriotisme? Puls, autre danger, n'avait-on pas vui l'amour des places succéder, dans le cœur de peauconp de pat 10tes, à celui de la patrie, et la société des Amis de la Constitution se diviser en deux partis : les partisans des ministres et ceux de la constitution? Le meilleur moyen de ne point fail ir était donc de ne pas attacher le sort de la Revolution à la disgrâce ou à la fortune de tel ou tel agent du pouvoir; de ne pas s'enflammer tantôt pour celui-ci, tantôt pour celui-là, mais de s'appuyer constamment sur les principes. « La patrie seule, » disaitil, a mente l'attention des citoyens. » L'oub i des injures personnelles entre togs les amis de la Révolution lui paraissai, éga ement un point essentiel à la défense de la cause populaire; et, s'adressant à ses adversaires, i, les conviait chaleureusement à une réconciliation patriouque, a le déclare que, s'us veulent se réunir sincèrement à moi pour soutenir les principes, alors, comme M. Merlin et tous les bons citoyens, l'ensevelirai dans l'oubli le système de la plus affreuse diffamation qui at jamais été inventé. » Seu ement la paix deviendrait impossible, poursuivait-il, si, marchant sur les traces de La Fayette, les personnes auxqueiles il avait fait aliusion s'obstinaient à le dénoncer comme un membre du comité autrichien.

Il repoussa ensuite, de toutes ses forces, cet appel au soulèvement populaire, qui sera pourtant entendu, comme on le verra tout à l'heure, hunemi des insurrections partielles, bonnes, disait-il, à énerver l'esprit public, à compromettre la liberté, il demandait qu'on ne mit le peuple français en mouvement que pour des motifs dignes de lui, pour réprimer des attentats directs contre la liberté, non pour de simples questions de personnes. Il semblait indiquer d'avance la distinction capitale existant entre la manifestation du 20 juin et l'insurrection du 10 soût. Pour le moment, le mieux était, selon lui, de s'en fier à l'Assemblée nationale, de se raiher autour de la constitution. On avait parté de refondre cette dernière, de transformer l'Assemblée législative en constituante : mais renverser l'acte constitutionsel dans



un parcil moment, c'était, il le craignalt, allumer la guerre civile, g'était courir à l'anarchie, au despotisme militaire. L'armée aux mains des Feuillants occupait tou ours sa pensée, et la Fayette, par une démarche imprudente, ne tardera pas à justifier ses pressentiments. Quelle perspective que celle d'une Amemblée delibérant au milieu des basonnettes et sanctionnant la vo onte d'un dictateur militaire! « Après avoir été l'espérance et l'admiration de l'Europe, a dissit Robespierre en terminant, e pous en serons la houte et le désexpoir. Nous n'aurons plus le même rot, mais nous aurons unite tyrans; vous aures tout au plus un gouvernement aristocratique, scheté au prix des plus grauds désastres et du plus pur sang français. Vo là le but de ces intrigues qui sous antent depuis si longtemps! Pour moi, voué à la hame de toutes les factions que j'ai combettues, voué à la vengeance de la cour, à celle de tous les hypocrites amis de la liberté, étranger à tous les partis, je viens soi prendre acte golenneilement de ma constance à repossiser tous les aystèmes désastreux et toutes les manœuvres coupables, et l'attests mapatrie et l'univers que je n'aurai point contribue aux maux que je voisprèts à fondre sur elle [1]. »

Maximi hen quitta la tribuse au milieu des applaudissements. Copendant un certain nombre de membres de la société étaient d'avis de
peusser le peup e à une démonstration sérieuse contre le gouvernement. Danton a engages à porter la terreur dans une cour perverse.
Ses moyens, il les proposa le lendemain i d'était d'abord de rejeter sur
la classe riche la plus grande partie des impositions ; ensuite de forcer
Louis XVI, par une loi, à répudier sa femme et à la renvoyer en Autriche dont l'intérêt était tout à fait en opposition avec celui de la
France Le girondin Réal demandait la suspension du roi, comme en
juin 1791, et voulait que l'on conflat sux ministres l'exercice du pouveir. Opposé aux mesures anti-constitutionnelles, le député Chabot
reprochait cependant à Robespierre de s'être montré trop indu gent



I' Voyer pour ce discours les numéres 212 et 213 du Journal des détels et de la correspondence, etc., et le numére 5 du Défenseur de la Cometitution (p. 233 à 242), où il est reproduit avec de netables déférences. Mais en que me donne pas la foulile de Repospierre, c'est la physiogomie du tébule que nous avons du apprenter na Journal des détais de la Societe. Le canquième numéro du lefenseur de la Constitution contrant, outre les articles sur le camp de vongénéle hommes sur le respect de nux autorités constitues, précédemment analysés, et es discours sur Jacobins, une lettre de Strasbourg an aujet des monées contra-révolutionnaires dons es pays, une lettre par laquel e le général de la Barpe, giorieusement une depuis, près de Crémone, sons le Directoire, et alors l'extenant-colonel, dénonçait un général Wimpfen le déplemble état de l'armos du Rhin; la courie et alche réponse de Wimpfen; une adresse des volontaires de Soine et Oue au minutes de la guerre, et estie une lettre de Laurent Locombre à Condorpet.

envers l'Assemblée nationale en engageant le peuple à se jeter dans ses bras et à lui confier ses destinées. Rappolant alors quelques-uns des décrets contre-révolutionnaires arrachés par l'esprit feuil.ant à l'Assemblée dont il était membre, il semblait désespérer de cette Montagne sainte dans laquelle Robespierre montrait au peuple son salut (1); on commençant de désigner ainsi le côté gauche où siegesient alors avec Chabot, Merlin et Bazire, les Guadet, les Vergnlaud et la plupart des hommes de la Gironde. Mais en combattant toute idée d'insurrection partielle destinée à la satisfaction de quelques amours-propres froissés, Robespierre n'entendait nullement enchaîner les mains du peuple pour le cas où le gouvernement déclarerait ouvertement la guerre à la Révolution. Ce jour-là, nous l'entendrons pousser le cri d alarme; et, le premier, il demandera, non pas la transformation de l'Assemblée législative en Assemblée constituante, mais la convocation d'une Convention nationale, inaccessible aux législateurs actuels et à ceux de la première Constituante, voulant des hommes nouveaux à une situation toute nouvelle.

Tout en contribuant à la chute des Girondins, Dumouriez était hien décidé à résister, dans une certaine mesure, au torrent contre-révolutionnaire auquel la cour semblait trop disposée à se laisser entraîner. Il engagea donc vivement le roi à sanctionner le dernier décret rendu contre les prêtres et celui concernant les fédérés. Ayant, sur le refus de Louis XVI, offert sa démission, il fut pris au mot et expulsé lui-même du ministère, quatre jours seulement après le renvoi de ses anciens collègues. En remplacement des ministres dits patriotes, dont deux, Lacoste et Duranton, restèrent en place, en passant, l'un a la marine, l'autre aux finances, furent appelés: Terrier de Monciel à l'intérieur. Chambonas aux affaires étrangères, Lajard au département de la guerre, et Dejoly à la justice. Les Feuillants triomphaient, malheureusement pour le roi lui-même qui crut renforcer son autorité en s'appuyant sur eux, car ils étalent destanés à préparer les funérailes de la monarchie.

Il y avait là de toute évidence un plan concerté avec La Fayette,

T. II

<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Société des Amis de la Constitution, passèco 2.4.

dont l'intervention illégale dans les affaires publiques n'était dès lors un mystère pour personne. Déjà, dans une correspondance récente avec le précédent ministre de l'intérieur, il avait pris des airs d'autorité peu propres à diminuer les soupçons que son imprudente conduite avait fait nalire dans le cour des amis sincères de la Revolution. En parlant des troupes placees sous ses ordres, il disalt " « Mes soldats, monarmée... je compte sur elle autant qu'elle compte sur moi. » Etal témoignat de son respect pour les lois, lui qui ne devnit le commandement dont il était investi qu'à la violation d'un décret de l'Assemblée constituante, et qui, tout à l'heure, allait pousser la témérité jusqu'à parier en maître, pour ains dire, aux représentants du pays (1)! Nais sa taille n'était pas à la haureur des rôles de Cromweil et de Monck. Trop de patriotes d'ailleurs lus barraient le chemin, plus tard, quand le général Bonoparte s'empara des destunées de la France, tous les grands hommes de la Revolution avaient disparu; sans cela, maigré tout son génie, il meût jamais réusai dans sa téméraire entreprise.

Copendant La Fayette alors paraissait tout-puissant: il etait à la tête de l'armée la plus considérable, et, tandis que les entemis déclarés ou cachés de la Révolution tournaient vers lui des regards pleins d espérance, les C rondine sux-mêmes se repossient sur la avec conflance. N'avaient-ils pas fait un crime à Robespierre d'avoir, des longtemps, deviné et dénoncé les projets et les intrigues du général? À la voide même du jour où sa prévoyance allait recevoir une sa éclat nte justification, les journaux girondins publisient une lettre de La Fayette. dans laquelle celui-ci, après s'être plaint d'avoir été calomnié aux Jacobius, ranguait Robespierre au nombre des adversaires de la liberté, et semblant le confontre avec les ennemis extérieurs. Voici à quelle occasion. On se souvient peut-être que, vers la fin du mois d'avral. Robespierro avast recu une lettre, au nom du batai lon du Gres-Caillet, où en lui reprochait amèrement de révoquer en doute les vertus civiques de La Payette, et où on le sommait, sous peine de passer pour un calomnisteur, de produire devant les tribunaux les preuves de ses dénonciations. Cette lettre était signée : Holdier, commandant, et Giraud, se qual flant fusilier, secrétaire du conseil. do diccipine. L'un et l'autre, cone mandat spécial, avaient écrit an norm du batail'on auquel ils appartenaient, batail on dont le civisme ardent était trop connu pour qu'on pôt le supposer capable.

<sup>, (</sup>i) Voyes la correspondance entre La Fayette et Roland, citée dans l'attainer parlementaire de la Révolution,  $t,\ XV,\ p,\ 102\ L\ 111,$ 

d'avoir pris part à une démarche servite, et dans tous les cas illégale, pusque la consultation interdasit aux corps armés de delibérer. Il n'était donc point permis à un bataillon de garde nationale de se déclarer le champion de tel individu contre tel autre, un pares, acte étant que infraction à la loi.

La Fayette était une puissance alors, avons-nous dit, non pas simplement morale, mais une puissance appuyée de quatre-vingt mille soldata, qu'on pouvait supposer aveuglement dévoués à leur chef, à la manière dont celui-ci en parleit. Or, commo il devait être fort avantageux d'être des amis du général, Hollier et Giraud, pour lui témoigner leur zèle, imaginèrent de lui adresser la lettre écrite par eur à Robespierre, et d'y joindre une lettre d'envoi dans lequelle ils renchérirent sur les flagorneries dont la première était pleire. La réponse du généra, parut une bonne fortune à certaines feuilles girondines. La Chronique de Paris l'anséra satégralement, commo elle avait. mséré, peu de seraines auparavant, la lettre du commandant Hollier at du fusilier G.raud. Cette reponse était entièrement écrite sous l'inspiration girondine, car en confondant son adversaire avec les canemis extérieurs. La l'ayette songeait évidenment aux puéri es assertions de Condorcet et de Brissot relatives au comité autrichien (1). « Adinjrable manière de vous justifier, a riposta Ronespierre, en prenant alors directement à partie le général, a admirable manière de vous justifier, que de mettre sur la même ligre le roi de Hongre, le roi de Prusse et un de vos anciens collègues, aujourd'hui simple citoyen par sa volonié. à qui vos pareils n'ont jamais reproché qu'un trop grand amous pour le bien public, et une antipathie invincible pour toutes les factions (2)! » Robespierre a étonnait aurtout, et non sans moi f, de voir un chef d'armée, ayant sans cesse à la bouche le nom de la constitution, prendre au serieux une prétendue delibération du bataillon du Gros-Cultou, non-seulement contraire aux principes de la liberté civile, et au sentiment de la probité, de l'honneur, qui ne perme tait pas de menacer un individu de la vengeance d'une corporation armée, mais condamnée par la loi elle-même. La réponse de Robespierre, extrémement longue, ne s'occupat qu'en manière d'exerde et incidenment de cette correspondance entre La Fayette et quelques-uns de ses courtisans, elle portait presque tout entière sur une autre lettre recemment adressée par le général à l'Assemblée legislative, et dont la lecture causait alors dans le pays une indéfinissable émotion.



Voyes dans la Căronque de Paris, du 14 juin 1792, la lettre de La Fayette.
 Réponse de M. Lobespierre, citoyen français, h. M. La Fayette, genéral d'armée. (Défenseur de la Constitution, numéro 5.)

L'Assemblée en avait ou connaissance dans sa séance du 18 ium, au moment même où, par un mot du roi, elle venait d'apprendre la composition du nouveux ministère. La Fayette y fassat une longue apologie de se conduite, et une censure amère de celle des hommes qui, dans la carrière de la Révolution, ne s'étaient point attachés à ses pas. Ce ne fut sans doute pas une médiocre surprise pour besucoup de personnes que d'entendre ce député de la noblesse qui p'avait pas été des premiera à se railier aux représentants des communes, après la néance du Jeu de Paume, se vaster d'avoir, en quelque sorte, fondé la liberté française, et présenté un projet de déclaration des droits, dedaumé à cause de son insulfisance, comme le lui rappela très-bien Robespierre. Man ce qui est de profondement blesser une Assemblée jalouse de sa dignité, c'élait le tou d'autorité régnant d'un bout à l'autre de cette lettre, et mai dissimulé sous les formes d'un respectbanal. Le général y parlait en maître, donnait des ordres, établissait hypocritement un paralièle catre les aristocrates et les patriotes ardents, tout à l'avantage des premiers, et, en aigne de sougrand amous pour la constitution, céclamait impérieusement la soppression des sociétés populaires, forme lement reconnues par olie, Puis, comme pour donner plus de poids à ses observations, il ne manquest pas de dire : « Ce n'est pas sons doute au rei seu de mai brane. armée que les sentiments timides sont permis. » Paroles de menace, où perçait trop visiblement l'intention de peser sur la decision de Corps législatal, et qu'il n'efit assurément pas écrites, all n'avait point compté d'avance sur le concours d'un certain nombre de membres de l'Assemblée. A cet égard il ne s'était pas tout à fait trompé. En effet, l'Assemblée légulative, au sein de laqueile dominant l'élément femillant, malgré quelques décrets terribles que lui avait arrachés l'éloquence des Girondins, commenca par applaudit vivement cette lettre et par en voter l'impression. Elle stiait même, aur la motion de plusieurs de sos membres, en decrétor l'envoi aux départements, quazd Guadet demanda la parole. De la lecture attentive de cette lettre, il résultait que La hayette était parfaitement au courant des intrigues sous lesquelles avant succombé le ministère girondin. Il savant nums fort livenque Dumouries lui-même dovait être sacrifié, lorsqu'à la date du 46 juin, c'est-à-dire la veille du jour où la demission de ce ministre était acceptée, il traitait d'équipaque et de scandaleuse sa présence dans le conseil du toi (1 . Voilà et que Guadet fit clairement ressortir.



<sup>(</sup>I) Cotto lottre, dont la Mandeur du 19 juin na donne qu'un extract, sa trouve in extract dans l'Essister partenmieire de la Missistion, t. XV p. 69.

Ou la lettre n'était pas du général, ou bien il était complice. Lorsque Cromwell tenait un pareil langage, s'écria-t-il d'une voix émue d'indignation, la liberté était perdue en angleterre. Un revirement subit s'opéra sous l'influence de cette parole entrainante, et l'Assemblée renvoya devant la commission des Douze, récemment organisée, la lettre de l'imprudent général. Par cette lettre, suivant l'expression de Robespierre, La Fayette venait de lever l'étendard de la révolte contre l'Assemblée nationale et contre le peuple français (1).

III

L'indignation se manifesta bien plus vivement au dehors; le soir ily eut aux Jacobins une explosion formidable. De quelle excuse couvrir la conduite d'un général qui, chargé de veil en sur les frontières du pays, avait les yeux sans cesse tournés vers Paris, s - sayait au rôle de dictateur, et prétendait imposer des lois aux représentants du pays au lieu de s'occuper uniquement de repousser l'ennemi en marche? Toutes les fractions du parti révolutionnaire se montrèrent unanimes pour flé trir cet excès d'audace. Condorcet, Danton, Brissot, Robespierre, Réal Camille Desmoulins, La Source, tous furent d'accord cette fois. Pas une voix ne s'éleva pour tenter d'atténuer les torts de La Fayette. Dans son exasperation, Merlin (de Thionville) voulait qu'il fût permis et même ordonné à tout citoyen de lui cour.r sus. Danton et Fabre d'Églantine décidèrent la societé à inviter par affiches toutes les sections de la capitale à s'assembler (2). Réal alla plus loin : tout préoccupé sans doute de la chute des ministres ses protecteurs, il demanda un soulèvement général, et témoigna le regret que l'Assemblée constituante, en posant les bases des droits de l'homme, n'eût pas églement organisé un plan d'irrsurrection (3).

Quant à Robespierre, non moins énergique, il n'inclinait pas autant vers les partis extrêmes. S'élevant de nouveau contre les insurrections partielles entreprises dans l'intérêt de quelques individus, et dont

<sup>(1)</sup> Défenseur de la Constitucion, numéro 6, p. 204.

<sup>(2)</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Société des Amis de la Constitution, numéro 217.

<sup>(3)</sup> Ibut. mirméro 218.

l'insuccès geralt de pature à compromettre le sort de la Révolution. il insistati pour qu'on se tint encore sur le terrain de la constitution. laquelle offrait d'allours les moyens de punir un général rebelle qui avast coé parier le langage de Léopold. Moins qu'un autre il devait être étonné de l'attitude prise par La Fayette, dont il avait, on le sait de reate, deviné depuis longtemps et dénoucé les projets. Au moment de tracer une nouvelle esquisse de la conduite polltique de ce général, et de le montrer complice de tous les attentats commis contre la liberté, il suprhe la societé de n'imputer à aucune enimonté personnelle les mouvements de vivacité qui pourraient lui échapper; mais i. était permis des'indigner quand un chef d'armée, a la têta de quatre-vingt mille hommes, semblait dere aux représentants de la nation : Tremblez, car je compte sur l'appui de mes soidats. Comme à ces mots quelques murmares s'élevaient : « Ce n'est pas pour moi que le crains, » repritil. « rien n'est capable de m'effrayer, et j'attenda les poignards de La Fayette, a Mais il s'etait mopris sur le sens de l'interruption. Ces murmures é ment excités par l'indignation - Tout ce que dit M. Robenpierre est encore au dessous des termes mêmes de la lettre, s'étria un membre de li Amemblée nationale qui invoqua le témoignage de Sulery, présent comme lus à la séance, - Pour over teur un pareu langage au-Corps legislatif, il allait, pennait Robespierre, avoir de grands projeta. Trouvant entre la conduite de Cromwel, et celle de La Fayette une certaine annog e, al voya t'en celus-ci un nouveau Protecteur, et lus prétait le dessem de s'é ever sur les debris de la liberté, en empioyant le corcours de l'Assemblée législative, comme facis Cromwell avait fait servir le parlement d'Angleterre de vil instrument à ses vues.

Bobespierre s'exagérat-il act l'ambition du genéral i cela est possible. Cependant, ne l'oublions pas, La Fayette était alors à la tête d'une armée nombreuse, et, au tou dont il s'était exprimé, il n'était pas téméraire de lui supposer l'intention de remplir le rôle de Protecteur, eu tout na moins de Maire du palais. En vain lui contestait-on les talents nécessaires pour la rémaite d'une entreprise contre la constitution : « Sul faut du génie pour fonder la liberté, » dusait avec raison Robespierre, « il ne faut que des talents médiocres et vils pour la détruire(!) » C'était donc, se on lui, à l'Assemblée nationale elle-même, responsable envers la peuple, à sauvegarder en même temps son autorité et la constitution, à punir l'audacieux qui n'avait pas craint de lui euir un pareil langage, suon elle courait risque d'être écrasée. Quelques signes de dénégation ayant éclaté à ces dermers mots :

<sup>[1]</sup> Diffenerer de la Constituires, reamère 6, p. 265.

e Lorsque les amis de la liberté parlèrent à leurs collègues, dans le parlement, des desseins de Cromwell, » reprit-il, « il se trouva une foule de membres qui prétendirent que les projets de Cromwel, ne pouvaient jamais être bien dangereux. Ils dirent que toute l'Angleterre se lèverait s'il osait menacer la liberté. Je ne viendrai donc pas yous dire que vingt-cinq millions d'hommes sont prêts à s'opposer à La Fayette, que ce serait une folie à lui que de penser à les donnner. Je ne vous rebattrai pas de ces lieux commune, propres à pronger un peuple dans une fatale sécurité, je sais bien que la nation entière se lèvera [Oui, oui]; mois no laissez pas grandir votre ennemi... » Enumérant toutes les manœuvres que savait mettre en usage un chef habile et astucieux, il montralt le général égarant ses soldats et une foule de citoyens en travestusant les faits, en mondant son camp d'odieux i belles contre les amis du peuple et de la liberté. Il important donc qu'un decret d'accusation fût rendu imméd atement par l'Assemblée nationale, parce qu'un chef de faction qui gagnait du temps gagnait souvent la victoire, disait-il avec beaucoup de profondeur. Voyant encore le saiut de la nation attaché à cette Assemblée nationale, il invitait les bons citoyens à veiller à ce que les partisans du général ne pussent exciter dans Paris des mouvements qu'on ne manquerait pas d'imputer au peuple. La seu e insurrection qui convint présentement, c'etsit l'union de tous les patriotes. Point de soulevement; la majesté du peuple outragée devait être vengée, mais au nom de la los uniquement (1). Des applaudissements résterés accueillirent l'ardente phalippique de Robespierre, cependant son discours ne put empêther la manifestation du 20 juin, sorte d'insurrection avortée, sur laquelle nous allors nous expliquer tout à l'heure.

Un décret d'accusation, telle était aussi la conclusion formidable de la longue lettre de Robespierre à La Fayette, dont nous avons déjà parlé plus hant, et qui remplit presque tout un numéro du Défenieur de la Constitution. Dans cette réponse à la leure adressée par le genéral à ses courtisans du hatai lon du Gros Caillou, Robespierre passa de nouveau en revue la vie politique de son antagoniste; il jugea sa conduite avec une logique impitoyable et un surciolt d'amertume suffisamment expliqué par les procédés de La Fayette. Remontant de nouveau au début de sa carrière, il le suivit jusqu'aux circonstances actuelles, sans oubsier aucun des griefs que les veritables amis de la liberté autont éternellement à invoquer contre le héros de la bourgeoisie feuillante.

<sup>(1)</sup> Voyex cette importante impreviouene de Robespierre dans la numéro 216 du Journal des débuts et de la correspondence de la Societé des Ames de la Comitimise.

tine. Loi martiale : couronne cavigue décernée à Bouillé; anathèmes de l'Assemblée consutuante contre les Marseillais, introduction de l'aristocratie dans l'état-major de la garde nationale; désarmement et renyeldes gardes-françaises; massacres du Champ-de-Mars; atlestats contre-In liberté de la presse et contre la liberté individuelle, telle était la série d'actes contre-revolutionnaires auxquels s'était associé ce chef d'armée « devenu l'idole des accapareurs, des financiers, des agioteurs, de tousles hourgeois orgueil eux et égoistes. • Il était donc tout naturel que les aristocrates absolus enssent cherché à se repprocher d'un bomme qui voulait, suivant sa propre expression, frire reculer la Révolution, et dont les desseins ne semblaient pas supérieurs aux moyens d'action à sa disposition. Azini l'avait-on vu s'efforcer, avec les Lameth, les Duport et autres, de décrédater la laberté per le nom de licence, la raison et la vente par le reproche d'exageration et de folie, le patriotisme per celui de turbulence et de sédition. Chef avoué de tous ceux qui amaient la liberté pour sux-mêmes soulement, et qui, voyant abaissar avec plaisir tout ce qui jadis était au-dessus d'eux, se pouvaient souffrir que le peuple s'élevat de l'appression à la dignité d'homme, il traitait volontiers, dans con langage, les purs patriotes de jacobites, de républicains. On l'avait enténds invoquer la los quand il s'était agi de persécuter le patriotisme, et il n'hésituit pas le ca demander la violation pour détrure les sociétés populaires, gardiennes vigilantes de cette liberté rensée par lui.

Arjourd'hul, au lieu de se coasacrer tout entier à la tâche glorieuse de repousser l'etranger, de réparer nos premiers revers, il venait, oubliant les Autrichiens et tandis que les ennemis réunissaient de nouvelles forces, déclarer la guerre aux patriotes français, à l'exemple de Léopold. En présence d'un acie séditieux, conséquence impardonnable de la faute qu'on avait commise en confiant la défense du pays à l'un des chefs de la faction des Feuillants, à l'un des plus dangereux ennemis de la liberté, il n'était pour l'Assemblée législative qu'une alternative, dissit Robespierre : déployer contre La Fayette une énergie êtgne de son attentat, ou descendre au dernier degré de la faiblesse et de l'avillessement (1).

Ecrite dans la precipitation du premier mouvement, cette lettre n'elest pes tarder à être suivie d'une seconde, où sera discutée phrase à phrase la lettre du général à l'Assemblée, et dont nous donnerum également une repide analyse; mais, au préalable, il convient de nous



<sup>(</sup>i) Définarer de la Constitution, mundro 6 y 257 à 206. Ce aumére contract en entre deux loctres, l'une datée de Trères, l'antre de Meta, toutes dous consecuent les sundes contra-révolationneures.

arrêler quelques instants sur un événement que Robespierre avait improuvé d'avance; nous voulons parler de la fameuse manifestation du 20 juin.

IV

Le lendemain du jour où la lettre de La Fayette était arrivée comme un défi jeté à la Révolution, l'Assemblée nationale apprit avec indignation, par une lettre du ministre de la justice, que les décrets relatifs à la deportation des prêtres perturbateurs et à la formation du camp de vingt mille hommes sous Paris, étaient frappés du veto royal. Cette mesure coîncidait d'une manière fâcheuse avec les déclamations du directoire du département et de La Fayette contre les sociétés populaires, déclamations qui semblaient un écho du manifeste de l'Antriche contre la Révolution française; elle acheva d'irriter la peuple, travaille depuis huit jours deja par les meneurs girondins, impatients de faire repentir la cour du renvoi des ministres patriotes. On ne pouvait d'ailleurs choisir une meilleure date pour déterminer un mouvement populaire. Vingt juin! c'était le troisième anniversaire du serment du Jou de Paume, et pareil jour était bien propre à exciter l'enthousiasme et les colères des citoyens.

Que la population parisienne fût toute disposée à se lever afin de donner une leçon à la cour, et même, au beson, de renverser un trône sur lequel on désespérant désormais d'asseoir la liberté, cela est hors de doute. Les faubourgs s'agitèrent, remués par des hommes ardents, et il y eut dans la maison du brasseur Santerre des conciliabiles où fut décidée la manifestation. Piusieurs historiens ont imagné, très-légèrement, d'y faire figurer Robespierre, sur la foi d'un certain Lareynie, soldat volontaire du bataillon de l'île Saint-Louis, lequel, en déposant dans l'enquête ouverte au sujet des événements du 20 juin, déclara que des témoins lui avaient assuré avoir vu Robespierre, avec Péton, Manuel et Sillery chez le brasseur patriote (1). Mais quand même, ce qui est fort douteux, Robespierre aurait assisté à une conférence tenue chez Santerre, rien n'indique qu'il se soit montre partisan

<sup>(1,</sup> Yoyez dans le t. XV de l'Histoire parlementaire (p. 116) la déposition de Lareynie. C'est sur cette pièce que, quarante ans après l'événément, l'ancen procureur général syndio Rorderer, dans sa Chronique de cinquanté jours, a écrit as relation de la journée du 20 juin.

de la monifestation projetée, à laque le il fut entièrement opposé, comme tout concourt à le éconstrer. Au contraire, la participation den Girondins à cette journée du 20 juin est évidente, et elle s'explique admirablement. Un mouvement populaire pouvait leur rendre le ministère, ou tout au moins les venger ; ils s'attachèrent donc à donner a ce mouvement une direction de nature à contenter leur ambition et leurs ranctines.

Le avaient essayé de circonvenir Chabot (1), et, durant huit jours, lours ón issures avaient percoura les feubourgs. Tandis que la democratie tenait ses assisse chez le brasseur Santerre, la Gironde tenaii les sicones dans le salon de madame Boland, ou métment rassemblés. Guadet, Brissot et leurs amis. Reppel des monatres, telle était, à lours youx, la signification du mouvement, et tel fut le mot d'ordre donné par eux (2). Voilà bien pourquoi Robespierre refusa de prôter les mans à une manifestation dont une colerie prétendait tirer parti. Vouà pourquoi, avera par Chabot, il s'était elevé, aux Jacobins, contre une insurrection partielle dont les conséquences lui paransaient pouvoir être dangereures pour la liberté. Il cringuait qu'on na fournit au gouvernement le présexte de calomnier la cause du peuple. Nous verross, en effet, quel admirable parti la cour aurait ou tirer de cette insurrection avortée, al elle n'en avait pas, comme à plaisir, compromis le bénéfice par ses fautes. Robespierre prévoyait bles que, dans l'état de ormo où l'on se trouvait, une insurrection éclaterait d'un moment à l'autre; man il la voulan formidable, décisive, de nature à amener iotriomphe complet de la Révolution, dût le trêne voier en éclats, et nonpas seulement propre à satisfaire quelques variétés froissées, et à permettre è quelques ambitique de regrendre possession du pouvoir. Ayant rencontré Chabot dans la journes du 19, il l'engages fortement à se rendre au faubourg Saint-Antoine pour éclairer les habitants sur le but de la démarche à laquelle on les conviait. Chabot courui au faubourg, barangua le peuple dans i église des Quaze-Vingis, mais il était trop taré : se harangue a'eut aucun auccès. On disast de toutes parta : Nous nommes sunvis de Pétion; Pétion le veut, Pétion est avec nous (3).

La popularité do maire de Pans sida à merveille les Girondins. Nous



<sup>(</sup>I) Co fot de moine ce que Chabet affirma en déponant dans le procès des Girendins. Voyen et déponition, Histoire prelementaire, 1. XXX, p. 28 et aniv.

<sup>(3)</sup> C'est es que Serpukt, alors administrataix de police, affirme dans una metice motivé dans la 3º mino de la firme vitrospectivi. Cela c'ampura se treuve plessement confirme per une apprinction da Patricio français sur la journée de 20. (Voyas le numées du 21 juin.)

<sup>(3)</sup> Voyue la déscrition de Chabet, uté supré, et la répense de Rebespierre à Jérôme Pétres, dans le mandre 1 des Lettres de Rebespierre à ses commeliers, p. 315.

avons dit déjà comment, après avoir suivi si longtemps la même ligne politique que Robespierre et avoir bravement combattu avec lui, il en étalt venu, involontairement peut-être, subissant lui aussi l'ascendant du pouvoir, dont une peute portion était entre ses mains, à pencher du côté des hommes en possession de ce pouvoir. Il n'était pas d'avances, dh reste, qu'on ne lui côt faites; et, tandes que les journaux de Brissot et de Condorcet poursuivaient Robespierre de leurs calomnes, de leurs invectives, ils prônaient outre mesure le maire de l'aris, grandissaient sa réputation, espérant bien s'en servir et par elle contre-balancer celle de leur redoutable adversaire.

A l'enoque de la formation du ministère girond.n. Robespierre, peu édifié sur la loyaute des idtentions de la cour, avait demandé au maire de Paris, son ami, si cette nouvelle combinaison ministérielle ne lui était. pas suspecte. «Oh! ai vous savier ce que je sais! Si vous saviez qui les a désignés le avait répondu Pétion avec un air de satisfaction remarquable. Robespierre, le devinant, lui avait dit en riant de sa bonne foi . « C'est vous peut-être? — Hem! hem! » s'était contenté de repondre le maire en se froitant les mains. — Or voici ce qui s'était passé. Quelques jours avant la nomination des ministres de son choix, Brissot, voulant avoir l'air de témoigner à son compatriote Pétion beaucoup de condescendance, était a le le voir à la mairie et lui avait dit : « Qui nommerons-nous ministres? Roland, Clavière, ils sont bons, les voulez-vous?--Parbieu, ou... Roiand, Clavière !... Oh! mais savez vous que cela serait délicieur! Ou'on les nomme, » s'était empressé de répondre Pétion; — et u était resté convaincu, au dire de Robespierre, que le ministère était son ouvrage (1). C'est pourquoi il se montra tout disposé à favoriser, par son maction au moins, un mouvement destiné à provoquer le rappel des ministres; et, quand un peu pius tard, on lui reprocha se peu d'efforts qu'il avait tentés pour le comprimer, a répondit en se félicaant de ce qu'aucune llessure n'avan été reçue au milieu de cette grande fermentation, et fit, de cel heureux résultat, un titre de glore à la municipalité (2).

On connaît les incidents variés de la fameuse journée du 20 juin . It plantation du mai sur la terrasse des Feuillants; le défilé du peuple au milieu de l'Assemblee nationaie; l'envahissement du château; la longue humiliation de la famille royale : tout cela, nous a'avons pas à le raconter le. L'imposante manifestation fut lom d'avoir lè caractère som-



<sup>(1)</sup> Reponse à Jérôme Péties. Voyes le numém 7 des Lettres de Robespierre d'act

<sup>(2)</sup> Voyez le Mémoire juntificatif de Pétien, dans l'Histoire periementaire de la Révolution, t. XV, p. 170.

bre et farcache que lui oot prété les écrivains de la réaction ; rarement, au contraire, on vit une telle masse de population en armés se ruer sans cesser plus de trouble et de ravage. Le peuple s'était contenté de demander, sous une forme qui n'était plus, il est vrai, celle du respect miquel depuis tant de siècles la monarchie était habituée, l'exécution loyale de la constituien et le sanction des décrete; puis, la nuit verme, il n'était retiré paraiblement aux cris mille fois répetés de : Vese le Notion ! Les Girondins crurent avoir atteint leur but. Le soir même, aux lacobina, un de leura proteura sa vanta d'avoir dit au roi : « La poupla veut que vous rappelles des ministres qui ont an confiance (1); » et, le lendemain. Brissot publisit dans son journal ces lignes significatives : Le peuple devoit une réponse à la lettre de M. Le Fayette, il l'e faite. aujourd'hui. Ce général accusoit l'insignifiance du ministère parriote. qu'on vient de renvoyer. Le peuple, qui ne se laisse pas dirigér par l'intrigue, est venu demander lui-même justice de ce renvoi, que sous le despotisme on no se servit pas permis impunément 2). » Mam les Girondins se trouvèrent complétement décus; ils a'obtairent rien de ce qu'ils espéraient. La cour ae fit aucune concession, et, comme le rodoutest Robespierre, ce mouvement faillit devenir fatal à la liberté. On vit, en effet, recombler l'audage de tous les ennemis de la Révolution; et en cette occasion, les partisans absolus de l'encien régume donnèrent la main aux Feuillants, considérant le rétablissement du despotisme comme une coméquence inévitable de la journée dt. 20, dont les journaux revalistes publièrent une relation mensongère, dans le but d'arriter contre la Révolution tous les esprits tièdes et incertains.

Le roi lui-même, dans une proclamation, danna à entendre que sa vie avait été menacée, que les organisateurs du mouvement avaient obés à une pensée de meurire et de piliage. Le directoire du département de Paris, s'enfonçant de plus en plus dans les voies de la réaction jugée qu'il y évait seu de pourseivre juridiquement les fauteurs de la journée du 20 et les magistrats qui ne l'avaient pas empêchee, il alle jusqu'à prosoncer le suspension de Pétion et de Manuel.

Robespierre, avous-nous dit, n'avait pas approuvé la mamfestation, prévoyant bien, avec na perspicacité ordinaire, quel en serait le ficheux



<sup>(2)</sup> Journal des délects et de la verrespondence de la Société des Anis de la Constitution, municip 214.

<sup>(2)</sup> Voyes le Parrière français, auméro 1946. On qui n'a pas empêché Brimot de prétendre, dans une Mressires, par la plus éternemie contradiction, que le mouvement de 20 juin svent été un coup monté par la moir (t. JV, p. 201). Qual dagré de amfinant à accorder à se shof de la Girande I Volà l'homme dont madame Roland a tracé un portrait sé fintipur. Voyes notamment, dans ses Memores, les Dornstrérrits, t. H., p. 237 de l'éé. Barrière et Baryille.

dénoûment. Toutefois, dans les circonstances critiques où l'on se trouvait, et voyant la cour chercher à tourner cet événement contre la liberté, il se garda bien de blâmer hautement ce qu'il appetait la pro-dession armée du 20 juin. Il essaya, au contraire, de la justifier, sacrifiant son opinion personnelle au désir de servir la cause populaire; et, un peu plus tard, il put dire à Pétion, sans crainte d'être démenti, en rappelant le souvenir d'un mouvement auquel il s'était opposé pour sa part : « Personne plus que moi ne vous a défendu alors d'une manière plus publique et plus soyale contre toutes les tracasseries qu'il vous attiroit (1). »

١

Tandis que les partisans de la cour songesient à tirer profit da mouvement populaire soulevé, en partie, par les rancunes de la Gironde, Robespierre continuait dans son journal la guerre contre le général assez téméraire pour avoir jeté un audacieux defi à la Révolution. Non content d'avoir parlé en maltre à l'Assemblée nationale, La Fayette avait écrit au roi pour l'encourager « dans sa résolution généreuse de défendre les principes constitutionnels. » Or on savant trop ce que cela voulait dire dans la bouche des meneurs feuillants. Ces lettres à l'Assemblée et au roi inspirèrent à Robespierre une deuxième philippique dans laquelle, prenant le général corps à corps, pour ainsi dire, il discuta chacune de ses phrases, la constitution à la main. « Sommes-nous déjà arrivés, » s'écriait-il en commençant, « au temps où les chefs d'armée peuvent interposer leur influence ou leur autorité dans nos affaires politiques, agir en modérateurs des pouvoirs constitués, en arbitres de la destinée du peuple ! » En était-ce donc fait dejà

<sup>(1</sup> Voyez la réponse à Jérême Pétion, dans le numéro 7 des Lettres de Sobespierre su commettans. On suit de reite maintenant pour quels montés pleins da sens Robespierre su montre opposé à la manifestation du 20 juin « Soigné, coiffe, pondré, il n'ent point compromis dans ces bagaires, ni même dans la rude société de l'émeute. l'économie de sa personne, a dit M. Michelet (liss), de la Révolution, t. III., p. 465). Voils encore une de ces fantaisses contre lesquelles on ne saurait trop protester. Non Robespierre n'avait pas eru devoir s'associer à un mouvement qui se tendant qu'il sausfaire d'ambitieures convoituses. En fait d'insurrection, il n'en voulait qu'une séneuse, propre à en finir avec la contre révolution, à assurer le trompte de le liberté. Et dans les terribles journées qui précéderont et suivront le 10 août, nous verrons s'il hésiters à compromettre « l'économie de sa personne. »

de la liberte, su, renouvelant, avec plus d'autorité, l'usage des remontrances puriementaires, un général se permettait de crutiquer les actes légalatifs, d'adresser une norte de mercorrale à la représentation nationale, et n'occupait, selon ses intérêts, à créer, à chasser, à louer ou à diffamer des ministres, aux ordres desqueis pourtant la loi lui impossit le devoir rigoureux d'obeir? Sevait-il bien à La Fayette de traiter d'équicaque et de sonnéaleuss l'existence d'un de ces ministres à l'elévation desqueis il avant travaillé, les que, après avoir flatté tous les partie, se mettait autacieusement au-desses des lois? Il reprochait à l'Assemblée de n'avoir pas assez respecté la prérogative ruyale, les droits des catoyens, la liberté religieuse, c'est-à dure qu'il attaquait par là les decrets rendue contre les émigrés et les prétum refrac aires

De musi droit s'arregeart-il ainsi la mission de régenter les représentants du people, donnant sux uns le ture de factieux, decernant aux autres un brevet de patriotisme et de sagesse? Priorquoi ne pas le nommer tout de suite le législateur unique du peuple français? • Yous intriguez, vous intriguez, vous intriguez! » lui disat Robespierre. e Your être digne de faire une révouson dans une cour, il est virai, mais arrêter la révolution du monde, cette œuvre est au-dessus de vos forces. » Montrant la France menacee au debors et ag tée au declans, La Payette, dans sa lettre, avait fortement, engagé la nation à resister. aux con coelués contre elle, sous peine d'être la pris vile nation de l'univers, comme si le pays avait un instant douté de son propre courage et de sa propre paissance. Vass cette con abon des rois, cette agitation intérieure n étatent-elles pas dues aux mêmes causes" N étaient-ce pas les mêmes honmes implacables qui poussaient l'étranger. à déchirer le seri de la France en ui cherchant des allies au dedans, en faisant appel à toutes les mauvaises passions, en apulevant contra la Révolution tous les intérêts fromsés, toutes les convoitues, toutes les ambitions? Voità les traitres, disait Robespierre, les factieux qu'aurait de denoncer La Fayette; loin de là, la géneral semblait les prendre some su protection, car con language ressemblait fort à celui de la cour d'Autriche.

Et que agnifiant cette affectation de dire : Mes soldats, me èrares armés? Était ce un procédé d'int, midetion? Ah! si les soldats français étaient disposés à le suivre avec empressement pour vancre les Autrichiens, ils ne le secondersient jamais dans ses desseins contre la représentation nationale protégée par le peuple d'où sortaient ces soldats au som desquels il prétendant perfor. L'événement prouva, un peu plus taré, à quel point Robespierre avait raison. La l'ayutte s'en precait surrout à ce qu'il appelant la /action jacobite, césignant aumi la société

des Amis de la Constitution à laquelle il avait appartenu, et, dans cette même épitre où il enjognait à l'Assemblée nationale de maintenir scrupmensement les principes constitutionnels, il l'invitait à décréter la destruction des sociétés patriotiques, oubliant que l'existence de ces sociétés était l'exercice d'un droit formellement reconnu par la constitution. Il avait sans cesse dans la bouche ces mots de liberté et de constitution; mais ce langage était un jargon insignifiant ou insidieux dicté par l'intérêt personnel, puisque La Fayette semblait ne reconnaître dans la constitution que tout ce qui pouvait servir la tyrannie. Il reprochait aux sociétés patriotiques la publicité de leurs séauces, comme si ce n'était pas là au contraire une garantie de sécunité comme a l'on pouvait conspirer contre les intérêts généraux sous l'œil même du public.

Ab! lui disait avec raison Robespierre, en faisant allusion aux comités mysterieux où s'élaboraient les lettres de la nature de celle que le général avait adressee à l'Assemblée législative, oseriez-vous prendre la peuple pour confident de vos sentuments et de vos penséns? Sans doute des intrigants avaient pu se faufiler au sein des sociétés patriouques, et Ribespierre ne prétendait pas que jamais idée absurde n'y eût été émise; mais chez un peuple dont l'éducation. avait été celle du despotisme, etatt-il possible d'exiger que toutes les assemblées de citovens fussent composées de Socrates et de Catons? Et comment, à Paris, séjour de toutes les intrigues, empêcher la courou ses partianns d'y introduire des émissaires chargés de semer le trouble et la discorde, d'énoncer de ces propositions ridicules qui servent de prétexte à calciminer le patriotisme? « l'ersonne, je l'avoue, » continuant Recospierre, a n'est blessé plus que mes de ces differmités : personne n'est moins porté, par gcût, à frequenter les nombreuses assemblées. Mais qu'en géneral l'amour du bien public y domine ; que la grande majorité soit pure, également ennemie du désordre et de la tyrannie, qu'elle applaudisse avec transport à toutes les maximes honnêtes, à tous les projets atiles; qu'elle repousse avec indignation toutes les manœuvres coupables ; que, depuis le commencement de la Révolution, les sociétes patriotiques alent été l'écueil de toutes les conspirations tramées contre le peuple, les plus fermes appuis de la liber é et de la tranguillité publique, ce sont des vérités qui ne furent jamais contestées que par l'extravagance aristorratique ou par la perfidre ambitieuse. Ehi s'il en était autrement, si les ennemis cachés ou déclarés de la patrie pouvoient régner au milieu d'elles, loin de les poursuivre, ils les protégeroient, et toutes les calomnies absurdes dont elles sont l'objet se changeroient en un concert de louanges. » Était il loyal d'attribuer à tous les boss estoyens les errours de quelques individus? N'était-ce point là le fait d'un ennemi de la patrie?

On reproche aux sociétés patriotiques d'avoir fomenté tous les désordres, pourssavant Robespierre. Étaient-ce elles qui avaient déchainé les prêtres aéditieux, les émarés armés contre la potrie, les conspirateurs, les împons et les traftres? On leur reproche d'être une secte à part dans l'élat, d'usurper les pouvoirs du peuple, de tyranuner l'opinion : bansie et éternelle accusation de tous les fanctionnaires, de tous les partisans du despotierne contre les estoyens investis de la confiance populaire. Mais que dire des généraux qui parlaient en mattres à l'Assemblée nationale? Là, s'était écrié emphatiquement La Payette, sans doute en souvenir de la couronne civique décernée, aur sa motion, à son cousti Souille, là, les assassins de Desilles recoivegt des tromphes. Non, répendant Robespierre, réfutant une calomnie encore resanade de nos jours, a mais ib, les assassins des soldats de Châteauvioux et de tant d'autres défenseurs de la patrie ent été appréciés. Là on a pensé que l'himanité et la reconneissance publique devolent expier, par des hommages rendus à l'innocence et au patriotisme oppr més, les crames du despotisme, de l'aristocratie, les crames de Bouillé et les vôtres. Lhou sait que ce que vous appelet l'assasamat de Deml'es est un événement fortuit, étranger aux soldats îmmoiés par la rage liberticide des ennemis du peuple, qui se peut être imputé qu'anx chefs perf des qui venoient les massacrer de saigfroid, une calonnie suventée pour faire cubl.er l'assessmat plus réel do tant de victimes intéressantes... Non pas à vos yeux, ni à ceux de vos pareils, mais à ceux des hommes justes et sensibles... Vous, on vous permet de gémir sur les héros de l'anstocratie, laissez-noss pleurer aur les héros de l'infortune et du civisme, » Il continuait aimià discuter avec une logique inflexible checune des phrases de la lettre de La Fayette, et, apres avoir maialé sur la angubère conformité existant entre le langage de ce dermer et celui de Léopold, d'où l'onpouvait conclure, à n'en plus douter, que le manifeste impérial avait été fabriqué dans le cabinet des Tuilenes, il engageait le général à dissiper l'irmee extrachienne su heu d'attaquer les patriotes et de s'essayer au rôle de dictateur avant d'avoir yancus. Pias, s'adressant aux membres de l'Amenab és nationale, il leur demandait s'ab vouloient devenir les jouets de l'emb.tion ou du despotisme en faisant imprimer. la lettre d'un factieux, ou rester les représentants de la nation françause. En vain craignant-on de se priver d'un général, mille autres, à la place de celui-ci, auraient dejà vainça, non pour la cour, mais pour la patrie et la liberté. L'Amemblés n avait qu'un mot à prodoncar,

sure de voir aussitôt accour.r le peuple autour d'elle. « Avertissez solennellement la nation, » lui disait Robespierre; et, comme pour provoques le décret fameux qui bientôt allait développer dans tous les cœurs l'enthous:asme de la liberté et porter le patriotisme à un degré d exaltation auguel aucun peuple n'avait atteint jusque-là, il ajoutait . « Annoncez aux départemens que la liberté, que l'Assemblée nationale est en danger, appelez à vous les François, et la liberté, la patrie est sauvée; votre existence même est à ce prix. •

Il n'eât pas voulu, à la place de Louis XVI, de l'hum liant patronage d'un officier se croyant assez puissant pour devenir l'arbitre de la Révolution « Celui qui est assez fort pour me protéger, » aurait-ii dit au général, « le seron biento: assez pour me nuire. l'aume mieux dépendre de mon devou et des lois que de celui que j'ai compté au nombre de mes courtisans. » Mais au moment où Robespierre achevait de tracer ces réflexions, La Fayette, accumulant faute sur faute, arrivait inopinément à Paris et se présentait à la barre de l'Assemblée. Qu'il ait céde à un mouvement chevaleresque en quitant son armée, à la nouvelle des évenements du 20 juin, pour venir au secours de la royauté menacée, on ne peut le nier; mais c'etait une souveraine imprudence. En croyant renforcer le trône du poids de son nom et de son autorité, il aliait contribuer à précipiter sa chute, et quand il parlait d'un ton de menace à l'Assemblée nationale, la main appuyée sur la garde de son épée, i. donnait à Robespierre le droit de demander si le penple français avait abattu le despotisme de la cour « pour subir celui du sieur La Fayette 1). >

VI

En arrivant à Paris, La Fayette se rendit chez La Rochefoucauld, président du directoire du département, lequel était, comme on sait, presque entièrement composé de Femiliants (Talleyrand, Beaumetz oul servalt à la fois d'aide de camp et de secrétaire au général. Après avoir concerté avec ses amis du directoire les meilleures mesures à

Google

T. II

90

<sup>(1</sup> Voyen cette seconda lettre de Robespierre à La Fayette dans le naméro 8 du Defeaseur de la Constitution, p. 305 à 369. Ce numbro contient, en outre, aue adresse de la société des Amis de la Consutation de Strasbourg à celle de Paris, et un extruit d'une lettre de Lille au sujet de Lukner.

prendre pour tirer parti, dans l'intérêt de la cour, de la manifestation du 20 juni, La Fayette alia se presenter à l'Assemblée (1). Cétait le 23 mm. Admis h la barre, il y prononca une courte allocation, d'une sactance un peu richeule, par laquelle il invitait l'Assemblee nationule à detruire la société des Amis de la Constitution, et à ordonner. que les auteurs du mouvement du 20 jain fossent poursuivis comme con nels de lese-nation. Vul doute qu'il ne rangeat, dans sa pensée, Riber pierre au nombre de ces fartieux dont il réclamait a impérieusement la pire tion. Cependant l'opposition de Batespierre à la mamfestation du 20 foin était trop connue peur qu'il fût possible de le rendre responsable de fants blâmes d'avance par lui, et a n'était pas homme it dis i muler son opinion. « Je plus m'expliquer historient sur ce rassemblement, a cit-il lui-même dans un nouvel article sur la tacique du general La Payette « jai assez prouvé mon opposition à cette demaggie par des faits aussi publics que multiples. Je l'al regarune comme impostique et sajette a de graves inconveniens, a Or-I's venement actual preparament lui donnée caison, justifier ses craintes. En effet, ce moi vement, sans ai e in profit pour la cause de la Revofation, fournit à ses ennimis un protexie de l'attaquer avec violence, et La Fayette ne manças pos de l'invoguer pour exoliquer sa presence a Paris. En vivant tous les adversaires de la liberté se faire de cetre journée du 29 juin un argument contre tous les patriotes, Ribespierre prit en main la caise de ceux dont il n'avait pas approuvé. le gille inconsideré, et il s'atacha a di nontrer que l'extravagance aristocratique avait pu seule concevour l'idea d'incriminer cette manifeeta ion comme una insurrection populaire, comma un attentat contra la l'herté et contre les droits de la nation.

La démarche insolité de La Fayntte, sa présence à la barre de l'Assemblee, son attitude hautaine, sa pretint on mai justifiée de parier au nom de l'armée, auraient dû, ce semble, exe ter parmi les représentants du peuple une explosion unartime de murmures et de coléres : I n'en fut rien; les honne un de la sénice furent accordés au général, et il traversa la salle au milieu des applaudissements rétérés d'une partie de l'Assemblée. Ators Guadet, d'un ton monique : « Au moment où la présence de N. La Fayette à Paris m's été ansoncée, une idée bien consolante est venue s'o foir à moi nairsi, me disais-je, nous n'avons plus d'ennemis exterieurs, les Autrichiens sont vaiscus. La Mais quelle i lusion! la situation était toujours la mème; com-

Détails fournis per l'enlongeen qui, une partieuser de La Fayette, a de tres bien informe.

ment donc La Fayette se trouvait-il à Paris? De quel droit? Quels motifs l'amenaient? poursuivait l'arcent Girondin. Pour quitter son poste, était-il au moins mum d'un congé du ministre? Il fallait interroger ce dernier aûn de savoir s'il avait autorisé le géneral à abandonner son armée, et charger la commission extraorcinaire des Douxe de présenter le lendemain un rapport sur le danger de permettre à des chefs de corps l'exercice du droit de pétition. Mais, nous l'avens dit, l'esprit 'e ii lant ammait au fond la majorité de l'Assemblée; elle écarta la motion de Guadet, et décréta une enquête sur les causes des menées perturbatrices dénoncées par La Fayette [1]. Par co vote impopulaire, elle se déconsidéra dans l'esprit de la nation, prouva qu'il n'y avait pas à compter sur elle pour arracher à la réaction, dest acre de son triomphe, les destinées de la Revolution, et perdit, en un inntant le bénéfice de l'appui que lui avait récemment prété Robespierre. qui tout à l'ieure encore, en soulenant une dernière lutte aûn de consolider la constitution dans le sens revolutionnaire, avait présenté l'Assemblée nationale comme l'ancre de salut de l'État.

Et de fait, était-il que que cuisse de plus étrange, de plus alarmant. que de voir un général, chargé de la défense du territoire, correspondro do son camp avec les intrigunts qui, à Paris, circonvenzient la cour , et au lieu de se consacrer tout entier à la reparation de revers. dont la France avait été douloureusement émite, quitter brusquement son armée, dans l'intention d'influencer par sa présence l'Assemblée nationale et de lui dicter des lois? En quel pays, chez quel peuple une pareille conduite scrait-elle telerce ? Que deviendrait la liberté d'ine nation, s'il était permis à des genéraux de parler en maîtres à ses représentants? Quand de telles choses ne sont pas immédiatement et sévèrement reprimées, un peuple est bien près de tomber dans la pire de toutes les servitudes. Et quel moment choisissait La Fayette pour venir à l'aria afficher des airs de dictateur? Célui où, par suita d'ordres perfides, nos troupes abandonnaient précip tamment les villes de la Belg que qu'elles avaient occupées, et se replaient sur Lil e. livrant à la fureur des Autrichiens une population ocupable d'attachement à la France ; où, sur les bords du Fhin, nos places laissées sans défense, malgré les réclamations des patnotes, se trouvaient ouvertes à l'armée prossienne, où, à l'intérieur, la trahism tendait les bras à l'émigration. Vo là ce que ne manqua pas de rappeler Robespierre, en émettant quelques réflexions sur la mamère dont on faisait la guerre. Il y avait, nelon lus, deux sortes de guerre : celle de la

M Voyez le Monitoir du 29 juin 1793.

Liberté et ce le du despotiame. Depuis l'ouverture des hostilités, la reconde seule avait été pratiquée. On consumait les forces de la nation dans de prints combats insignifiants, au heu de tember comme la foi dre sur l'ennemi et d'envalur résolument son territoire. Pendant ce temps, les factions a agitaient au dedains, les aristocrates de l'intérieur correspondaient avec ceux du d'hors; les conspirations se developparent, et le patriot sine present était à la veille de disparaître devant le despotisme militaire.

Onelle diference avec la guerre de la liberté! continuait Robespierre. Plus de tral isons, plus de defances alors, parce que le geuple a mis sous ses pieds tous ses e presseurs. La nation tout entière se leve et manihe sous les ordres de chefs chois a par elle parmi les plus zé es desenseurs de la cause populaire. Poursuivant un but sublime, elle est in fruible dans ses attaques soudaines et irrésistibles les tyrans pål sient bientôt sur leurs trônes ebranles, et ne tandent pas a desarmer sa colère en demandant la cessation d'hostul és qu'ils ont eux-mêmes provoquées. Ma s'éctte guerre de la liberte, si bies decrite, nous n'en serces temoins que le lour où la royaute aura dispara du sol français, où, veritablement en possession d'elle-même, la France pourre, d'un voi plus libre, s'élancer vers ses destinces glorienses. En attendant, surs de la victoire, tous les ennemis de la Révolution accusaient le peuple de stopidite; et, le jugeant indique de la liberté, sulvant leur langage ordinaire, les tyrans l'engagealent a renoncer à cette chimere. « Non, » répondait Robespierre, » ce n'est pas le peuple qui est stupide, c'est vous, qui êtes également perfides et cruels , et si le peuple français n'avait pas assez de vertir pour se sauver lui-même, j'oserois encore me reposer de son salut sur l'excès. de vos crimes, si mes concitoyens etnient assez làches ou assez imbécales pour fermer l'oreille à la voix de l'honneux et de la verité, je m'adresserous sux bommes libres de toutes las nations. « Par quelle inconséquence, ajoutait-1 , avait-on conté a des notiles le soin de defendre la cause de l'égalité! Aujourd hu l'on recue llast les fruits de cette confiance aveugle, car on voyant les patriciens en foule déserter leurs pestes et passer à l'ennemi pour combattre contre nous. Toutefois la cause de la Liberte était impérissable à ses yeux, et l'heure de son triomphe, il la croyait moins eloigrés que peut-être se le supposaient sea furieux adversaires, « Peuples, » a euriait-il en la adressant à toutes les nations, dans un langage que nous ne saurions nous dispenser de mettre sous les yeux du lecteur, « ne hauses point la liberté! ne détestez que ses appresseurs, et que lesra forfaits mêmes. vous apprennent à la cherir davantage. C'est sa beauté divine qui a



excite la rage des monstres qui osent la souiller. Jamais les tyrars ne committent des et mes at est làches, parce que jamais pengle pe fit un al noble effort pour affrancher l'humanité de leur joig edieux ; il étoit arrête que cetta période de l'existence des sociétés devoit à la fois enfanter et la morale la plus pure et les plus abominables forfaits. L'univers est encore dans les douleurs de l'enfantement de la liberté. Tous les vices qui opprimoient les nations ont rum aux premiers symptômes qui présageoient sa naissance, et ils se liguent tous pour l'éto iffer. dans son berceau. » On avait fait ces lois excellentes, c'étaient les seules qui ne fussent pas exéculées, avec quelle décision les hypoentes, les intrigants osaient parier de la sainteté des lois! Ir exorables pour les faibles opprimés ou le patriotisme égaré, ils étaient pieurs d'indulgence et de tendresse pour les grands conspirateurs et les coupables pussants. Observateurs des lois qui consacraient les derniers vestiges de l'ancienne servitice, ils foulaient aux pieds celles qui devalent régénérer les mœurs et fonder la liberté. Factieux enfin, on les entendait sans cesse declamer contre les factions. Mais la Liberté finiralit par triompher de tous ses ennemis, Robespierre le promettait à ses conditoyens, il le jurait par les forfaits de la tyranne, par la Déclaration des droits de l'homme sciennellement proclamée et insolemment violee, par les calamités de vingt siècles qu'on avait à expier, par les sieux à vonger, par la postérité à affranchir (1).

Firange méthode de faire la guerre, qui obbgeait un général à plus se servir de chevaux de poste que de chevaux de bataille, continuais l'inexorable journaliste, en revenant à La Fayette dans un nouvel article. Etait-il au château des Tuileries, à Paris, à la campagne, ou s'était-il décidé à rétourner à Maubeuge? Autant de questions peu faciles à résoudre Ainsi le hut de la guerre, ce n'était pas de classer les Autrichiens de la Belgique, d'affranchir Bruxelles, de reprimer les factions de Coblents et de défendre les frontières; non, c'était de réduire Paris, de dompter les patriotes de l'Assemblée nationale et de la capitale. Le véritable quartier général n'était pas au camp retranché devant Maubeuge, mais dans le palais des Tuileries; et le roi de Primié, le roi de Hongrie semblaient moins à craindre pour la France que la zounicipalité parisienne et les sociétés des Amis de la Constitution.

Or nous savons aujourd'hus, par les documents les plus certains, qu'après avoir vamement essayé de soulever une partie de la garde nationale pour accomplir une espèce de coup d'Etat, La Fayette, de rétour



<sup>1)</sup> Réference sur la manière dont en fait se guerre dans le numére 8 du Defenseur de la Constitution, p. 375 à 389

dans son camp, avait organ sé un véritable complet militaire ayant pour but de transporter la cour à Complègne, afin de lai rendre toute sa liberté d'action. Dans le cas où 3, n'eût pes été possible au roi de sortir de Paris, l'armée surait immediatement marché sur la capitale (1).

La conduite Je La Fave te paraissant sam doute aux royalistes diane de tout éloge, elle était envisagée par eux comme un acte de dévousment, mais au point de vue revolutions a re, c'était une trahison, dans toute la force du terme. Etart-il possible de ne pas a ctonner de la conformité de langige existent entre le monfeite de l'écoold, qui avait tant indigné les esprais, et la lettre du général ? th! disa t-on, il avait ou sans inquiétude abandonser son armee, puisque les Autrichiens étaient nes veritables alliés, et poursuivaient le même but. En regard du manifesta amperial, Bobespierre plaça les principaux passages de la lettre de La ayette. Bien de plus accablant que ce paral èle « Que le confressité de vues et de langage, » s'écrisit Maximalien, « entre les conomis da dedans et coux du dehors! Est co notre liberté que M. La Fayette veut attaquer? Point du tout; il veut rétablir l'ardre et la tranquellité ; il vout andentir la tyrannu des sociétés patreotiques, et laire respecter. l'autorité gaugle. Pourques les monarques autrichiens nous ont-ils menacés? Pourquoi nous font-lis la guerre? Est-ce pour renverser notre constituien et pour nous éconer des fers? Non, c'est pour notre b.en. dest pour proiéger l'autorité constitutionnelle du roi, et la motion elle-même contre ces mêmes factieux, contre ces clubs que M. La Payette vous dénonce, avec eux, comme les auteurs de tous les désordres. Détruises les clubs, réprimez les factleux ; respectez et perfectionnez la constitution selon les vues de M. La Fayette et des princes. nutrichiens, et your aurez la paix. Et vous voulez que M. La Fayette fasse la guerre aux Autrichiens." Et pour quel motif? Avons-nous du melleurs amis, des precepteurs plus sages que les rois de Bohôme et de Hongrie? La Fayette dira-t-il qu'ils attentent à notre independance? Mais quand on est d'accord au fond, peut-on être si scrupuleux sur les formas? Eh! lui-même ne a'est-il par élevé au-deaun de toutes les lea ! No donne-t-il pas des ordres eu nom de l'armée ! Ne foule-1-fl pas sux pieds l'independance de l'Assemblée nationale, la liberté du peuple et la consulution? » Le manifeste de Léopold avait été précisément le moul de la declaration de guerre; comment donc supporter p us longtemps, à la tête d'une armée destruée à agir contre l'Autriche. ua general dont la conduite envers la Révolution était de tous points



<sup>(</sup>I) Voyen dans le t, XVII de "Mateur perfenenteire la lettre de Lally-Tolendal, en date du Djulliet, et mile de La Leystic en date cu il juliet 1782, p. 245 a. 286.

semblable à celle des rois de Prusse et de Hongrie, et qui était mille fois plus coupable, puisqu'il paraissait tout disposé à tourner contre cette Révolution l'épée dont il était armé pour la soutenir! N'était-il pas aujourd'hui l'âme de ce parti de la cour et de l'aristocratie par lequel les patriotes étaient presentés comme une faction qu'on appelait tantôt républicaine, tantôt jacobite, à laquelle on imputait tous les maux dont la cour et l'aristocratie étaient les seules causes? Ainsi comme la noblesse, comme les prêtres séditieux, comme les puissances étrangères, il prétendait accabler le peuple, et, tout en protestant hypocritement de son amour pour la constitution, il ne demandait rien moins que son anéantissement. C'éta t donc le plus dangereux des ennemis de la nation française, puisque, chargé de la défencre, il ne s'occupait qu'à la diviser et à comploter contre sa liberté. C'était le plus coupable de tous les traîtres, disait Robespierre en terminant, et il devait être exemplairement puni, si les représentants du peuple n'étaient pas les plus làches des hommes 1].

## VII

Un jour, bien longtemps après les années orageuses dont nous écrivons l'histoire émouvante, il fut donné au général La Fayetté de voir sorbir des barricades de 1830 cette constitution abâtardie qu'il révait en cette ainée 1792, et pour laque, le, de considere avec ses amis les Feuillants, il ne craignit pas de conspirer la ruine de l'édifice si laborieusement élevé par l'Assemblée constituante. En bien l'quand il ent vu à l'œuvre cette royauté qu'il avait appelée, dit-on, la meilleure des républiques, et qui n'était en réalité ni la monarchie ni la république; quand il eut vu fonctionner ce système de gouvernement qu'au temps de sa jeunesse il avait si souvent entendu fiétrir par Robespierre, cette oligarchie bourgeoise où le génie, le talent, la vertu n'étaient comptés pour rien dans l'État, il se sentit pris d'un amer dégoût, et passa, pour n'en plus sortir, dans le camp de l'opposition radicale.

<sup>1)</sup> Yoyez dans le numéro 8 du Défenseur de la Constitution cet article intitulé. Sur la intique du général La Fapetie, p 386 à 405. Untre cet article et des réflexions sur la manière dont se famait la guerre, ce numéro contient un discours prononcé par Robespierre su club des Jacobins, au mois de mars précédent, à propos du manifeste de Léopold, discours dont nous avons rendu compte, et une lettre écrite de Courtrai en date du 29 juin.

Ah 'noble et genereux esprit qui éprouvâtes un tel désenchantement en présence de cette royauté apres laquelle vous aviez tant acupiré ja la, vous qui, aur le soir de votre vie, avez compris enfin qu'à votre prys il fallait des institutions purement democratiques, n'avez-vous pis éprouvé un long remords d'avoir combattu avec laut d'obstination ces glorieux patriotes de 1792, dont la vie fut un dévouement absolu à la democrat e? Et une voix secrete ne vous reprocha-t-elle pos d'avoir, par vos manœuvres impolitiques et inconstitutionnel es, contribue à pousser la Révolution dans la voie des répressions sanglantes et implacables?

Tancis qu'avec sa vigilance accoutumée Robespierre denonçait les mences et les intriques femiliant nes, et, soldat d'avant-garde, défendist cour, gensement la liberté menacée, que faisaient les Girondins, anciens aines de La Fayette? Nous les avons vus longtemps se porter les garants du patrictisme du genéral, et quand enfit ses tendances contrereviluisconaires se furent manifestées trop cla rement pour qu'on plit dos ten de ses intentions perfides, nous avons entendu Brissot, répondant à Ribesoverre, traiter sor ancien client comme un hotome sans consequence, incapable de jamais tenter la moindre démonstration contre les lois constitutionnelles. Or, aujourd'h ir a recevait un dementi. formel. Le premier mouvement chez lui et chez ses amis fut une sorte de stupéfaction. Le journaliste Robert, avec qui nes lecteurs ont déjà fait connaissance, crut devoir, le 24 juin, nux Jacobins, temoigner sa surprise de ce que Brissot et Condorcet n'étaient pas encore verus s'expliquer sur le compte du général 1) Cepesdant le 48 juin, à l'Assemblée autionale, Guadet, on la va, avait été l'un des premiers prendre parti contre lui, et, dès le surlendemain, un de ses anciens panégyristes, l'abbé Fauchet, donnait lecture à la société des Jacobins d'une lettre adressée en son propre nom à toutes les sociétés populaires et à tous les catoyens de son diocèse, lettre dans laquetie il developpatt avec la plus vive énergie sa nouvelle façon de penser. au sujet de La Fayette, et qui était un résume de tout ce qu'on avait pu dire de plus fort contre le général. Chénier demanda l'anpression de cette lettre, et son envoi aux quatre-vingt-trois départements (2).

Bientôt il r'y eut plus qu'une voix contre La Fayette dans le parti de la Gironde, voix menaçante et terrible, car ainsi qu'il arrive toujours.



<sup>(1)</sup> Journal des débats et la la correspondance de la Sociale dia Amie de la Constitution, musière 229

<sup>(2)</sup> lbal., numero 218.

le général se trouva en quelque sorte plus maltraité par ses anciens. défenseurs que par ceux qui, depuis lengtemps étudiant sa marche, l'avaient prodemment dénonce à l'opinion. Le 25 juin. Sillery-Genlis protonça à la tribune des Jacobins un discours d'une excessive violence. « contre l'auteur des massacres du 17 poillet. » Intimement hé avec le duc d'Orléans, Sillery pouvait paraître servir les rancunes de son ami, dont La Fayette avait été le constant adversaire; mais le 28, ce fut Brissot lui-même qui prit la parole. Indigné de la démarche faite, dans la matinée, par le géneral en personne auprès de l'Assemblée, il reconnaissait enfin la vérité des accusations lancées par Robespierre contre ce chef d'armée, rencant ainsi un tacdif hommage à la perspicacité de son adversaire. La Favette avait levé je masque, disait-il, et sans doute l'Assemblée nationale aurait le courage de châtier son insolence. Dans tous les cas il prenait l'engagement de prouver à la tribune de l'Assemblée que ce genéral était compable de haute trahison. A l'en croice, il a Fayette. éta t lechef d'un parti; et le but de ce parti était dell'ériger en modérateur de l'Assemblée législative, de reconstituer, sinon la noblesse, au moins quelque chose qui y ressemblât, qui rétabilt l'aristocratie des riches et des propriétaires. C'etait bien la , en effet, le but constamment poursuivi par les Feutlants. On était ioin du temps où l'optimiste Brissot faisait un crime à Robespierre, de ses defiances, hélas! trop justifiées aujeurd'hui, comme un aveugle ent reproché à con voisin clauvoyant d affirmer la lumière inaccessible à ses yeux. En terminant son discours, au milieu d'un versels applaudissements, le chef de la Giron le eut sans doute conscience de ses torts envers Robespierre, dont à présent il était, pour ainsi dire, l'écho; et, pris de remords, il conjurait la société d'oublier toutes, es baines, déclarant, quant à lu , que du plus profond de son cœur il jetait un voile sur le passe (1). Cette déclaration etait-elle sincère? La conduite ultérieure de Brissot nous donne bien le droit d'en douter. Ce noble appei à a concorde plusieurs, fois déjà Robespierre l'avait adressé en vain , cette fois encore il ne resta pas sourd à ces paroles de paix.

Et cependant, peu de jours suparavant, on avait vu se produire, au sein même de la société des Amis de la Constitution, un des effets déplorables des ca omn es girondines dingées contre lui. Dans une lettre venue de Bordeaux, où l'on assimilait la conduite de Bobespierre donnant sa-démission de ses fonctions d'accusateur public, à celle de Rochambeau abandonnant son commandement en présence de l'ennemi.



<sup>(1.</sup> Journal du débate et de la correspondence de la Société des Ama de la Constituiron, muséra 222.

en en geant qu'al lus fût demardé compte de cette démission. Comment ne pas reconnaître dans cette lettre insidieuse l'esprit du comité de correspondance où dominaient les creatures de la Garonde? La société pageant que cette lettre calomnieuse avait été écrite dans le but de jeterle trouble dans son sein, avait décargnement réfusé de l'entendretout entière (1). Ce n'en était pas mo ne là pour Robespièrre un nouvel indice de l'acharmement de ses adversaires. Toutefois mettant les intérêts de la patne au-dessus des rancunes privées, il ne crut pas devoir repousper la proposition pacifique de Brusot, et, montant li la tr lune après lui, il prononça ces belles paroles : « Quand le danger que court la liberte. est certain, quand l'anneme de la liberte est binn connu. I est superflude par en c'arrion, car ce sentiment est dans fois les cœurs. L'antià moi, j'ai éprouvé qu'il était dans le mien au plaisir que m'a fait le discours prunincé ce mains à l'Assemblée nationale par M. Guacet, et à colui que je viena d'éprouver en entendant M. Brisant, » D'uz animes. acclumations acque ilirent ces genérouses paroles, parties d'un comir bien franc 2). Mais, helas! ce traite de paix, dont l'exécution ettsans doute assuré le triomphe definitif de la Révolution, ne devait pastarder à être dechiré, et l'on verra encore par qui. Ah! combien coupables, répeterons-nous, les violateurs du pacte saint, counqui ne surent pas étouffer sous l'amour du bien public et de la patrie menacée les rivalités de parti et les "alousies cont ils étaient dévorés?

Robespierre reprit emuite à son tour l'acte d'accusators de La Fayotte. En abandonnant son armée pour paraître à la harre de l'Assemblée, après avoir insulté par écrit à la souverameté nationale, en se montrant inoginément, comme a sa seule présence eût suffi pour terrasser le patriotisme et la liberté, en insinuant que ceux qu'il affectait d'appeler ses solutais, as blave armee, marcheraseut à sa voix contrela capitale, le général avait mis le comble a ses forfaits. Pour l'écrasor, il suffissit du poids de la consutution : un décret d'accusation tendu par l'Assemblée nationale, en le livrant à la vengrance dessois, l'enlèverait aux conspirateurs dont il était l'appui, i un que esperance; toute autre mesure que le décret d'aucusation semblait donc mefficace à Robespierre. En vain redoutait on quelque tentative de la part de l'armée commandée par La Payette; à la voix des representants du peuple, affirmait i orateur, les soldats seralent les premiers executeurs. de la lor, il en avait pour garant leur pauriotisme et le respect dont la constitution était entourée dans toutes les parties de l'empire.



Journal des détait et de la correspondence de la Société des Linés de la Constitution, numéro 216, séance du 17 juin

<sup>2</sup>º Ibid., manten 222 Ubi cuprà,

La pusillanamité seule de l'Assemblée nationale serait à craindre, mais il avait confiance en la majorité; et, se reposant sur elle, il engageait encore ses concitoyens à se garder de loute insurrection partielle : c'était par la léga ité qu'il faliait vaincre La Fayette et réprimer les complots dont la cessation amènerait l'établissement définitif de la liberté. « La Fayette est un traitre, un conspirateur, » s'écria ensuite La Source, « La Fayette est un scélérat, voilà mon opimon (1). »

Au moment où ces rudes paroles sortaient de la bouche d'un des membres influents de la Gironde, le général se disposait à retourner vers son armee, un peu confus sans doute du résultat de sa démarche. démarche imprudente autant que coupable, on peut le dire ; car, loin de servir la cause royale, elle contribua, d'une part, à pousser le gouvernement de Louis XVI dans le chemin de réaction qui devait le conduire à sa chute ; de l'autre, à aigrir les patriotes, à les porter aux partis extrêmes. Le jour même où La Fayette quitta Paris, il fut brûlé en cffigio au Palais-Royal, et le journal de Brissot considera comme une exécution civique ce simulacre d'auto-da-fé. En même temps cette feuble insérait un article intitulé La Fayette, tiré des Révolutions de Paris; c'était une longue, amère et violente censure de la conduité du général depuis le commencement de la Révolution, et l'on put s'étonner de le trouver reproduit dans un journal qui, durant si longtemps, s'était montré trèsprodigue d'éloges pour l'ancien commandant en chef de la garde naulonale (2).

Avant de partir, La Fayette adressa à l'Assemblée législative une seconde lettre, dans laquelle il exprimait le regret de ne pouvoir apprendre à ses troupes qu'on eût déjà statué aur sa petition. C'était d'une maladresse insigne; de nombreux murmures de reprobation accueillrent la lecture de cette nouvelle lettre, mais ce fut tout; et Isnard, avec son impétuosité naturelle, se plaignit en quelque sorte que l'Assemblée n'eût pas envoye de sa harre à Orléans ce so dat factieux (3). Déplorable fut l'effet produit au dehors. Les plus smeères amis du général, dans le parti de la Gironde, rompirent tout à fait avec lui. Condorcet lui-même jugea impossible de le soutenir plus longtemps, et la Chronique de Paris, muette depuis dix jours sur le compte de La Fayette, se décida enfin à l'attaquer avec fureur, et publia ces lignes : « M. La Fayette a paru s'étonner de ce qu'à sa voix



<sup>(1)</sup> Journal des éébats et de la correspondance de la Société des Amés de la Constitution, numbre 222.

<sup>(2)</sup> Patriote français, numéro 1059.

<sup>(3)</sup> Monsteur du le juillet 1792.

les sociétés populaires oscient encore mibratier, et de ce que l'Amemblée nationale n'en avoit pus encore prononcé la dissolution. Que diront dont les àranées pens du royaumé et l'état-major de son armée, dont il s'est dériaré l'organe? Celin qui a voulu miter Cromwell sera-t-il jugé d'en être tout au plus le valet de chambre? Les murmures, pour ne pas dire les huées qui ont accompagné cette lettre cont, pour netie fois, M. de La Fayette semble s'etre fait le rédacteur l'ont déjà mis à la juste place qu'il doit avoir, et l'epinion publique fera fac lement le reate (i . » Et le lendemain, dans un artic e intitulé Question à faire sux hométes gens, la même fe alle se demandait, comme si élie se fût inspirée des demiers numéros du ournal de hobespierre, quel était celui de roi de liongrie ou du général La Fayette, qui attaquait ou defenca t la constitution quand tous deux se montraient égalément ensemis ces soc é és populaires '2 ?

De son côté, Brissot, dans le Patriote françois, ne demourait pas en seste. A la nouvelle de l'évacuation du Brabant par nos troupes, il n hésitait pas à écrire qu'i faudrait que l'Assemblee nanonale fût bien. fuible ai les traitres qui avrient conscuié la retraite ne payaient pasde leurs têtes cette trahison (3). Quelques jours apres, comme le brust. couract que La Fayette était sur le point de revenir à Pans, il s'ecriait : Tant meut, il sera pius près l'Orleans, » Enfin, empruatant ou Moesteur lui-même une appréciation très-ma veulante dirigée contre le géneral, la femile de Brissot rappe alt que Mirabeau avait pronostiqué qu'incapable d'être le valet de chambre de Cromwell, La Payette âmrat par être ce'ur du genéral Mosck; elle alla jusqu'à le traster de silles Cesar, nom sous lequel, paraft-il, le désignaient les plaisants de la cour (1). Your volui loin, Lien loin du temps où, prenant le pénéral. sous leur égide, Brissot et Condorcet ne pardonnamet pas à Robonpierre de la déponder aux Jacobins, de suivre d'un reil attentif m marche tortueuse, de dev per ses desseins perfides. Quel pas franchien que ques jours! A présent on les voyait, comme pour racheter leur iong avenglement, animés de fureurs qui contrastatent fort avec leur quiétude pasaée, mais de tout cela il résultait, pour les observateurs sérieux, qu'en attaquant Pobespierre avec tent de violence et en le poursovant de si noires calomnies, ils avaient cédé aux moins nobles passiona, celles de la haine et de l'envier, et la comparaison extre asconduite et la leur n était pas à leur avantage, Eux-mêmes aujourd'hui-



<sup>(</sup>l. Chronipus de Paris, du 1- juillet 1792.

<sup>(2)</sup> Bis., ruméro da 2 juillet.

<sup>(3)</sup> Patriots françois, numéro 1858.

<sup>(4) /</sup>bul, atmatres 1050 et 1002.

ne se trouvaient-ils pas forces de donner raison à leur adversaire? C'était leur condamnation.

1111

La tentative avortée de La Fayette n'empécha pas ses amis de continuer leurs manœuvres contre-révolutionnaires, et, à défaut de l'assemblée nationale, le directoire du département de Paris résolut d'agir seul contre les fauteurs de la journée du 20 juin. Le 6 juillet, il prit une mesure infiniment grave et grosse de tempétes, celle de la suspension provisoire et du renvoi du maire de Paris et du procureur de la commune devant les tribunaix. Cet arrêté, signé de La Roche foucauld, fut connu le lendemain ; il excita le plus vif mécontentement et détraisit entièrement le bon effet qu'avait produit une petite scène de réconciliation dont l'Assemblée nationale avait été le théitre dans la matinée, sorte de répétition des paroles echangees peu de jours auparavant aux Jacobius entre Brissot et Robespierre. Sur la proposition de Lamourette, évêque de Lyon, d'ensevelir toutes les hames dans un embrassement fraternel, et « d'execrer à la fois la République et le système des deux Chambres, » on avait vu, suivant l'expression du Patriote françois, la Montagne se précipiter dans la Plaine, Jaucourt et Merlin, Dumas et Baziro, et une foule d'autres, abjurer leurs déflances réciproques, et le feuillant Pastoret se jeter dans les bras de Condorcet, que trois jours auparavant il avait publiquement accusé d'outrager, tous les matins, la raison, la justice et la vénté (1). La suspension du maire de Paris et du procureur de la commune gâta tout. Le soir, quand les membres du directoire se rendirent à l'Assemblée nationale avec les corps municipaux et judiciaires, le peuple se mit à cher sur leur passage : Rendez-nous Pétion; à bas le directoire La Rochefoucauld à Oriéans (2)! La scène fraternelle dont l'abbé Lamourette avait été l'instigateur passa pour avoir été concertée entre la cour et lui, et cette réconciliation, qu'un journal populaire appela la reconculation normande, fut qualifiée par le peuple de baiser Lamourette et de baiser de Judas (3).

<sup>(1)</sup> Veyez la lettre de Parteret dans le Journal de Paris, du mercredi 4 juillet 1792.

Ci Journal des débats et de la correspondence de la Sociéte des Amis de la Constitution, numero 22st.

<sup>(3)</sup> Récolutions de Paris, numero 157, p. 56,

Lobespierre, nous l'avons dit assez, n'avait pas approuvé le mouvement de 20 juin ; mais on voyant un directoire contre révolutionnaire s'en servir comme d'un prétente pour persécuter les patriotes et sospendre de leurs fonctions le maire et le procureur de la commune, il prit hautement dans son Journal in défenue Jes mag strats municipaux, dont le grand tort, sux yeux des membres du directoire, était de n avoir point proclamé la loi mortiale contre le peuple de Paris, cette loi de sang inventee pour assassance solennellement à coups de fusil ou de canon une reglatade de caloyeus sans céleme, et que sous l'Assemblée. consultuante. Rebespierre avait combattue, mais en vain, avec tant d'acharnement. C'é ait un étrange contraste dans l'ordre social, disaitil avec raison, que de voir, acus l'ère de la liberté naissante, des magistrats issus du suffrage populaire se montrer alterés du sang du neutle, décemer des couronnes civiques à ceux qui l'avaient répands, et lancer des anathemes contre coux qui pouvaient se montrer fiers de l'aveir epargné le Voilà donc les hosnètes gens, » s'etriait-il en terminant, et après avoir reproché aux membres du directoire de ne pasrevêtir de leurs aignatures les arrêtes émanés d'eux, san sons doute de pouvo e au becom en décliner la responsabilité, il ajoutait : « Voille les religieux adorateurs des lois ! les apôtres arcents de l'ordre et de la paix ! Youth les calomniateurs éternels du peuple et les détracteurs infat.gables de tous les bons citoyens (1)! »

Tout concourait à porter au comble l'arritation des esprits. L'evacuation de la Belgique, les insurrections organisées à l'intérieur par la noblesse et les prêtres refractaires, la suspension du maire de Paris et du procureur de la commune, les adresses contre-révolutionnaires de quelques directoires de département comme ceux de Rouen et d'Amiens, adresses qui prouvaient I entente de ces corps administratifs avec le igrectoire de Paris. la persistance du roi à opposer son veto à des deciets populaires, l'imprudente démarche de La Favette, avaient semé dans l'aix des inquictudes que la moindre alarme un peu chaude. pouvait changer en colères terriples. En vain les prateurs dévenés su gouvernement essignient de ramener une confiance trop fortement chranièe, les événements leur donnaient un démenti sangiant. Tout en s enveloppant escore des formes consultationnelles, les révolutionnaires ardents commesquent à comprendre qu'un jour ou l'autre le peuple serant réduit à se sauver l'in-même. Comment, en effet, pouvais-oncompter sur la cour ! Là toutes les espérances étaient tournées yers la Prusse et vers l'Autriche; pour les défenseurs du trône, la patrie était à



<sup>(1)</sup> Voyez is Defenseer de la Constitution, municipa 9, p. 431 à 433.

Coblectz. De l'aveu d'une femme dont les révélations ne sauraient être suspectes, puisque ses Mémoires sont un monument d'amour élevé à la famille royale, Marie-Autoinette, indiquant la date où serait entre-pris le siège de Lille, et le jour où les Prussiens scraient à Verdun, avait i assurance qu'avant un mois la Révolution serait terrassée, et la royauté remise sur l'ancien pied (1)

Cette confiance de la cour avait nécessairement sa contre-partie dans le trouble dont était saisie la population. Si d'une part, une adresse couverte de près de huit mille signatures obtenues à grand'peine demandait la punition des auteurs de la joi rnée du 20 jun, d'autre part, des députations des sections de Paris réclamaient avec énergia le châtiment de La Fayette, le licenciement de l'état-major de la garde naționale parisienne où dominait l'espr.t aristocratique, et des mesures propres à assurer le salut de la nberté. Dans la séance du 3 juillet, à l'Assemblée législative, la France entlère, on peut le d.re, s'était exprimée par la bouche de Vergniaud, il fut l'écho magnifique des sentiments qui agitaient la patrie. Dans quelle mémoire française n'estil pas resté, cet admirable discours où éclata dans toute sa force le génie de l'éloquence? Le côté droit, entraîné, ne put s'empêcher de méler ses applaudissements à ceux de la majorité. Vergoiaud demandart, en substance, un prompt rapport sur la conduite du général La Fayette, que la patrie fût déclarée en danger, et que les ministres fussent rendus responsables des troubles ayant la religion pour prétexte (2). Le surlendemain on entendit, dans le même sens, l'évêque de Bourges. C'était Anastèse Torne, qui, au moment des élections à l'Assemblée legislative, écrivait, on s'en souvient sans doute. à Robespierre, dont il était l'admirateur passionné, qu'il s'estimerait trop heureux s'il peuvait mériter le surnom de petit Robespierre. Le patriote prélat termina son discours en proposant à ses collègues de faire solennellement à la nation la déclaration suivante : « Citoyens, la patrie est en danger. » Cette déclaration, elle sera décrétée tout à l'heure: d'un commun élan la France entière se lèvera indignée et radicuse de cet enthousiasme que la mère-patrie excite toujours dans le cœur de ses enfants.

Plus àpre, plus incisif, sinon aussi éloquent que son ami Vergmaud, se montra Brissot quand le 9 il prit la parole pour soutenir la même thèse. Chose singulière l'est homme avait, pendant près de six mois,



<sup>(</sup>I) Voyen les Mimeires de madame Campan, t. II.

<sup>(2)</sup> Voyez ce magnifique discours de Vergniaud dans le t. XV de l'Histoire partimentaire, p. 268. Le Montieur du 4 juillet n'en donne qu'une partie.

reproche algrement à Robespierre ses défiances à l'égard du pouvoir exécutif, et aujourd'hui, commo Vergniaud et Condorcet d'aitleurs l'avaient fait récemment, il répétait à la tribune tout ce que Robespierre n'avait cessé de dire. Seulement, et cela ne pouvait manquer d'être remarqué, ce qui, chez celui-ci, était le résultat de l'observation patiente et tout à fait désintéreisée au point de vue personnel. semblait plutôt proveme, chez celui-la, de l'irritation qu'il avait ressentie du renvoi des ministres dont l'élévation avait été son ouvrage. Le verstable ennemi maintenant n'était p us à Coblentz, comme il le soutenait peu de mois aiguravant, mais bien à la cour des Tuileries. C'était là, disait-il à présent, qu'il fallait frapper d'un seu, coup tous les traitres. Cette cour, in la peignait comme le point où aboutissaient tous les fils de la conspiration, où se tramaient toutes les manœuvres, doù partaient toutes les impulsions. « Comment changer une cour qui, depuis quatre ans, ne respire que vengeance et discorde? » s'écriait-il: « vous qui croyez à ce miracle d'un jour, osez répondre à la notion, sur votre tête, osez lui répondre que, dans cette cour, on veut sincèrement la constitution, qu'on aime le peuple, qu'on déteste la figue des rois .. osez répondre, et sachez que l'échafaud est là tout prêt. » I. concluait a l'examen de la conduite du roi et à la punition sévère de La Fayette (1) Ce discours de Brissot était certainement rempli de vérités frappantes; mais tant d'emportement de la part d'un orateur qui avait si bren préché la confiance quand ses amis étaient au pouvoir, ne cacha.t-il pas des vues un peu intéressées? In certain nombre de patriotes le craignaient. Dans tous les cas, la consistance du caractère etant un des grands moyens d'influence sur l'opinion, le patriotisme de Brissot était loin d'être apprécié à l'égal de celui de Robespierre, qui du reste, on l'a vu, n'avait pas hésité un instant à ensevelir dans l'oubl. les calomnies sangiantes que sa prévoyance lui avait attirées de la part des Girondins.

IX

Pour lui, en considérant la marche et le système du gouvernement, en examinant la conduite des fonctionnaires élus par le peuple, il avait cru la liberté perdue, toutefois il s'était rassuré en etant ensuite les yeux

(1) Voyes ce discours de Brisset, reproduit en grande partie par le Moniteur du 10 juillet 1793, et le Pairete françois, numero 1067.



sur le peuple et sur l'armée. On avait à soutenir deux guerres, l'une intérieure, l'autre exterieure, dit-il aux Jacobins, le soir même du jour où Brissot s'était si énergiquement prononcé au sein de l'Assemblée législative; il était facile, se on lui, de terminer l'une et l'autre sans effusion de sang. À l'égard de la première, il avait autrefois adopté un avis opposé à celui de citoyens estimables, ajoutait-il, donnant ainsi une preuve de plus de son désir d'étouffer les d'visions funestes nées des discussions sur la guerre étrangère, maintenant qu'elle était commencée, il croyait sussi qu'elle pourrait tourner à l'avantage de la liberté. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de faireremarquer que jusqu'ell l'expérience avait été malheureusement favorable à l'opinion qu'il avait exprimée jadis, contraîrement à cel e des partisans de la guerre, à savoir qu'on n'était pas encore en état d'entrer en campagne avec toutes les chances de succès.

Il était foin d'ailleurs de se prévaloir d'un résultat fâcheux. A présent qu'un géneral, contre lequel il avait pris soin depuis si longtemps d'éveilleries défiances du peuple, s'était démasquélit-même, on terminerait promptement la guerre extérieure au profit du peuple français et de tous les peuples qui aspiraient à la liberté. Seulement, in la patrie se trouvait en danger, la faute en était aux conspirateurs du déclans, toujours impunis, quand les patriotes étaient sans cesse persécutés et écrasés : il y avait donc, selon lui, nécessité de lancer un décret d'accusation. contre le général dont la trahison était sujourd'hui avérée; car, pourautrait Robespierre, si personne ne défend les droits de la nation, les principes éternels de l'humanité et de la justice, il faudra bien que le peuple se lève. C'était déjà un pressentiment du 10 soût. Toutefois. ayant de conseiller l'emploi des mesures extraordinaires, il engageait ses concitoyens à s'en tenir à celles qu'indiquait le sens commun II fallait d'abord remplacer les généraux perfides par des chais patriotes. Étant-il si difficule d'en trouver parmi les officiers et les soldats \* Dumilieu de ces volontaires héroiques devaient sortir, il n'en doutait pas, d'incomparables généraux. Il ne lui semblait même pas imposable de rencontrer des officiers plems de patriousme parmi les patriciens, et malgré sa répugnance à recommander quelqu'un, il n'hémant pas à déclarer que Biron, par sa conduite depuis le commencement de la guerre, avait mérité la confiance (1). Prédestiné à une fin tragique. l'ancien duc de Lauzun aura néanmoins la gloire de commander en chef les armées de la Republique.

T. II \$1



<sup>(1)</sup> Journal des debats et de la correspondence de la Société des Amis de la Constitution, zuméro 229.

Le suriendemain 11 juillet, l'Assemblée nationale, adoptent le formule proposee par l'evêque de Bourges cans la séance du 5, décreta cette simple et solennelle déclaration : « Litoyens, la patrie est en danger la A ces paroles, colportées de commune en commune, toute la France frasionne comme electrisée, irrénatible fut l'élea, et nous allons assister à l'un de ces magnifiques spectacles qui mirencontrant une fourises i instrure des peup es. L'est qu'en ellet ce n'était point une value formu e que ces mois. La pairte est en dancer / c'était une exhortation à la nation entiere de deployer toute l'énergie dont el e était capable pour écarter le peril, étant Robospierre. Le soir méme, aux Jacobian, il contura ses concitoyens de la sser de côté tous les interêts personnels pour a occuper du seix intérêt public. Les dangers que proclamait aujourd liui il Assemblée noticinale. Il les avait des longtemps prégus et dénoncés. En pronant cette grave racaure, les représentants du peuple avaient eu pour but, selon ku, de reveuller de sa lethargie le pays endormi wir in bord de l'abime. Lar il in portait peu de decreter de houses lois si le pouvoir enémitif s'opposait à leur exécution, s'il les entravait par des vuto perfides, si des armées patrictés, arrêtées dons leur augrene victoriouse, combattaient insulement, il des admin strateurs vendus comparatent avec la cour pour turr la constitution par la constitution.

Trente-tro a directores de departement venment, par des adresses conce-révolationnaires, de protester de leur dévouement à la conf. « Dana des circonstances aussi critiques, » s'écrisit Maximi ien , « les moyens ordinaires no suffisent pas; français, enuera-ross pour- méner a Nous verrous en diverses occasions, notaminent aux jours des grandes crises. Robespierre se servir de ceua expression, et nous prions le enteur de ne pas l'oublier. Tel était d'adleurs, auvant lui, le sem de la proclamation de l'Assemblée. Autremei t, pensa t. i., le déclaration de la patrie en canger serait une pure trabison, ai montrant à la nation les céri a a axquela était exposé le pays. Assemblee i ai ôtait la faculté de prendre les mesures propres a le anuver. Le canger de la patrie ne venait, d'après les ensemis de la Bévolution, ni de ces prêtres soufflant partout le feu de la guerre civile, ni de ces nobles ne reculant devant aucun meyen pour recouver leurs priviléges; ils le y ivaient dans les sociétés populaires dont la musion était de survertier les fonctionnaires publics, dans le peuple qui nu voillait pas être mené comme un troupeau, et dans ceux de ses magistrats qui avment refusé de vendre leur conscience et leur talent. Mais, aux yeux des patrioles et de tous ceux qui envisagement ayant tout le bien général de l'humanite, on canger existait parca que des administrateurs, à peine sortis des assemblees où ils avaient flatté le

peup'e afin d'obtenir des places, étaient assez vils pour conspirer contre la liberté avec une cour incorrigible; il existant parce qu'un genéral, désertant son armée, osait tenir aux représentants du peuple un langage impérieux. Que la cause de ces périls fût extirpée au plus vite, qu'un decret d'accusation fût rendu contre le general La Fayette, et bientôt la guerre serait terminée, le Brabant libre; lous les petits princes d'Allemagne descendraient de leurs trôlies; et la liberté fermement établie sur les bords du Rhin et de l'Escaut formeralt une barrière impénétrable d'hommes libres autour de nos frontières.

Il n'y avait pas de temps à perdre, pensait Robespierre, car, si dans un mois l'état de choses n'était pas entièrement changé, il ne faudrait pas dure : la nation est en danger, il faudrait dire : la nation est perdue. « l'ai toujours é'é l'apôtre de la constitution, » continuait-il, « le défenseur des lois, mais la première des lois est celle sur laquelle repose la constitution l'egalité, la liberté. Il faut donc la constitution, mais il la faut tout entière, religieusement observée pour le salut du peuple, sans quoi le mot constitution ne devient plus qu'un mot de ralliement pour les factieux qui voudraient s'en emparer pour combattre la liberté (1). »

Ainsi se trouvait prévu le grand bouleversement du mois suivant; car il était à croire que la cour persévérerait dans la voie des résistances, et Robesplerre ne va pas tarder à reconnaître l'impossibilité de conserver une monarchie avec le maintien de laquelle l'établissement definité des principes révolutionnaires devenait décidément impossible. Déjà, du reste, la dechéance du roi commençait à apparaître à beaucoup de citoyens comme une mesure indispensable au salut du pays; un journal populaire réclama même hautement 'expulsion de Louis XVI ou du moins sa suspension pendant le cours de la guerre (2). Encore quelques jours, et la formidable question se trouvera nettement posée devant l'Assemblée nationale.

(2) Récolutions de Poris, article intitulé : La partie en danger, numéro 157.

<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la correspondence de la Social des Ame de la Constitution, numéro 230. C'est par erreur que les auteurs de l'Histoire parlementaire, trompés par une fausse indication du Journal des débats de la Sociaté, assignent à ce discours la date du 10 juil et (t. XV p. 364) Ce fut a maverede 11 que Robespierre le pronouça aux Jacobine, le jour même où l'Assemblée décuare la patrie en danger.

X.

A cette époque arrivalent en grand nombre les deputes nommes par les départements pour assister au tro sieme autoversaire de la prise de la Bast lie : c'étaient les fedérés, cholos parmi les catoyens les plus énergiques et dont le patriotissue se trouvait encore cas to par la proclamation de l'Assemblée. Robespierre avait récigé à leur intention une adresse toute brûtante du feu dont son âme était embrasée. Il endonné lecture aux Jacobies dans la sourée qui 11, immediatement après avoir apprécié la portée du decret rendu dans la journée, « Salut nur defenseurs, de la liberté, « commençait-il par dire, « salut aux géné» reux Marseulais qui ont donné le signa, de la seinte federation qui les reunit, salut aux Français des graine-vergt-treas departements, dignes emules de leur courage et de leur c.v.sme, saiut à la patrie puissante, invincible, qui rasiemble autour d'elle l'elite de les maombrables enfants armes pour sa defense » Il avant bion compras le parti qu'on pouvait urer d'une telle force en faveur de la Revolution, et tout de auste il songes à les attacher par des hens étroits à cette cause sacres. Vous n'êtes point vonus assister a une vaine céremonie, leur dispit-il en subsiance , vous n'étes point venus pour répéter de froides et mutiles. formules de strment. Accourus à la voix de la patrie en danger, vous voyer es tyrans dudebors rassembler contra zous des armées nouvelles, et ceux du dedans nous trabir. Puis, agres avoir rappe é i évacuation de la Belgique, l'incendie des faubeurgs de Courtrai par une creature du général La Fayette, par ce Jarry encure impuni, qui, au lieu de la liber é promisé, avait la ssé aux Brabancons le désespoir et la misère, il mentrati, les ennemis de la liberté d'accord avec les Jescotes etcaugers, les fonctionnaires nominés depuis la Revolution surpossant en petfaire et en mépris pour les hommes ceux de l'angien régime, il mostrait la plus belle revolution dégénérant chaque jour en un boateut système de machiavelisme et d'hypochisie où les lois étaient devenues. entre les maies du pouvoir exécutif, un moyen de proteger les paissants, d'opprimer les faibles et de trafiquer du tous les droits de l'hiespansie, ou tous les vices calomnaient toutes les vertus, et ou, sous prétexte d'ordre public, on changeaut le règne de la liberté en use longue et cruelle prosc.iption.

Taut d'attentats avment enfin réveillé la nation, mais le despotisme

tremblant n'allait pas manquer sans doute de couvrar d'un grassier masque de patriotisme son visage hideux ; aussi Robespierre mettait-ilcoigneusement la bonne foi des fédérés en garde contre les prévenances. à l'aide desquelles l'aristocratie et l'incivisme s'efforceraient infailliblement de les circonvenir « One l'honneur d'accueillir la vertu. » leur disait-il, a soit réservé à la vertu seule. Fuyet les perfides caresses, les tables opulentes où l'on boit dans des coupes d'or le poison du modérantisme et l'oubli des devoirs les plus saints, » Combien de gens. ca effet, sur des gages trompeurs, étalent dispuées à recouvrer la sérémté de l'espérance et à s'épargner la peine de lutter contre les conserns de la patrie! Auxfédérés d'apprendre aux âmes faibles et pusillanimes quelle devait être l'attitude des hommes libres en face des oppresseurs du peuple, de déjouer les entreprises perfides, de repousser les avances de la tyrannie, de sauver l'État, d'assurer enfin le maintien de le constitution, nou point de celle qui conflait au rel un pouvoir exorbitant, d'immenses trésors, protégeait les grands scélérats et assassinalt le peuple dans les formes ; mais de celle qui garantissat la souverainete et les droits de la nation, et protégeait la liberté et le patriotisme. Ainsi revenuit toujours dans la bouche et sous la plume de Robespierre cette distinction capitale, à laquelle n'ont pas assez prisgarde la prupart des auteurs qui ont écrit sur la Révolution. Jusqu'à la chote de la movarchie, il se montra constitutionnel dans le sena révolutionnaire le plus avancé, c'est-à-dire qu'à ses yeux la constitution était encore le rempart des droits et des libertés qu'au sein du l'Assemblée constituante il était parvenu à dérober à la rage des réacteurs : c'était la garantie de la Révolution contre les partisans de l'ancien régime.

En invitant les députés venus des départements à se rendre au Champ de la Fédération, il les engageant à ne prêter serment qu'à a patrie entre les mains du roi immortel de la nature, qui avait fait l'homme pour la liberté. Ce lieu même, cet autel où l'année précédente, à pareille époque, le sang de tant de citoyens innocents avait été répandu, avait besoin d'être purifié. Du reste, le souvenir de la patrie ensanglantée lui paraissait propre à inspirer de grandes pensées. « Ne sortez point de cette enceinte, » disait il à la fin de son adresse aux fédérés, « saux avoir décidé dans vos cœurs le salut de la France et de l'espèce humaire. Citoyens, la patrie est en danger, la patrie est trahie; on combat pour la liberté du monde; les destinées de la génération présente et des races futures sont entre vos mains; voilà la règle de vos devoirs, voilà la mesure de votre sagease et de votre courage. » D'immesses acclamations accueillirent la lecture de cette



adresse qui répondait si bien au sentiment général. Le société en your l'impression, l'affichage, la distribution à ses membres, à ceux de l'Assemblés nationale, aux citoyens des tribunes, et l'envoi à toutes les sociétés affiliées (1).

Sous l'émotion de cette lecture, un membre nommé de Noirterra monta à la tribune pour déclaver qu'i, adoptait sur le général La Fayette les santiments de Bobespierre, et qu'étant appelé à commander un bataillon de volontaires, il ne conduirait pas aux frontières les troupes confices à ses soins tant qu'un tel genéral serait à la tête des sermées, Coci se passant le 11 ; le lendemain, dans une acance extraordinaire, se produisit un autre incident. Un journaliste du nom de Marta, appartenazit à la societé, somblait s'attacher, dans le journel du soir dont il était réducteur, à présenter sous un jour absolument faux les opinions émises a la tribune des Jacobins. Ainsi, en rendant compte de l'adresse aux fédérés, is la défigure au point de la donner à ses lecteurs comme time invitation spéciale aux Marseillais de ne pas quitter le Champ-de-Mars sans avoir vengé les victimes qui, l'année précédente, y avaient été immolées. Robespierre se plaignit vivement d'un tel procédé; il y vit l'intention perfide de dénaturer les principes de la société par une calomna dangereuse, et il proposa à ses collègues de punir ce rédacteur en le rayant sur-la-champ de la liste des membres de la société. Marta emaya de se justifier en accusant les protes de l'imprimerie d'avoir tronqué ses manuscrits. Cette mauvaise excuse na pouvait avoir de succès; le présentateur de Marta, Taschereau, lui reprocha de s'être, à diverses reprises, rendu suspect d'incivisme, et la société, en votant son expulsion, engages tous les journalistes patriotes à donner aux motais de cette mesure rigoureuse le plus de publicité possible (2).

La journée suivante parut d'un bon augure aux amis de la Révolution : l'Assemblée nationale, insant droit aux nombreuses réclamations des citoyens de Paris, leva cufin, sur le rapport du député Muraire, la suspension prononcée contre le maire de Paris par le directoire du département et confirmée par le roi. C'était lh un grave échec pour le pouvoir



<sup>(1)</sup> Fournal des débats et de la correspondence de la Société de Anne de la Computation, numéro 230. L'adresse de Reboquierre ne s'y trouve point. Lile paret sous co tatre : Ann foldrés, par les citopens sous de la Constitution fin-lie de 4 p.]. Robenparre l'anciet dans le numére 5 du Defensese de la Constitution. Outre entre adresse et des observations sur la suspension du maire, dont nous avont parlé plus hant, se numéro content qui long discours de Collet-d'Herbaia sur la conduite de La Fayette, et que correspondance neces étendue volutive à la minution des frontières

<sup>(2)</sup> Journal des débats et de la correspondence de la Sociéte des Amis de la Constitution, Banden 221.

érécutif, un put croire alors l'Assemblée toute disposée à se montrer sevère à l'égard des fonctionnaires traitres à la Revolution, main, profondément agitée par des courants contra res, elle semblait prendre à tiche de se dejuger du jour au lendemain, et il suffira de quelques-uns de ses actes entachés de l'esprit de réaction pour pousser le peuple à seuver, maigré elle et sans elle, la Bévolution menacée.

Dana con dermiera temps Robeapierra, considerant encore l'Assemblee comme l'ancre de salut de la chose publique, n'avait cessé de recommander au pays de seifer à elle, aossi se montra-t-il fort contratte de ce qu'elle eût lant tarde à rendre le decret reparateur qui levast la suspension du maire, et surfout de ce qu'en dévouant publiquement i in-Justice des admit (strateurs du département, elle ne les eût pas châtés en même temps et n'eût pas verigé le peuple sapirie dans la personne de sonpremier magistrat. Laisser impunis le directoire de Paris et La Favette. c'était, dit il au club, leur fournir les moyens de machiner de nouvelles. conspirations ; peut-étre, pensant-il, en eclaterant-il des le lendemain (1). Anthome, son ancien collègue à l'Assemblée constituants et son ami, vint ensuits parler d'un complot formé contre les fédérés, et dont l'execution, confiée à un regiment suisse, devait avoir lieu dans la nuit. Ainsi se propageaient les bruits les plus alarmants: La Fayette, prétendait-ou, était revenu à Paris, Narbonne et Beaumeix y avaient été vus : la présence de ces hommes au selu de la capitale, en cemoment critique, paraissait singulièrement suspecte à Roberpière. Voulait-ors profiter de la fête de la fédération pour fomenter quelque tumulte, et, sous prétexte de rétablir l'ordre, proclamer la lus martiale, mattacrer les citoyens, comme l'année dernière on s'était servidu meurtre de doux individus, immoles au Gros-Caillou, pour excuser la tuerie dont le Champ-de-Mara avast été la theâtre! Il le craiguait, croyant La Fayette et ses amis parfaitement capables de méditer. quolque er me qu'ab passent ensurte imputer aux aums de la liberté. Assurement il allait beaucoup trop loin quand il accussit en quelque sorte le général d'avoir commandé l'assassinat du boulanger Francois afin d'arracher à l'Assemblée constituente le vote de la lei martine, et autorisé le meurtre des deux victimes du Gros-Caillou pour avoir un motif de réprimer violemment les pétitionnaires du Champ-de-Mars; c'est le propre des passions politiques de tember toujours dans quelque exagération. Mais de leur côté, ne l'oublique pas, les partisats de la cour. La Fayette et tous ses amis, n'avaient den négligé pour dumair.



Journal des débats et de la correspondance de la Société des Amie de la Constitution, mandro 231.

à croire aux esprits faibles que les personnes coupables du meurtre des deux individus tronvés sous les marches de l'autel de la patrie étaient les mêmes que celles accourues, paisiblement et sans armes, pour signer la péution déposée sur ce même autel, et qui, le soir, avaient été impitoyablement fusiblées. C'était aux fédérés, disait Robespierre en terminant, à assurer la punition d'un troltre qui monaçoit la tranquillité de la France, et à sanver la bherté. Se levant après lui, Danton proposa à la societe d'inviter les fedérés à ne pas se séparer avant que la nation ent étatué sur le sort du pouvoir exécutif (4). Comma céjà l'on sent chanceier sur sa base le trône huit fois séculaire des Capétiens!

XI.

Elle eut lieu au mil.eu des plus vives apxiétés, cette troisième fête de la fédération; cependant, et contre l'espérance des royalistes peutêtre, elle ne fut l'occasion d'aucun trouble. La présence de toutes les autorités constituées, l'énorme affluence des specialeurs venus de tous les points de la France, le calme majestueux du peuple, auraient pifaire croire à une trêve, à un apaisement général; mais la séréaité du ciel qui favorisa l'imposante cerémonie n'était point dans les cœurs : depuis trois ans la situation était bien changée. Tandis que les fédérés de 1790 s'étaient réunis au sein de la paix pour jurer le maintien de la constitution ébauchee, ceux de 1792 se rassemblaient pour soutenir la constitution chancelante, écrivait Robespierre, et défendre la liberté menacée. En 1790, un genéral, à présent convaincu de parjure et de perfidie envers la Révolution, avait été l'objet d'une extravagants adulation ; les fédérés d'aujourd'hui étaient des hommes libres, appelés par le danger de la patrie, à laquelle seule désormais s'adressaient leurs serments et leurs hommages. La fédération de 1790 avait été le triomphe de la bourgeoisie; celle de 1792 annonça l'avénement de la démocratie, dont l'enfantement, hélas l'devait être si pénible et ai douloureux. Les piques mélées aux fusils, les uniformes confondus avec les vétements grossiers des artisans et des laboureurs indiquaient suffisamment que . le géhie de l'Égalité présidait à cette fète. Ce qui fut pour l'aristocratie un sujet d'abattement et de crainte remplit d'allégresse l'âme des pa-

<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Sociéte des Amis de la Constitution, numero 232.

triotes, et dans la réunion de tant de citoyens courageux, Robespierre se plut à voir le suprême espoir de la patrie au milieu des périls immipents dont elle était environnée.

En rendant compte de cette fête nationale, il engages les fédérés à se conduire avec autant de prudence que d'énergie, jugeant la cour capable. de mettre tout en œuvre pour provoquer leur impatience et les porter à des partis extrêmes et précipites. Amsi, il les invitait tout particulièrement à menager l'opimon des personnes la bles ou égarées; et, par la aute, nous le verrons toujours maistenir une distinction profonde entre ces gens là et les coupables, indulgent aux premiers, inflexible envers les seconds. Pour sauver la liberté, il fallait d'abord, selon lu., s'armer la constitution même, proceder par des mesures sages, progressives, afin de rather les esprits timides et ignorants et d'imposer silence à la calomme. Il ne désespérait pas encore de l'Assemblée nationale, à laquelle la constitution offrait tous les moyens légaux de punir une cour conspiratrice, des généraux perfides et de destituer des directoires contrerévolutionnaires. « Citoyens fédérés, » disait-il, « ne combattez nos ennemis communs qu'avec le glaive des lois. Présentez légalement à l'Assemblée législative le vœu du peuple de vos départemens et les alarmes de la patrie en péril. Développez avec énergie toutes les attentes portées jusqu'ici à la constitution, tous les crimes commis contre la liberté par ses ennemis hypochites et par ses ennemis décigrés. Dénoncez à vos concitoyens les trahsons et les traitres; développez à leurs yeux le fatal tissu de ces abominables intrigues qui, depuis si longtemps, livrent la nation à ses anciens oppresseurs et à des tyrana nouveaux; de ces intrigues dont Paris est le centre, et que l'onsoupçonne à peine dans nos départemens. Constatez d'abord que ceux à qui les rénes du gouvernement ont été confices ne veulent point absolument sauver l'État, ni maintenir la constitution, afin que la nation éclairée sur l'étendue et aux les veritables causes de ses dangers, puisse pourvoir elle-même à son propre salut, et que la première invasion des ennemis extérieurs soit le signal qui l'avertisse de se lever tout entière » Le seule présence de ces fédérés, leur union avec les patriotes de la capitale suffirment sans doute, il le pensait, à rendre impuissanta les satealites du despousme, à ranimer l'esprit public, à abaisser l'audace de l'aristocratie. Des mesures plus promptes, plus Vigoureuses en apparence, légitimées par les droits du peuple, conseillees par l'indignation et l'impatience, élalent réprouvées par la ssine politique. « Sans doute, » poursuivalt-il, « un peuple lâchement trabi peut avoir des droits bien étendus, mais ce n'est pas la vengeance qu'il faut chercher, c'est le salut public. »

Sachant bien qu'un des artifices familiers au despotisme était de chercher à exciter des mouvements inutiles et mal combinés qui dégenerassent en crise mortelle pour la liberté, il engageait in peuple à se méter surtout de ces émissaires aux gages des ennemis de la Révolution, qu'on voyant se mêler aux meilleurs catoyens dans le but d'emporter hors des règles de la sagesse le patriotisme ardent et inexpérimenté. C'était un art bies connu des tyrans, disait-il, en rappeant une juste observation de Jean-Jacques Bousseau, d'envoyer dans les ausemblées populaires des agents ayant musum de proferer des ducours insensés et de commettre des actes criminels, ou on imputait ensuite à l'essembles entière, pour flétrir les démarches les plus honorables en elles-mêmes et presenter le peuple comme un ramas de brigands séditieux. Combier vraies ces réflexions l'et que de fois. encore, dans le coura de la Révolution, nous entendrons Robespierre reagir contre des exagérations duns autant à la periidie et à in trainion. qu'aux egarements du patriculame. Il faut lire d'un bout à l'autre cesobservations où la prudence et la sagacité s'all-aient à la plus rare ellergie, pour être convaince que la Révolucion scrait atritée sans encombre au port si togiours elle avait été dirigée par d'auset singes consens. Ni precipitation téméraire, ni zèle indiscret, telle etint sa conclusion. On devait, disact-il, lauser quelque temps ericore les contre-révolutionnaires s'enfacer dans leurs propres intrigues, et attendre, pour agir, leurs attentats prochains contre la liberta. Le calmo et la réflexion, jointa à la fermete et au courage, assuratentaiors le salut de la patrie et le bonheur des hommes (1).

Le denoument allait être paus rapice que peut-être ne le pensait Robespierre. A moins d'un mois de là, en etiet, le trône s'écroulait avec fraces. Cette federation de 1792 fut la dernère fête de la monarche; et le maire de Paris, Peucin, rendu à ses administres par un décret de la veille, en fut le brice. Louis XVI y assista comme à l'agome de la royauté. Pes un cri u amour ne salus sa presence; au morne silence du peuple, avant-coureur d'une chute prochaine, il comprit la gravité de la situation, comme on put le voir à la tristesse répandue sur ses trate. En vein ses partisans comptaient, pour defendre as couronne, sur la garde imposante rangée autour de lui durant l'École sulitaire, et dont l'aspect menaçant se contribus pas peu à irrier la population, les temps étaient bien changés : le salut des trônes reposant désormais, non plus sur la paissance des baionnettes, mais sur l'opimos publique.



<sup>(1)</sup> Voyez est article intitulé. Sur la fedération de 1762, dans le numéro 10 du. Defenseur de la Constitucion, p. 480 a 491.

## XII

La fière attitude des fédérés, la chaleur de leur patriotisme, la sincérité de leur enthousiceme révolutionnaire, les désignaient par avance comme d'intrépides sollats tout prêts à verser leur sang pour la cause de la liberté. On regrettait donc généralement qu'un décret de l'Assemblée nationale les obligent de se rendre hu camp de Chilona après qu'us auraient assisté à la fête commémorative de la prise de la Rastille. Le surlendemain de la Fedération, Robespierre monta à la tribune des Jacobins pour développer les motifs qui rendaient indispensable. selon lui, nécessaire même au salut de l'État et de la liberté française, le séjour des fedérés dans la capitale jusqu'à ce que la patrie eût cessé d'être en danger. Au moment où la cour, disposée à en finn avec la Révolution, faisait appel au dévouement de tous ses partisans, il était bien paturel que, de son côté, la Revolution recrutât des défenseurs. Seulement, afin de conserver les fedérés, il fallait leur rendre possible le séjour de Par s. C'était aux bons citoyens, continuait Robespierre, à les traiter en trèves, en amis, en libérateurs, à partager avec oux leur logement et leur table. Quant aux fedérés, il les engageait à écrire à leurs concitovens, à seur peindre ses dangers réels de la patrie, à les mviter à se joindre à eux (1). Lui-même, nous le verrons, leur servira tout à l'heure de secrétaire. Ainsi donc, si quelqu'un était constamment aur la brêche, prétant le flanc aux coups de la réaction, c'était lu, toujours lui, et il eût été la première et la plus grande victime de la contre-révolution victorieuse. Les écrivains qui ont suspecté son courage ont tout simplement commis une puérilité.

L'année précédente, à la suite des événements du Champ-de-Mars, on avait agité la question de le poursuivre devant les tribusaux; octa année encore, on essays de s'en débarrasser par un procès; le ministre de la justice le dénonça à l'accusateur public pour son adresse aux fédérés. Son successeur dans ces hautes fonctions recula sans doute, il faut le croire, devant une mesure qui eût achevé d'exaspérer le peuple; la plainte resta sans effet. La société des Amis de la constitution apput cette nouvelle dans sa séance du 16 juillet : ce soir-là elle capisit Robespierre pour vice président, comme pour protester contre la démondation ministérielle (2).

BOTCH GOLD THE PROPERTY OF CASE

Journal des débute et de la correspondance de la Société des Am de la Constitution, huméro 233.
 Decl.

Le leademain 17 juillet, douloureux anniversaire pour les patriotes, les fedérés se présentèrent à la barre de l'Assemblée sationale, perteurs d'une pérition rédigée par Maximilien. C'était un résumé énergique des gricis dont chaque jour la tribune et la presse retentissaient contre le pouvoir exécutif et ses agents. En declarant la patrie en danger, l'Assemblée avait sans doute appelé tous les citoyens à concourir. au salut du pays par leur courage et leurs lumières, lors donc que des homezes d'un patriotisme éprouvé venaient lui proposer des moyens de conjurer le péni, us accompussaient un devoir et exerçaient un droit formellement reconni, par la constitution. Ils avaient raisonquand ils disaient . . Sans la trahison de nos ennemis intérieurs, les autres ne seraient point à craindre. « Ils avaient raison encore lorsqu'ils ajoitment : « Si la nation ne peut être sauvée par ses représentants, il faut qu'elle le soit par e le-même, » ils conclusient, en résumé, à la mi-e en accusation de La Fayette et de ses compaces, au licenciement de l'état-major de l'armée, à la desutution et à la punition des directoires coal sés avec la cour contre la liberté. Quant à la personne du roi, sans s'expliquer bien nettement à son égard, ils priatent l'Assemblée de faire du pouvoir exécutif ce qu'exigement le saiut de l'État et la constitution, dans le cas où la nation viendrait à être trable. par lui 1) Applaudie par les uns, improuvée par les autres, cette pétition n'amena aucun résultat parlementaire, après quelques débats insignifiants, l'Assemblée passa à l'ordre du jour. Le 19, ayant à s'occuper de la demande de mise en état d'accusation du général La Fayette, formée par quelques-una de ses membres, elle ajourna la question su joursuivant (2). C'était jeter une sorte de défi à l'opinion publique, et celaau moment où, des frontières, arrivaient coup sur cous les nouvelles les plus inquietantes ; cà la présence du vieux Luckner à Paris, en lausant La Fayet'e maître de la direction des deux armées, irritait les écflances; où enfin deux cent mille Autrichiens et Prussions, renforcés de plus de vangt mille émigrés, s'avançaient, n'avant à combattre, pour percer nos frontières, que quatre-vingt mahe soldats, pleins d'enthousissme et de courage, il est vrai, mais mai armés et commandés par des officiers dont la plupart étasent bostiles à la Révolution.

(2) Yoyan la Maniteur du 21 , millet 1792



<sup>(1)</sup> Voyes cotte pétition des fédérés dans le numéro 10 du Departur de la translature. E le se trans expendiques remantes dans le Novembre de 19 juillet ; mais est devi préférer le tente desné par Rebonnarya, prinque la réduction est de lui. La Maideur fast dire sun fédérés : « Pères de la patrie, mapendes provincirement le penseur exécutif dans la personne du roi. » Or estre pirmes ne se trouve pes dans la venion du Novembre Si elle a été réellement prenouves, alle n est mas doute par de Roberparie, en texte duquel nous avons du nous en rapporter.

Le 20 juillet Robespierre écrivait à l'un de ses plus chers amis cette lettre dont l'importance n'échappers à aucua de nos lecteurs :

« Mon ami, j'attends avec inquiétude des nouvelles de votre santé. Nous touchous it i aux plus grands événemens. L'Assemblée a hier absous La Fayette; le peuple indigné a poursuivi quelques députés au sortir de la séance. Aujourd'hui est le jour indiqué par un decret pour la discussion de la déchéance de Louis XVI. On croit que cette affaire sera encore retardée par quelque incident. Cependant la fermentation est au comble, et tout semble présager pour cette neut meme la plus grande commetion à Paris. Nous sommes arrivés au dénoûment du drame constitutionnel. La Révolution va reprendre un cours plus rapide, si eile ne s'abime dans le despotisme mi itaire et dictatorial.

« Dars le atuation où nous sommes, i. est împossible aux amis de la liberté de prévoir et de diriger les événemens. La destinée de la France semble l'abandonner à l'intrigue et au hasard. Ce qui peut nous rassurer, c'est la force de l'esprit public à Paris et dans nombre de départemens, c'est la justice de notre cause. Les sections de Paris montrent une énergie et une sagesse dignes de servir de modèle au reste de l'État. Vous nous manquez. Puissiez-vous être bientôt rendu à votre patrie, et nous attendons avec une égale impatience votre retour et votre guérison. Le 20 jui.let 1792 [1].

Cet ami, c'était Couthon Nous aurons plus d'une fois à nous occuper de ce frère de cœur de Robespierre, de cet homme bon, doux et
affable entre tous, qu'une réaction menteuss à poursuivi des mêmes
calomnes dirigées contre la mémoire de l'ami illustre dont il partages
les travaux et la mort. Né à Orcet, en Auvergne, en 1756, Couthon
exercut la profession d'avocat à Clermont à l'époque où éclata la Révolution Partisan enthousiaste des nouveaux principes, il avait été
nommé par ses concitoyens président du tribunal de Clermont, lors de
la réorganisation du pouvoir judiciaire. Elu député à l'assemblée
législative par le collège électoral du Puy-de-Dôme, il était venu à
Paris vers la fin de la Constituante, avec sa famme et son jeune fils, et
tout de suite s'était lié intimement avec Robespierre, vers leque, l'entralnait une étroite conformité de sentiments et d'opinions. Ilôte
assidu de la maison Duplay, fréquentée par les p'us purs et les plus
vertueux patriotes, il fut à l'Assemblée législative et à la Convention



<sup>(1)</sup> Nous avons entre les mains deux copies de cette lettre qui, l'une et l'entre, portent la date du 20 millet. La Fayette ne fut en réalité absous par l'Amemblée que le mercred: É moût; mais la técision du 15 jui let put très bien paraître à Robespierne une absolut on anticipée. La lettre que nous reproduisons est une de celles qu'eurert grand soin de ne pas publier les Thermidoriens et qui peu à peu reviennent au jour pour éclairer l'histoire d'une lumière neuvale.

ut, des plus ardents défenseurs des principes révolutionnaires. Loié d'une elequence persussive, il prat souvent la parole au seun de l'Assemblée nationale, et y noutrat énergiquement les doctrines démocratiques dont Robesplerre était au dehors l'infatigable propagateur. Mais d'une complexion délicate, perclus des deux jambes, il se trouvacontraint de guater Paris le lendemain de la Ste de la Fédération, à laquelle il avait assisté en chaise à porteura, et d'ailer demander aux bains des Boues de Saint-amand, dans le Nord, le rétablissement d'une santé sérieusement comprom se par les fitigues de luttes quotdiannes. Les Boues étaient dans le voisinage du camp de Maulde, et commandat Dumouriez, Coutton se la avec ce géneral, dont le ratristisme alors ne paraissait nullement suspect, et plusieurs fois il conféra avec lui sur les meilleurs moyens de defendre la petrie envalue (1). Il était aux Foues de Saint-Amand quand lui parvint la lettre de son ami, l'ette lettre produssit sur son esorit une impression profonde ; et bientôt, suppléant par l'énergie de son lune à la faiblesse de saconstitution physique, il accourre offere è sa patric un occur et un cerveau intacta.

Le decret évasif de l'Assemblée pauorale au sujet de La Favette fig. une nouvelle cause durritation. On avait prétexté la nécessa é de rechercher, avant de rien décider, s'il était veau comme du personnes en avaient témoigné, que Luckner eût reçu de Bureaux de Puzy, de la part du général le conseil de marcher sur Paris. Mais pendant es temps La Fayette restart à la lête de l'armée, maître de tramer ampunément la proscription des patriotes et la nume de la liberté. Robespierre aurait preieró entendre. "Assemblée prononcer une absolution formelle, sons la quelle, du reste, la décision actuelle lui paraissant un acheminement. Alou donc les représentants d'un grand peuple, les successeurs de ceux qui ai ment prété le serment du Jeu de Paume, les gardiens de la Declaration des droits de l'homme, semblasert approuver in conduité d'un extoyen qui, désertant son poste, était sesu par er en dictateur à l'Amemblee, lui tracer sa ligne de conduite. Et ils ne s'étaient pas leves indigués quand un des panegyristes de La Fayette, le député Dumolard, renchénssant sur les outrages procigués aux patriotes par le general, avait traité de lèpre honte se du corps social tous ceux qui incriminatent la conduite de ce chef d'armée! De telles exagérations autorissient bien Robespierre à écrire de son côté : « Tous les auppète

<sup>(1)</sup> Mémoires de Domeurias, t. II., p. 371. Commo tens les Mémoires publids sons la Restauration, par les édiseurs Burnéro et Berville ces Mémoires du Dumouries sent nescompagnée de price qui sont un coho de toutes ses ententieses en écurs à estée apaque contre les natures de Thormader, et cont la matroié fait nouvre augeurd'hou quassaque a la moudre noties des choses de sa Bévolution française.

## LIVRE VIII. - SUR L'AJOURNEMENT DU DÉCREY CONCERNANT LA FAYETTE 135

de l'ancien régime, tous les fripons du nouveau que l'intrigue a élevés aux emplois publics, tout ce qu'il y a en France d'égoistes et d'hommes làches et corrompus, est ligué contre le peuple pour le replonger dans le néant et réduire l'espèce humaine à la condition d'un vil troupeau, pour partager la puissance et la fortune publique avec la cour et les chefs de parti »

L'évêque de Bourges, Torné, en répondant à Dumolard, avait cité l'anecdote survante, que le célèbre Franklin racontait souvent avec complaisance. In jour, Washington s'étant présenté devant le congrès pour l'entretenir des affaires de l'État ; « Remontez sur votre cheval de bataille, » lui dit la président du congrès, « c'est à nous à régler l'intérieur. » Washington, avait ajouté l'evêque, n'avait pas la pensée cependant de semer dans son pays des germes de guerre civile. On aurait donc dú, selon Torné, répondre au général La Fayette : « Vous ne rejoindrez plus. l'armée : allez expier vos intrigues criminelles dans les prisons d'Orléans (1). » Et en effet, nous le répétons, c'en serait fait de la liberté civile, s'il était loisible à un général d'abandonner ses troupes pour venir imposer des conditions aux représentants du pays. Sans nier ce que la démarche de La Fayette put avoir de chevaleresque, je prétends qu'aucua peuple, sous peine de tomber bientôt. dans le despotisme militaire, ne saurait laisser impunie une telle conduite. Qu'elle ait en l'approbation de tout le parti Feuillant, de ces hommes qui, après avoir adopté la Révolution avec transport, a'en étaient dégoûlés du moment où elle n'avait plus servi exclusivement leurs intérêts, et qui n'étaient pas loin à présent de tendre la Inainaux émigrés, cela est naturel. Quels étaient maintenant à leurs yeux les bons citoyens? C'étaient, suivant la juste remarque de Robespierre. les écrivains qui, chaque tour, outrageatent pour de l'argent les défenseurs de la liberté et s'efforçaient de prouver au monde que le peuple français était composé de bandits et de factieux; c'étaient cea administrateurs et ces juges qui, voyant toujours le crime là où était la pauvreté, n'apercevaient le patriotisme et l'imposence que là où réguaient la richesse et l'aristocratie. Certes, ils étaient d'habiles polinques, ces prétendus amis de la liberté : après avoir fait dependre de la propriété d'une terre ou d'un château la qualité de atoyen, ils avaient procent les soldats patriotes et confié à des officiers de l'ancien régime la défense de la Révolution. « Quels régénérateurs de la nation i a s'écr.a.t Robespierre. « Libre à eux d'unir dans des chants de victoire les noms de Fréderic, de François et de La Fayette, de so-



I) Yoyez le Mondeur du 23 juillet 1792.

préparer à danser sur les condres de la patrie; « mais détait au peuple françois, disait-il en finissant, à leur ravir ce triomnhe et à faire rentrer dans la poussière tous les tyrans et tous les traitres (1).

En même temps il rédigosit pour les fédérés réunis à Paris une acresse aux Français des quaire-vengt-trois départements. C'est dats la capitale, y était-il dit, que se trament tous les complets, toutes les mirigues contre-révolutionneires, que se preparent l'invasion du territoire, les horreurs de la guerre civile et de la guerre étrangère ; c'était donc là que devaient vaincre ou mourir les envoyés de la France. Le inomphe était certain, si lours frères des départements se levaient tous ensemble et juraient comme eux d'anéar tir les derniers vest ges de l'ar stocratie et du despotisme, de ne plus souffrir à la tête des armoes et ca l'administration ceux contre lesque a avait éte faite la Revolution, et qui la trabissisent en felghant de la servir. Il était bien facile de reconnaître dans cette adresse la main de Robesbierre, à cette seule phrase par exemple 1 « Pour nous, nous ne sommes d'aucun parti, nois ne servons aucune faction; vous le savez, frères et amis, notre volonté, de t la volonté genérale. Notre ambition est d'être libres, notre cri de rall ement est la Déclaration des droits, nos cheis de partisont nos bons lég slateurs, notre centre de réunion est l'assemblée génera e des représentants de la nation, » Résolus à ne plus revoir eurs departements ou à y revenir libres, les fédérés, pour le cas oùils viendraient à succomber, leguaient leur vengeance à leurs concitoyers, sors que la liberté renalira i de leurs centres (2).

Jusqu'au dernier moment Robespierre essaya de combattre la contrerevolution par la constitution el e même, laquelle offrat, à son avas, aux representants du peuple, ses défenseurs naturels, tous les moyens de punir une cour conspiratrice et ses perfides conscillers. Maximition etait, en effet, l'homme de la legalité, son attachement pour elle se revelant jusque dans les pins petits détaits. Ainsi, depuis quelques jours, le ja din des Tuileries syant été fermé au public, et un féderé ayant dénoncé le fait à la tribune des Jacobins comme un souvel attenut de la cour, Robespierre proposa à la société de passer à l'ordre éu jour, attendu qu'on n'avant aucune espèce de police à exercer dans le



<sup>(1)</sup> Voyes dans le munéro 10 du Befenner de la Constitution l'article intitulé : Becret ser la retrition de La Fagette, p. 492 à 502. Cet article a été reproduit en exposandens l'élutoire professentaire, t. XVI, p. 43

<sup>(2)</sup> Voyen cette adrena dans le numéro 10 du Défenser de la Constitution, Outre cette adrens des fédérés, leur pétition à l'Ameritiée anticuale, les articles de Rober-pierre sur la fédérat on de 1795 et le décret relatif à la rébellion on La Payette, et numero content des retres concernan, la aituation des frontières et un réserge de la tenne du 15 juillet à l'Assemblés antionale.

château des Tuileries, et il en revient à sa thèse favorite : soutenir les droits du peuple et sauver la liberté par la constitution.« Opposons-la, » disait-il, en rappelant d'énergiques paroles prononcées dans la journée au sein du Corps législatif, par Delaunay (d'Angers). « opposons la à ceux qui ne l'embrassent que pour l'étouffer dans eurs embrassements. » Et de fait, si l'Assemblée nationale eut montre plus d'énergie, son énergie des premiers jours, si, en frappant La Fayette d'un décret d'accusation, elle eut témoigné de sa ferme résolution de na pas transiger sur les principes, et d'arrêter le gouvernement dans les voies de la contre-révolution où il s'engageait de plus en plus, peut-être eûtelle prevenu la catastrophe du mois prochain et évité cette effusion de sang où Robespierre craignait que la liberté ne se neyal. C'est pourquoi il demandait d'abord à la constitution seule le salut et le tr.omphe de la Révolution. Former l'esprit public, obten i l'expression du iœu généra en consultant la nation, éviter toutes les mesures particl.es, engager les patriotes à se rassembler dans Paris et à courir aux frontières pour combattre à la fois les ennemis de l'intérieur et ceux de l'extérieur, à attendre du temps et des fautes de la cour le succès que devait obtenir à la fin le partide la raison, de la philosophie, de l'humanité, te s éta ent les moyens indiqués par lui à l'Assemblée nationale, dans la séance des Jacobins, du vendred 20 juillet. Et pourtant, comme si une voix secrète l'eût averti qu'i. n'y avait rien à espérer de la mollesse et de l'indécision de cette Assemblée, qu'aucune initiative franchement révolutionnaire ne viendiait d'elle désormais, il s'écriait : « Si vous ne voulez pas sauver le peuple, déclarez le donc, afin qu'il se sauve uimême. » [1]. C'est ce qu'à moins d'un mois de là le peuple français fera en quelques heures, comme s'il se fût tenu pour averti par cette parole puissante.

## MIX

Un spectacle inour dans les fastes des nations allait encore accroître l'enthousiasme populaire. Le dimanche 22 juillet, se fit par la municipalité parisienne la proclamation officielle de la patrie en danger, et, immédiatement après, commencèrent les enrolements volontaires. Ce fut certainement une des plus imposantes et des plus solennelles journées de la Révolution. Au bruit des salves d'artillerie se répétant

T. 11

<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Société des Amis de la Constitution numéro 236.

d'heure en heure, au son d'une musique appropriée à la circonstance, et dont les notes plaintives sembiaient un lugubre appel, les officiers primiti paux divinés en deux bandes, parcoururent la ville à chevalau milleu d'eux, portée par un garde national, floitait comme et labarum une grande bemuère tricolore où se lisaient ces paroles nacramentelles : Circress ha putuit est en nancra ! La bann ère ellemême etait flanquée de quatre guidons sur chiecuti desqueta était étals un de ces mots significatifs : Liberte, Egal.te, Publicite, Response bulifé. Des amplitheaures avaient été dresses sur les principales places publiques pour recevoir les enrôlements La cancisse éleut née s'y précipita en fou'e. Plaisirs, in "rêta, tendres affections, tout disparaisaut dans les cours devant la grande image de la patrie menacée, clacun s'empressait de venir o'feir son sang, sa vie. C'était à qui se fersit Inscrire le premier. Sous une tente couverre de feur les de chèse, chargée de courennes caviques, et que sapportaient des piques sumontées du Loinet de la niberté, se tenait, devent une table poiés sur doux tambours, le magnérat du perple en écharpe, chargé de recevoir les inscriptions, et détait à peure s'il pouvait suffi e à l'euregustrement des noms se pressent sous se plume. O jours c'angouses et d'espérances, vous vivrez éterne lement dans la memoire du peuple, aumi longremos que la France rayunneia sora le sofeil des cirux. Et vous aussi, Volontaires de 92, jeunes hommes que la la voix de la nera commune, quitties d'un tel cœur vos familles, le doux foyer natal, vos fiancées, vos épouses même! Du pauvre réduit de l'ouvrier, de l'hamble chaumière du paysan a'laient scriic des héros immortels, et ceux qui, après avoir mené à la victore les armées de la Revolution. devaient s'ensevelir, purs et sans tache, d'uns les drapeaux de la Répeblique comme fans un linceul sacré, et ceux qui plus tard, outhent, bétas! de ces beaux jours de jeunesse, d'enthousissme et de désiste ressement, devaient, chamarrés de creix et de cordons, affoblés de titres simannes, non plus défendre la patrie attaquée, mais, à la jour d'un maître, cusanglanter le morde, pour le matheur de l'humanité et sens profit pour la France ! Mais alors tous semblaiers animés des mêmes sertiments; ils partaient, le sac sur le dos, vêtus encore des habits de leur profession, bien mal vérus souvent l glorieux sans-culottes, ils nen allment criant : « V ve .a nation ! » emplissant les ain de chants patnotiques, et la patrie feur jetait cet adieu hércique : Vois êtes les premiers nés de la Révolution, vivez pour elle, ou mouvez 1950 elle (1)1 m



<sup>(</sup>I) Voir pour plus du détaile le meméro 160 des Révolutions de Paris.

Combien insensés alors ceux qui cherchaient à faire reculer, ou seulement à arrêter la Hévolution dans sa marche. Or, à cette epoque, tandis que Robespierre ne cessait de pousser l'Assemblée nationale à s'armer de la constitution même pour punir une cour et un genérali perfides, à quoi songeavent les principaux membres du parti de la Gironde? à reconquérir le ministère. Aussi leur haine contre Robespierre, un moment apaisée, redoubla-t-elle, quand ils lurent dans l'adresse des fédérés aux Français, rédigée par lui : qu'on ne s'en laisserait pas imposer par ceux qui voyaient le salut de l'Etat dans un simple changement de ministère (1). En prenant ce a pour une a lusion à leurs. projets ambitieux, ils se sentaient devinés. Leur convoitise du pouvoir ne saurant être révoquée en doute; les preuves abondent. Ces preuves, nous na les demandons ni aux Mémoires de Dumouriez, ni à ceux de Bertrand de Molleville, parfaitement d'accord cependant sur capoint (2), ni à la déposition de Chabat qui, devant le tribunal révolutionnaire, déclara que, le lendemain de la journée du 20 juin, ayant rencontré Brissot sur la terrasse des Foui larts, celui ei, en causant evec lui, se montra très-satisfait des résultats de cette journée, et ajouta, que Roland, Clavière et Servan allalent contrer au ministère (3). non, ces preuves nous les demandons aux Grondins eux-mêmes. Qu'une fois en possession du pouvoir, ils eussent tenté de remettre la Révolution à flot, d'imprimer au go vernement une marche sincèrement libérale, le n'en doute pas : mais il n'en est pas moins vrai ou'à leur patrotisme se mélerent des considerations d'intérêt personnel. auxquelles demourement toujours étrangers les hommes comme Robespierre, et que, pour avoir encore et tre les maias la libre disposition des faveurs et des graces. Brissot se montra parfaitement décide à des concessions peu concibables avec la cause de la Pévolution, au moment où le trône éta t le point de ralliement de tous les engemis de la liberté.

Trompes dans leur attente après la journée du 20 juin, ils avaient déployé contre la cour et contre La Fayette une excessive ânreté de langage, et s'étalent associés à Robespierre pour derrander à l'Assemblée mationale de décréter d'accuration le téméraire genéral. Tout à coup, à l'heure même où le roi manifesta l'intention de modifier son ministère, on les vit se radouour comme par enchantement, et le peintre Boze, le même qui, l'année précedente, avait exposé au Salon un beau portrait au pastel de Robespierre, cevint leur intermédiaire

(3) Voyes la déposition de Chalot dans le t. XXX de l'Histoire parissantaire,

Advance des l'éderes oux Français des qualité-vingt trais dipartement. Uh. supré p. 236.
 Mémoires de Dimourier, t. II, p. 151, Mémoires de Sectionel de Muderile, ch. XXVI.

auprès de Louis XVI. Dans une le tre adressée à l'artiste, mais évidemment écrite pour le roi, à qui du reste elle fut ponctuellement remise. Guadet, Vergmand et Gersor né midiqualent divers moyens de salat. pour la royauté, lequelle était, en definitive, le principal obstacle au triomphe de la Revolation. On conseillait bien au roi de sanctionner les décrets réclames par 1 op nion publique, de retirer des majos de général La Fayette le commandement de l'armée, mais on s'etonnait tout d'abord ou il ne cloisit pas ser aumstres parmi les hommes les plus proponcés en faveur de la Revolution. Ces hommes, aux yeux des trois signata res de la lettre, c'etaient les Giroadins eux-mémes. « Un ministère bien pair ote, » ojoutait-on, « serait donc un ces grands moyens que le roi peut employer pour rappeler la confiarce. (1) a Il n'y avait pas à s'y turprendre, la Gironde autordonnait le salut de pays au rappel de ses éréatures, Roland, Clavière et Servan, au ministare. Que la royauté consentit à les aubir pour conseillers, telle était la signification de cette lettre qui, trouvée plus tard chez le roi, devuit devenir une arme terrible contre les Cirondins.

Leur condu te au sein de l'Assezablée législative devint tout à fait confirme à l'esprit qui avait cicté cette lettre, et une nouve le deception les rejettera seule dans una opposition violente contra la cour. Au reste, le but auquel ils tendment était si visible qu'un journal feuillant publia ces lignes, sous la signature d'André (hénier : « (in rrétend, mais ce n'est pas possible, que le ministère va être de nouveau abandonné à Roland, Clavière et Servan. Al.! aire, voudriez-vous gâter le 20 juin (2) - Ainsi, pour les contre-révolutionnaires, pour les Feuillants, c'était gêter le 20 juin que de remettre le ministère aux maine des Cirondins. Ils avaient espéré, en effet, que de cet éxérement a cour sursit pu tirer parti pour supprimer les sociétés populaires et ressaisir un pouvoir à peu près absolut aux yeux des Girondins, su contraire, la journée du 20 juin était nulle, et la Révolution compromiso si le ministère ne leur était pas rendu. Les uns et les autres devaient être trompés dans leur attente et le 28 juin fut asses. heureusement baptisé par l'administrateur de police Sergent cu nom de journée des dapes. Vais en prétendant, d'une part, servir de sauvegarde à la reyauté, et. de l'autre se maintenir à la tête des patriotes. les Girondens jouèrent un double jou dont leur popular té, déjà fort ébranlés, reçut un coup mortel à la proposition faite par Duliem à l'Assemblée nationale, dans la séarce du 24 jui let, d'exammer la

(2) Journal de Paris, numéro 203 de l'année 1797.



<sup>(1)</sup> Voyez cette lettre des Girmdins dans le t. II des Mémoires de Dumauries, aux delairemements hutoriques, note E, p. 422.

Question de la dechéance dont Robespierre avait parle dans sa lettre à Couthon, et que, la veille au soir, Choudieu avait mise en avant comme le plus efficace remède aux maux actuels, Vergoieud opposa le danger de se lasser entraîner par des mouvements désordonnés ou subjuguer par de vaines terreurs, et a sa voit l'Assemblée passa à l'ordre du jour (1).

Le lendemain 25 juillet, Brissot monta à la tribune. Son journel, après avoir récemment fulminé contre la cour converti maintenant, promettalt à ses jecteurs quelques réflexions sur les pieges qu'on dressait au peuple en le portant à des mouvements exagérés. Brissot prit la parole pour développer cette these en quelque sorte, et prononça un discours tout à fait royaliste. Sous prétexte d'appuyer un projet de décret le Gensonné, tendant à investir les municipalités du pouvoir d'arrêter les estoyens prevenus de complot contre la sûreté de l'État et la constitution, il s'attacha à foi droyer la faction des républicains, et à démontrer, en s'appuyant de l'exemple de Charles I",—chose assez singulière de la part d'un futur regioide,— que le meilleur moyen d'eterniser la royauté était de tuer les rois. Si cette doctrine lu était inspirée par le sentiment de l'himanité, seatiment toujours respectable, il se mettart étrangement en contradiction aveclui-même lorsque immédiatement après il ajoutait 🔭 « S'.l existe des hommes qui travaillent à établir à présent la république sur les débris de la constitution, le glaive de la loi doit frapper sur eux comme sur les amis actifs des daux chambres et sur les contre-révolutionnaires. de Coblenta (2). » Cette violente sortie de Brissot contre les repubilcame, - et par là d'entendait Robespierre principalement, - eut beaticoup de succès parmi les royalistes, et lui valut pour cette fois les éloges du Journal de Paris.

Le jour suivant, 26 juillet, Guadet vint, au nom de la commission extraordinaire spécialement chargée des mesures propres à sauver l'état, îl re une adresse au roi, dans laquelle, complétant la pensée de ses amis et indiquant officiellement à quel prix la royauté pouvait compter sur l'appui de la Gironde, il disait, entre autres choses, après avoir reproche au monarque de composer uniquement sa cour des ennemis connus de l'égalité et de la constitution, de toutes les familles des rebelles de Coblentz : « Que le nom de ros ministres, que la vuo des hommes qui vous entourent appellent la confiance publique. » A ce prix, le roi pouvait ancore, selon les Girondins, conjurer les périls

Cio gle

<sup>(1)</sup> Mondieur du 25 juillet 1792.

(2) Voyen dans la Mondeur du 27 juillet la discours le Britest dont l'impression let décrétée à une très-grande majorité.

qui menaçaient la monarchie et sauver sa couronne. Brissot parut ensuite, et parla de nouveau dans la sens de son discours de la veille. Il conclut en demandant à l'Assemblée de voter la rédaction d'une adresse destince à prémunir le peuple contre les opinions exagérées et les mesures moonstitut onnelles (1). Les acclamations avec lenquelles la grande majorité de l'Assemblée, y compris la dro te, accueillit les paroles de Guadet et de Brissot, devaient nécessairement exciter les défiances et les murmures des patriotes, et Brissot lui-même comprit hien le danger de certains applaucissements, car il s'empressa de déclarer, dans son journal, que, lorsque s'agiterait à question de la déchéance, il prouverait « que le rot était dans ce cas 2), a Mais alors pourquoi donc avait-il si sevement stigmatisé crux qui réclamaient la suspension du rot et la convocation des assemblées primaires et signa é ces mesures comme très-dangereuses pour la liberté?

Quand la royauté se fut écroulée sous les coups du peuple, Brissot et ses amis revendiquérent hautement l'initiative de ce renversement et la gloire d'avoir pese la première pierre de l'égites républicain. Ou vost maintenant de qu'il y a à rabattre de leurs prétentions, et combies sont dans le faux tous les écrivains qui, sur la foi de mémoires particuliers, d'assertions mensongères et intéressées, les ont présentés comme les véntables fondateurs de la République. Oui, guano il leur faudra renoncer à l'espérance de voit Loiss XVI leur confier le sois de diriger la Révolution, ils se rejetteront, et cela bien prochainement, dens l'opposition la plus hostile; mais, è la date du 25 juillet. ale vouent les républicaises au glaire de la loi : les républicains, c'està-dite, dans leut pensée, Robespierre et ceux qui suivaient sa hone de conduite. Point de déchéance, point de suspension, à la condition toutefois que le roi reprit des ministres de lour choix. Que ques-uns d'entre eux centestaient même à la nation le droit de modifier la constitution (3...

Quelle était, au contraire, en ce même moment. l'attitude de Robespièrre? Il est très-important de la rappeier, de la mettre en regard de celle des Gwordins, afin de bien apprécier les divisions nouvelles qui vont éclater extre eux, et auxquelles on peut assigner comme point de départ véritable le dermer discours de Brissot. Robespierre, lui aussi, était opposé à l'émeute, aux menuvements partiets, mais in ne voyait

<sup>(1)</sup> Monttour du 20 juillet 1792.

<sup>(2)</sup> Patricio françois, numéro 1072. Dans se même humáro on lit cet intrait d'una atresse d'Augert: « La Fayette est un chef d'intrigues ; il a attenté à la souverainné du people, violé la constitution outregé des seinistres caraceus, exposé l'armés, talounié les soldats. Eh bien ' frappes ! »

<sup>(5)</sup> Séance du 25 juilles. Présidence de Luffen Lacéles. Voir le Fouteur du 27.

pas le sa'ut de l'État dans le mainten d'une cour conspiratrice et dans un changement de ministère au profit de quelques députés patriotes. Loin de la, tout en se tenant sur le terrain de la légalité, il conjurait l'Assemblée nationale, pour eviter les commotions sangiantes, de prendre elle-même, la constitution à la main, l'initiative des mesures de répression contre la cour et les généraux perfides, lui declarant bien catégoriquement, comme on l'a vu, que, faute par elle d'user des moyens légaux mis à sa disposition par l'acte constitutionnel, le peuple se lèverait d'un elan unanime et sauverait le pays, sans la partic pation de ses représentants. Or, c'est precisément de qui va avoir heu, car nous touchous de bien près à l'heure suprème de la monarchie

## XIV

Tandis qu'au maieu de la crase présente les Girondins songeaient à remonter au pouvoir, croyant qu'il leur serait facile, une fois en possession du ministère, de conjurer le péril et de lancer à leur gré ou de retenir la foudre, le mouvement révolutionnaire s'accentuait de plus en plus, et tout contribuait, il faut le dire, à lui imprimer une impulsion plus rapide. Le château des Tuderies, assura t-on, se remplissait d'armes, servait de repaire à une armée de conspirateurs décidés à massacrer les patrictes; mille rumeurs alarmantes etaient partout les soupçons et la défiance. Chaque jour arrivaient à Paris les nouvelles les plus inquétantes, non-seulement des frontières, mais aussi des départements, où, dans le Midt et dans l'Ouest principalement, prêtres réfractaires et nobles, en mettant à profit l'aversion des populations rurales pour le service militaire, commençaient à fomenter la guerre civile. Les sections de Paris se déclarèren, en permanence, et un arrêté de la monicipanté, signé de Pétion et de Royer, les autorisa à établir, sous la survei lance immédiate et la direction du procureur de la commune, un bureau de correspondance destiné à devenir un des foyers les plus ardents de l'insurrection prochaine (1). I'l isurrection! elle apparaissait dès lors comme imminente aux esprits clairvoyants, et les journaux populaires discutaient hautement la nécessité de suspendre les fonctions exécutives dans les mains de Louis XVI (2).

<sup>(1)</sup> Voyes la texte de cet arrêté dans le t. XVI de l'Histoire parlementaire, p. 251

<sup>(2),</sup> Voyez, entre autres, un long article des Révolutions de Paris, numero 159, p. 142.

Tout à coup, le 28 juillet, ou répand à profusion dans Pans un manifeste ayant pour titre . Declaration du duc de Brunneick aux habitanta de la France. Ce manifeste insernió, tout le monde le contest. Amound hui encore, en le livant, quel cœur français ne palpite d'indignation? Sous prétexte d'assurer le bosheur de la France, et tout en prérendant a'avoir aucunement l'intention de nummiscer dans ses affaires intérieures, le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche sommaient l'armée, les garces nationales, le pays de revenir à leur aucionno fidelité et de se soumattre sur-le-champ au roi, lour légitime souverain, sous peine, pour tous citoyens pris les armes à la main et convancus d'avoir combattu contre les troupes alliées, dêtre punis comme rebelles et perturhateurs du repos public. En revanche, las bonnya graces et les faveurs étalent reserveus aux traitres, à ceux qui a empresacraient d'ouvrir aux soldats étrangers les portes de leurs viles. A ces émules de Judas et de Perrinet Leclerc, on promettat sarele pour leurs personnes, leurs biens, leurs effets. Quant aux habitants coupables de patriotame, ils devaient être trailés su varit foité. la rigui ur du froit de la guerre, et leurs maisons démolies ou brûlées. La ville de Paris se trouvait l'objet de séverités toutes particulières. Étaient rendus personne lement responsables sur leurs têtes, pour être jugés militairement, sans espoir de pardon, tous les membres de l'Assemblée patienale, du département, des dustricts, de la municipalité et de la garde nationale, les juges de paix eux-mêmes. Que si le chiteau des Turlerses venant à être insulté ou forcé, et s'il n'était pas pourvu imméliatement a la sòreté, à la conservation et à la liberté du rol, de la reine et de la familie royale, les princes ailiés s'engagement è en tirer une vengeance exemplaire en livrant la ville de Paris à use exécution militaire, à une subversion totale, et les révolés au supplice (1). Tant d'impudence ne pouvait que porter au comble l'Irritation. générale. « Sil étoit un Prançais espable de rester calme en hant es libelle, a dit le Montieur, écho cette fois des plus ardents patriotes, qu'il se range param cette pognee d'hommes que nos anciens nametres et l'étranger, d'après eux, ont appelés la pertie saina de la nation; il est uidigne de tenir ses serments et de combattre pour la faberte publique (2). 🔻

Ce ne fat un doute pour personne que ce manifeste est été concerté avec la cour des Imieries. Le roi eut beau le désavouer quelques jours apres, on traite Louis XVI d'imposteur en pleme Assen-

(2) Mensieur du 3 août 1792.



<sup>(1)</sup> On pout lieu le manifeste du due de Brunswich, in extrese, dans le Fonder-du S noût 1792, et dans l'Histoire parimentaire, 1, XVI, p. 216 et suiv.

blée législative (1), et les Révolutions de Paris témoignèrent hautement leur étonnement de ce que ce manifeste, date du 25 juillet, eut ou, des le 28, être colporté dans Paris. Si la declafation du duc de Branswick ne sortait pas du cabinet des Tuileries, elle résumait parfattement les idees des aveugles partisans de la cour; tous, ils l'enssent signée sans bésitation, et nous savons aujourd'hui, avec certitude, que l'émissaire secret de Louis XVI auprès des puissarces coalisées, Mallet du Pan, conseillait aux princes de faire précéder l'entrée de leurs troupes par la publication d'un manifes e comminatoire (2). Ah! comme ils connaissaient mal le grand coent de la France, ceux qui s'imaginaient pouvoir agir sur elle par la cramte, et se croyaient assez forts pour dompter le fiot revolutionnaire, semblables à des enfants qui tenteraient d'arrêter par des cris impuissants la marée montante! Mais ce desi insultant allait » amener des résultats que n'avaient pas prévus ses auteurs ; et c'est à ceux qui l'out inspiré dans un moment de délire que revient de droit la responsabilité des mesures terribles auxquedes va recourir la France epercue.

A l'heure même où se pubbat à Coblentz la déclaration des cours de Vienne et de Berlin, le Girondin Carra, par une singulière et mai-heureuse coincidence, traçait du duc de Brunswick le portrait le plus flatteur. Selon lui, il ne manquait à ce général des armées alliées qu'une couronne pour être le véritable restaurateur de la liberté en Europe (3). G'était assez ouvertement le désigner au choix du peuple comme le successeur de Louis XVI. S. La Fayette envisit le rêle de Monck, le journaliste Carra semblait aspirer la remplir celui de Warwick, le faiseur de rois. N'avait-il pas, que ques mois auparavant, en pleme séance des Jacobins, parlé de mettre le duc d'York sur le trône de France? Mais aujourd'hui le moment etait bien mal choisi, et le candidat plus mal encore. Quel etait le but de Carra? Voulait-il, en effet, essayer de fonder en France une dynast e prussienne, par reconnièsance envers le roi de Prusse dont il avait reçu jadis quelques présents, ou bien était-ce une simple menace pour forcer Louis XVI à

2 Yoyez les Memeires et correspondances de Mallet du Pen, t. 1er.

1, 4

<sup>(1.</sup> Révolutions de Paris, numéro 159, p. 194.

<sup>&#</sup>x27;S Annales patrionques, numéro du 21 jui let 1792, article argon Carra, et mistalé Quelques petites observations our les intentions des Prousiers dans la guerre actuelle, r Ces mêmes hommes, » écrivait alors le rédacteur des Revolutions de Paris, en faisant allusion à Brisant et à ses amis, « parlent d'opinions exagérées, out des frayenrs de guerre civile, un autre propose de mettre la couronne de France sur la tête du duc de Branswick... » numéro 159, p. 142. L'article de Carra devint un terrible argument contre lui, lors du procès des Gurondus.

rep endre un ministère des mains de la Gironde! Toujours est-si qu'il se montra l'un des plus actifs partisans de la déchéance. C'était un sun declaré de Brissot. Li ny sura donc pes à s'étonner si, quelques semantes après, ayant de nouveau à lutter contre les attaques des Girondinis et à reposser leurs calomnies, Robespierre accuse Brissot et ceux de son parti de travailler en faveur éu duc de Brunswick ou du duc d'York. On voit sur quoi reposaient nes soupçons.

Artist voità qui est blen constaté à l'heure critique où nous sommes. les Girondins songent à recouvrer la pouvoir ; régner sous le nom de Louis XVI, tel est le but auguel ils tendent par tous les moyens dont ils disposent. Un peu plus tard, ils ranssacront bien le ministère dans le sang ou 10 août; mais maintenant ils craignent de compromettre. dans les chances d'une insurrection un succès sur lequel its comptent, Aussi recommencent-ils contre ceux qu'étonne à bon droit leur condute ambigue une guerre à outrance que, cette fois, nuite trête pe vienera suspendre. Et comment Robespierre ne agraital pas tombé dans une supéfaction profonde? Oun! en présence du danger de la patrie il avait solemeliement abjuré toute ammatié personnelle! Quoi! aurès l'avoir publiquement convié à une reconcliation, Erissot s'était fait, au sein de l'Assemblée législative, l'écho retentissant de ses accusalious, belas i trop fondees contre la cour ; comme Robespierre, il en était venu ase persuader que Coblentz était aux Tuileries; qu'avant de combattre l'ennemi du dehors, il fallait reduire ce un du dedana, et voilà que, devant lus et devant ses amis, cette cour perfide trouve grace tout à cuop, et qu'il vous au glaire de la lui ceux qu'il appelle des républi-Cistis I Que s'est-il donc passé, et quel est le mystère de cette nouvelle. évolution? Ah! c'est que, comme on la vu, le tantôme du pouvoir est revenu tenter l'ambition de la Gironde, et Brissot n'a pas oublie que, durant trois mois, il a été le directeur tout-puissant du ministère désigné par lui,

Une telle versatilité indigne naturellement Robespierre; et comment pouvait-il en être autrement? Depuis l'aurore de la Révolution, n'était-il pas resté immissible dans ses principes, indifférent à toutes les questions d'intérêt personnel? Hélas! n'était-il pas destiné à la gloire de auccomber saus jamais avoir varie? Il s'était dejà montré fort surpris de voir l'Amemblée législative séparer la cause du procureur de la commune de celle du maire de Paris. Les Girondins, pour achever de gagner entierement Petion, ne cosseient de lui faire les plus chaleures ses avances. Cette conduite parut louche à Robespierre; il y vit ine injure au peuple de Paris, et le dit formeilement, le 22 juillet, aux Jacobins, tout en leuant de nouveau le courage et l'énergie du premièr

Gorgle

magistrat de la ville (1). Trois jours après, sentant combien il était important, en ces heures décisives, d'encourager la résistance à l'arbitraire, il reprenaît la parole pour faire accordor un diplôme d'affilié à un riche propriétaire des environs de Compiègne, en témo gnage de la fermete qu'avait déployée ce citoyen en présence d'une agress on dont il avait été l'objet de la part de quelques officiere contre-révolutionnaires d'un régiment de passage dans sa commune (2).

Copendant on attendait avec une certaine impatience qu'il se prononçât sur les circonstances actuelles, qu'i donnât son avis sur le meilleur remède à apporter à la crise. Jusqu'à present il s'était reposé sur les représentants de la nation du soin de punir, sans sortir des termes de la constitution, une cour conspiratrice; mais la situation s'était singulièrement aggravée; la déclaration du duc de Brunswick était connue dans tout Paris, et l'Assemblée nationale restait mactive. Le jour était-il donc arrivé où, comme Robespierre le l'il avait prédit, le peuple se passerait d'elle pour sauver l'État? Pendant que, d'une part, les Girondins paraissaient décidés à soutenir la monarchie à la condition de rester les maîtres du gouvernement, et que, d'autre part, d'ardents patriotes conspiraient dans des concibabules secrets ure insurrection devenue imminente. Robespierre se recueillait; i. examinait plus attentivement la question de la déchéance ou de la suspensió i du roi, s'interrogeait sur ce qui viendrait ensuits, et cherchait les movens d'empêcher la nation de tomber dans une anarchie d'où pourrait surgir un nouveau despotisme, après la chute de la reyauté. Le 29 juillet, il vint aux Jacobins armé d'un discours profondement médité. Suivons-le à cette séance importante; et, après l'avoir écouté, nous aurons à nous demander dans quelle mesure il influa sur cette mémorable journée du 10 août, dont nous entendons déjà retentir le tocsin. et qui, de l'ayeu de tous les historiens favorables à la Révolution, était nécessaire pour le salut de la France.

XV

La séance débuta d'une façon assez orageuse par la faute du député girondin La Source, qui, apres avoir rendu compte de la comparution de Bureaux de Puzy à la barre de l'Assemblée nationale, fit contre les

<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la currespondance... numéro 236.

<sup>(2)</sup> Itid., numéro 237.

fédérés une sortie natiendue. On leur avait permadé à tort, selou lus, que le danger était à Paris et non aux frontières, il failait, au contraire, les saviter à partir au plus vite. Ainsi la Gironde redouint aujourd'huila présence de ces hommes energiques, attirés cependant par un décret rendu sur la motion d'un de ses membres. Elle craignait que les féilérés ne se portassent à quelque entrepriso contre la royauté, contre cette cour de laque,le che attendalt le pouvoir, et cherchait à se débarrasser de ces hôtes importuns, sans se demander s'il était bien. prudent de les envoyer, à cette heure, grossir l'armée d'un général. que tout récemment elle avait elle-même vouls décréter d'accusation. Anthoine, l'ex-constituant, le maire de Mets, un des plus devoués amis de Robespierre, avec lequel il demeurant en ce moment chez Duplay, répondit vertement à La Source, defendit avec feu les fedérés contre des instructions malveillantes, et s'attacha à prouver que l'Assemblés. nationale avait besoin des départements pour accompir les grandes mosures nécessitées par les événéments, et dont il ne failait pas lausser l'initiative aux neu es sections de Paris. Passaul ensuite aux questions à l'ordre du jour, il parla de la déchéance conine du vœu presque unasame de la nation, non pas uniquement de la déchéance de Louis XVI, mais de celle de toute la famille royale, condition indispensable, à sesyoux, pour l'établissement de la liberté. La déchéance prononcée. Il demandait la convocation des assemblées primaires et l'admission de tous les catoyens dans les comices (1). Or c'était là précisément la pensée de Robespierre, pensée dont sans doute, aux heures du soir, dans la maison de Duplay, il avait longuement entretero son

Après un discours de Legendre, où le boucher patriote s'efforça de démontrer la nécessité d'une insurrection génerale, Hobespierre prit la parole, « Los grands maux appellent les grands remèdes. Les palliatifs ne font que les rendre incurables; les maux de la France anni extrêmes », communqu-t-il par dire. Ce début n'était pas d'un homme disposé à proposer une médecime expectante dont l'effet naturel cût été de laisser moutir le maiade, comme un historier l'en accisse si légèrement (9). Personne, au contraire, ne propose au peuple français de remède plus radical; personne surtout ne comprit mieux qu'il ne s'agissait pas seulement de détruire, mais qu'il faltait encore songer à reconstruire.

Allant jusqu'à la racine du mai dont, selon lui, l'Assemblée nationale



<sup>1)</sup> Journal des débats de la regrespondance et de la société, numéro 960.

<sup>29,</sup> Machallet, Brutorer de la Recolution, t. III p. 523.

avait eu les torts de dissimuler les causes en proclamant les dangers de la patrie, il ne croyait pas, comme tant d'autres, que le saint de l'État fût soulement attaché à la dechéance on à la suspension du rot. C'était la un de ces parhatifs insuffisants dont il avait parlé. Le mal, d le voyait à la fois et dans un pouvoir exécut, frésulu à perdre la Révolution, et dans une legislature qui ne pouvait ou ne voulait pas la sauver. Assez longtemps il avait engagé l'Assemblée nationale à s'armer de la constitution contre la coer, parce que, maîtresse de la force populaire et environnée de l'opinion publique, elle possédait en réalité une puissance supérieure à celle du roi, malgré sa liste civile et tous les movens de corruption dont il disposait. Eile avait entre ses mains le bonheur de la France, disait-il; mais, en fermant l'oreille aux plus aages conseils, et par des temporisations fatales, elle avait permis à la crise d'arriver au dermer degré « Il faut donc, » s'écria-t-il « que l'État solt sauvé, de quelque manière que ce solt; l'n y a d'inconsti-TUTIONNEL QUE CE QUI TEND A SA RUINE. » On voit avec quelle négligence ent lu ce discours capital les écrivains qui ont accusé de timidité les avis de Robespierre. Et combien il étert dans le vrai quand, après avoir déclaré qu'on n'aurait men fait si l'on se contentait de changer le chef da pouvoir exécutif, il ajoutait : « Il t.'y a qu'un people esclave dont les destinées soient atmehées à un radividu ou à une famille, la liberté et le bonheur public dépendent de la nature du gouvernement et du résultait des institutions politiques. » Le fléau le plus redoutable. a ses yeux, c'était cette tourbe d'intrigants dont un roi était entoure. et qui, sous son nom, abusaient du pouvoir exécutif et des trésors de la nation. « Dépouillé de la confiance publique, » poursuivait-il. · Louis XVI n'est plus rien par lui-même, et la royauté est devenue la proje de tous les ambilieux qui s'en partagent les dépoubles, » Celaallait droit, mon-seulement aux Feuillants, mais aux Girondus justement soupconnes d'intrigues pour ressaisir le ministère. Se rappelant l'espèce de tyrannie sous laquelle le pays avait été courbé lors de la suspension provisoire du rot, après la fui e de Varennes, Robespierre ne voyait qu'une meaure insuffisante dans la déchéance ou dans une pouveile suspension, a l'intrigue et l'ambition devaient encore tenir les rênes du gouvernement, si l'étendue du pouvoir executif demeura t toujours la même. « Qu'importe que le fantôme appelé roi ait d sparu. a le despotisme reste? » C'est ici le lieu de faire remarquer avec quelle insistance cet homme, qu'on accusera d'aspirer à la dictature parce qu'on ne saura trop de quoi l'accuser, essaya toujours de prémunir ses conditoyens contre toute espèce de dictature personnelle ou collective. Toujours il restera fidèle au dogme de la souveraineté natiounie non déléguée, et il perira pour n'avoir pas voulu, une fois dans is vie, se rendre coupable d'un acte dictatorial.

Autre question : après la chute du trône, le pouvoir exécuté sersi-u exerce par le Corps legislat. It a Je ne vois, a disast Maximilien, a diss cette confusion de taux les pouvoirs, que le plus insupportable de tion. les despotismes. Que le despotume aut une seule tête ou qu'il en ait neut cents, c'est toujours le despotisme. Je ne connais neu d'auni. offravant que l'idée d'un pouvoir illimité, remis à une essentiée nombreuse qui est su-demun des loss fitt-elle une assembles de anges » Il s'agit foi, ceci est bien à remarquer, du Corps législaté et non pas d'une assemblée constituante comme la Convention, destitamission sera de creer à la fois et le pouvoir égulatif et le pouvoir mécutif. La suspension ou la decheance, à laquelle il donnait de biaicité la preference, parce qu'eile ne pouvait être un jeu concerte euze la cour et les intigents de l'Assemb ée nationale, les paraissat dont devoir être combines avec d'autres mesures plus décisives. D'ailleurs, n'avait-on pas à prévoir les orages politiques qu'exciterait pécessarement cette modification profoode dans la forme du gouvernerent? A quelles mains conficration le soin de diriger le navire de l'Ext. L'Assemblee nationale n'avait-elle pas avoire sa propre impussate et appese la nation elle-même à son secours, en déc acant la gathé et danger! Une assen blee ch se heurtaient des passions rivales n'état pas propre à claindre la guerre civile dans le pays; elle ne possèlat pas de grand caractère, det ensemble et cette umon indispensibet #1 des moments aussi dificiles. Ny avait-il pas à s'en prendre à ceut qui, en préchant la confinnce tai sot dans le pouvoir exécuti, taixi dans les genéraux perfides à qui l'en avest remis l'énée de la Révilution, avaient endormi le peuple et conduit la nation au lord de précipion où elle était près de tomber ?

La question se redu aut, selon Robesperre, à des ponts trèsimples : ou le chef du peuvoir exécutif aveit été fidèle à la nation, et il faliant le conserver; ou hien il l'avait transe, et a. y avait lieu de si destituer. Use si l'Assemblée nationale, ce dernier cas admis, refisifi de prosoncer la dechéance, el e devenuit par cela même complice des attentais de la royauté, es il était urgent nors de régénérer à la los si le pourcir exécutif et la législature. D'ailleurs, en souffrant que la Fayeste et ses complices demourassent imponis, cette Assemblée avait, en quelque sorte, livré la patrie au despotisme militaire et masqué à sa sousion de la sauver; il faliait donc confler ce soin à de muveeux représentants; la convocation d'une Convention nationale semblat à Robespierre absolument pécessaire. En vain contre ce moyen



suprême présentait-on des objections de plus d'un genre; des inconvénients plus ou moins réels ne pouvaient balancer la nécessité évidente de l'employer. Mais, disait on, les aristocrates aussi désirent une Convention, les autrichiens et les Prussiens maltinseront les assemblées primaires. Objection d'in'r gants qui repoussent le vœu cu peuple français pour soutenir un édifice prêt les à écraser eux mêmes en s'écroulant. De la part des anstocrates, c'était désespoir, erreur ou stratagème pour rendre suspecte une mesure salu aire. Quant à la Prusse, à l'Autriche et à l'emigration, pouvait-on croire un seul instant qu'elles n'aimassent pas mieux avoir affaire à une cour perfide, a des mandataires faibles ou corrempus, qu'à une Convention sortie des entrai les mêmes du peuple, et digne des circonstances formidables qui l'auraient créee! — Est-ce que tout cela, est-ce que tous ces raisonnements de Robespierre ne vont pas recevoir de l'avenir une consécration éclatante!

On se rappelle avec quelle persistance, avec quelle louable obstination, avec quelle énergie, du temps de la Constituinte, il avait, à vingt reprises différentes, combattu la division absurde de la nation en citoyens actifs et citoyens passifs, servum pecus. Aujourd'hui encore. il y a des gens faisant profession d'aimer la Révolution, et qui n'hésitent pas à condamner le suffrage universel. Tristes liberaux, tristes démocrates que ceux qui prétendent fonder la liberté sur le régime des inégalités politiques, et oseraient prendre la responsabilité de partager de nouveau le pays en catégories distinctes. Robespierre ne manqua pas de saisir l'occasion de réclamer la destruction d'un privilège mique. Pouvait-on choisir un moment plus favorable pour intéresser tous les citoyens à la conservation et à la gloire de la patrie que celui où elle courait les plus grands dangers? C'était là le cas de rendre le droit de cité à tous ceux qu'en avant rejussement dépoudlés la première législature, s'écriait Rebespierre. « Expiez donc ce crime de lèse-nation et de lese-humanité, en effaçant ces distinctions injarieuses, qui mesurent les vertas et les droits de l'homme sur la quotié des impositions. Que tous les Français domiciliés dans l'arrondissement de chaque assemblée primaire depuis un temps assez considérable pour determiner le domicile, tel que celui d'un an, soient admis à y voter; que tous les citoyens soient éligibles à tous les emplois publics, aux termes des articles les plus sacrés de la constitution même, sans autre privilége que celui des vertus et des talents. Par cette seule disposition, your soutenez, vous ranimez le patriot sme et l'energie du peuple : vous multipliez à l'infin. les ressources de la patrie, vous enéantissez l'influence de l'aristocratie et de l'intrigue, et vous prépa-



reg une verstable Convention nationale, la scule legitime, la scule complète que la France aura jamais vue »

Les Français assemblés, continiant Robespierre, avaient charge d'assurer pour to riogra la liberté, le boaheur de leur pays et de l'unvers , car panais dans son cœur il ne séparait l'humanité, le monde, de In patrie où il ava i commencé de vivre. Comme, en définitive, la constitution actuelle était une des meilleures qui fins-ent aceties de la main des horages, la réforme de certains articles, de certaines lois contraires. à la Déclaration des droits, 'ui semblait suffisante pour arriver au résultat. des ré. Enlever d'une part au pouvoir executif des prerogatives tropétendues, et c minier dans une large mesure les moyens de corrigion. dont on l'ayant dete ; de l'autre, subordonner la puissance légialative à la nation, de figur que jamais les mai data rea du peuple ne se missent au dessus du souverain, telles étaient, acton lui, les modifications princapales à apporter au système constitutionnel les encore on peut admirer le soin avec legiel il veut qu'on s'atlache à préserver la nation de la tyrannie de ses réprésentants mêmes. Sachant, par l'étude et par l'expansence de trois ans de révolution, combien les hommes. pa general, mettent leur interêt personnel au-dessus de l'intérêt poblic quand ils peuvent le faire impurément, il voulait qu'à certaines. époques déterminées et assez exporochées, le peuple pût examiner dans ses comions la conduité de ses mandataires, ou tout au moins révoquer, suivant des règles établier, ceux qui auraient abuse de sa confignce. Il voulait surtout qui sucune puissance ne pôt se permettre distinct relà la nation d'exprimer ses vœux sur tout ce our interessait. le bonheur public. Une ces conséquences immédiates de ces prine.pes étnit le renouvellement de tous les directoires, imbunaux, fonctionnaires publics secrétement ligues avec la cour et souprant après le retour du despotisme. Robespierre ne se trompa t pas en attribuant la ense présente au mauva a vouloir le la plupart des délégués du peuple. à eur allisaco avec les ennemis de la révolution. Ne l'oubbons pas, cette Revolution, si débonisaire à l'origine, avait, par une rare imprutence, placé à la têté de prescué toutes les administrations, des triburaux et du tous les états-majois, des hommes attachés à l'ancien régime par leurs interêts, par leurs familles, et dont la conversion. de fraiche data sux scéas du jour ne devait pas être de longue derés.

A la vois tri te-paissante de la nation, on verrait, i n'en doutait pas, s'évanouir l'audace des généraux perfides, et l'armée, dégagee des chalacs qui l'attachaient à la noblesse comme un curps vivant à un cadavre, un o su peup e, s'elancer, sous des chefs patriotes, à la conquête de la liberté. Il ne se dissimulait pas d'ailleurs



les difficultés de tous gentes avec lesquelles serait aux prises une nation tourmentée par la guerre étrangère, menacée par la guerre civile et piacée par conséquent entre les mesures qu'exigenit au sareis extérieure et celles que las prescrivait le maintien de sa liberté. Duel peuple s'était jamais trouvé dans une situation semblable à celle du peuple français? Il avait fait une révolution; et un gouvernement, mélange monstrueux de l'ancien et du nouveau régime, cherchait à la ponir de cette révolution même, et se servait contre lui de toutes les armes de l'intrigue, de la corruption et de l'autorité doct il était dépositaire. La nation française voyant sa cause désertée, comme si le crime et la tyrannie pouvaient seuls trouver des appuis sur la terre : mais lois de désespérer, Robespierre s'écrisit : « Ainsi abandonnée, que dis-je! proscrits par le gouvernement nouveau, il faut que nous trouvious toutes nes ressources dans mus-mêmes. Il faut que nous nous élevians à tous les prodiges que l'amour de la liberté peut enfanter. A notre nort est attaché celui de toutes les nations; et pous avons à lutter contre toutes les puissances physiques et mora es qui les ont opprimées jusqu'à ce moment, nous avons à lutter contre les traftres numbreux et redouables qui vivent au milieu de nous, et contre nous-mêmes. Il faut que le peuple français soutienne le poids du monde, et qu'il dompte, en même temps, tous les monstres qui le désolent. Il faut qu'il soit parmi les peuples ce qu'Hercule fut parmi les béros. Out, le l'ai déjà dit dans plusieurs circonstances, et le le répète encore en ce moment, il ne nous reste qu'une alternative, ou de périr et d'ensevelir avec nous la liberté du genre humain, eu de déployer de grandes vertus et de nous resoudre à de grands merifices. » Étuit-il possible de parler à un peuple un langage plus digna, plus ferme, plus viril et plus à la hauteur de la attention, formidable cò l'on était arrivé l'

L'Assemb ée constituente s'était henorée jadis lorsqu'à la voix de Robespierre elle avait fermé à ses membres l'accès du ministère et des places dont le pouvoir exécutif disposait, et décrété leur non-rééli-ghilité à la prochaîne législature. Cette disposition, bien exécutée, ent, auivant Maximilien, épargné à la France bien des maux et bien des crimes. Il regrettait que certains membres de l'Assemblée actuelle enseent éludé la première de ces lois en portant leurs créatures au ministère et en sacrifiant à un vil intérêt les mesures et les principes capables de sauver l'État. Cette allusion à la conduite de Briasot et à celle de ses amis ranima dans le cœur des Girondum une baine mal étoufiée et de plus vives colères. Ils se sentirent d'autant plus froissés qu'à cette heure même ils subordonnaient les des-

Google

tinées de la Prance à la estisfaction de leur ambition (1), Tarrière seront leurs fureurs. Mais lichespierre avait trop de druiture et d'in-Sembilité pour calculer les rementaments amors et les calonnées popvalles aunquels l'exposait la divulgation d'une vérité importante à ma yeux. Il terraina donc l'impognat discours dont nous venens de repire compte, en ranouvelant, pour amoi dure, la proposition faite par lia, l'année précédente, au sein de l'Assemblée constituante : il savita l'Amenblée actuelle à s'honorer comme sa devancière en excluant ses membres. de la prochame Convention nationale, et à launer à d'autres le sois de bâtar le temple de la liberte. Par ce grand enemple de desintéressoment, elle est repoussé bien loin ces soupçons d'intrigues et de faction que ses ennemis s'émient efforcés de propager contre elle. -mas, pour cela, priver la patrie du sèle et du dévouement de ses membres, car ils pourraient la servir encore comme amples citaves ou dans les emplois dont la plupart d'entre ous étaient actuellement zavêtus. Mas les Grondins se montrérent sourds à cette invitation: s'ils armaient la patris, ils armaient sussi le pouvoir, le credit doct sont environnés les mandataires du peuple , et peu d'entre eux peuvaient dire comme Robespietre en descendant de la tribine . « Out nous fout-il de plus que le borhour et la liberté de notre pays? »

Ce discours, écouté avec un religieux mience, produssi un immente effet; la société en vota unanimement l'impression, impossible de se montrer plus net, plus affirmatal, de proposer des mesures plus raticules. En résumé, que demandant Robespierre? la déchéance d'ahord, pus, afin que le pays ne tomoêt point dans l'anorchie, la convociton des assemblées primaires et lésection d'une Convention nationale pir le suffrage universel. Quant aux moyens, il est aisé de voir qu'il perdu l'espérance qu'on pût les subordonner aux formes légales. Il feut que l'État soit sauve, coate que coûte, tel est son thème. « il n'y a d'inconstitutionnel que ce qui tend à se ruine (2). » Non, Robespierre ne figura pas au esbaret du Soleil-d'Or avec les principaux moteurs



<sup>(</sup>i) I bestrait se want d'une lettre de Briscot à madame Reland pout Serner ute simila ten que premat ce aus de la Garende avec les ministres nomires par ces seffance, a., l'a neval lière ministre et sun ordres de madame Roined. Je l'as envers pour min mars et pour Lautheum une liste de patrices à pineur; cur il doct toujouré seur que parcule lote coné he your. Tont nux amis [Popters évenués ches finiand. Voyan finance parformement, t. XXVIII., p. 91). Brival, dans sus rapport à la Conventement les papares trouvés ches Roined, n'a pas manqué d'institer sur cette lettre (p. 12 du maport : Camille Desmonhau a finand notte lettre comme ayant été advecée su manutre Roined personnellement ; mais s'une le un fait és la légievée de Camille. (Voyan Histoire des Svisseine, p. 36).

<sup>(5)</sup> Cut immonso d'accerre ent vienne en deure lignes par le Journel des débuts et de la correspondence, monocre 210. Il pient dans le repodre 21 du défineme de la Consi-

# LIVRE VIII. --- SINGULIÈRE CONDUITE D'ISSARD ET DE BRUSSOT 355

d'insurrection qui bientôt allaient entraîner les masses populaires à l'assaut des Tuileries; mais il fit mieux, il mens les idées au combat, et, gardien jaloux des principes décrétés en 1789, il chercha, avant tout, à empécher la Révolution d'aboutir à la dictature ou à l'anarchie.

## XVI

Le discours de Robespierre causa sux Girondina une irritation proiende. Par une conduite essez semblable à celle des Feuillants, ils venalent de fonder, en dehors de la société des Jacobins, où ils se sentaient décidément impuissants à dominer, le club de la Réusion. Dans la soirée du 30 juillet, on vint leur rendre compte du discours prononcé la veille par Robespierre à la tribune de la société des Amis de la Constitution, discours qui dérangeait singu ièrement leurs calculs. Amisitôt l'impétueux Isnard, prenant la parole, s'engagea, par une sorte de serment, à dénoncer non-seulement Robespierre mais encore Anthoine qui avait exposé les mêmes doctrines, et à faire tout ce qui dépendrait de lui pour les envoyer devant la cour d'Orléans. Brissot monta ensuite à la tribune, renchérit sur ces engagements et ces menaces. Était-il pos-

Action, p. - 814 h 848. On in trouve dans l'Mutoire perionentaire, à. XVI, p. 220. Il est curioux maintenant de voir comment il a été apprécié par M. Michalet. Roberpherre, selon le célèbre historien, e ne savait rien dire autre chose sinon qu'à fallast con voquer des amemblees primaires qui élutaient des électrors, et écax-el direment une Convention, pour que, cette assemblée légulement autorisée, on pût réfermer la constitution » D'abord il est tout à fait mexact de dire que Robespierre voulet le suffreço à deux degrés. D'un persego que sous avens mé il résulte, un contraire, qu'il savait voule veir la Convention sorde de suffrage universal, et le 1º août il demanda, furmellement cette fois, que les membres de la Con-vention fussont nommés directement par les assemblées primaires; ce se fut sertes pas en faute el l'Assemblée légulative en décide autrement. Ensents M. Michelet. emes complétement de dire que Robespierre demandant présiablement la déchésage et la milut de l'État, par que que moyne que or fet. Au rente, les événements, occa est à remarquer, survivent à peu près la marche indiquée par Robespierre. Mais avec la façon de proceder de M. Michelet, en arrive facilement à conclure que e une médecine tailement appearante sot ou l'effet naturel de la secripourir la malada. a (Histoire de is Missistern, t. 3. p. 523). Quant à la conducte de la Girande en out graves airconstances, M. Michelet Penveloppe d'un alleuse pradent. a Elle bésits, » dit-il négingomment (p. 637); meis il se garde hien d'exposer les motifs réels, sérieux qui la firent hésiter, et surtout de parler de l'increyable sorme de Brissot contre les républicaire. En revenche il s'extesse avy Danton, et la lone fort d'avoir, suz Cordelters, appelé les eltoyeus actifs anné ben que passifs à défendre la constitution. Roberpierro, lui, détrainsit toute espace de distinction; s'était mieux. Mais M. Michelet n'en dit mot. O Muse sévère de l'histere, est ce là te justice? est-es là ten impariisité?



sible de se lainter entraîner plus lous par des baines personnelles, et n'y avait-il pas quelque chose de criminel à comploter, à paralle heure, de traduire devant la haute nour d'Orléans deux estayens s'un patriotisme si éprouve? Le député Dubois de Bellegarde assistat à cette séance; il se levs indigné, protesta hautement, déchira sa cirte d'entrée, et sortit en déclarant qu'il ne remettrait plus les parts caus cette société (1).

Cas faits, révelés le suriendemam, 1<sup>est</sup> août, au club des Jacobus par Desheux et par Merim (de Thiorrelle), y causèrent la plus vive sus-sation. Merim affirma tenir de Mouteau du Gerss et de Buampa qui les rôles avaient été distribués pour faire mettre en état d'accusation Robuspierre et Anthoine, et qu'innard et Brissot s'étnient chargés de demander le décret d'accusation à l'Assemblée nationale, en se foudant sur ce que ces deux citoyens avaient, par leurs discours, provoqué à la déchéance du roi, mesure dont Morlin se déclara santi le partisan. Un troisième membre attesta la vérité de ces faits, et, accisant Brissot de trabison, il réclama la radiation de son nom sur les registres de la societé.

Robuspierre présidait. Intéressé personnallement dans la discusion, et sentant qu'il ne pouvait lui-même mettre aux voix cette proposition, il quetta le fauteuri où it fut remplacé par la premier secrétaire. Astheine, irrité, s'éleva avec une violence extrême contre Brissot. I lui reprocha, en prenant la France entière pour tâmoin, d'avoir fait déclarer la guerre avant qu'on fût prêt à la souteur ; d'avoir consumment parsecuté les patriotes et détaché Verguaud de leur parti; de tromper le peuple enfin en cherchant à lui persuader que tous les dangers de la patrie s'évanogiraient substement as l'on rappoint se ministère Raland. Clavière et Servan, et il appuya la motion de le rayer de la Late des Jacobina. Aux ridicules monaces d'Isnard et de Brisos. Roberpierre aima mieux opposer le dédata le plus absolu ; il récome l'ordre du jour, puis proposa à la somété de nouvelles mesures propres, selon lui, à sauver le pays, longstant sur la méconaité ce la convocation d'une Convention nationale, il demanda cette fois trespettement, très-catégoriquement que les membres de cette Convestion fument nominés directement par les assemblées primaires, et qu'ils ne pussent être chosis ni parmi les membres de l'Assemblée constituante, or parmi coux de la seconde législature. Dans aon précédeté



<sup>(</sup>I) Voyes is numbro 242 du Journal du stitute et de la gerrespandance de la Scotte. Séante du 4º acût en con facts furest attentés par Desfeux, Merku (de Th.cavil.e). 40 tm tromème membre qui n'est pas nommé. Voyes aussi a deposition de Chabet dam le proche des Girendine. [Histoire parlementaire, 5, XXX, p. 42.]

discoura, il avait invité los députés actuels à donner un grand exemple de désintéressement en s'interdisant l'accès de la prochaine Convent.on; aujourd'hui il étendant cette exclusion aux membres de la première Assemblée, se fermant à lui-même les portes de la nouvelle Constituante. Il était difficile de pousser plus loin le renoncement, et, en vérité, devant la persistance de certaines accusations d'ambition dirigées contre Robespierre, on ne peut s'empêcher de sourire. Partisan des courtes législatures, il aurait voulu que la session de la Convention ne se prolongeat pas au delà d'un an; car il trouvait dans le fréquent renouvellement des assemblées l'avantage de préserver les mandataires du peuple de la tentation d'abuser de leur pouvoir (1).

Il avait à peine cessé de parler qu'une députation de la section Mauconseil venait communiquer une pétition qu'elle se proposait de présenter à l'Assemble en ationale pour demander la déchéance de Louis XVI, promettant d'avance de s'ensevelir sous les rumes de la liberté plutôt que de souscrire au despotisme des rois. Toutes les sections de Paris, moins une, s'étaient prononcées dans le même sens (2). Le terrain, comme on voit, devenait de plus en plus brûlant. L'avant-veille était arrivé un puissant renfort pour la Révolution : le bataillon des Marseillais avait fait aon entrée à Paris. Quelle ne dut pas être l'émotion populaire quand on entendit ces hommes à l'allure martiale, au visage bionzé par le soleil du midi, entonner un chant de guerre inconnu ; quand surtout éclata cette strophe qui peignant si hien, en quelques vers, la situation présente.

Que vent catte horde d'esclaves,
De traitres, de rois conjurés?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fors des longtemps préparés?
Français, pour nous, ah! qual outrage!
Quel transport il doit exciter!
C'est nous qu'on ose méditer
De readre à l'antique esclavage!
Aux armes, ortoyens, formes van hataillons,
Maschens, qu'un sang impur abreuve nos sillens!

A ces paroles, cadencées dans des notes tantôt suaves et mélancoliques comme le chant d'une mère, tantôt terribles et retentissantes comme le clairon sonnant la charge, quel cœur pouvait demeurer in-

<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la correspondence de la Société des Auste de la Constitution, numéro 242.

<sup>(2)</sup> Voyez les Annales patriotiques du 38 juillet 1792.

différent? Le peuple sentit s'accroître se fièvre de patriotame, et, et souvenir de coux qui les premiers avaient fait retentir l'hymne socré à ses oreilles charmées, il l'appela la Massettaise (!).

Cela seul aurast suffi à rendre les fédérés de Marseille chem m peuple de Paris , ses bruyantes marques de sympathie compessional largement les calomnies dont les feuilles royalistes et les lociles payés. par la liste civile poursuivaient ces intrépides soldate de la Révolution. Une compositance toute fortuite accout encore leur popularité. La sonde leur arrivée, ils se trouvaient aux Champs-Élysées, où un besquécivique leur avait été offert. Non loin d'eux éta est attablés des gressdiars du bataillon des Fi les-Sant-Thomas, composé en majours parte de Feinlants, d'hommes dévoués à la cour Les convives royalistes se répandrent en propos touclents et en blasphemes contre la batini; à quel la foule répondit par des huées et des cris d'Indignation. Les grenadiers a etant jetés, le sabre à la main, sur les apectateurs désamés, ceus-ci appelèrent les fédérés à leur aide, et une mas s'ensent, dans laquelle plusseurs hommes du bataillon des Filles-Saint-Thomas fiscent blessés, L'émotion caimée par cette lutte gagna bien vité 🎏 divers quartiers de Paris; la cour prit l'alarme, et l'agitation fat si une aux Jacobins que Robespierre, qui présidait, crut des our se couwe et suspendre la séance (2).

Cette coll sion sangiante, il accusa la cour et les Feuillants de l'avez provoquée afin d'effrayer la bourgeoisse finaide et d'avoir en prétitée de désarmer les Marseillais. Tout lui semblait présager une grande conspiration royaliste que le sejour des fédéres à Paris empéchait set d'éclater. En voyant les defenseurs de la liberte indignement trabs ou abandonnes, les partisans du despotisme comblés de l'heralités et payés avec magnificence, en presence de la guerre déclarée au peuple, non-seulement par les nouverains de l'Autriche et de l'Altemage mais par les généraux, par la cour, par les directoires, les tribunant, les juges de poix de Paris, par tous ceux que ce peuple avait urés de néant, il ne comprensit plus qu'un moyen de salut, c'etait de s'elever au plus haut degré d'energie, de s'embraser du leu qui échaultui les fédérés un Marseille. Alors s'adressant à la cité phocéenne, dont les intrépides anisms vanaient a'unir à coux de la capitale pour livrer au intrépides anisms vanaient a'unir à coux de la capitale pour livrer au



<sup>(</sup>I. La Chroniper de Peris du 99 noté 1799 la denne tout spière : encompagnée de tette note : e Les parales sont de M. Rouges, espitaine du géum à Humague. L'est é fui composé par à lemand pour l'armée de Beron. Le tout les toueres que l'obtapperé de Marseille, où il étoit fort à la mode. »

<sup>(2)</sup> Jerrard des détacte et de les correspondence de la Sociéé des Asses de la Contélhetion, remains 262.

despotisme un dernier combat, il lui rendait ce public hommage :

Marsellie, tu peux élever une tête orguellleuse entre toutes les cités qui ont fait la gloire du monde. Rome à demi libre donna des fers aux nations; Sparte conquit et conserva la liberté pour elle et pour la petite contrée qui l'environnait; Marseille, attachée aux destinces d'un grand État, luttant depuis plusieurs années contre toute la puissance des tyrans perfides qui l'oppriment, contre l'inertie d'une multitude unombrable d'esciaves malveillants, semble entraîner, presque en dépit d'elle-même, la France entière à la liberté (1). > La popularité dont Robespierre jouissait parmi les Marseillais était déjà d'ancienne date; on n'a pas perdu le souvenir de certaine adresse aux Jacobins dans laquelle son nom était porté aux nues (2). Des hers plus intunes s'établarent encore entre eux; et pourtant, qui le croirait? du milieu d'eux devait sortir un de ses plus acharnes calomniateurs.

## HVX

Il y avait alors à Paris un jeune Marseillais, dont le courage et la beauté ont été suffisamment vantés, et qui longtemps a passé pour l'objet des préférences platoniques de madame Roland. Il s'appelait Barbaroux. Ce fut lui, s'il faut l'en croire, qui appeta de Marseille six cents de ses concitoyens (3). C'était un partisan décidé de la déchéance et de l'insurrection; si donc il était l'ami de M. et de madame Roland, et s'il formait avec eux, comme il le dit, le projet de fonder, au pis ailer, une république dans le Midi, il ne pouvait être alors l'homme de Brissot, puisque celui-ci appelait sur les republicains « le glaive de la loi. » A cette époque, tout nous porte à le croire, il était un des plus chauds et des plus sincères admirateurs de Robespierre. Un peu plus tard, il est vrai, cédant à la phissance de l'intrigue, entraîné peut-être par les beaux yeux de madame Roland, il passera dans le camp de la Gironde, comme tant d'autres que n'avaient pas manqué pas de circonvenir les Girondins.



<sup>(1)</sup> Defenieur de la Constitution, numéro 11, article insitulé : Sur l'erricle du Morsilles d Paris. Outre est article et le discours pronence le 29 aux Jacobius, ce numéro contient un certain nombre de lettres et de rapports sur la attation auté-

<sup>(2)</sup> Voyez le premier volume de cette histoire.

<sup>(3)</sup> Hémoires de Barbarana, p. 40.

Nons avons sous les youx une lettre précieuse de Guiter, député des Pyzénées-Orientales, un des Girondins avrachés à l'échafaul par Robospierre. De la prison de la Force, il explique à son assivuir comment, après avoir été longtemps son admirateur enthousseste, il en était venu à grossir le pombre de ses adversaires, de ses détracteurs : « Canont les journeux corrompus qui, vers la fin de la session de l'Assemblée législative, t'out présenté aux youx de toute la France comme un ambitique qui vouloit s'élever our les débris de la liberté, qui ne vouloit pas de constitution. Pleia de cas funestes préventions, l'arrival à Paris. L'intrigue qui m'avoit dejà rempli de préventions m'attendoit aux portes de cette cité. Simple et confiant, j'en si été la victime; autant ja t'avoia estimė, mytant je t'ai hai; autant je t'avois cris un arridu peuple, autant je t'a: cru son ensemi... (1). » li ne failut rien mousque la noble condute de Bobespierre à l'égard des signataires de la protestation contre le 31 mai pour deseiller les yeux de Guiter et de bien d'autres de ses collègues.

Done, nous le répétous, à l'heure présente, Barbaroux, sans aucus douts, était de cour et d'âme avec Robespierre. Plus tard, proscrit et errant, il travestit, dans des liémoures écrits d'une plume trempée dans le fiel, ses premiers rapports avec lui; mais ces liémoures, pleuss de mensonges et de calomnies, ne sauraient avoir aucune valeur historique (2). Barbaroux y raconte que, peu de jours avant l'insurrection du 14 soût, un abbé « couvert de guentiles, » et qu'il donne comme un ami de Robespierre, vint le prier de passer à la manne où l'attendaient Fréron et Panis (3). Ce suprême dédais pour les guencles peut pe-

<sup>(7)</sup> dette lettre hit partie de la collection Porties (de l'Otan), inquelle surderme une firale de lettres adresses à Bobespoure, lettres médites pour le plaçant, et dont nous prantières des oppes textuelles dons à l'obligances de M. Dugust-Maisfoux, de Nanton. Con lettres provientes de la maise des papers de Enbespoers. Les l'hermidoriers et aont hon gardés de les publier, parse qu'elles rédenment à ninnt une partie de leurs nalemanes, et mortacest à nu leurs mouseages et que d'ailleurs ils capéquent readre les hoursess qu'illes avaient dontes est une conquête historique. Amant passonné de la présid, mons devons su convertennel Porties qu'elque resonnanzame de ninvert paux agéanti les présient documents qu'il n'étant appropriés.

<sup>(3)</sup> Un jour, even le Constituente, Barbaroux, ayout lu deue le journal de Comille Degmention une lettre en se trouvais l'éloge d'un de ses queritoyens avec leque fifest en rivelité, estrett annotée de Massaille, ou il sorupe, t les fonctions de servitaire général de l'armée, une réponte que Camille, pour de houses vaiseux anne donte, un voului par énéeur. a J'ai su dopuis, a fort Barbaroux (p. 9 de ses Frencese, a que Camille Degmentaire trafiqueix de con frantières, et qu'il avait rejoné me lettre porte que je n'y avair par jount une comme de 200 fivres, a Impossible de quienneur plus lastement les gens. Voilà le ten général de ces Mémoires.

<sup>(2)</sup> Serbaroux no det millimont que se fut de la part de Rebespierro (p. 62), st M. Midwist s'est trompé en le disent 4, III, p. 867). M. Louis Biane a commis, de

rattre choquant dans la bouche du républicain Barbaroux, mais passons. Il se rendit à la mairie. C'était Panis lui-même qui l'avait fait prier d'y venir, voulant l'inviter à user de son ascendant sur les Marsellais pour les amener de la caserne de la Chaussée-d'Antin à celle des Cordesiers, où les patriotes les auraient sous la main (1). Barbaroux convient de ce fait, mais il ajoute qu'ensuite on lui tint des discours mystérieux dans lesquels il crut démêler l'intention de donner un dictateur à la France, sur quoi il se serait récrié avec horreur.

Jusqu'ic. Robespierre n'a aucun rôle , son nom n'est même pas prononcé dans cette première entrevue. Mais Barbaroux, — toujours d'après son propre recit, —est convié à une nouvelle conference chez l'hôte même de Duplay (2). Il y va, accompagné de Baille et de Rebecqui. Sous la plume fantaissite du conteur marseillais, la modeste pièce qui servait à Robespierre de chambre à coucher et de cabinet de travail. se transforme en un joit boudoir où son image était répétée sous toutes les formes et par tous les arts. Barbaroux nous le représente peint sur la muraille de drone, gravé sur celle de gauche; il nous moutre son buste dans le fond, son bas-relief vie-à-vis, et, épare eur les tables, une demi-douzaine de Robespierre en peutes gravures (3). Un écrivain de nos jours a trouve moyen d'exagérer encore cette description ridicule; le joit boudoir devient une crais chapelle, où, sur les murs, sur les membles, se trouve reproduite l'image d'un seul et unique dieu, Robespierre, toujours Robespierre. Suit une énumération à peuprès textuellement copiée dans les Mémoires de Barbaroux, et après laquelle notre auteur conclut que, de quelque côté que se tournêt Robespierre, il ne pouvait éviter de voir son image (4). Non, Robespierre

reste, la même erreur (t. VII, p. 29) ; seulement il est loin de croire, comme son émiseus confrère, à la sincérité du récit du parrateur marsoillais.

<sup>(1)</sup> Déclaration de Panis his Couventien. Séance du 25 septembre, Yoyas le Mondour du 27 septembre 1792.

<sup>(2°</sup> M. Michaiet, qui suit pas à pas Barbaroux mas avertre le lecceur des sources dimiteuses et équivoques où il a puisé ses renneignements, trouve moyen de renchérir sur ses écrit d'un mortal canomi. Robospierre, qu'il suppose jaioux de l'influence de Dantou, « fit prier, » dit-si, «Barbaroux et Rébecqui de passer chez sur » (t. III, p. 647), Barbaroux s'était contenté d'écrire : « On m'invita le lendemain à une autre confictues chez Robespierre. » Mémoires, p. 63.

<sup>(3)</sup> Némoures de Barbarens, p. 63.

(4) Michelet, Histoire de la Révolution, t. III, p. 547. M. Alexandre Dumas, dans son agréable roman de la Content de Chorny, a trucé de la chambre de Robespierre and peinture toute semblable, en sorte que si l'on ignorait que l'un et l'autre out puis dans les Missoires de Barbarous, on pour ait croire que l'historien a copié le romaneier. Mais, du moiss, le roman a-t-il des hosnoss sévèrement interditen à l'histoire. M. de Lamartine, avec bien plus de mesure, s'est aussi integra du récit de Barbarous (Missoire des Dérondine, t. III, p. 92).

n'avait pes à ce point le culte de sa personne; naus durons aulieurs ce qu'était su getrie chambre, pieusement et sanglement ornée par des manos amios, mans il a était par défendu sons doute à ses hôtés d'avoir son image reproduite par le pincesa, par le burin et le diseau. Ce fiit vraisemblablement dans le salun de Duplay que fat reçu Barbaroux. Lh. il put voir le grand portrait en pied de Robespierre peint par Cérard, detruit en 1915, et dont nous avons déjà parle; il put voir, près de la cheminée, le médaillon modelé par Collet en septembre 1791, que, pasqu'à sa mort. Eléonore Dupley garda comme une relique secrée, et, sur les meubles, des statuettes et des gravures du tamps. Qu'à une année de là, écrivant de memoire, et voulant ridiculiser ('homme, qu'il avait poursulvi de nes calomnies, il sit établi une confusion volontaire, cela, maiheureusement, est assez dinas l'urdre des choses de ce monde; mais n'est-il pas regrettable que des écrivains sérieux, et d'un si grand. talent, acceptent, comme paroles d'Évangole en quelque sorte, des fadauses sorties de la plume d'un ennemi?

Arrivona maintenant à cette fameure entrevue, destinée à devenir le texte de l'absurde scrusation que, par la boache de Barbaroux et ca Rebecqui, les Girondma intenteront contre Robespierre des les prémières seauces de la Convention notionale. Après avoir parlé de la Révolution, et s'être besuccup vanté de l'avoir accélérée, Robespierre, toujours d'abrès Barbaroux, soutint qu'elle s'arréterait si quelque homme extrémement populaire ne s'en declarait le chef et ne tui imprimait un nouveau mouvement (1). Sur quoi Repecqui se serait fièrement écné : « Je ne veux pas plus d'un dictateur que d'un roi. » En nortant, cominue Barbaroux, Papis nois serra la main, « Vois avez mal saisi la choie, nous dit-il, il ne s'agissait que d'une autorité momentanée, et Robespierre est bien l'homme qui conviendrait pour être. à la tête du peuple (2) » Autant de lignes, autant de mensonges. L'amertion prétée à Bobespierre unt la recessité d'investir un borcusé. populaire d'une sorte de pouvoir supréme est démentie par tous ses actes, par toutes ses paroles. Son immense discours du 27 juillet, aux Jacobina, ne roule-t-il pas tort entier sur les périls de la tyranne, sur les précautions à prendre afin qu'une fois le trône regiversé, un desponsine se vienne pas succéder à un autre? Qui donc maista davantage pour que le peuple conservat la plémituen de sa souversineté, pour qu'en turun cas ses mandataires ne pussent se rendre indepen-

(3) Himairea és Barbarous, p. 64.

<sup>(1)</sup> Days son accumitou devant la Convention, Barbaronn n'esa peut prétur ce lanfinge à Rebuspierre : mais dars set Housess il pouvait ment y en toute élement. Veyet le Moniteur du 27 septembre 1792.

dants de lui, et exercer la dictature en son nom? En vérité, il faut avoir oublié toutes ces choses, dites en face de tout un peuple et conservées par la presse, pour ajouter foi un moment aux mensonges de Barbaroux! Est-ce que, par hasard, dans l'intimité, Robespierre aurait tenu un autre langage, lui, l'homme à la rude franch se, aux convictions d'arrain? Il en était incapable. Et quand, le 20 juillet, s'épanchant dans le sein d'un de ses plus fidères amis, d'un de ses plus chers confidents, il écrivait à Couthon cette lettre que nous avons citée tout entière, ne manifestait-il pas surtout la crainte que la Révolution ne s'abimàt dans quelque despotisme dictatorial? Voilà donc, de ce côté, Barbaroux bien et dûment convaince d'imposture.

Reste le propos attribué à Pams. En bien! le 25 septembre 1792, en pleine Convention, Barbaroux reçut, sans le relever, le plus sangiant démenti; et ces paroles de Pams : « Je ne sais ce que je dois admirer le plus ou de la lâcheté, ou de l'invraisemblance, ou de la fausseté de sa délation, » (1) ne mi arrachèrent pas un mot de réponse. Mais Panis alla plus loin. La participation très-active prise par lui aux événements du mois d'août l'avait mis en rapport avec les chefs des Marseillais, i. les adjura de déclarer si jamais il leur avait parlé soit de dictature, soit de Robespierre; et certes, dit-il, « si j'avais conçu le projet qu on nous attribue, ce n'est pas à Barbaroux seul que j'en aurais parlé (2). » Aucun des chefs marseillais n'appuya la dénonciation du députe girondin, et, sur ce point encore, il demeure convance de meusonge.

Ce fut, du reste, une nouvelle tactique de la part de Brisiot et de ses amis d'accuser Robespierre de chercher à usurper le pouvoir national. Les Girondins, on s'en souvient, avaient essayé de le cépopulariser en le dénonçant comme membre du comité autrichien, en prétendant qu'il avait assisté à des conferences chez la princesse de Lamballe; mais ces grossières inventions n'avaient pas tenu devant le dédain public. C'est pourquoi, changeant de batterie, ils l'accuseront, devant une nation jalouse de cette liberte à la conquête de laquelle il avait tant contrib ié, d'aspirer à la d'acture, et nous verrons avec quel art infernal ils travailleront à propager cette nouvelle calomnie. Rapprochement singulier l quand les Thermidoriens voudront tuer Robespierre, ils l'accuseront aussi de royalisme, de tendances dictatoriales, et nous montrerons à quals procédés indignes, ils seront obugés de re-



d) Le Monttew, rédigé sous dans un sens tout girondin, a ou soin de passer sous alence ces mots que prononça Penus avant de demander à Barbaroux où étaient ses preuves et ses términs. Vayez Lettres de M. Robispierre dess commetteus, numéro 1, p 47.

(2) Voyez le Maniteur du 27 septembre 1792.

énurir, comme les Girondins, pour propager ces idées dans les manns et briser une populatité qui avait résisté à tent d'asseuts.

## XVIII

Cependant, de minute en minute, la oituation empirat; l'inottionee populaire s'accrossant des résutances que semblait apporte le Corps legislatif à donner satisfaction à l'opinion publique Le 3 sett. Pétion, à la tête d'une députation de la commune, parament à la barro de l'Assemblée, et demandant, au nom de peuple, la déchémos du roi. Saon tenir compte de ce vous, l'Assemblée annulait, le lettemans, la delibération par laquelle la section Manconseil s'était ééclirée debee du sempent d'obénance. Mans, presque en méme temps, se résentait une députation de la section des Gravalhers chargée de réc 2007 la mise en état d'occusation de Louis XVI. Les inquiétudes, les co-eres, les méliances étaient encors augmentées par les provocations mosmates des feuilles royal stes qui, autant que les feuilles patriotique, semblaient avoir bâte d'en finr, ce les-es par l'insurrection, celles-là par un coup d'État. De Parge et André Chéaser, dans la Journa de Ports calconoment à qui bieux mour. Le premier présentat que libbest ierre avait coulé à ses aum combien il lui serait doux de faire semessiner La Fayette, et al démonçait comme des malfaiteurs les solcats renvoyés de jeurs corps depuis le commencement de la Révolution par des officiers de l'ancien régime. A la suite de cette duaunhe était môré le manifeste du duc de Brumwick, contre legue , en revanche, la justnel royal sie ne trouvait pas ane parole d'indignation. Tout presagest un dénotrrent prochain. La cour ne restait pas mective et préparit du redoutables moyens de défense. Tancis que le château se rempissas d'anno dévoués, les fidèles betaillons sunsen que traigne leur caurai 🛎 Courbevoic pour venir s'installer aux Tuilerien.

Los particars de l'insurrection, de leur côté, ne dissimilaiert pus leurs projets : on déliberant au grand jour, en présence de la nation, survant la propre expression de Rubespierre (1). Dans la journée du à arôt, le directeure insurrectionne, des fédéres tent séance au Cadron-Beu, sur le boulevard, chos le restaurateur flancelin. Parmi les asserants, en remarquait Summ (de Strasbourgi, Westermann, Santerre, Anthélie et Camulle Desmoulies. Le soir, sur les huit heures, s'il faut en crate une relation de Carra, une nouvelle conférence out heu dans le propre

<sup>(1)</sup> Different de la Genetifetten, mandre 12, p. 671.

demeure de Robespierre, chez son ami l'ex-constituent anthoine, à qui les Duplay avaient offert l'hospitalité durant son séjour à Pars. D'après le Girondin Carra, madame Duplay, offrayée de ce conciliabule, se serait présentée vers les onze heures dans la chambre de sen hôte, et lui aurait demandé s'il voulait faire égorger Robespierre; à quoi Anthoine aurait répondu ; « Se quelqu'un dont être égorgé, co sera nous sans doute. Il ne s'agit pas de Robespierre, il n'a qu'à se cacher (1), » L'effroi d'une femme en de telles circonstances à avait rien que de bien ordinaire; pourtant madame Duplay était une personne d'une énergie peu commune ; son admiration pour Robespierre tenant en partie à l'inébranlable fermeté de celui-ci; donc, pour plusieurs rassons, nous n'ajoutous aucune foi au récit melveillant de Corra. D'abord A est fort peu probable que, dans la maison dont il était l'hôte, Anthoine se soit exprimé d'une façon aussi desobligeante pour l'ami dont il partageait tous les sentiments et toutes les opinions ; ensuite, s'il y avait danger pour Robespierre, ce n'était pas lorsqu'il émettait un avis dans une conférence secrète à laquelle assistaient un petit nombre de personnes, mais bien lorsqu'il réclamait si hautement, à la tribuno des Jacobins, la déchéance de la famillo royale et la convocation immédiate d'une Convention directement nommée par teus les citoyens. Maintenant, ajoutous que lursque le Girondin Carra, journaliste d'une réputation fort équivoque, écrivit, après coup, son Prieus hustorique et très-exact sur les causes et les auteurs de l'insurrection du 10 noût, précis dans lequel il se donne naturellement le beau rôle, la scission était devenue irreparable entre Robespierre et la Gironde, et que les ecrivains de ce parti ne négligeaient aucune occasion de jeter quelque défaveur sur l'homme à la perte duquel les Girondins s'acharmaient avec une obstination sans exemple.

Si Robespierre ne figura point parmi les meneurs des faubourgs, il n'en demeura pas moine constamment sur la brêche pendant les jours qui précedèrent la grande insurrection du 10, tantôt aux Jacob ns, tantôt à sa section (celle de la place Vendôme), et l'on n'ignere pas combien furent suivies, à cette époque, les assemblées sectionnaires de-venues permanentes (2). Les préparatifs militaires dont le château des Tuileries était le théâtre avaient fait croire à de nouveaux projets de faite de la part du roi ; les Suisses qui hivousquaient dans les couns étaient là, disait-on, pour protéger son départ. On estimait à près de quatre mille le nombre de ces soldats étrangers. Mais le régiment suisses

Voy. le récit de Carra cuté dans l'Histoire parlementoure, t. XVI, p. 270.
 Arrêté de la municipalité signé Pétion et Reyer. Voy. à cet égard la Chronique de Porte du S poût 1792.

an grand complet était de deux mille quatre cents hocames toat as plus : ce que no manqua pas de rappeler Real, aux Jacobins, et il es tira la conséquence qu'on avait revêtu d'uniformes suesses doute à tress conts soldats de l'apraence garde du roi, restée stationnaire à l'École un itaire, maigré son licenciement (1). A cette même sésace (c'était le dimanche 5 acôt). Robespierre prit la parole ; « Toutes ces mesures. » dit-il, a annoncent une conspiration prochaine, contre laquelle il faut employer autant d'énergie que de prudence. » La fuite du roi, nous le savons aujourd'hui, avait été longtemps agrées dans le conseil és la couronne, et La Fayette avait proposé un plan mees bien combiné. Or, l'interêt que les esnemis plus ou moins déguisés de la Révolution trouvaient à posseder Louis EVI au mineu d'esta, au sein de l'armée dont is avaient le commandement, explique suffisamment pourquet cette fuste paramaant dangereuse aux patriotes. Selon Robespierre, la présence de la personne du roi importait, sinen au salut public, du moins à la conservation de beaucoup d'individes. Ne doutent nullement d'ailleurs des projets de départ. Il terminait par ces mos un discours dont le journal de le société ne nous a conservé qu'un résumé. fort incomplet. « Je conclus donc à ce que, deux choses étant indispresablement nécessaires, l'une d'empêcher que la roi ne parte. l'autre de veiller à ce qu'il ne lui arrive aucun mai, ni à aucun individu de sa famille, il est du devoir de tout bon catoyen, de tout vraipatriote, de toutes les autorites constituées de veiller, et de surveiller la château (2L »

Trois jours après (le 8), un député de la Somme, Saladin, dénonça au club l'inciviame de son département. Le brunt courait alors qu'il avait été question, pour mettre l'Assamblée nationale à l'abri de toute



<sup>(1)</sup> Journal des débate et de la correspondence de la Sacialé, pagedro 264.

<sup>(2)</sup> I had. M. Michalet a door did han mai reassigné loraquil a derit. A Robsephere no ditricule mur mux l'acobins, et très-problèment et s'abstracty sier, pour n'expersor nulle opinion sur les memores musécutes qu'il convenut de prendre. Il laises passer le jour, ordinarement étaiss dans les révolutions de Paris, le dimanche 5 soft. Il se tot le 3, il se tot le 6, et ne recouvre le pare, a qu'après que ce jour fut passé, le 6 moût » (Huille in Revolution, s. 12, p. 550. Trais arrours en moires dents lignes i Ou vous de vus tumment établequerre ne dit rote le tour du dimanche 5 soft, sux décobins, et nomment rets-probablement (l'albettet d'y alles II g'equit to le 3 des veus la minue avait d'é d'une tres-médiante impertance, comme ou peut s'en rendre compte (numere 340 de dourset de défeits etc.). S'il avait été usur, le 4, c'était par l'angelleme raison que es jour-le il n'e avait par qu'après aux jours, le dimanche en plus, Comment sola a-t-il échappé à M. Misshalet? Enfin l'étament histories en plus, Comment sola a-t-il échappé à M. Misshalet? Enfin l'étament histories en plus, Comment sola a-t-il échappé à M. Misshalet? Enfin l'étament histories en pour de remple proque tout entrès par un manuement dimanue de Réal; mais Rabespierre repareit à la tribone le mercrafi il noft, comme en pout à un entreinere, a unt-h-dire à la demistre piance des Jacobine avant l'interrection-

pression et de toute insulte, de la transférer à Rogen ou à Amiena. Le roi était même impatiemment attendu dans cette dernière ville, dissit Saladin. Robespierre monta à la tribune pour démontrer qu'il était bien difficile de réaliser ce projet de translation. Si la proposition en était faile, d.t-il, si les Maurys de l'Assemblée législative venaient se plaindre de mauvais traitements, ce serait sans doute afin de détourser l'Assemblée de la grande question à l'ordre du jour. Pour lui, il engageant les patriotes à ne pas être dupes de cette manœuvre, à repousser toute discussion ayant pour objet de prétendues insultes faites à des députés, comme à l'Assemblée constituante on passait à l'ordre du jour sur les plaintes des Maurys, et à aborder enfin avec courage la question capitale de la déchéance du roi (1). Au reste, cette question venait de faire un grand pas par le vote de l'Assemb ée législative qui, dans la journée, avait, à une forte majorité, innocenté La Fayette. L'heure approchait où la nation allait prendre le parti de se sauver par elle-même; mais en même temps approchait le moment redoutable des vengeances populaires. Se fondant sur ce que des listes de proscription contre les patriotes circulaient à la cour et jusque dans les camps étrangers, Goupilleau (de Fontenay), aux Jacobins, revendiqua pour le peuple le droit de former, lui aussi, des listes de proscription contre ses ennemis; et pour éviter toute confusion, pour bien fixer l'opinion publique sur le compte de chaque incividu, il demanda et obunt l'impression et la publication de la liste des députés qui avaient voté pour ou contre La Favette. La séance fut levée à once heures du soir ; ce fut la dernière avant l'insurrection ; il n'y en eut point le jeudi 9 août, et quand les Jacobins se réunirent le 18, la royauté avait disparu.

Lorsque Robespierre s'écriait qu'il fallait que l'État fût sauvé par quelque moyen que ce fût, il envisageait, cela est bien évident, l'insurrection comme un moyen possible, inévitable même; mais il ne s'agissait plus alors à ses yeix d'un mouvement partiel, il comprenait par là le soulevement du peup e tout entier. S'à n'eût pas sar les événements une influence particulière, il contribua certainement à les précipiter; les Girondins, su contraîre, louvoyèrent jusqu'au dernier moment, mirent tout en œuvre pour gagner du temps, et retinrent le plus possible la royauté sur le bord de l'abime, espérant toujours être appelés à la diriger. Ce fut peut-être à leur instigation que, le 7 août, Pétion, depuis longtemps circonvenu par eux, se rendit inopinément chez Robespierre. C'était la première fois que celui-ci

<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la correspondance, etc., naméro 946.

recevait cet honneur, bien qu'il fût étroitement lié depuis le commencement de la Révolution avec le maire de Paris, et que rico encore ne put lui faire présager qu'il en serait bientôt si complétement abandonné. Très-surpris de cette visite, il l'attribua naturellement à quelque grand motif. Durant une heure, Pétion l'entretint des dangers de l'insurrection; il faliant, selon le maire de Paris, laisser à l'Assemblée nationale le soin de discuter avec toute la tenteur possible la question de la déchéance, et différer, jusqu'à ce qu'elle se fût prononcée, la résistance à l'oppression. On voit comme tout cala est bien conforme à la conduite des Girondins menaçant du glaive de la lor les républicains, et faisant annuler la déliberation insurrectionnel. de la section Mauconseil. Les membres du directoire des fédéres se rendaient habituellement aux Jacobins, Pétion le savait; il pressa vivement son ami de prêcher au sein de la société le système dilatoire dont il était l'interprête (1). Cette visite et cette conversation expliquent parfaitement l'attitude de Pétion pendant les événements du 10 août. Autant il avait mondré de bonne volonte pour la journée du 20 jum, autant il parut peu favorable à la grande insurrection du mois d'août, faisant voir par là combien il se trouvait sous i influence de Brissot. Telie était encore la consiance de Robespierre en Petion, et tels étaient auss, les sentiments d'amitié que réveilla dans son cœur cette visite inattendue d'un vieil ami, qu'il se la ssa jusqu'à un certam point persuader. Le lendemain 8 août, en montant à la tribune des Jacobins pour engager la société à aborder avec courage la question de la déchéance, il ne prononça aucune parole de nature à hâter l'insurrection, et lui-même très-probablement ne la croyait pas a prochaine. Mais il n'est donné à personne de conjurer les tempétes; Robespierre eut en vain usé toute son éloquence pour retarder d'une minute la chute de la royauté.

## XIX

Dans la nuit du 9 au 10 août 1792, les sections de Paris, sur la proposition de celle des Quince-Vingts, nommèrent chacune trois commissaires pour remplacer l'ancienne municipalité dont l'énergie et la



Yoyus pour tous ces détails la Réponse de Maximilien Roberpierre à Jérôme Pétion, dans les Lettres de Maximilien Roberpierre à ses commettesse (numéro 7).
 Dida, p. 311.

fermeté ne sembiaient pas à la hauteur des circonstances. Le nombre des commissaires fut dès le surlendemain porté à six par section; ce qui donna pour le conseil général de la commune un chiffre de deux cent quatre-vingt-huit membres. Ces commissaires furent armés de plems pouvoirs à l'effet de sauver la patrie, piems pouvoirs ratifiés depuis par l'Assemblée nationale. A l'heure où commençait cette grave opération, une circulaire signée de Pétion invitait tous les citoyens au calme, à l'inaction, et les engageait à attendre que l'Assemblée eût passiblement, l'entement statué sur la question de la déchéance (1). Mais, — vains efforts pour enchaîner l'ouragan! — léjà dans les quartiers populeux toutes les cloches étaient en branle, et, silencleusement, par cette belle nuit d'été, les bandes insurrectionnelles se rendaient au lugubre appel du tocsin.

Les commissaires nommés se transportèrent tout de su te à l'Hôtelde-Ville. Ils furent naroduits dans la salle des délibérations où siégeait l'ancien conseil qui ne se retira que dans la matinée, sans difficulté dailleurs, devant les nouveaux venus (2) parmi lesque s'on complait Rossignol, Billaud-Varenne, Audoin, Louvet, Réal, Hebert, Léonard Bourdon, etc. Cette nouvelle municipalité fut la commune du 10 août Elle était bien loin, du resie, d'être au complet; vingt-huit sections seulement ayant terminé dans cette nuit leurs opérations électorales. Marie-Joseph Chénier, le frère du royaliste auteur des l'ambes, et Robespierre ne furent nommés que le 11, le premier par la section de la Bibliothèque, le second par celle de la place Vendôme (3). Ouclle fut, dans cette nuit mémorable, la part d'action personneile de Robespierre? Il est impossible de le dire. Toute action individuelle disparut dans le grand mouvement général; mais il ne resta pas inactif, on peut l'affirmer, car, quelle que fut la notoriété de sen nom, la section de la placo Vendôme, à laquelle il appartenait, ne l'aurait pas choisi pour son représentant à la commune, s'il se fût effacé dans un pareil moment.

Nous n'avons pas à retracer ici les événements qui signalèrent la matinée du 10 août. Is sont connus de tous nos lecteurs. On sait com-

T II.

<sup>(1)</sup> Voyez dans l'Histoire parlementaire, t. XVI, p. 403, cette circulaire de Pétion parfaitement concoruante avec le langugé que l'a aut-veille il avait tenu à Robes-pierre.

<sup>(2)</sup> On n'a jameis pu obtenir de Royer-Colland qui tanait la plume comme greffier la restitution du procès-verba, de cette séance. Voyez à ce sujet une lettre de sonsne cesseur Coulombeau, en date du 24 janv er 1793, lettrodont la minute est aux Archives de la Ville, et qui a été reproduite dans l'instoire parlementaire, t. XVI, p. 469.

<sup>(3)</sup> Voyez la liste complète des membres de la commune du 10 noût, dans l'Intorre partementaire, t. XVI, p. 410-422

ment les Tesleries farent emportées de vive force, après que Louis XVI et sa famille les eurent abandonnées, avant le commencement de l'action, pour se réfugier au sein de l'Assemblée législative. Les royalistes combattirent avec un grand courage, et nel doute qu'un moment ila ne as crarent certains du succès. La mort du commandant sénéral Hendat diminus singulièrement la confiance des défenseurs du châtoru en jetant le démeroi dans les rangs de quelques bataillons de la garde nationale sur lesquels ils comptatent. Maadat avait été toé par un incontru ou moment où, en vertu d'un arrêté de la sommune, en le transférait à l'Abbaye pour avoir donné l'ordre par écrit au commandant du butaillon de l'Hôtel-de-Ville de dissiper, en l'attaquant par dernère, la colonne d'attroupement qui se porterait vers les Turlenes. Toutelois, on savait les Suisses et les gardes du roi doués d'une brayoure et d'une fidé ité à toute épreuve. Abrités derrière de houses muraniles, ils pouvaient rendre dix coups pour un; la foule des assaillanta, nullement aguerria au feu, làcherait pied aux premières décharges de mousqueterie, on l'espérant du moins. Une fois l'insurrection vameur, ne verrait-on pas se ranger autour du trône les tamides, les timorés, cette masse incertaine et flottante toujours prête à se donner au plus fort? On n'aurait plus, après ce a, qu'à tendre la main à La Payette, et c'en secart fait de la Révolution! L'hécomme des insurges, dépua tous ces calculs. A l'exaspération populaire, on pat mesurer la vigueur de la résistance, et les pertes des vaineus furent certainement de heaucoup inférieures en nombre à celles des vainqueurs (1).

Comme on a minisement accusé Robespierre de s'être caché le 17 juillet 1731, après les massacres du Champ-de-Mara, quand, au va et au au de tout la monda, il étant resté presque seul aux Jacobres, défant la reaction victorieuse alors qu'une foule de patriotes étaient ou arrêtes ou en fuite, on n'a pas manqué non plus de lui reprocher de s'être éclipsé pendant la journée du 10 août. Et ce mensonge n'a pas été seulement mis en avant par des écrivains royalistes, comme l'avocat Maton de la Varenné, qui, épargné dans les massacres de Septembre, a remercié in Révolution, en vomissent contre elle les plus

(B Junqu'h en jour en evant estemé de sui à sept écute le nombre des morts parmi les ééleaneum des Tralveres, et de quinne cente à une pui le calui des morts et blemés parmi les assaulents. Il le baren l'oncess dans son livre sur la garde nationale et l'urmés, évalue à trons mule casq cente le chiffre des victimes du côté du people. Un femiliant de non jours, auteur è une flussers de la levreur dont nous aurens à nous ensuper tout à l'hours, anceptant sans disentes le chiffre de sur à sept cents pour est foumes, tue à qu'auxantes calui des citoyens de Paris toés product le sombat. Importable à aller plus lein dans l'accurde, et se réducale de se shiftes n'est égalé que par le réducale des casones print par cet auteur pour les de ses évaluation (ffeet, de és l'erreur, t. II, p. 480).



ineptes calomnies (1), mais par des écrivains qui se flattent bien hautement d'appartenir à l'opinion républicame. Citerai-je mon illustre confrère M. Michelet, qui, dans son style hyperbolique, et usant d'une tactique empruntée aux Girondins en confondant Marat et Robespierre. les fait sortir tous deux de leurs trous le 11 pour méger à la commune (2)? Nous allons voir ce qu'i, faut penser d'une telle assertion. Robespierre, cela est vrai, ne figura pas à la tôte des fédérés marseillais ou bretons à l'attaque du château, n. parmi les rudes assa llints. venus des faubourgs, ni dans les rangs de la garde nationale, pas plus que Danton, Camille Desmoulins et une foule d'autres notabilités révolutionnaires, sans compter les Girondins qui profitèrent de la victoire du peuple. Mais est-on fondé à dire pour cela qu'il se cacha ? Est-ce que même il se montra aussi réservé que son calomniateur Barbaroux. lequel ne fait nulle difficulté d'avouer que des motifs de prudence l'avaient déterminé à ne pas se mettre à la tête de ses compatriotes, et qui se contentait de recevoir, pendant l'action, des renseignements qu'on devait, suivant sa recommandation, lui envoyer de quart d'heure en quart d'heure 3)? Non, les hommes de la trempe de Rebespierre ne se cachent pas. En temps de révolution, il le savait bien, lui, la proscription et la mort sont trop souvent le partage des défenseurs de la liberté, et, d'avanco, il était prêt au sacrifice.

Quand la bataille fut terminée (elle avait duré un peu moins de deux heures), l'Assemblée législative s'empara de tous les pouvoirs. Au moment pù le roi était venu chercher un refuge dans son sein, Vergoisud, qui la présidait, avait accueilli le monarque en ces termes . « Yous pouvez, sire, compter sur la fermeté de l'Assemblée nationale ; ses membres ont juré de mourir en soutenant les droits du peuple et les autorités consutuées. » On voit combien peu le renversement de

(1) Historra partiquière des scénemens qui out opére la chida de trône, par Maton de la Varenne, p. 228.

(3) Mémoires de Barbaroux, p. 66. Co qui n'empêche pas ce heros de la Guronde d'écrire négligamment (p. 82) que Robespasere s'étast esché le 10. Voilà donc les autorités de M. Miobelet et des convains qui ont adopté non systeme : Metos de la Varance

et Barbaroux l'



<sup>(2)</sup> Histoire de la Recchuion, par Michalet, t. IV, p. 61. M. Michalet mit parfaitament que Maret ne fut pes un des commisseres députés à la commune, et que si plus tard il fut illégalement introduit dans le sein du comité de surveillance, ce fut sens la participation du conseil général. Pourquei donc ces équivoques? Est-ce que c'est lu de la loyauté historique? Il a dû saveir également que Robetpierre parla longtemps aux Jacobins dans la journée même du 10 août, pourquei donc n'en dit-il rien? Ah l'évet qui il lui devenait difficile de faire sorter Robetpierre de son trou le 11. M. Michalet, nous avons regret de le dire, ne procese par semement par hypothèses et improuvens, mais aussi par omissions. Tout ce qui est de nature à le gêner dans son système de thèse historique, il le supprime sans plus de façon.

la royauté était dans les réess de la Gironde. La monarchie se trouvant brisee de fait par la defaite de ses partisans, verguiaud, la douleur dans l'âme, proposo à ses collègues de décréter, entre autres mesures, la suspension programme de Louis XVI, la nomination d'un gouverneur an prince royal et la formation d'une Convention mationale. Bobespierre, tout en louant l'Assemblée de s'être élevée que que fois à la bauteur de ses devoirs (1), ne trouva pas dans plusieurs de ses décrets toute la sagesse, toute l'energie qu'eussent exigées les circonstances. Scion lui, il aurait falla décréter tout de suite la déchéance du roi, afia de prévenie des lenteurs dangereuses et certaines questions d'oùpouvaient nattre des éléments de discorde civile. Mais il semblait que les Girondins , makres de l'Assemblée par la désertion de tous les députés attachés à la cour, voulussent laisser une porte ouverte au remur de la royauté. Brissot n'avait-il pas dit, dans son discours du 26 juillet, que les hommes attachaient au mot de ros une verta augicue qui préservant leurs propriétés \* Toujours est-il qu'après s'être, j aqu'au dérnier moment, montrés tout à fait opposés à 1 insurrection, ils commencérent per recuentir les fruits de la victoire du peuple. Sur la proposition d'isnard, les portefeuil es de l'interieur, des finances et de la guerre furent rendus à Roland, à Clavière et à Servan. Monge, appelé au monistère de la manine, et Le Brun à ce oi des affaires étrangères, étaient encore deux créatures de la Gironde. Danton seul, nommé ministre de la justice, représenta au pouvoir l'insurrection. trions, hante.

Tandas que ces choses se passaient au sein de l'Assemblée législative, et que, de tous côtés, les ambitieux les intrigants à agitaient pour aveir une part des laubeaux de la royauté, les Jacobins a'étaient réanis dans leur salle, plus tôt que de couturne, sous la présidence d'Anthoine. La société se trouva peu nombreuse, beaucoup de ses membres avant été, en ces graves conjonatures, retenus par leurs forctions. Quant à Robespierre, qu'un historien accuse si injustement d'avair « veillé le mouvement, » de s'être tenu prêt à en profiter (°), il parte à la tribune, et les perces qu'il y prononça donneat la mesure de son désintéressement. Songea-t-il à lui un seul instant. Cler cha-t-il à tirer parti de son innierse popularité dans un intérêt personne. Le vit-on, comme tant d'autres, convotter les dépoul les de la monarchie! Il parie, et son unique préoccupation est d'assurer à la raion les bénéfices d'une victoire dont l'honneur, suivant lui, ne



<sup>(1)</sup> Definieur de la Constitution, numéro 12, p. 516. (2) Michelot Electore de la Récolution, 1, III, p. 361.

revenait pas seulement au peuple de l'aris, mas au peuple français tout entier. À ce peuple il recommande forme lement de mettre desormans ses mandataires dans l'impossibilité absolue de nuire à sa liberté; il l'engage à demander la convocation immédiate d'une Convention nationale, la mise en état d'accusation de La Fayette, et surtout à ne pas déposer les armes avant le triomphe définitif de la liberté. En même temps il invite les fédérés à écrire à leurs concitoyens le récit des grands événements du jour, et la nouvelle commune à envoyer des commissaires dans les quatre-vingt-trois départements pour y peindre sous son vrai jour la situation actuelle. Puis, songeant aux patriotes poursuivis dans ces derniers temps par des directoires et des juges dévoués à un gouvernement conspirateur, détenus en vertu d'ordres arbitaires, il conseille à la société de s'occuper sans retard des moyens légaux de rendre la liberté à ces victimes du despotisme (1).

En même temps, il glorifiant dans des pages énergiques cette Révolution du 10 août, qu'il mettait bien au-dessus de celle de 1789. Alors le peuple, aidé de ceux qu'on appelant grands, s'étant levé turnu tueusement pour affranchir le pays de l'ancien despotisme plutôt que pour conquérir la liberté; aujourd'hui, seul pour amai dire, hyré à luimême, sans chefs et sans point de raltiement, il avait pris les armes afin de venger les lois fondamentales de sa liberté violée, de faire rentrer dans le devoir tous les citoyens qui conspiraient contre lui, et d'affirmer un fois de plus les principes proclamés trois ans auparavant par ses premiers représentants. Cette nouvelle révolution paraissant à Hobespierre la plus belle qui côt bonoré l'humanité, la seule dont l'objet fût de fonder enfin les sociétés politiques sur les principes inimortels de l'égalité, de la justice et de la raison. Tous les trôces, pensart-il, allaient recevoir la secousse du choc qui venait de briser celui de Louis XVI. La liberté du monde lui semblait devour être à la fois l'ouvrage et la récompense de ce peuple magnanime, « Français, » s'écriait-il en exhortant ses concitoyens à une fermeté inébranlable. et en leur présentant comme un crime contre l'humanité la clémence. qui laisserait impunis les tyrans altérés du sang des hommes, « Français, n'oubliez pas que vous tenez dans vos mains le dépôt des destinées de l'univers. Na vous andormez pas au sein de la victoire; adopter in maxime d'un grand homme qui croyatt n'avoir rien fait tant qu'il lui restait quelque chose à faire. N'oubliez pas que vous avez à combattre la Leue des despotes et à confondre les complots des en-

<sup>())</sup> Journal det débute et de la correspondance, etc., numbre 24".

nemis les plus dangereux que vous nourrissez dans votre sem bine glore immortede vous attend, mais vous serez obligés de l'actieter par de granda travaux. Restez debout, et veilles. Il ne vous reste plus desormais qu'à choisir entre les plus ocheix de tous les esclavages en une liberté parfaite, extre les plus cruelles proscriptions et le bonheur le plus par dont un peuple puisse jour. Il faut que les rois ou les Français auccombent. Telle est la situation où vous place cotte lutte glorieuse que vous avez jusqu'ici noutenus coutre la royauté. « Et comme pour environdre d'avance les détracteurs et les envieux qui devaient l'acciner d'aspirer à la dictaure, il ajoutait : « Dais, quels que soient vos détégués, gardes-vous de les lauser maîtres absolus de votre destinée, surveilles los, juges les, et réserves-vous dans tous les temps des moyens réguliers et pacifiques d'arrêter les usurpations des hommes pubbés sur les droits et sur la souversineté du peuple 1), »

Comme il arrive juvariablement après toute victoire remportée parle peuple, il se manqua pas de gens pour s'attribuer le mêrste de celle. du 10 août, et caux-là en profiterant tout d'abord qui n'y avaient pas eu la moindre part. Danton excepté, Besecoup, après le combat, se posèrent en heros ; plus modeste se montra Robespierre. Nous le voyage faire remonter au people soul tout l'honneur de la victoire , il se contenta d'être l'històriographe des événements (2); et, quelques mosplus tard, en rappelant à son ancien ann Pétion, par lequel il venut d'être aban-lonné, les péripéties de cette ournée fameuse, il au disait : e Je ne paraltrai pes suspect, car j'ai éte presque ainsi étranger que your aux glorieux événement de notre deraitre Revolution ; il ne nous trate à tous deux que le plaisir de savoir qu'h cette mémorable époque. la patre a eu beaucoup de défermeurs plus utiles que nous (3). « R pourtent qui, plus que les, avait contribue au succes, prêché l'abnégation, couffié sux masses une mécomptable énergie, cherché à asseur sur les débres du trône le droit, la justice, la liberte? Ses concitoyess. le considérèreset donc avec raison comme un des variagneurs de cette. gournée, et le secrétaire greffier de la cummune, Coulombeau, exprimest been to sertupent populaire, lorsqu'en lux adressant, per ordre du conseil général, le médaille comméniorative frappée en souverur de la chate de la royanté, il lui érrivait : « Citoyes, je m'empresso de



<sup>(1)</sup> Voy dans la Defenseur de la Constantam, mandro 18, l'intade sun les événements du 10 note 1792, de la p. 567 à la p. 583.

Ch Récit des événezouts du 10 sout par Robesparre. Difeneres de la Constitution, numies 12, p. 563 à 562,

<sup>4)</sup> Espanse à Itelina Pétion Letters de Maximilies flatopierre à ser remoisteur, bunden 7.

vous envoyer la médaille des hommes du 10 août, et je me félicite d'avoir à rendre cet hommage à l'incorruptable Robespierre (1).

xλ

Lorsque après de longues hésitations, et après avoir tenté vainement de sauvegarder par les voies légales sa liberté menacée, une nation en est venue à ce parti extrême de changer violemment la forme de son gouvernement, elle est tenue, sous peine de voir lui échapper hientôt les fruits de ses efforts et de sa victoire, de pourvoir ellemême aux exigences du moment, et de ne pas abandonner l'exercice du pouvoir à des mains qui n'avaient pas su garder de toute atteints les libertes publiques. Ce fut ce que comprirent admirablement nos pères en 1792 quand ils nommerent le nouveau consei général qui fut cette fameuse commune du 10 août, tant calomniée par les plumes royalistes et par certains écrivains réputés démocrates. Les sections de l'aris sentirent très-bien qu'elles ne pouvaient laisser la direction de la révolution nouvelle à des administrateurs dont un certain nombre éta ent attachés au parti de la cour, contre lequel s'était faite cette Révolution.

De tous les gouvernements issus d'une insurrection populaire, la commune du 10 août fut incontestablement le plus légitime, plus légitime que celui qu'en 4830 organisèrent, en fraude du droit national. quelques députés et quelques journalistes sans mandat, plus légitime que le gouvernement provisoire de 1848. Lorsqu'en cette dernière année le peuple de l'aris eut détruit le royauté de Juillet, il ne vint à personne l'idée de permettre à la chambre des députés de continuer l'exercice de son maudat, lequel avait été logiquement brisé en même temps que la charte en vertu de laquelle cette chambre avait été nommée. Les révolutionnaires de 1752 montrèrent plus de condescendance pour l'Assemblée législative, seulement ils ne pouvaient oublier qu'elle venait d'innocenter La Fayette, qu'elle avait élude la question de la déchéance, et qu'en réalité elle était en grande partie feuillantine; ils firent donc segement, en lui maintenant l'exercice du pouvoir exécutif, d'établir à côté d'elle une sorte de gouvernement destiné à lui servir de contre-poids, un corps énergique,

<sup>(1)</sup> L'original de cette attre d'envoi a planieurs fois figuré dans les ventes d'autographes. Elle a été reproduite dans les *Papiers inédits*, etc. t. II, p. 179.

enthousiaste, sorts des entrailles mêmes de la Bévolutios, et décidé cotte fois à ne pas la laisser compromettre. L'Assemblée nationale comprit bien elle-même que, pour regagner la faveur populaire dont elle avant jour au début de la session, elle devait s'élever à la hautour des circonstances. Dès le 11, se rendant à un vœu bien souvent exprimé par Nobespierre, elle effaça cette inique et impolitique datinction de citoyens actifs et de citoyens passifs, établie par l'Assemblée constituante, et Robespierre ne manque pas de lui en rendre un public hommage (1). Il regretta toutefois que, sacrifiant les principes à la routine, elle n'eût pas supprimé l'intermédiaire inutile et dangeceux de ces collèges électoraux sortis du sein des assemblées primaires, et assuré au peuple la faculté de choisir lui-même aes représontants (2). Ce qu'il voulait, nous l'avons déjà dit, c'était le suffrage. universel, dans toute sa plénitude, c'est-à-dire le mode d'élection le plus simple, le plus rationnel et le plus juste.

Nommé, comme on l'a vu, député au conseil général de la com-

mune par la section de la place Vendôme. Robespierre se rendit sans retard à son poste. Les commissaires élus les pressiers avaient commencé par faire enlever de la maison commune les bustes de Louis XVI, de Bailly et de La Favette précieusement conservés par l'ancienne municipalité. C'était le 10. Dans la nouvele, la nouvelle commune vota l'établissement d'un imboual destiné à juger tous ceux qui avaient conspiré la ruine de la Bévolution et préparé le massagre du peuple, Cette mesure, provoquée per la commune dans le but de prévenir les excès auxquels on savait trop disposée à se livrer une population. irritée, si les coupables n'étaient pas déférés a la justice, l'Amerablée nationale aussi la crut indespensable. Dans la matinée du lendemain, elle décréta la formation d'une cour marbale chargée de juger tous les Suisses, sans désemparer, et dont les membres devaient être nonmes par le commandant général provisoire de la garde nationale (3). Les écrivains bostiles à la Révolution ont soigneusement mis en reseftoutes les dispositions sévères prises par cette commune du 10 soût, et en gées par la situation, mais ils se sont bien gardés de révéler les actes qui la recommandent à notre-reconnaissance, ses efforts pour

apaner la fermentation, sa produçueuse activité pour mettre le pays en état de défense et pousser aux frontières les volontaires dont ellepressait l'enrôlement. Nous avons nous les youx les registres mêmes des procès-verbaux de la commune, et si dans les milkers d'arrètes



<sup>(1)</sup> Diffmaner in in Constitution, assendes 12, p. 576.

<sup>(2)</sup> Post., p. 579 (3) Voy. le Menisser du 13 août 1799.

rendus par elle, il en est quelques-uns qu'on peut regretter au point de vue de la modération, combien sont marqués au cachet du patriotisme et de l'humanité! Sans doute elle paraft, impitoyable cette prociamation dans laquelle on l.t : « Peuple, suspens ta vengeance, tous les coupables vont périr sur l'échafaud » Mais l'impression d'épouvante s'efface tout de suite, si l'on vous dit que cette proclamation, rédigée à l'heure où l'Assemblée nationale créait une cour marbale. fut faite uniquement afin d'empêcher le peuple de se jeter sur les Suisses et de les égorger. Sans doute on regrette l'arrêté en vertu duquel furent confisquées les presses d'un certain nombre de feuilles. rovalistes; mais il faut se rappeler les excès commis contre les journalistes patriotes après la journée du 17 juillet 1791, et se dire que, si le parti de la cour eût été victorieux, la plupart des écrivains royalistes, dont les exagérations étaient au moins égales, à celles d'Hébert. et de Marat, eussent poussé le gouvernement à user des dernières rigueurs envers les vaincus, et applaudi aux vengeances les plus sanguinaires. N'avons-nous pas vu, il n'y a pas si longtemps, les gens modérés se jeter comme des Vandales sur les presses d'un journal démocratique ?

La commune du 10 août, on peut l'affirmer hardiment, se montra toujours animée des plus pures, des meilleures intentions. Ayant appris qu'une multitude égarée se portait sur le Louvre, où demeuraient alors plusieurs artistes, entre autres le grand David, elle lançait immédiatement une proclamation où il était dit : « Les logemens habités par les artistes, récompense des talents et des services qu'ils ont rendus à la patrie, nont aucune communication avec la galerie suspecte d'où les ennemis du peuple ort fait feu sur lui. La commune do Paris regarde comme un devoir de préserver le peuple d'une telle erreur et de manifester l'estime qu'elle porte à ces citoyens (1) a lin autre jour, un de ses membres lui ayant armoncé que deux femmes se trouvaient détenues dans les prisons de la Force sans qu'il y eût contre elles aucune preuve de délit, elle chargesit les conseillers Roussel et Darnaudri d'ailer tout de suite s'assurer des faits, de mettre ces deux femmes en liberté si cales n'étasent coupables, et de leur faire donner tous les secours nécessaires (2). Quelle ferocité l'Et comme en temps ordinaire on a soin de prendre de telles précautions!

Robespierre parut à la commune dès le 12. Il se montra assez assidu aux séances du conseil général jusqu'au 26 du mois d'août, époque à



<sup>(1</sup> Seamon du 14 sett. Precis-verbaux du consul général. Irréses de la Ville. V 22. Carton O. 7. 0.

<sup>(2)</sup> Sánnos du 23 acut. (bi suprá,

laquelle, chossi comme président par l'assemblée primaire de sa section, puis appelé par les électeurs de Paris à sieger au sein de l'assemblée électorale chargée de nommer les députés à la Convention nationale, il ne vint plus au conseil général qu'à des intervalles asser éloignés. Nous allons le suivre jour par jour, heure par heure pour sins, dire, les documents originaux sous les yeux, et nos lecteurs sauront de la façon la plus précise dans quelle mesure il a'associa sux travaux du conseil général de la commune, depuis le 11 août, jour où il fut nommé commissaire par la section de la place Vendôme, jusqu'à l'ouverture des séances de la Convention.

#### XXI

La premier acte de Robespierre au sein du conseil général de la commune (ut de rendre compte (seance du 12 août) d'un decret voté dans la matinée par l'Assemblée législative et portant réorgamisation du directoire du département de Paris. On n'a pas oublié ce qu'était l'ancien directoire : composé de membres dévoues à la cour, et dont la plapart s'étaient démis de leurs fonctions peu de jours avant les événements du 10 août, il avait été souvent en lutte avec l'ancienne municipalité, et la suspension de Petion et de Manuel avait achevé de le perdre dans l'esprit du peuple L'Assemblée legislative avait donc décidé, sur le rapport de Guyton-Morveau, que chacune des sections de l'aris nommerait un de ses membres pour remplir provisoirement les fonctions d'administrateur du département; mais elle avait laissé la porte ouverte à un nouvel antagonisme entre le directoire et la commune, en ne modifiant pas les fonctions du directoire et en lui laissant par conséquent sur le conseil géneral une prépondérance dont ses anciens membres s'étaient constamment prévalus.

Robespierre vit là un danger. Une récente expérience lui avait appris combien était périèteuse pour la bonne administration de la ville de Paris, et aussi pour la liberté, la rivalité existant forcément, pour ainsi dure, entre deux corps administratifs qui se jalousaient nécessairement l'un l'autre. En conséquence, il proposa à ses collègues de solliciter de l'Assemblée nationale le rapport de son décret. Le conseil général, entrant sans discussion dans ses vues, arrêta immédiatement qu'une députation serait envoyée à l'Assemblée pour la priér de revenir sur sa décision.



Chargé de porter la parole, Robespierre unt à l'Assemblée nationale un langage ferme, mais plein de convenance, et nullement irrespectueux, comme le lui reprocha un peu plus tard, en termes si peu mesares, le girondin Louvet dans la ridicule accusation dont il le poursurvit. « Entre le people et vous, il ne saurait exister d'intermédaire décormais, a disait Robespierre a Nommés par le peuple avec des pouvoirs illumités afia de veiller à sa sûreté, d'assurer le triomphe de la Révolution et de la liberté, les membres du conseil général verraient avec peine s'élèver à côté d'eux une nouvelle autorité rivale, qui, comme sa devancière, ne ferait peut-être qu'embarrasser la marche de la commune et rendrait aux ennemis de la liberté de coupables espérances. > « Craignez-vous, » ajoutait-il, « de vous reposer sur la sagesse du peuple, qui veille pour le salut de la patrie qui ne peut être sauvés que par lui? C'est en établissant des autorités contradictoires qu'on a perdu la liberté; ce n'est que par l'union, la communication directe des représentants avec le people qu'on pourra la maintenir. Daignez nous rassurér contre les dangers d'une mesure qui détrutrait ce que le peuple a fait : daignez nous conserver les moyens de sauver la libertó. C'est ainsi que vous partagerez la gloire des heros conjurés pour le bonheur de l'humanité; c'est ainsi que, près de finir votre carrière, vous emporteres avec vous les bénédictions d'un peuple libre. » Il terminait en conjurant l'Assemblée de prendre en considération l'arrêté du conseil général et de ne pas donner de remplacant à l'aucien directoire du département (4). De vife applaudissements accueilirent ses paroles. Thuriot appuya la pétit on de la commune, Lacroix également; celui-ci demanda semement qu'on laissat subustér la section du directoire chargée de la partie des contributions. Cette proposition fut adoptée sur-le-champ

Cela, paraît-il, ne au nullement du goût des meneurs de la Girorde. Le ministre Roland motiva sur le premier décret la lettre de convocation pour la nomination des membres provisoires du directoire, sans indiquer la modification arrêtée le soir même, cette circonstance amena, quelques jours plus tard, la 22 août, le consul général à décider qu'une nouvelle députation serait envoyée à l'Assemblée afin de réclamer la conversion du nouveau directoire en pure et simple

<sup>[1]</sup> Voy, le Moniteur du léacht 1792 Robespierre n'y es, pas désigné comme l'ornteur de la députation du conseil général, mais a est nommé dans le Courrier des patrierings àrais departements (minéro du 14 août) et dans les Amaies patriatiques (minéro du 14 également), qui sont d'accord sur la boone récupéion faits par l'Assemblee à la périton de la commune. L'arrêté de la commune, dens la minete est de la mine de Robespierre figure sous le numéro XLIX à la sante du rapport de Courtois.

communes on de contributions, comme cela avait été convenu en princape. Ca nouveau titre, détarminant clairement es attributions du directoire, devait, dans la pensée de la commune, prévenir dénormais sout conflit d'autorité, si dangereux dans les circonstances présentes. Ceci, du reste, d'accord avec les membres nommés pour remplacer l'ancien directoire, lesquels, étant venus, ce jour-is même, jurer fidelité au sein du conseil général, avisent dec aré ne vouloir d'autre titre que celui de commission administrative, et a étaient offerts à accompanier à la barre de l'Assemblée hatiente les délégués de la commune.

Cette fois encore, comme cela était bien naturel, Robespierre parla au nom de ses collègues il se borna à raconter ce qui s'était passe au sem du corneil général et termins ses très-courtes observations en prient l'Assemblée de consacrer par un décret os grand acte de fruter nité et d'union (1). Hérault-Séchelles présidait. Il adressa aux pétitionnaires une allocution toute fraternelle, exprima une opinion entierement favorable à leur demande, et les invita aux honneurs de la sénice. Mais en ca moment un député s'éleva très-vivement contre la pétition dont Robespierre était l'organe, et ce deputé c'était Lacroix, le même qui, peu de jours auparavant, avait proposé à l'Assemblée de laisser subsister de l'ancien directoire la section chargée des contributions (2). Or la commune ne demandait pas autre chose.

Que s'était-il donc passé depuis? Lacroix était idi l'interprête des Girondins. Évidenment les hommes de ca parti, redoutant l'influence que la suppression du directoire allait donner à cette commune au sein de laque le siégeait un homme à qui ils avaient voué une hains mortelle, formèrent le compiet d'arracher à l'Assemblée le rapport de son décret, et ils armyèrent à leur but 3) Plus tard, Lacroix, dans le dessein d'appayer l'accusation présentes par, Louvet, présendit qu'a-

<sup>(</sup>l) L'acrété de la semanure, dant le minute est teute de la main de Rebespierre, a été reproduit dans le teure II des l'apiers issérie, p. 71, et inséré sous le m' XLIX, à la saite du rapport de courtes. Il bomète rédacteur de ce rapport, par agnomnce su par mazanne for, a amigné à cet arrêté une date voitine de culle du 9 Thermolor : a II paralt, dit il, que la economie vous devait, sitoyens, présenter une pétition tendant à la appropriate du département, etc., » et il un tre la coméqueux de dévouvement resproque des manuespant et du épon. Les p. 15 du rapport. Ces tourni-detteurs ne mateur même pau l'horieure, contemporation, a ils ne la fais faisont à desseux.

<sup>(9)</sup> Vey anna l'Bertere partementaire, t. XVII, p. 114, le compte rendu de cet instident. Vey, assoi, dans les Lestres de Robisporre d'est consistent, pr 6, m. répons à Louvet.

<sup>(2)</sup> Il su'll' de liru dans le Patriote frânçais les quelques lignes plemes de fiel dir gien statra Roberp aya et la ecumano pour être ocuvanos de se complet (Voyes le marer 1110). Rem n'egale la mouvant foi de ocus femille. Les autres journaix grandins, qui avaient applicable à la promètre comerche de la moumant, resièrent morts entre fois.

lors Robespierre avait menseé l'Assemblée d'un nouveau tocsin; mass il reçut un dementi formel, auquel il ne répondit pas. Loin de là, Meximilien avait blâmé hautement un de ses collègues à qui un mouvement d'humeur avait arraché en effet quelque propos de ce genre, et plusieurs anciens membres de l'Assemblée législative, devenus députés a la Convention nationale, attestèrent la vérité de ce fait 1)

Robespierre ne s'était pas trompé aur le sens et sur la portée de ce brusque changement; il avant bien senti d'où le coup était parti. Étant retourné à la commune pour y rendre compte de sa mission, il parla de l'Assemblée législative dans les termes les plus convenables, mais ne se priva point de s'exprimer avec sa franchise accoutumée sur quelques-uns des membres de la commission des Vangt-et-un, où dominaient les autes de Brissot, qui, au seu de chercher à rapprocher l'Assemblée et la commune et de ménager entre elles une bonne entente, si nécessaire au salut du pays, ne songeaient qu'à jeter dans ces deux corps des ferments de discorde et de désumon (2).

Dans l'intervalle de ces deux démarches auprès de l'Assemblée legislative, Robespierre s'était présenté à sa birre, non plus cette fois au nom de la commune, mais à la tête d'une députation de citoyens envoyée par la section de la place Vendôme. C'était le 14 août. La statue équestre de Louis XIV our la place Vendôme ayant été renversée. par le peuple, les membres de la section eurent l'idée d'élever à l'endroit cù étalt la statue du despote un monument en l'honneur des citoyens morta en combattant pour la liberté. Dès le 11, ils avaient prié Robespierre de vouloir bien exprimer, dans une adresse à l'Assemblée nationale, le vœu de la section dont il était membre, et le 13, ils avaient adopté par acclamation la pet tion qu'à la prière de ses concito) ens Robespierre avait redigée (3). Le nombreux applicadissements accueil irent à l'Assemblee l'arrivée des commissaires de la section de la place Vendôme (4). Dans une courte harangue, Robespierre a attacha à établir que la mort la plus méritante était celle qu'on recevait en defendant la cause de la liberté. Jusqu'ici cependant on n'avait men fait afin d'honorer la mémoire des citoyens qui avaient péri pour alfranchir le pays Les héros populaires du 10 août étaient-ils inféneurs à ceux de Rome et d'Athènes? Et Marseille, Paris et Brest

<sup>(</sup>I) Réponso à Louvet. Littres de M. Rosemierre à ses commettens, nº 4, p. 180

<sup>(2)</sup> Le procès-verbal de la commune ne dit mot de la répense de Robespierre, mais lui-même en rend compte tans sa réposse à Lowes, p. 180. Ubi suprà

<sup>(3)</sup> Registro des arrêtés et délimérations de la section de la place Ventime Archers de la Préfecture de police

<sup>(4)</sup> concrete des quatre-rieg -trois départements, numéro du jeudi le 20st 1792.

avaient-ils quelque chose à envier à Sparte? Trop d'honneurs sacriléges avaient été jusqu'à ce jour prodigués aux traîtres et aux assassins du peuple; c'était le moment de faire pour les défenseurs des droits de l'humanité ce que les tyrans étaient si empressés de faire pour eux et pour leurs complices. « Dépulés du peuple, » ajoutant Robespierre, « hêtez-vous de consacrer par des hommages solennels la gloire des martyrs de la liberté et d'encourager les vertus dont nous avons besoin (1). » De nouvelles acclamations accueillirent ces paroles; les pétitionnaires obtinnent les honneurs de la séance et traversèrent la salle au milieu des applaudissements. La pétition fut renvoyée au comité d'instruction publique, et je ne aache pas qu'il y ait été jamais donné suite : la place Vendôme resta veuve de la pyramide promise aux mânes des victimes du 10 août. Un monument se dresse bien, fier et menaçant le ciel, sur cette place élégante et correcte, mais ce n'est pas un souvenir de la liberté!

### XXII

On était au 15 août, et le tribunal destiné à juger tous les complices de la cour n'était pas encore formé; il était à craindre que de plus longs déleis n'irritessent l'impatience populaire. La cour martiale, décrétée par l'Assemblée législative sur la proposition de Lacroix, était appelée à prononcer sur le sort des Suisses; mais était-il juste de s'en prendre seulement à ces instruments passifs du despotisme, à ces

(l) Le Monitor du 17 noût résume ou peu de Egnes la barangue de Robespierre, mais on la trouve complete dans le numéro 12 du trépenseur de la constitution.

Outre ce discours, un article d'appréciation sur les evenements du mois d'août, et d'intéressants détails sur ces événements, ce manéro contant une reproduction de diverses pièces trouvées sux Tuderies, plusieurs lettres, l'interrogatoire de M. de Lalain, cambyé su bureau de la guerre, et le procèn-verbul de la déclaration d'un sergent des grandiers, nommé Lecomte, de service aux Tuderies dans la nuit du 9 au 10 soût. C'est le dermer numero du Defenseur de la Constitution, Robespierre le fit suivre de cet avis à ses souscripteurs:

e Les oirconstances actuelles et l'approche de la Convention mationale somblent rous avertir que le titre de Défenseur de la Constitution ne convient plus à cet ouvrage, quoque nous ayons déclare, des l'origine, que ce n'etoient point ses défauts que nous voulions défendre, mais ses principes; quoque notre but n'ait jamme éte de la défendre contre le vom du peuple, qui pouvent et qui devoit la perfectionner, mais contre la cour et contre tous les enneurs de la liberte qui vouloient la détruire on la détériorer. Nous continucrens desormais cet ouvrage sous un titre plus analogue aux compactures ou nous sommes. »



Origina for MICHIGAN STAILE JAINVERSIT esclaves de la discipline militaire, et l'impunité serait-eile réservée aux véritables coupables? Renverrait-on ceux-ci devant le tribunal criminel du département? Mais pour juger des crimes et des déuts sortant de la catégorie des crimes et des délits communs, il failant, pensant-on, un tribunal extraordinaire, statuant en dermer ressort. Ce fut l'avis du conseil général de la commune. Dans la séance du 15, il charges six de ses membres. Robespierre, Véron, Michel, Blet, Mouhn et Gaudichon, d'aller transmettre à l'Assemblée nationale son opinion à cet égard.

Les commissaires de la commune se présentèrent à l'Assemblée dans la sourée au moment où l'un de ses membres venait de proposer l'incarcération, jusqu'à la fin de la guerre, de toutes les personnes convaincues d'incivisme. C'était ce que plus tard Robespierre appela faire la guerre aux opinions lesquelles lui semblèrent toujours devoir être à l'abride toutes recherches, du moment où elles ne se traduisaient point par des actes hostiles à la Revolution. Charge de prendre la parole au nomde ses collègues de la commune, il s'efforça de démontrer l'insuffisance du decret rendu le 11, applicable seulement à une certaine catégorie d'individus, et où il n'était question que des crimes commis dans la journée du 14. Or, disait l'orateur de la commune, les plus coupables parmi les conspirateurs n'ont point parti dans cette journée : l'impunité leur serait donc assurée? « Ces hommes qui se sont couverts du masque. du patriotisme pour tuer le patriotisme ; ces hommes qui affectaient le langage des lois pour renverser toutes les lois, ce La Fayette, qui n'était peut-être pas à Paris, mais dui pouvait y être, ils échapperaient donc à la pustice nationale? » Ces paroles furent convertes d'applandissements; et cependant, peu de jours auparavant, le général avait été scandaleusement innocenté par l'Assemblée. Aujourd'hin, il est vrai, elle n'était plus guère composée que de membres ayant voté les condusions du rapport de Brissot contre La Fayette. « Environnée de la conflance du peuple, l'Assemblée, » disait encore Robespierre, « se devait à ello-même de ne pas rendre de lois contraires au vœu umnime, » et il terminait en la priant de décréter que les coupables seraient jugés souverainement et en dernier ressort par des commssaires pris dans chaque section. Après avoir accuelli par de nouveaux applandissementa la fin de ce discours. l'Assemblée accorda aux péqtionnaires les houneurs de la séance, décréta, en principe, l'établissement d'un tribunal populaire, et, pour le mode d'exécution, charges la commission des Vingt-et-un de faire, séance tenante, un rapport (1).

<sup>(1)</sup> Monttene du 17 soût 1792, au aupplément, numéro 280 (bia).

Dapporteur de cette commission, Brissot, trouvant contraire aux principes l'établissement d'un tribunal extraordinaire, proposa à l'Aspemblée de lanser au tribunal criminel du département le soin de la repression des grames du 16 août, d'instituer seulement un nouveau jury, et d'ordonner à cet effet aux quarante huit sections de Paris de nommer chacame quatre jures. L'Assembléa adopta ces conclusions. assez peu legiques cependant, car pourquoi tant de mefiance à l'égard de l'ancien jury, et tant de confiance à l'égard des juges chargés c'appaquer la loi? En vam Brasect se retrancha-t-al hypocr.tement derraire les principes, il fallait être consequent alors, et no nen modifier. Mais i, lui suffisa i qu'une mesure quelconque ett été proposés par l'organe de Robespierre pour qu'il crêt devoir la combattre. Le iendemăn, dese son propre journal, al se flatta d'avoir aissement prouvé l'andmissibilité de la pétition présentée par Robespierre, laquelle, seion le Patrioir françois, ne représentait nullement le vœu de la commune. Delle-ci, au dire de la feui le girondine, s'était contentée de demander que le recours au trabunal de cassation ne pôt avoir heu (1). Or, c'était une allégation-purement mensongère. Des le 14noût, le couse,l général avait chargé Robespierre, Audoin et Tailieg. de rédiger une adresse à l'Assemblée nationale pour la prier de detexminer un mode de decret sur la cour martiale. The et le lendemain elle avait jugé unie de soil.c.ter aussi la suppression de tout recours en dasnation. Robespierre avait éte l'interpréte de ce double vou Du rente, la commune donna elle-même au Patriote françois un démenti sangiant. Peu sat sía te du decret rendu sur le rapport de Brissot, ne comprenant pas bien pourquoi l'Assemblée, en changeant complétement l'accien jury, avait conservé le personnel des juges, et se fondant d'ailliours sur ce que le tribunal criminel du departement ne joussait pas de la confiance da peuple, elle delegua, dans sa seance du 16, cinq de ses membres, Truchon, Dervieux, Lulher, Pepia et Bourdon, pour priet l'Assemblée nationale de fixer le mode le plus prompt de semplacer de tribunal (3). Cette fois, Robespierre ne faissit point partie de la deputation. Les nonveaux commissures se présentérent, le fendemain 17, à la barre ; il Assemblée se rendit à leurs objetvations, et, sea ice tenante, revenant sur son decre, de l'avant-veille, elle décide, sur la proposition de Herault-Séchelles, qu'un corps é ectoral, compesé d'un electeur par chaque section de Parie, nommerail.

1) Patriole français, numbro 1103.

p) Der. Uhl saprà. Séanos da 16 août.

<sup>(2)</sup> Extrait du registra des délibérations du counti général de la nommune, Sauve du 1é autt. Archon de la Ville. V. 22, Cartes 0-7, 0.

LIVRE VIII. - IL REPUSE LA PRÉSIDENCE DU TRIBUNAL DU 17 AOUT 385

sur-le-chemp un tribunal criminel spécial, destiné à juger les crimes relatifs à la journée du 10 août (1).

Dès le soir même, les électeurs, désignés aussitôt par les sections de Paris, se réunirent dans une des salles de l'Hôtel-de-Vi le, afin de procéder à la formation de ce tribunal. Le premier nom sorti de l'urne fut celui de Robespierre, qui se trouvait ainsi de droit président de la nouvelle cour (?). Les électeurs nommèrent ensuite pour juges Osselin, Natheu, Pepin-Desgrouettes, Lavaux, Dubail et Coffinhal, ce dernier à la place de Truchon, non acceptant (3), et pour accusateurs publics Lullier et Real. Quatre greffiers, sept jurés, qui furent Leroy, Elandin, Botot, Lohier, Loiseau, Perdrix et Caillières de l'Étang, et huit suppléants, complétèrent l'organisation de ce tribunal extraordinaire.

Par des motifs dont tout le monde appréciera la délicatesse, Robespierre refusa d'accepter les hautes fonctions auxquelles il venait d'être appelé, et où il eût été en quelque sorte juge et partie. Comme une coterie d'envieux et d'intrigants ne pouvait laisser passer aucun de ses actes sans le travestir et l'incriminer, on ne manqua pas de jeter des nuages sur son refus, et de propager contre lui des insanuations malveillantes. Il crut alors devoir informer lui-même le public de ses moufs : « J'ai combattu, depuis l'origine de la Révolution, » ecrivit-il, « la plus grande partie des criminels de lèse-nation. J'ai dénoncé la plupert d'entre eux; j'ai prédit tous leurs attentats, lorsqu on croyout encore à leur civisme; je ne pouvois être le juge de ceux dont j'ai été l'adversaire, et j'ai dû me souvenir que s'ils étoient les ennemis de la patrie, ils s'étoient aussi déclarés les miens. Cette maxime, bonne dans toutes les circonstances, est surtout applicable à celle ci; la justice du peuple doit porter un caractère digne de lui, il faut qu'elle soit imposante autant que prompte et terrible. L'exercice de ces nouvelles fonctions étoit incompatible avec celles de représentant de la commune

Google

<sup>(1)</sup> Voyez la Monitere du 19 août 1792. Ce journal prête à l'orateur de la commune un langage d'une extrême violance. Le Pairets françois, peu suspect de partamité envers la commune, donne, au contraire, de ce discours un résumé plan de couve-tance et de modération. Ni l'un n. l'autre ne nomment le membre qui porta la parele. Ils le désignent auxi, l'un Un représentant procuoirs de le commune, l'autre : Un magnificat du peuple. Voy le Patriots françois, numéro 1105.

Nous faisons cette observation parce que, grâce à la déplorable légèreté avec laquelle a été trop souvent écrite l'histoire de la Revelution française, on a quelquefois attribué les paroles rapportées par le Konsteur à Robespierre qui, comme on l'a vu, ne faisant même pas partie de la députation de la commune.

<sup>(2)</sup> Archives, B. A. 13 (38). Voy. ansat in Chromique de Paris da 20 noût 1792 et le Patriote françois, numéro 1104.

<sup>(3)</sup> Archives. Ust septà.

qui m'avoient été confiées! il falloit opter; je suis resté au poste où j'étois; convancu que c'étoit là où je devois actuellement servir la patrie (1). « Ainsi donc, à des fonctions importantes et l'ieratives, Robespierre préfera son simple titre de membre du conseil généra, de la commune, où il ne figura d'ailleurs dans aucune espèce de commission. On essaya cependant de l'attacher par certains tiens au ministère, devenu pouvoir executif provisoire, et il fut appelé à sièger au sein du conseil de justice établi près le ministère de la justice, mais il décana également cet honneur, en invoquant une partie des raisons qui l'avaient determiné à refuser les fonctions de président du tribunal du 17 août (2). Cet amoitique ne voulant d'aucune place, les Girondins, dont les créatures occupaient à présent les plus hautes positions dans l'État, l'accuseront bientôt d'aspirer au pouvoir suprême. Quels logiciens!

## II.XX

Jusqu'au jour où, nommé membre de l'assemblée électorale chargée d'élire les députés à la Convention nationale pour le département de Paris, il cessa presque complétement d'aller à la commune, Robespierre suivit assez régulièrement, avons-nous dit, les délibérations du conseil général. Mais, comme it le déclara un jour à la Convention sans rencontrer de contradicteur, il ne se méla jamais, en aucune manière, de la moindre opération particulière (3). Il ne présida pas un seul instant, comme plusieurs écrivains l'ont avancé par erreur, la formidable commune, et n'eut pas la moindre relation avec le fameux comité de surveillance. En certaines occasions seulement, assez rares d'ailleurs, il fut la parole et la plume du conseil général.

A cettle époque régnait dans Paris un agiotage effréné. C'est, hélas!

<sup>(1.</sup> Cette lettre de Robespierre parut dans le Monèteur du 28 août 1792, dans le Courrier des quatre-vingt-trois département du 24 août, et dans le Patriote pumpous, numéro 1110, lesquels le publièreut sans réflexions. La Chronique de Porte annunes en ces termes le rafus de Robespierre \* « M. Robespierre n'est pour mombre du tribunal destine à juger les compirateurs. C'est par circur que nons l'avious annoncé. Il a refusé parce çu ayant combattu depuis l'origine de la Révolution les crimines de lèse-ustion, etavant démonce la plupart d'entre eux, il n'a pas eru pouvoir être juge de ceux dont il a été l'adversage, » Numéro du 25 août 1792.)

<sup>(2)</sup> Voy sur ce second refue le lettre de Robespierre au Courrier des quaire-ringitress départemens. Numéro du 24 sout.)

<sup>(3)</sup> Réponse a Louvet. Lettres de M. Robespierre à ses commettons, nº 4, p. 160.

un des ples tristes spectacles, dans nos troubles publics, que de vugtant de gens chercher à faire des malheurs de la patrie des matruments de fortune. Déjà commençasent à s'exercer sur une vaste échelle des accaparements, source de souffrances pour la population. et qui nécessiterent plus tard, au milieu des plus graves complications, plus d'une loi fatale à la liberté du commerce La commune. comme frappée d'avance du prochain danger, charges Robespierre et Lavaux de se concerter avec le maire sur les moyens les plus propresà détruire l'agnotage et les accaparements (1). Mais il ne fut guère possible à ces commissaires de résoudre cette question avec le minre de Paris. Pétion, tout abasourdi encore de la Revolution du 16 août, que. de concert avec ses aure de la Cironde, il avait essayé d'ajourner indefiniment, assistant rarement, dans le principe, aux séances de la nuuvelle commune, preférant, comme le lui reprocha un jour Robespierre. tenir conseil soit ches lui, soit au comité des Vingt et un pour comploter le rétablissement de l'ancienne muracipa ité. Celle-ci en effet, entièrement à sa dévotion, eût assuré aux Girondins, mi tires de l'Assemblée nationale, et qui gouvernaient le maire de Paris, une domination sans bornes

Pétion était venu pour la première fois à la commune, depuis l'inagrrection, trois jours seulement après la prise des Tin enes, et, parlant pour ainsi dire au nom de ses amis de la commission des Vingt et un, il avait annoncé que . Assemblée législative voulait légaluer la Révolution, confirmer toutes les opérations de la commune du 10 soût, et rappeler la municipalité évincee (2) : comms si, après la dernière révolution, l'Assemblée législative avait quaité pour cela ; comme el les nouveaux conseillers tou néignux d'avaient pas reçudes sections de Paris pierns pouvoirs pour sauver la patrie. La proposition du maire n'était guère de nature à être favorablement accuei lie-Pétion se retira fort mécoutent du peu de succès de sa démarche; et de quelques jours il ne reparut plus. Le 17 août, le conseil général se vit obligé de prier Robespierre, dont on connaissant la vieille amitié pour le maire de Paris, d'aller en personne chez lui, et de l'inviter à se rendre au sein de la commune afin de prendre, de concert avec e le, les mesures les plus propres à assurer la tranquilaté publique (3). Le con-

<sup>(</sup>I) Registre des délibérations du conseil general de la commune. Séauce du 15 août.) Archées de la Ville. V. 22. Carton 0. 7. 0.

<sup>(2)</sup> Féponse à Jérôme Pétion. Lettres de Maximilien Robespierts à ma commet'ans no 7, p. 208.

<sup>(3)</sup> Regustre des délabérations du conseil général de la commune Che supré. (Séauce du 17 soût.)

seil général, tant calemnié, cherchait, par tous les moyens en non pouvoir, non-seulement à préserver la patrie des entreprises de l'emigration et des puissances coalisées, mais à rétablir dans Paris I ordre matériel, à donner la sécurité sex citoyens. Que si, dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles, la commune fut dans la nécessité de recourir à des meaures extraordinaires, clin suivit à cet égard l'exemple de l'Assemblée législative; en besucoup de cas même, ella se contents d'executer les décrets de cette dernière : c'est ce dont on an convances tout à l'heure.

Cependant une certaine inquietude s'était emparée des esprits : quelle conduite aliait tenir l'armée? Des nouvelles peu rassurantes vincent coup sur coup jeter dans Paris de nouveaux ferments d'irritation. On apprit que, par un ordre du jour en date du 13 août, La Payette avait engagé ses troupes à se joindre à lui afin de rétablir la constitution, et qu'à son apsugation le directoire du département des Ardennes. avant protenté contre les événements du 10 août et mis en état d'arrestation les députés Kersaint, Péraldy et Antonelle, commissaires de l'Assemblée nationale près l'armee de la Moscule. Dens la soirée du 17, Robespierre se montra aux Jacobins, ou, depuis la journée du 10, on ne l'avait pas entendu. Justement un venait de dénoncer l'arrêté séditieux des administrateurs des Ardennes. Montant alors à la tribune, il blâma vivement l'Assemb de législative de n'avoir pas encore statuésur le sort de La Fayette, quand elle n'avait pas craint de frapper le roi. Si un directoire égaré avait osé se montrer aussi volentment séditions, n'étalt-ce point parce qu'il comptait sur ce général et sur son armés? Et si La Fayette lui-même poussait l'audace jusqu'à marcher. sur Paris, n'était-ce point parce qu'il esperait, bien qu'à sor approche la majorité de l'Assemblée, dont il commissant les sentiments, se joindrait à lui? Cette majorité, n'est reat, se tenant présentement à l'egart, mais tout le côté droit, tous les députés qui avaient voté pour la Payette, et même certaine membres qui ne siégement pas à droite les paraissaient attendre avec impatience la venue du général, afin de prendre, appuyés de son épée, l'initiative de la réaction. Vei à, dit-il en terminant, les Jangers auxquels on est eucore exposé, et l'orage qu'il y a à conjurer (1). Baumier proposa ensuite a la societé de demander forme lement à l'Assemblée nationale, par voie de pétition, qu'elle déclarât La Fayette traître à la patrie.

L'Assemblée, du reste, n'avait pas besoin d'être poussée, pour ren-



Journal des débate et de la correspondence de la Société des Amie de la Constitution, manére 230.

trer dans la voie des rigueurs, auxquelles, dès les premiers mois de sa session, nous l'avons vue se résoudre. Elle y fut ramenée par la force même des choses. Dès le 15 août, elle avant, sur la proposition de Merlin (de Thionville), décrété que Louis XVI, les femmes et les enfants des émigrés, serviraient d'otages à la nation ; et, dans la même seance, elle avait mis en état d'accusation les anciens ministres Duportail, Duport du Tertre, Tarbé, Montmorin, Bertrand de Modeyde, amai que Ramave et Alexandre Lameth, fortement compromis l'un et l'autre par les pièces trouvées au château des Tuneries, « La cour, » s'écria Cambon, « croyoit que le jour des vengeances étoit arrivé pour elle, ces jours, doivent être au contraire ceux de la justice du peuple (1). » Le 17, l'Assemblée décrétait d'accusation et renvoyant devant le tribunal criminel le directoire du département de la Somme, qui avait refusé de transcrire sur ses registres les décrets rendus depuis le 10, elle chargeait trois nouveaux commissaires, Isnard, Quinette et Gaudin, de se rendre dans le département des Ardennes, et le lendemain, après avoir voté l'arrestation des administrateurs de co département. elle rappelant La Fayette, et conhant à Dumouriez le commandement de son armée. Le général essava en vain d'ébranler ses bataillons, de les entraîner vers Paris; fidèles à la Révolution, les soldats demeurèrent sourds à la voix de leur chef. A ses exhortations impuissantes, ils répondirent par les ens mille fois répétés de : Vive la nation, vive la liberté, VIVE L'EGALITÉ! Sentant la contre-révolution vaincue. La Favette se décida à échapper par la fuite à une condamnation certaine, et dans la nuit du 19 août, il quitta précipitamment son armée, accompagné de quelques-uns de ses officiers. On sait comment, arrêté aux avantpostes autrichiens, il fut jeté dans les cachots d'Olmutz, et préservé peut-être, par la prison, du déshonneur de urer l'épée contre la France. Dans la journée même de son triste départ, il était enfin décrété d'accusation par l'Assemblée nationale (2).

(1) Voy, le Monteur du 17 noût 1792 au supplément, numéro 230 (bis).

· Article premier. - Il y a lisu a accumulon contre Moller La Fayette, ci-devant

rénéral de l'armés du Nord;

<sup>2)</sup> Tant de personnes , agent encore le La Fayette de 1791 et de 1792 sur le La Fayette de 1830 que nons croyons devoir mettre sons les yeux de nes lecteurs en décret de l'Assemblée, rendu sur un rapport de La Sourea, et qui prouve sumbondamment combine, fondées étaient les dénonciations de Robespierre contre ce général :

c L'Assemblée nationale, considérant que le général. La l'ayette a employé les manœuvres les plus ocheuses pour égarer i armée dont le commandement lui avait été confie : considérant qu'il a cherché à la mettre en état de révolte, en la portant a méconstitre l'autorité des représentants de la nation, et à tourner contre la patrie les armes satures des soldats de la patrie ; considérant qu'il est prévenu du crime de rébellion contre la loi, de comuration centre la liberté et de trabicon envers la mation, técrèta ce qui sui. :

La nouvelle du blocus de Lougwy par les Prussiens n'était guère de nature à colrace l'ieri atton des espeits; la fureur fut au comb e quand, le %, on comut la red inton de cette ville, reddition à laquelle la trales in n'avait pas été étrangere. Le même jour, l'Assemblée venait de voter contre les prêtres insermentés un terrible décret, on vertadique tous les ecclésiastiques qui, dans le de ai de quinse jours, n'auraient point p été le serment prescrit par les lois du 26 sécembre 1790 et du 17 avri, 1'91, et n'auraient pas évacué le territo le français de délai passé, seraient transportés à la Guyann du lia es la seance du soir, saisse d'un sombre enthousaisme, elle décrétait i que tout o toyen arme d'un fusil sérait terri de partir ou de la ren et re , que tout elt yen, qui dans une ville assiégée parierait de geren les, serait puris de mort ...) Le 28, elle autorisait les municipalités à o sèrer des visites donaciliaires et à désarmer teus les gens suspects. po ir donner leurs armes aux deb useurs de la paix e. Ca jour- à, Cauthon, revenu des Boues de Saint-Amand, avait repris sa place au mindu Corps législatif, dent les chaleureux applaudimements avaient salué son retour (3). Le 31 août, consassant les honteux détans de la reddition de Longwy, l'Assemblée nationale, sur le rapport présente par Guadet au nom de la commission des Vingt et un décideit qu'aussitét que cette ville scrait rentrée au pouvoir de la nation française, tantes les nuisons, sauf les édifices nationaux, seraient démolies et rasées. et que ses habitants étaient, des à present, privés pour ris années des droits de citayena français. Les représentants du peuple, on le voit, n'at endaient pas la Conventien nationale pour se montrer inflexibles. et opposer des cœurs d'airsin à la mauvaise fortane.

Art. 2 — Le pouvoir exécutif est expressément changé de mettre promptement à execution le présent décret;

« L'Ameral-sée nationale sujoint à teutes les surturites constituées et à tem les citayens et salists de s'essurer dués Motter La Fayette par tous les moyens persables;

[I' Voy le Foulieur du 28 ands 1712

(F Bed., au. 29 soft.

<sup>\*</sup> Out 3 — L'Assembles rationale défend à l'armée du Ford de messemature todat Metter La Fayette, et de sa parter autues obé mutes , defend paraillament sux corps action a straits, municipalites, et à tous fonctionaures publics, de les politer autues assutance et dobér à accune de ses réquisitors, ainsi qu'à tous dépositaires probles de reus parer sour led te armée que sur les enfers du général Dumoutant, commé pare tempteur leelle La Fayette et re mus paire d'être décarés complians de réhablies » (#006600 du 21 acts), au supplément, manaign 234 (hos).

IF Musicus du 30 acti 1782 Voir su quels termes s'expriment à se sujet Conducct dans la Chrystique de Perès: « M. Conthese, ou revenant compet dans l'Assambles en poste qu'il a trajeurs remple sean hornours, et dont l'etat de mennis l'exect facci de s'absenter pendant quelque temps, a reade compte des dispositions favorables qui règnest dans l'armée et dans le département de Nord, » (humbre dar28 août 1721),

Le langage commence à revêtir, même dans les bouches les plus modérées, un caractère d'une excessive violence. L'avant - veille, le 29, on avait entendu Lamourette, l'évêque au baiser fameux, pronouver de terribles paroles contre la familié royale transférée depuis peu au Temple. « Jean'a me point la cohabitation de Louis XVI avec sa famille. Soyez been certains, messieurs, qu'on auva déjà trouve le moyen de ménager des communications entre le Temple et Coblentz, entre Marie-Antoinette et les restes méprisables de sa ci-devant cour, qui ont échappe, le 10 de ce mois, à la justice du peuple. Eh! n'est-ce pas assez, messieurs, que cette femme atroce et sanguinaire, que cette femme bour eau, qui méd le jusqu'au fond de la retraite qu'elle habite les moyens de se baigner dans notre sang, n'est-ce pas assez que cette femme respute encore, sans que veus la laissiez jouir de la liberté d'exhaler sa rage au seus de la nature et de se renouer au déhors à tout ce qui neus trahit (1)? » C'était un évêq le qui s'emprimait ainsi!

On voit combien ridicules ou de maivaise foi sont les ecrivains qui s'ingément à rejeter sur Robespierre la responsabilité des violences de la Révolution. Lus aussi sons doute paya son tribut à des exagérations de langage dues à l'exagération même du péril, et aunquelles, en ces temps étranges et formidables, personne n'échappe, mais ce qu'il poursuivait avec tant d'aideur, c'était la réalisation d'un gouvernement fondé sur le droit, sur la liberté, sur l'égalité; et jamais, nous allons le prouver jusqu'à l'évidence, il ne conseille au peuple des actes que la justice ait à déplorer et dont l'humanité ait à gémir.

## XXFV

Ce fut au milieu de tant de préoccupations et d'inquiétudes que les sesemblées provoires de Paris se rémurent afin de former le corps électoral chargé d'élire les députés à la Convention nationale. Elles tinrent leux presuière séance le 26 août 1792. Leurs opérations se prolongèrent assez avant dans le mois suivant; aussi verrons-nous le torps électoral commencer à procéder aux élections avant d'être au complet. Elles nouvoèrent à peu près un mobre d'électeurs (2), au nombre desquels

<sup>(1)</sup> Voy. le Mondres du 31 sout 1792. (Sémme du 30 au matin.)
(2) La chillie exact est 293, tent pour les sections de l'aris que pour les cautons ruraux ; mais ce nombre diminua sensiblement par suite d'exclusions pruncamées contre divers électrons.

nous voyons figurer Louis-Philippe d'Orléans, David, Réal, le peintre Cietty, une des fabires victimes de Thermidor, Royer, qui fat dépois Royer-Cohard, et Coffinbal, nommés tous deux par la même section (celie de la Fraterinte), l'horloger Breguet, Manuel, Pons de Verdun, Hanriot, Danton, Camille Desmoulina, et taut d'aufres que la Révolution. comptera pour vactames ou qui la trahiront. La section de la place vendôme, dont le nom a last bientôt être change en celui de section. des Figues, et à laquelle, avons-nous dit déjà, appartenant Robespierre, avant à nommer seize électeurs. Ce fut le 27 seulement qu'elle se constitua en assemblée primaire, et à l'unaquinité des suffrages elle élut haxemben pour son président. Ses opérations se trouvèrent complétement terminées le 31 soût, après avoir duré chaque jour, depuis le 28, de guatre beures à poze beures du soir. Like unt même séance pendant toute la nuit du 29 au 30, en raison des circonstances extraordinaires. Robespierre, souffrant, dut so faire remplacer pour cette puit, mais le landemain 30 il reprit ses fonctions (1). Dès le 28, il ayait été nommé premier électeur à l'unanimité des suffrages, moins un (2. Duplay, non hôte, et Laignelot, son fatur collègue à la Convention, furent également députés par la même section à l'assemblée électorale du département de Paris (3). Les élections se faissient alors par appel nominal, et à haute voux; les hommes de cette époque ne redoutaient pas de rendre leurs suffrages publics. Robespierre, on l'ayu, avait demandé la suppréssion de l'inique division des citoyers en actifa et passifa, et la nomination directe des députés à la Convention. par les assemblées primaires , l'Amemblée législative, en se rendant au premier de ces vœux, avait repoussé le second et maintenu le suffrage à deux degrés. Pour remédier à ce mode vicieux, plusieurs sections, celles de la place Vendôme et des Halles, entre autres, déclarerent formellement qu'elles se réservaient le droit d'accepter on de refuser.



<sup>(1)</sup> e M. Robespierre ayant représenté que es santé ne les permettoit pas de pamer la suit à présider les personnes que demaureressent la nuit dess cette assembles, a demandé qu'en nomité par intérim un entre président à se place pour, en son absence, présider toute tout somement et le représenter. » Vidand et Sugneur forent su effet nominée président et vice-président pour cutte mut. (dagentre des délibérations et arrêtés de la section de la place Vandôme, Archées de la Préfecture de police, 2-04-)

<sup>(2) «</sup> L'encemblée à arrêté que nui membre, citayen de la section, ne sera proposé qu'il ne mui discuté et ciruté per que coin: seraté sera nomme à hante veix per appul nominal. Il est résulté de ce mode de nomination num ééterminé que M. Robseparre, président de l'amemblée, a été nommé premier électeur de la section. à la pluraité mantime des suffrages en l'amemblée. à l'exception d'une veix, a (Registre des déliberations, utc. Ubi supré.

<sup>(2)</sup> Extract des procès-verbaux des assembiées primitires, Archives, B. IV. 14,

les députés choisis par l'assemblée électorale (1). Conformément à cette déclaration, ratifiée par toutes les assemblées primaires, le conseil général de la commune décida, dans la séance du 28 août, que les députés choisis par les électeurs de Paris seraient individuellement soums à la sanction de toutes les sections et de toutes les municipalités du département (2).

La veille avait eu lieu la lête des Morts (3). Cette cérémonie funèbre en l'honneur de toutes les victimes populaires immolées par la réaction depuis le commencement de la Révolution, jointe à l'invasion du territoire, à la nouvelle de la prise de Longwy, produisit sur les esprits je ne sus que le impression terrible, et cuvrit dans les cœurs de sombres ablmes. Tout allait concourir à pousser les choses au point où les nations aveuglées croient devoir demander leur salut aux movens les plus exécrables. Le 28 soût, dans la soirée, tous les ministres se rendirent au sein de l'Assemblée légisiative. Danton monta à la tribune. Ses paroles, empreintes d'une grandeur sauvage, qui ne les a encore présentes à la pensée ! a ... C'est par une convulsion que nous avons renversé le despotisme, ce n'est que par une grande convulsion nationale que nous ferons rétrograder les despotes... On a fermé les portes de la capitale, on a eu raison : il était important de se saisir des traitres; mais y en eft-il trente milie à arrêter, il faut qu'ils scient arrétes demain... Nous vous demandons que vous nous autorisiez à faire (aire des visites domiciliaires... » L'Assemblée vota toutes les mesures demandées par le ministre de la justice. Dès le lendemain, le conseil géneral de la commune chargeait six de ses membres, Chaumette, Huguenin, Félix, Sigaud, Truchon et Guiraut, de se concerter afin d'effectuer l'arrestation des mauvais citoyens qui se cachaient depuis le 10, et toute la nuit du 29 au 30 fait employée aux visites domiciliaires. D'autres ont raconté les émotions de cette nuit lugubre; passons; j'ai hâte de revenir à mon sujet. Trois mille personnes environ furent arrêtées; ma s. le lendemain même, les sections chargées par la commune de statuer sur le sort des prisonniers (4), en relàchèrent la plus grande partie.

L'Assemblée nationale s'était donc mise parfaitement au dispason de la commune révolutionnaire du 10 août. C'était elle, et non la commune, qui avait eu l'idée de déporter à la Guyane les prêtres réfrac-

<sup>(1)</sup> Extrait des procès-verbaux des assemblées primaires, Archieca B. IV. 14.

<sup>(</sup>P) Archiver de la Ville, V. 22, Carton 0, 7, 0.

<sup>(3)</sup> Voyez dans les Revolutions de Forte (numéro 164) la description de cette fête lunérage.

<sup>(4)</sup> Extrait des procés-verbaux de la commune de Paris. Archioss de la Villa. V. 22, Carton 0, 7, 0,

taires, et ceux de nos lecteurs qui voudrent se donner la peine de lire l'arrété pres par le conseil général pour l'exécution du décret concernant les eccle-instiques verront qu'il est loin de renchérir sur les mesures sevères ordonnées par le Corps lévelatif (†). In la part de l'Assentiere, il y eut jatourse, voita tout, La Gironce y dominant, et elle ne pouvait pardonner au conseil general, où son influence était mille, d'exercer une autoriré qu'il tenait pourtant du libre suffrage des suctions parisiennes. Your ailons montrer de quel prétente insignifiant elle se servit pour ensayer de briser la commune.

Brisant avait pour rédacteur principal de sa feuille un écrivain nomme Girey-Dupre, dont il a ete dela question. C'était l'homme spécialement chargé de éémoise Robespierre, et il possédait na suprême degre le gerie de la calomnie. La 28 auôt, il écrivit dans la Potriote françois que la commune avest resolu de faire des visites domiciliaires pour forcer les citovens à donner leurs fusils ou à marcher aux frontieres. Il y avait là un grossier mensonge, pumque l'arrête de la commune fut pris le lendemain soulement, et en exécution du décret de l'Assemblée rendu dans la soirée du 25. Le comeil général vit dons cette impostgre l'integrica de jeter i alagme su sein de la population tout enuere, et par un arrêté, aigné de son prendent Huguenin et du secretaire-ad out Méhée, elle somma l'editeur du Patriote françois de venir à sa barre donner des explications. 2. Le journaiste, site del'apput de la Gironde, refusa d'obéir à i mystation de la commune et porta plasate devant | Assemblee legislative au sujet du mandat de comparution décurné contra lui. Il ne s'était pas trompé; uns aunus prirent chaudement in cause en main, beirranx de trouver ce prétexte contre la commune de Paris. Sur un ragnore de Vergusaud, l'Asserables. cassa l'arrêté du conseil général comme attentatoire à la liberte individustie et à le liberté de la presse, et a son tour eile manda à on barre le président et la secrétaire de la commune. Le commi général, dont l'autarmes crame, aux yeux des Garondans, étant de me pas leur être devous, fut l'objet d'une vérnable explanon, et contre de pouvour mon de la révolution du 10 sobt, l'Assemblée, qui s'était apposée autant que possible à cetto révolution, résolut de tester une sorte de coup d bist, oubbist qui ello-mêma, ou plutăt une fraction d'alle-même n'existant plus que par la tolérance du petiple. Geniconé, Grangenouve, Guadet tounérent contre



<sup>(1.</sup> Vey, est urbié reproduct às actions dans l'élations parterestaire, t. XVII, p. 190.

(2) C'est ce que M. Michelet, qui s'est maniré d'une à camée reproduce pour la somme du lé dait, appalle à passagner transp. Dapre pour un article de product e términer de la directation, v. (V. p. 1-1). Encore aux-il did passe d'expliquer un archée et firit à un lagrage. — Par la grêce du la Lamada, tamp-Dapré était some-abré à Balticherhèque mitternale.

la municipalité : docile à leur voix, l'Assemblée législative adopta sans discussion un decret de la commission des Yingt et un qui convoquant les sections de Paris à l'effet de nommer dans les vingt-quatre heures de nouveaux conseillers municipaux, et enjoignant aux élus des 9, 10 et 11 août d'avoir à se démettre immédiatement de leurs fonctions. Par une contradiction au moins etrange, l'Assemblée déclarait en même temps que ce conseil général, dont elle prononçait si bruta-lement la dissolution, avant bien merite de la patrie (1). Ce décret était à la fois municipal en mandroit et dangeroux. Il était d'abord à peu près certain que les sections renommeraient exactement les mêmes conseillers; pourquot alors porter inutalement le trouble dans le pouvoir municipal?

Cect se passait le 30 août, à la fin de la séance du matin; il pouvait être environ quatre heures. La connaissance du décret de l'Assemblée parvint dans la soirée même à la commune. Précuément ce jour lè, dans sa séance du matin, le conseil général avait charge Robespierre de la rédaction d'une adresse destince à rendre compte aux quarante-huit sections de Paris de la conduite de la commune depuis le 10 soût dernier. En présence du decret de l'Assemblée, il déclara solennellement persister dans son arrêté du matin, relatif à l'adresse dont la rédaction avait été confiée à Robespierre, pensant qu'il était plus que jamais utile de soumettre ses actes au jugement des quarante-huit sections qui l'avaient étu (2). Puis, il ajourna l'exécution de son arrêté concernant le rédacteur du Patriote françois jusqu'au moment où son président se serait expliqué à la barre de l'Assemblée nationale (3).

Pendent que ceci se passait au sein de la commune, Robespierre présidait tranquièment sa section, réunie à cette heure en assemblée primaire. — On voit avec quelle précision mathématique nous procédons. — Là, comme à la commune, on vint tout à coup annoncer qu'un

<sup>(</sup>I) Veyes pour cette simos du 30 moit le Montier du 31 moût 1792 et celul du les septembre.

<sup>(2)</sup> Voici comment l'exprime le procès-verbal; « La procurair de la commune demant'e que les nouveaux administrateurs ne soient que les adjoints des anciens; il demande deux sommes du corps municipal et trois du bureau parsonaine, afia de faire murcher l'administrateurs; le conseil persiste dans son arrêté du matin, relatif à une adresse dont al riobespièrre est rédacteur » Doû il résulte que c'était aurout cette question des seine administrateurs, qui sons la titre de bureau municipal fonctionnement à sôté du maire, qu'elle donnait à tractes à Robespière. En effet, pour complaire à l'Assemblée légianative, elle était revenue sur un serété par lequel éda avait dissous l'ancien bureau municipal, et moss entendrous précisément Robespières, dans son désenue de surfaidemeire les septembre, s'élever en partie contre cettes décision.

<sup>(3)</sup> Voy. les registres des procès-verbanz du sonseil général, pour la journée la 30. Archica de la Ville. V. 22, Carton 0, 7, 0.

décret de suspension de conseil général provisoire venait d'être rendu par l'Assemblée legislative. Aussitôt, interrompant l'ordre de ses travaux, l'assemblée sectionnaire ouvrit la discussion sur cet objet mprevu. Elle arrêta qu'elle maintenait les commissaires nommés par elle le 10 et le 11 du présent mois, avec tous les pouvoirs qu'elle leur avait confiés pour sauver la patrae, et charges plusieurs commissaires d'aller inviter les autres sections à suivre son exemple 4). To ites les sections de Paris se montrèrent animées des mêmes dispositions. Devant leur résistance, parfaitement legale, parfaitement naturelle dans les conjonctures présentes, force fut bien à l'Assemblée législative de revenir sur son facheux décret. Nous allons maintenant parler avec quelques details des explications fournies par le conseil général lui-même, parce que ces explications ont été tout récemment, à l'égard de Robespierre, l'occasion d'une supercherie historique tout à fait dans le goût thermidorien, et qu'il est de notre devoir de déférer à l'opinion publique.

#### XXV

Nota voulons bien admettre qu'on sit contre Robespierre toutes les préventions imaginables; de longues années se passeront encore avant qu'une foule de gens consentent à ouvrir les yeux à la lumière et à se rendre à l'évidence des fa.ts ; tel est l'empire des préjugés. Nous comprenons encore jusqu'à un certain point qu'on ne choissese dans ses discours que les passages les plus virulents, qu'on en torture le sens, qu'on leur préte une agnification manifestement contraire à l'esprit qui les a dictés, mais que dire d'un écrivain qui, voulant à toute force rejeter sur Robespierre une partie de la responsabilité des massacres de Septembre, ne recule pas devant une supercherie indigne et ne Craint pas de lui imputer la rédaction d'une adresse à laquelle il est resté complétement étranger? Voilà pourtant ce dont s'est rendu coupable l'auteur d'un livre intitulé Histoire de la Terreur, actuellement en cours de publication, sorte d'histoire de la Révolution à l'usage de la bourgeoisie repue et satisfaite, de cette portion de la bourgeoisie qui sacrifierait à son ambition et à ses intérêts les destinées de tout un peuple; qui, beureuse de la chute de l'ancienne aristocratie, a tâché d'accaparer à son profit l'héritage de la vieille noblesse, et che tout de



<sup>(</sup>la Registre des déubérations de la section de la place Vendôme. Archiver de la préfecture de police.

suite au meurtre et au pillage dès qu'on revendique pour tout le monde les droits sacrés de l'homme (i).

Dans la séance du 30 août au matin, le conseil général avait, comme on vent de le voir, confié à Robespierre la rédaction d'une adresse aux quarante—huit sections de Paris (2), vraisemblablement en son absence, car i, est à peu près avéré que, du 26 août au 1° septembre, président de l'essemblee primaire de la section de la place Vendôme, il ne parat pas à la commune. « Avant l'époque où ces événements sont arrivés »—les événements de Septembre, — dit-i, lit-même, « j'avois cessé de fréquenter le conseil général de la commune.... j'étois habituellement chez moi ou dans les heux où mes fonctions publiques m'appeloient (3), » Dans tous les cas, à ce moment, le conseil général ne se trouvait pas encore inculpé devant l'Assemblée législative; l'adresse dont la rédaction avait été confiée à Robespierre ne pouvait donc avoir aucunement en vue le décret de l'Assemblée contre la commune, décret rendu beaucoup plus tard dans la journée.

L'auteur du livre auquel nous venons de faire allesion commence par dire très-clairement que cette adresse était destinée à l'Assemblee nationale (4). Première erreur, si erreur il y a, elle était uniquement destinée aux quarante-huit sections de Paris; nous appelons là-dessus toute l'attention de nos lecteurs. De cette adresse confiée à la plume de Robespierre, il ne sera plus question au sem du conseil général que le suriendemain, c'est-à-dire le 1<sup>ext</sup> septembre. Or, par une tactique dont on aura l'explication tout à l'heure, on nous montre, dans cette Histoire de la Terreur, Robespierre lisant à la commune, le 31 août, au milieu d'applaudissements unanimes, son adresse « rédigée pendant a nu t (5). » L'auteur cependant, nous le supposons, a eu sous les yeux

<sup>1)</sup> Histoire de la Révolution à l'usage de la bourgeoine reput et satisfaite, nous se parions, bien entendu, que de cette fraction égoliste qui, se considérant du qualque sorte commo l'héritiere directe de l'ancienne noblesse, avant confiqué à son profit les droits de la nation, et dont le noup de foudre de février 1843 a excité les colères implacables contre les défenseurs morts ou vivants de la démocratie et de la nouvernaté pepulaire. C'est au centraire le gloire de la bourgeonie française, a lequelle appartenais Robespierre, de s'être toujours dentifiée avec le peuple, et de n'avoir point voulu laisser s'élever une autre aristocratie sur les ruines de la noblesse et du clergé, de ne reconnaître enfin d'autre supériorité acsisle que celle du mérite, des vertus et du calent.

<sup>(2)</sup> ell est arrêté qu'il sera rédige une adresse pour être envoyee aux quarantehuit sections. M. Robespierre est nommé rédacteur, » Archives de la Ville. V. 22. Carten 0, 7, 0.

<sup>(3)</sup> Réponse à Louvet. Lettres de M. Reberpierre à ses commettees, nº 4, p. 166.

<sup>(4)</sup> Hatoire de la Terreur, par M. Mortumer Termana, L. III, p. 167.

<sup>(5)</sup> Ibd., t. III, p. 169.

commo nous les avens nous-même en es acoment, les registres des provès-verboux du consen général de la commune. Il lui était douc facile de s'assurer que Robespierre ne figure en aucone espèce de focon dans estis séence du 31 acôt, et que son nom n'y fut méme pas proporce, comme il sura très-and à tons non lecteurs de s'en rendre enunte par leurs yeux [1]. Y agrait-il ou de la part de cer écrivairs une inconcevable étourderte, ou laen s'en sereit-il rapporté à un secréta raamindroit " Dans l'un et l'autre cas, il n y a point d'excese, quand ou air bue faussiment à un homme la paternité d'une œuvre dont on tire. des inductions exorpitantes et sur laquelle on s'etaye pour rejeter sur an aprimoire la responsabilité des faus les plus graves. Tanche qu'en effet, au sein de la commune on doubait lecture d'une adresse dont nous afform nous occuper, que famant Robemperre? Comme les purs précadents, is ac assposant à présider i assembles primaire de sa section, ams, que l'auteur de l'élistoire de le Ferreur aurait pu s'en convaincre ail avait consulté avec quelque attention le registre des délibérations et arrêtes de la section de la place Yendôme (2); tout conecurt donc a démontrer que Bobennerre se parut pas au conseil e-néral le 51 août.

Et maggirmut, que se passa-t-il donc à la commune, dura la séance du 31 août? Au debot de cette sénnce. Haguerin, qui presidint, lut le decret, comu désh depuis la veille au soir, par lequel l'amemblée nationale mandait à sa barre le président et le secretaire gréfier du consei général su sujet du mandat décerné contre le rédacteur du Patriote françois, August St grand émot dans à assentibles. On ne veut pas laisant anna réponse les tocs pations dont le commune e été l'objet devant le Corps legislatif, et immediatement il est décide qu'une sombreuse depuration se rendra à la harm de l'Assemblée nationale, et que Tallieugera dans cette circoratance i interprete du conseil general. Mais ici laissons parler le procès-versal même de la commune, besuccon plus éloguent, avec ses incorrections, que ne seurait l'être ancime plume. difusionen : « Un discute la meeure d'une deputation à l'Assembles parionele; il est arrêté qu'elle sera de guarante-hint membres, un parsection , que M. la casiré de factira à la tôte ; que M. Tartien porters la parole. On présente que ques vues propres à servir de base à l'orateur, entre autres les plesas pouvoirs counés aux communaures par les secbons pour asuver la petrie, piems pouvoirs connus et approuvée de l'Assemblée nationale

e bur l'inculpation que le conseil général rivalue i Amemblée natio-



<sup>(1)</sup> Les registres des procès-verboux du sessuit général de la commune sont sux Archies de la vale. Avenue Victoria. Vey, le V. 22. Cartes 0, 7. 0
(2) Archies de la Paissoture de poliss.

nale, on observe qu'il n'a point été pris d'arrêté important qui n'ait été précédé ou suivi d'un decret; qu'il a éte reconnu et proclamé représentant du pemple par l'Assemblée nationale elle-même; que plusieurs fois différens de ses membres se sont rendus au conseil; que l'Assemblée nationale a formellement reconnu les pleus pouvoirs du conseil en approuvant les mesures vigoureuses qu'il a prises lorsqu'il a cassé le département, l'ancienne municipalité, nommé un commandant général provisoire, anéanti le comité central, les juges et les officiers de paix, renouvelé les comités de section, etc.;

c Que te pouvoir exécutif a reconnu de même les plens pouvoirs du conseil en se rendant dans son sein, et en se concertant sur plesseurs mesures d'administration, toutes de la plus grande importance.

« Mufin l'assemblée n's pu se défendre d'un senument douloureux en voyant son président et son secrétaire mandés à le barre pour avoir prononcé sur un simple fait de police et de séreté générale relativement à un journaliste évidemment malintentionné, et non moins craminel que ceux dont on a reprané l'audice.

« M. Talisen se reture pour rédiger l'adresse à l'Assemblée natiotale (1). »

Tallien n'avait donc plus qu'à couvrir de son style ampodé le canevas. qu'on venait de les fournir. A peine avait-il quitté la salle des délibérations afin de se mettre sans retard à l'œuvre, que survint le maire, qui, préndent de droit du conseil genéral, remolaca Huguenia au fauteuit. Pétion. Bottant, indécis, hésitant entre son avengle dévouement à la Grande et son devoir de premier magistrat du peuple, parassait peu au sein de certe commune si détestée de ses auxis. Ce fut l'objet d'une assez longue discussion entre lui et le procureur de la commune, Manuel. Ta hen avait eu le temps de rédiger son adresse; il pouvait être un peu moins de deux heures quand il reparut. Est-oe que par basard. cet ambitieux de vingt-cinq ans, ayant soif de popularité, grand faiseur de phrases, cherchant par tous les encyens à se produire, se serait reposé sur un autre du som d'écrire l'adresse dont la rédaction lui avait été confiée, aurait aissé échapper cette occasion de haranguer l'Assemblé nationale; et de se mettre aussi en lumière au moment où allaient s'ouvrir les séances du corps électoral dont il se disposant à solheiter les suffrages? Il faudrast, pour s'imaginer cela, bien mal connaître le personnage, et rien d'ailleurs n'autorise une pareille supposition. Son œuvre fut vivement goûtée, paraît-il. Mais ici laissons encore la parole



<sup>(1)</sup> Regnettes des procès-verbaux du conseil genéral de la commune. V. 22, Carton 0, 7, 0, Archites de la V lle.

au procès-verbal : « M. Taltien fait lecture de son adresse à l'Assemblée nationale. La vérilé de ses tableaux, l'énergie de ses expressions inspirent le plus vif intérêt. La lecture en est interrompue par des applaudissements répétés, et le conseil général en a serête l'impression ainsi que l'adresse aux quatre-vingt-trois départements et aux quarante-hut sections (1). « A-t-il failu sesen de bonne volonté à un écrivais pour mettre ici Robespierre à la place de Tabien (2)!

Aussitôt la députauon de la commune, ayant le maire à un tête, se rendit à l'Assemblée nationale, où Pétion exposa en quelques mots la nature de la démarche du conseil général. L'auteur de l'Histoire de la Terreur, oubliant ou ignorant que l'allien avait été spécialement chargé de porter la parole, se plait à supposer qu'un reste de pudeur empêcha le maire de lire lui-même l'adresse de la commune. Au milieu d'un profond silence le secrétaire-greffier, Tailies, donna lecture de l'adresse rapidement rédigée par lui peu d'instants auparavant.

Tout homme un peu familiarisé avec les écrits et les discours de Robespierre se aerait bien gardé de lui attribuer la rédaction de cette adresse, quand même le véritable auteur n'en mirait pas été si clairement désigné, su parfaitement connu. Rien ne ressemble moins au style de Maxinitien que le style de ce morceau déclamatoire, reflet du reste assez fidèle des passions de l'époque. « Les Tenieries sousilées par la présence du digne descendant de Louis XI et de la rivale des Medicia... Si Louis XVI et sa famille respirent encore, ils ne doivest ce bienfait qu'à la générosité du peuple et au respect qu'il porte à l'asile que ces scélérats fugitifs ont choisi... » Ceci est du Tallien tout pur, mais nullement du Robespierre. Autre chose encore devait montrer péremptoirement à l'auteur du livre que nous avons le regret d'être obligé de discuter at rigoureusement, à quel point Robespierre était étranger à la réduction de cette adresse. Le conseil général de la commune, en réponse à une accusation d'avoir désorgamisé l'administration, evait, par un arrêté de la vente, rappelé à leurs fonctions les acciens admi-



<sup>6)</sup> Proobs-verbaux du conseil général de la commune, Archèses de la V.Ha. Y. 82-Carton O. 7, 0.

<sup>(2)</sup> Harioire de la Terreur, t. III., p. 163. Dans les notes placées à la fin de ce trossème volume (p. 468). M. Martimer Terranax reproduit des lignes du procès-verbil de la séance de 30 soût un soir, etence où, comme on l'e ve, le consul déclara permeter dans sen arrêté de matte, relaté à l'adresse aux sections dont Robespierre avaitément rédacteur. Cette adresse, ou le sait de raite maintenant, n'avait ries de commun avec celle de Talien. M. Mortimer Ternaux, pour la présenter à ses lecture romme étant celle qui fat les à l'Assemblée nationale, outet tout simplement de citer test ce qui, dans la séance du 31 soût, concernant Tallien et son adresse. Autrement, su le compoit, il n'y avait plus de confusion possible.

nistrateurs composant le corpa municipal. Tallieu, dans le but évident de montrer la commune cédant au vœu d'une partie des membres de l'Assemblée nationale, ne manqua pas de rappolor ou récont arrêté. Or, cet arrêté, Robespierre le combattra précisément au sein du conseu général dans la séance du lendemain, et demanders formellement l'expulsion d'administrateurs syant, selon lui, démérité de la patrio, comme on le verra tout à l'heure (1). Il se serait donc bien gardé de l'invoquer comme une sorte de pelladium de la commune.

Mais l'auteur de l'Histoire de la Terreur, voulant à tout prix rejeter sur Robespierre une part de la responsabilité des massacres de Sentembre, avait nécessairement à chercher per fas et sufas un point d'appui à sa thèse, et il a cru le trouver dans un coin de cette adresse. En effet, énumérant diverses mesures praies par la commune, Tailien y disait : « Nous avens fait arrêter des prêtres perturbateurs, nous les avons fait enfermer conformément à votre décret, et sous peu de jours le sol de la liberté sera purgé de leur présence. » Ces paroles ont paru affreusement prophétiques ou horriblement équivoques à quelques historiens (2); ils ont oublié ou n'ont pas voulu se rappeier que l'Assemblée avait elle-même, canq jours auparavant, décrété la déportation de tons prêtres insermentés qui, dans le délas de gumze jours, n'auraient pas vidé le territoire français. Tallien avait-il dès lors prémédité pour ea part les massacres dont Paris allait être bientôt le théâtre? c'est ce que je ne crois nullement, si peu d'estime et de sympathie que j'ais pour la mémoire de cet homme sans conscience et sans conviction, et ce dont je n'ai pas d'ailleurs à m'occuper. Toujours est-il qu'il est impossible à tout homme de bonne foi, à moins d'avoir i intelligence couverte du plus épais bandeau, de voir dans cette adresse le moindre indice des prochains massacres. Est-ce qu'avant de parler des prêtres. à déporter, Tallien ne venait pas de dire . « Nous nous sommes assurés des personnes des contre-révolutionnaires ; nous les avons enfermés. dans les prisons qu'ils nous destinaient si leurs complots affreux eusment reussi, mais nous l'avons fait avec ménagement, et ils ont tous été remin entre les mains des tribunaux qui, sans doute, vengecont les insultes réltérées faltes à la souveraineté nationale. » On voit combien peu ceci rememble à une préméditation d'immolations sommeires. Mais, non content de détourner une phrase de son sens natural et logique, l'auteur de l'Histoire de la Terreur, cédant à la hame la plus



<sup>(</sup>i) Et c'ent ce dont M. Mertimer Ternaux de manqueux pas de lai faire un crime. Comment ne l'est-il pas sperçu d'une contradiction aussi choquante?

<sup>(2)</sup> Comme M. Michelet, par exemple. Voyen son Histoire de la Révolution, v. III., p. 104.

aveugle, en est venu, par une indigne supercherie ou par la plus apparionnable des erreurs, à amputer à Robespuerre cette adresse à laquelle il est si compétement otranger. « Cette mennes, det l'auture de l'Huttere de la Faveur, en faisant altunon à la phrasa relative son prêtres perturbateurs, Restambles l'avair sustaix us na maix, dans l'adresse dont Tailien avait eté chargé de donner lecture (1). » Supercherse ou erreur, c'est là une chose infimment grave qu'il était de actre de éférer au tribunal de l'opision publique. En vérité, quand on voit les choses ses plus clures et les plus susples si oficusement travesses par des hommes qui revend quent le monopole de la modération, on se demande si le monde n'est pas décidement le donaine prédestiné des intrigants, et si au lieu de se détaittre dans un cèrcle d'auquites, il ne vaudrait pus mieux fuir dens un désert la société des hommes.

En frappant le conseil genéral d'un decret de dissolution, i Assembler nationale avait en même lemps declare, on s'en souvient, qu'il avait bien mérité de la pairie. Manuel, après Tallien, prit la parole nour faire remarquer ectte contradiction au moiss étrange et deminder le rapport du decret. Le president, c'était Lacrott, reponcit à Manuel que 'autorité de la commune provisoire devait cesser, une fois passée la crise extraordinaire et nécessaire d'ou elle était ner. On pouvait objecter à cela que le pouvoir de l'Assezablee était ou mours ausm a legal, pumque la constrution d'où elle était sortie n'existait. plus, et qu'une grance partie de ses membres avaient cessé d'y meratire, jugeant seur mandat brisé. Mass ai les representants de la communo de Paras étaient décidés à rester hieur poste pour assurer le triombhe de la révolution du 16 août, les Gward na n'étaight sashommes à se dessaisir du pouvoir. Lacroix, Lironain alors, promit cependant aux petitionnaires cu'on examilierait la demande du comeil. general, et les javita aux honneurs de la séance. La seir comparurent a la barre le président et le secretaire adjoint de la nominune, Huguerie. et Mébée. La n'eurent pas de peine à prouver combien avait éte exgerce l'affai e ou redacteur du Patriote françois. L'Amemblee seculative le renvoya à la commission des l'ingt et un, laquelle était présidée par Brasiot, le propriétaire même du journal incriminé par la eggemune, et en bèrement composée de ses ains (1).

<sup>(1</sup> Mutures as at Terretur, par M. Nortuner Termanx, † 111, p. 176. Aven de parelle procedés il est note, en le conçoit, à cet écrivain montré, de prodiguer à Robespierre les épichètes d'orient, de contribut, d'actorient, put tembeut à shaque motern et se plure comme d'un vane d'americame. Avenues auns cu il est sien venue à reprendre requil appulle les erreurs de M. Leuis Bianc (Veyes, t. III, p. 291).





# λXVi

Les Girondins, ou du moins les principaux d'entre eux. Bresot. Guadet, Vergosaud, s'étaient, aous l'avous démontré de reste, opposés par tons les moyens en leur pouvoir à l'insurrection du 10 2001, dont ils avaient cependant recueilli immédiatement tous les bénéfices. Ils se trouvaient en possession du ministère, maîtres de l'Assembles : cela ne leur suffisait pas. Jaloux de l'influence de cette vaillante commane de Paris, composée d'hommes sur lesqueis ils n'avaient aucune prise, ils cussent voulu voir revenir l'ancienne municipalité entièrement dévouée à leur ami Petion. Leur conduite envers cette commune améners, entre oux et Robespierre, un déchirement suprème. Néanmoins, vers cette époque, madame Roland tenta de les rapprocher. Sa vive admiration pour Maximilies n'avait pes escore dispays et malgré les odieuses calomines dont ses amis, poursuivaient, depuis huit mois, l'homme avec lequel elle s'etait entretanue jade en termes si affectueux, elle perustat à lus croire « un ardent amour pour la liberté, un entier dévouement au bien public, » Elle alle donc le voir, parceque, suivant ses propres expressions, il lei semblait important de rapprocher ceux qui, n'ayant qu'un même but, devaient se conciher dans la manière de l'attendre (4). Mais pour cela, if aurait falla, comme elle le dit encore elle-même, avoir affaire à des hommes non pas seulement aux intentions droites, mais entièrement dépositiés de toute vue personnelle, de toute ambruou cachée. Or, qui donc avait, avec tant d'ardeur, convoité le pouvoir! Qui donc, pour le saisir, avait essayé de reteniz sur le bord de l'abime la royauté chancelante? Ont donc conn l'avait remessé dons le song du 10 noût? Étaient-ce les Girondine ou Robespierre! Voilà certamement ce à quoi ne songeait gière. la femme du ministre de l'intérieur, lorsque, dans une intention dont assarément on ne peut mer la délicatesse, elle quitta le somptueux hôtel ou était installé son man pour affer causer quelques instants avec l hôte austère du menuisier Duplay.

Leur conversation, que fut-elle? Nécessairement elle roula sur les dissensions existant entre Robespierre et les amis de l'illustre femme.



Lettre de madame Reland is Robespacere, en date du 25 moût 1792 un suiv Yoyen cette lettre dans le tome les des Papers madeis frances cass Bobspierre, etc., p. 305.

Madame Roland trouve Maximilien plein de préventions contre les Girondins qui, pour la seconde ious, veneient de confier à son mars le portefeuille de l'intérieur. Elle gémit, dit-elle, de ces préventions, Qu'elle inclinit vers ceux à qui Roland devait son élévation, cela était assez neturel; muss une autre raison lui fit épouser défautivement la querelle de la Gironde, dont elle devint l'âme : ce fut sa passion violents pour un des principaux personnages de ce parti (1), pour Buiot, lequel, après avoir longtemps sulvi la ligne de Robespierre, passa tout à coup avec Pétion dans le camp opposé. Si Buzot était resté fiéèle à une vieille amité, madame Roland, c'est du moins ma conviction, ne se serait pas aussi facilement détachée de celui qu'en ce mois c'août 1792 elle jugeait encore digne de son saume, et à qui, au mois de septembre de l'année précédente, elle avait témoigné un attachement qu'elle ne vousit, écrivait-elle, qu'à ceux qui plaçasent au-dessus de tout la gloire d'être juste et la bonheur d'être sensible (2).

Robespierre, touché de sa démarche, lui promit, paraît-it, d'aller chez eile, de lui communiquer ses raisons, ses griefs. Il ne vint pas, Madame Roland lui écrivit pour se plaindre et lui reprocher de sonlever l'opinion publique contre ceux qui ne voyaient pas comme lui, e l'agnore qui vous regardes comme vos estrema mortels, je ne les connais pas, et cortamement je ne les reçois pas chez mei en confience, car je ne vois à ce titre que des citoyens dont l'intégrité m'est. démontrée, et qui n'ont d'ennemis que ceux du salut de la France (3) » Mais ces entremis actiarnés, qu'elle disaitne pas conpaître, c étaient ses propres amis à elle, ceux qui dans leurs journaux avaient osé amprimer que Roberpierre était veacu à Cobleatz, qu'il était membre du comité autrichien, qu'il avait assisté à des conférences tenues chez la princesse de Lamballe, ceux dont les discours décisrés solespellement calounieux pur la société des àmis de la Constitution avaient circulédans toute la France sous le couvert même du ministre son mari. En vérité, après cels, i, y avait quelque naiveté à s'étonner des préventions de Robespierre. L'attitude de plus en plus hostile des hommes de la Gironde contre la commune de Paris empêcha sans doute Robespierre de se rendre à l'invitation de la femme du ministre de l'inté-

<sup>(1)</sup> Les lettres, résumment publiées, de madema Roland à Bunt, se la sersi moras donts sur l'amour pessionné qu'elle épouve pour se membre destingué ou parti de la Gironne.

<sup>(2)</sup> voyez dans les Hemoires de Charlotte Robespierre (p. 77 et survantes), cotte letre dont nous avens donné quelques entraits dans noire président volume. M. Faugure Pe reproduite dans sa nouvelle édition des Mémoires de madeire Rotand.

<sup>[8]</sup> Lettre de medame Roland, en date du 26 noût 1792. Ués suprà.

On était alors plongé dans les plus sombres préoccupations : la prise de Longwy avait contristé, courroucé toutes les âmes : l'ennemn était devant Verdun, et, si cette dernière ville succombait, il pouvait être à Paris sous deux jours. Le moment ne parut donc peut-être pas bien choisi à Robespierre pour ader causer avec une femme, aimable et charmante sans doute, mais incapable de remedier en rien à la situation. Or, ce n'était pas l'heure de perdre le temps en conversations mutiles. Si grand paraissait le péril aux Girondina qu'ils songèrent sérieusement à abandonner la capitale, et que l'un d'eux, Kersaint, en arrivant de Sédan, disait dans le propre salon du ministre des affaires étrangères que Brunswick serait à Paris dans quinze jours (4). Le projet échoua par la résistance de Danton; mais, comme on l'a su par Vergniaud lui-même, la commission des Vingt et un était en proie aux plus vives alarmes (2). En revanche, les royalistes attendaient, pleins d'espoir, le triomphe de l'ennemi, écoutant déja s'ils n'entendaient point gronder le canon des Prussiens et des Autrichiens. L'acquittement, par le tribunal criminel du 17 noût, de quelques aristocrates connus, acheva d'exasperer le peuple, qu'une sorte de fatalité sembla préparer aux exécrables scènes dont nous aurons bientôt à direquerques mots.

### MYXX

Telle était la gravité de la situation, quand, le 1<sup>th</sup> septembre, Robespierre vint lire à la commune l'adresse aux quarante-buit sections de Paris, dont la rédaction lui avait été confiée l'avant-veille, 30 août, dans la séance du matin. Un des premiers actes du conseil général dans cette journée du 1<sup>th</sup> septembre, avait été d'ordonner qu'à compter de ce jour les barrières seraient ouvertes à toute espèce de voitures et que toute personne pourrait circuler sans passe-port dans l'étendue du département, « considerant la géne du commerce, » est-il dit dans l'arrêté, et que le terme de quarante-huit heures, fixé par le décret de

<sup>(1)</sup> Déposition de Fabre d'Églantine dans le procès des Girondons. Histoire parlementaire, t. XXX, p. 84.

<sup>(2)</sup> Déclaration de Verguiand dans la proces des Girondins. Histoire parlimentaire, t. XXX, p. 85.

l'Assemblée nationale, était expiré de la veille (1). Voilà dont une première preuve manifeste que le conseil général de la commune ac sungenit nullement à plonger Paris dans la terreur.

Il était cinq heures du soir environ forsque Robespierre prit la parole. L'assemblée primaire de sa section avait terminé ses opérations depuis la veille au soir, à onze heures (2), mais il n'en était pas de mêmo partout. Avent de donner lecture de son adresse, il engages fortement les membres du conseil général à ne pas manquer de se rendre le soir dans les essemblées primaires des sections, afin de bâter les opérations électorales : puis, après avoir proposé au conseil de convertir en administration municipale le corpe manicipal, il combettit très-vivement, dans quelques-mes de ses parties, l'arrésé du 50, par loquel étaient rappelés les anciens administrateurs, arrêté dont la veille Tallien s'était prévalu apprès de l'Assemblée pationale comme d'une concession de la commune. Mais Robespierre n'était pas l'homme des expédients et des compromis contraires aux principes. Parmi ces anciens administrateurs, il un était, comme Leroux et Borle, qui avaient signé des procès-verbrux contre la municipalité et qui, au 10 aott, dans la cour des Tuderies, avaient fait aux Suissas et à la garde nationale les réquisitions légales afin qu'ils repoussassent la force par la force (3). Réclamer leur expulsion était donc la chose la plus logique et la plus naturelle du monde. Selon Robespierre, ceuxlà seuls deviient être chargés des fonctions administratives de la commune, et reconnus en cette qualité, que le consei, genéral et les sections jugeraient dignes encare de la confiance publique. Il fallait donc soumettre à un scrutin épuratoire les membres de l'anciencorps municipa, et en présentez dès le lendemain la liste aux sections de Paris, de façon qu'elles décidassent elles-mêmes quels étaient les administrateurs qui pourrisent être conservés.

Robespierre énuméra ensuite, dans un discours éloquent , lisonsnous dans le procès-verbal de la séance (4), car nous ne l'avons pas sous

(4) Proces-verbanz du commi general de la commune. Archives de la Ville. V. 12.-Carion 0, 7, 0.



<sup>(1.</sup> Procès-verbaux du canacil général de la commune deshires de la Villa. V. 22. Carten 9, 7, 0.

<sup>(2)</sup> Begistre des délibérations et arrêtée de la metien de la place Verdéme, Archeu. de la Préfecture de police.

<sup>(% «</sup> l' en fallant henneoup moins pour execter sentre eux a colère de Robespierre et de ses amis, » s'écom l'autour de l'Autoire de la Terreur (h. 131, p. 206.). Que ces administrateurs aisent bien mêraté de la royauté et des reyaintes cela se comprenc à merveille. Mais avoir l'air de s'étouner que la commune de 10 août ait oru devoir reputeur de sou son d'autours administrateurs convantons d'avoir solumé les troupes de larer sur le pauple, cela est en vérlié par trop auf.!

les yeux, toutes les manœuvres employées pour enlever au conseil général la confiance publique et exposa tout ce que le conseil avait fait pour se rendre digne de cette confiance. Ce discours, c'était l'adresse même aux quarante-huit sections de la ville de Paris, adresse dont l'avant-veille, on s'en souvient, le conseil genéra, lui avait confié la rédaction, et dans laquelle il rappela tous les services rendus par la commune du 10 août à la cause de la Révolution.

La conclusion du discours de Robespierre surprit étrangement sans doute l'assemblée nombreuse au milieu de laquelle il s'exprimat. En présence des inculpations dont le coaseil général était l'objet et du décret de dissolution cont il avait été frappé l'avant-veille au soir par l'Assemb ét législative. Maximilien crut devoir angager ses collègues à se démettre, séance tenante, de leurs fonctions, à prendre le peuple lumême pour juge de leur conduite, et à se retremper dans de nouvelles élections. Car il n'y a pas d'autre signification possible à donner aux dernières paroles que lui prête le proces-verbai : « Dans ces circonstances difficules, il ne se présente à mon esprit aucun moyen de sauver le peuple, si ce n'est de lui remettre le pouvoir que le conseil général a reçu de lus. » Or, on ne l'a peut-être pas oublié , c'etait la une formule habituelle a Robespierre Il a était servi d'expressions à pen près identiques lorsque, peu de 'emps avant les evénements du mois d'apôt, aux Jacobius, il avait proposé à ses coacitoyens d'en appeler au peuple, de convoquer les assemblées primaires dans le cas où l'Assemblée légistative serait décidement jugée incapable de sauver. la patrie , aous avous même eu som d'attirer là-dessus l'attention de nos lecteurs. En bient qui le croirant? certains écrivains, fort embarrassés pour apercevoir la main de Robespierre dans les massacres du lendemain, massacres auxquels il était saloin de songer, ont cru trouver dans cette phrasa si sumple et si claire un indice de sa compucité. Et, ce qui est singulièrement triste, ce ne sont pas seulement des écrivains comme cet auteur d'une Histoire de la Terreur dont note avons relevé. den l'une des petites erreurs, et qui appliquent à l'histoire de la Révolution les procédés du père Lonquet, mais des hommes d'un talent hors ligne et louissant d'une grande réputation de droisure et de civeme! Comment ne pas être mocèrement affligé de voir M. Michelet. par exemple, donner aule dans son livre à la plus odieuse caloronie, de l'entendre déclarer que, si Robespierre ne fit rien en actes, il fit beaucoup en paroles, et que, « une fois l'affaire lancée, il fit le piongeon et ne parut plus (1) »? Nous prouverons tout à l'heure combien



<sup>(1)</sup> Hustoire is to Microlation, par M. Machelet (t. 4, p. 125) Et savez-vous prarquol,

ce langage est faux, injuste et, tranchons le mot, ridicule. Mais n'est-il pas étrangé qu'un autour, qui a est vanté hautement d'avour écrit une histoire pretment républicame, reçoive en cette circonstance, d'un écrivam ultra-royaliste, une leçon de modération et d'equité? Vesci comment un contemporain, Besulteu, sous les yeux duquel tous les faits se sont passes, qui per conséquent a pullager par lui-même et qui d'ailleurs a poursuivi d'assex d'invectives la mémoire de Roberpierre pour n'être pas suspect de la moindre partialité en sa favour, a est expliqué au sujet de sa motion du 1<sup>re</sup> septembre à la commune : « S. elle oût été adoptée, les massacres n'eussent certamement pas eu lieu; en ne peut donc pas l'accuser d'es avour été l'euteur, punqu'au contraire il proposa un moyen de les prévenir (1) » En faut-el davantage pour réduire à memt toutes les suppositions lissardées?

En proposent à ses collègues de se démettre immédiatement de leurs fonctions pour laisser le peuple libre de se chonir d'autres représentants, Robespierre obélisait à son sentiment ordinaire de désintéressement; mais tous les membres du conseil n'étaient pas comme laidégagés de tout interêt personnel. Un certain nombre d'entre sux d'aineurs pensaient, avec queique raison peut-être, qu'il y aurait péril à désorgameer la commune au milieu d'aussi critiques conjunctures. Ce fut l'ave de Manuel, le procureur de la commune. Il prit la parole après Nobespierre, donna de justes éloges aux principes développés par le précédent orateur, seulement il rappera le serment pronoucé par les commissaires des sections de ne point abandonner leur poste tant que la patrie serait en danger, et conclut a ce que le conseil général continuit de remplir ses fouctions. Cette proposition fut à l'insunt adoptee. Toutefoie, le conseil n'en vote pas moiss l'impression du discours et de l'adresse de Robespierre aux frais de la commune, et elle charges deux de ses membres. Bernard et de Lépine, de bâter et de surveiller chez l'imprimeur Duplain l'impression de ce discours et de cette adresse (2). Il était tard, très tard, plus d'une beure du zantin.



selen M. Michelet, su cas heures décurren en il s'agrante de avver al la France allait périr ou non, Rebespierre a décume les plus reslects? a C'erait a mos écute a dans la grante de la la descuent e (p. 111). Labelt possibles de reputamer unes la tela hommes l'Mais la motion de Rebespierre à la commune ne rend-elle par cette supposition tout à la t abserde l'es cette motion est été acception, Echespierre a eta t plus rans, pas même simple commissaire presia nominale quation qui les desseut un donnée une quatre-vingt-hubbème d'autorité, — et Danton certait manutre.

<sup>(</sup>i) Estate brainsiques sur les causes et tes cyrés de la Réactation de France, par C. Basston. Parm, au .X. t. IV, p. 145. Beauleus à réligé, en col aboration avec Michael Jeune Particle Robispheres dans la prescrière édition de la Regressite encourante.

<sup>(3)</sup> Voyes la proces-versal de la sesson du 1º septembre à la nommans, graties

quand le conseil général se sépara. Paris s'était couché ce jour-là en proie à une sorte de stupeur, et au milieu d'inexprimables angoisses. On avait appris dans la soirée l'investissement de Verdun; les sanglantes menaces des puissances coalisées étaient présentes à tous les esprits; deux jours encore, et elles pouvaient se réaliser. Une sorte de vertige s'empara de toutes les têtes. Nous sommes à la veille des plus terribles journées de la Révolution.

## XXVIII

De ces affreuses journées de Septembre, nous n'aurions nuliement à nous occuper, tant Robespierre y fut complétement étranger, si un certain nombre d'écrivains royalistes et même quelques historiens hbéraux, avec un aveuglement difficile à expliquer, ne s'étaient ingénées à rejeter sur lui une part de la responsabilité de ces événements. Que les royalistes cherchent à flétrir la Révolution dans son plus intègre représentant, que, pour atteindre leur but, ils ne reculent pas devant des moyens peu honnêtes, cela se comprend jusqu'à un certain point, l'esprit de parti égare tellement les hommes! Mais it y a de quoi confondre l'imagination quand on voit des écrivains réputés démocrates joindre leurs accusations à celles des contre-révolutionnaires, et entasser hypothèse sur hypothèse, suppositions sur suppositions pour essayer de couvrir du sang de Septembre un homme qui

de la Ville. V. 22 Carton 0. 7 0. Ca discours de Roberpuerre publié sous ce titre : Adresse des représentante de la commune de Paris à leurs conciloyens (in-8° de 15 pages), est devenu rarissime. Il ne nous a pas été possible de nous en procurer un axemplaire ; la Bibliothèque impériale elle-même ne le possède pas. Nous avons donc du nous contenter du résumé très-succent fourni par le procès-verba, de la commune.

M Mortimer Terneux, qui a le génie inventif, présente Robespierre comme ayant co jour-là dénonce une compiration en faveur du due de Brunswick, ce qu'n ne fit que le lendemann, et il lui prête des paroles qu'il a grouvées dans un pamphlet de Louvet, cest-à-dire d'un des plus cyniques menteurs que l'imagination puisse concevoir, dans un pamphlet dont le Conventor, de dégoût, refuse d'entendre la lecture, paroles par lesquelles se trouvent accusés en masse tous les membres de la Gironde. C'est encore là une erreur historique importante à dévoiles. Robespierre désigna en effet nommément, dans la nuit du 2 au 3 septembre, deux membres de la Cironde, et cela par des raisons très-faziles à comprendre comme un verte, et non pas la Gironde en masse. L'auteur de l'Histoire de la Terreur a-t-il cru que ces supernhenes passassient inaperques? Mais ce qu'il y a de hizarre, c'est qu'ayant, j'imagine, le procès-verbal de m commune acous les yeux, il cent : « Les deux cert quatre-vingt-huit adoptant avec enthousimme les concinsons de Mannel et de Robespierre » (t. III, p. 206). Ce qui, à l'égard de ce dernier, est précisement le contraire de la verté.



n'apprit ce qui se passait dans les prisons que par le brint public, et cela plus tard que la plus grande partie de ses concitoyem (1).

Tous les écrivains ennemis de la Révolution ont vu dans les manuscres de Septembre un plan concerté, le resultat d'une froide et atrocaprémeditation; et pour inieux concentrer leurs accumbons calonnieuses, ils ont, - queignes-uns du moins, - complétement innocenté la population parissenne. Or, c'est là un système tout à fast madminable. Comment admettre, en effet, que soisante mille hommes de garde nationale eussent permit à quelques centaines d'egorgeurs de massacrer dans les prisons, suls n'avaient sas eux-mêmes été complices, moralement au moins, de ces exécutions? On aut combien furent vaines les réquisitions du commandant général Santerre. La population, la garde nationale, assistèrent impassibles, l'arme au bras pour ainsi dire, aux scènes d'horreur que se cérculaient sons leurs yeux (2-Est-ce que dans de pareilles occasions, luisser faire ce n'est pas être complice? Ces marsacres, cela est certain, ont été le produit d'une épouvantable explomen populaire. Qu'ils sient paru, à quelques hommes, d'une affreuse mais indispensable necessité, je le crois sons peine; Inais jamais ils n'eussent eté commis si la conscience publique, prise de vertige, n'y côt pas souscrit elle-même. Quant au comeal géneral de la commune, auquel on a voulu les imputer, il tenta au contraire, pour les arrêter, plus d'efforts que n'enfi. l'Assembléu égalitive. Robespierre d'ai feurs, on le suit de reste maintenant, parut à pene a la commune durant les jours qui précédèrent et sulvirent les exécutions, retenu qu'il était soit à l'assemb ée primaire de sa section dont les opérations se terminèrent le 31 août à once heures du soir, soit à l'assemblée électorale dont les seances s'ouvrirent dans la matiode de 2 septembre. Le comité de surveillance est-d davantage résponsable de cos massacres? Ses rapports constants avec les prisons, placées dans ses attributions, permettra ent de le supposer cependant aucune des pieces sur lesquedes se sont appuyés les écrivains royal sies pour établir sa prémeditation ne m'a para conclaante, et je dirm avec Pétice : « Ces assassinata furent-ils commandes, furent-us danges par quelques hommes? J'as eu des auter sous les yeux, j'as reçu des rapports,



<sup>(1)</sup> Espenso à Louret Listres de M. Aubenpierre à sur commutaux, m° d. n. 116.

(d) Duns la mance du 29 octobre 1792, aux Jacobins, Chabit, qui s'émit peint sur communications designée par l'Amountée légalative pour mimer l'efferénames pronlaire, affirme qu'il avent passe anne rottes d'anner de dig mille anbone, et que depund la sour des Moines jusqu'é la prison de l'Abbaya, su était obligé de se surver pour faire passage aux énvoyés es la 4 conventient. Il inserçan le témorgrage de une cell-gam Batter, Calon, et autres qui l'ancompagnement, et parsonne ne le construit, Journal des décèses et de la correspondence de la Service des Jacobins, manéro 202).

j'as recusille quelques faits; at j'avois à prononcer comme juge, je ne pourrois pas dure : Voilà le coupable (1). »

Du reste, le comité de surveillance, sorte de pouvoir exécutif. n'avait, en réalité, aucun rapport avec le conseil général, pouvoir legislatif de la commune; il siègent dans un local séparé, non pas à l'Hôtel-de-Ville, mass à la marne. Autorisé par le conseil général à se recruter de quelques membres suppiémentaires, son grand tort fut de a'adjoindre, dans la matthée du 2 septembre, le sombre journaliste qui avast érigé le mourtre en système politique. Panis, membre de ce comité de surveillance, et qui y avait introduit Marat, fut vivement attaque pour ce fait, le 18 septembre suivant, au sein du conseil général. Paais se défendit en alléguant que Marat était un homme extraordinaire, qu'il n avait jamais eu d'influence particulière dans le comité, et que jamais son avas n'y avait prévalu sur celui des autres membres. Or, l'éloignemont de Robespierre pour la personne de Marat est chose parfeitement connue ; ce fut un des grands griefs des Thermidoriens contre lui. On n'a oublié ni leur attitude respective dans l'unique entrevue qu'ils aient que encemble ni ce que répondit Marat à Robespierre quand celui-ci sui reprocha de revenir éternellement dans ses écrits « sur certaines propositions absurdes et violentes qui névoltaient les anis ne 👫 tranaré autant que les partisans de l'amstocratie (2), » Maratine trouvait à Maximilien ni les rues ni l'audace d'un homme d'État Tout récomment encore ne l'avait-il pas accusé de feuillentume pour n'avoir pas déclaré assez hautement qu'il failait décoirer la constitution? Ces deux hommes étaient donc les antipodes l'un de l'autre (3). En bien!



<sup>(1)</sup> Discours de Pétion sur l'accusation intentée à Robespierre, p. 14.

<sup>(2)</sup> de sont les propres expressions de Rébespierre. Voyes la reponse à Louvet Lettres de M. Robespierre à ses commetiens, numéro 4 et le numéro 648 de l'Ami du prople.

<sup>(3)</sup> Ce que n'emplehe pas hi Michelet, voulant par la plus étourante des aberrations rendre Robespiarre solicaire de ce que Naral put laire en soptembre. d'écure que Pante diminua son éloguentes, auture, pour Marat (t. 1V. p. 124). « Seten toute apporance, a a-t-il som d'ajouter. Et pourques selon toute apparence? M. Michelet est tout à fait dans l'erreur quand il prémute Panis comma un servile disciple de Robespierre et quand, emporté par sa rage de fat-talese, il nous e montre allact chaque matin ran Saint-Honore, di la porte de son directore, demander se qu'il devait penser, faire et dire (p. 124). Augus témograge, et M. Micheset se garde best d'en moquer de serious, ne saurait en prévaiour contre les faits. Pauts minait et estimait Robespierre, cela n'est pas douteux; mais son don, son doie, c'était Danton. Les deux families etneut écreitement liées, et nous vermas plus turn Panis, is armi dictré de la mort de Danton, águrar parmi les ennemis de Robespierre, Paisque M. Michelet. dans l'intérêt de sa thèse, a cru devoir rappeter qu'un jour, selon Barbaroux. l'anns aurent dit qu'il faliait un dictateur, un homme comme Rebespierre; encore annuitil du rappeler auss, dans l'intérêt de la vérité, le déments sangiant qu'en plane Convention reent, sans le selever ce député de Martelle. C'est triste à dire, mais rien n'est embroullé ries s'est fans, ron s'est perfide comme les pages confuses ou

nous verrons bientôt les Girondins essayer, par les plus perfides manœuvres, d'établir entre ces deux noms une sorte de solidarité R pourtant, si du sang de Septembre quelqu'un pouvait être particulièrement coupable devant l'histoire, ce serment eux, comme on va en juger. Robespierre, d'ailleurs, ne chercha jamais à rejeter sur personne la responsabilité d'événements qu'il attribus à un moment de délire et d'ivresse de la nation, et il était certainement dans le vrai quand il disait : « Ce fit un mouvement populaire, et non, comme on l'a ridiculement supposé, la sédition partielle de quelques scélérats payés pour assassiner leurs semblables; et s'il n'en oût pas été ainsi, comment le peuple ne l'aurait-il pas empêché? Comment la garde nationale, comment les fédérés n'auraient-ils fait aucun mouvement pour s'y opposer? (1) » L'exaspération populaire, hélas! n'avait pas besoin d'être excitée. Mais que diracent donc les historiens qui se mettent martel en tête pour attribuer à que ques paroles de Robespierre un sens qu'elles n'ont jamais eu, si le 2 septembre il avait dit, comme La Source : « L'faut battre la générale dans l'opinion publique; a si, comme Vergniaud, il s'était écrié : « Il n'est plus temps de discourir, il faut piocher la fosse de nos ennemis, ou chaque pas qu'ils font en avant pioche la nôtre (1)? > Et pourtant, qui oserait accuser sérieusement de complicité dans les massacres ces deux membres de l'Assemblée législative!

## XXIX

Et maintenant, transportons-nous à la commune au moment ou Manuel, dans la matinée du 2 septembre, annonça officiellement l'investissement de Verdan. Or, à l'heure même où Manuel parlait,

l'émmant écrivain essase de dourser un rôle à Robespierre dans le lugubre drame de Septembre. En vérité, j'aime autant les Mémoires publiés sous le nom de Weber, frère de la t de la reme. Au moins celui-ci n'y va pas par quatre shamms, et il nous dépaint Robespierre : exemmt le peuple à massacrer tous les presonners » (t. II p. 252). Voilà ce que sous la Restauration MM. Barrière et Berville publiment comme des Mémoires sur la Revolution.

1) Réponse à Louvet Quairiems lettre de M Roberpierre à ses commetteux, p. 170.

(2) Veyez le compte rendu de la séance du 2 septembre au matin, à l'Assemblée nationale, dans le Monteur du 4 septembre 1792. Admirez l'emptre des préventions? M Michelat trouve ces paroles simplement hardles (t. IV. p. 135), tandis que, comme nous l'avons fait remarquer, il attribue un mas simistre eux paroles de Robespierre prononcées la veille : « Il faut remettre le pouvoir au peuple, » paroles dont le seus est si clair et si naturel.

Google

cette ville était à la veille d'être livrée aux Prussiens par la plus infâme des trahisons. Il faut être entièrement aveuglé par l'esprit de parti pour ne pas admirer l'attitude et l'énergie de la commune à cette grave nouvelle. Dans une proclamation brûlante de patriotisme, elle invita tous les citoyens en état de porter les armés à se réunir au Champ-dé-Mars sous les drapeaux. Qu'une armée de soixante mille hommes se forme sans délai, s'écriait-elle, et marchons aussitôt à l'ennem, ou pour succomber sous ses coups, ou pour l'exterminer sons les nôtres. En même temps, elle nommait un comité multaire permanent, composé de huit de ses membres, arrêtant qu'à l'instant même le canon d'alarme serait tiré, le tocsin sonné, la genérale battue, et chargeait deux commissaires de se rendre sur-le-champ à l'Assemblée législative pour la prévenir des mesures prises par le conseil général (1).

L'Assemblée applaudit vivement à ces vigoureuses mesures; tous dissentiments entre elle et la commune semblèrent s'effacer en présence du danger suprême de la patrie, et le président (c'était Lacroix). s'adressant aux députés de la commune, prononça ces propres paroles : « les représentants de la nation, prêts à mourir avec vous, rendent justice à votre patriotisme, ils vous remercient au nom de la France entiere, et yous invitent à la séance. » Puis, après avoir eu connaissance d'une lettre de Roland annonçant la découverte d'une conspiration royaliste dans le Morbihan, et avoir entendu la grande voix de Danton sonnant la charge, elle décrétait que tous ceux qui refuseraient de servir personnellement ou de remettra leurs armes, que tous ceux qui entraveraient, de quelque man ère que ce fût, les ordres donnés et les mesures prises par le pouvoir exécutif, seraient déclarés infames. traftres à la patrie, et pun s de mort (2) Mais avant de marcher contre l'ennemi du dehora, fallait-il laisser femmes et enfants exposés aux coups de l'ennemi du dedans? Telle fut la question agitée dans un certam nombre de sections. Ce fut alors que dans Paris, saisi de vertige, on entendit de cri sinistre : Courons aux prisons! et que commenda un des plus épouvantables massacres dont l'humahité ait à gémir.

Toutes les mesures prises par la commune de Paris et par l'Assemblée nationale étaient assurément d'une indispensable nécessité, mais elles n'étaient guère de nature à diminuer l'exaspération populaire. Or, à ces mesures, qu'il approuva, je n'en doute pas, Robespierre ne prit aucune espèce de part directe ou indirecte, même comme membre du

<sup>(</sup>I) Procès-verbaux de la commune. Archives de la Ville, V. 22. Carton 0, 7, 0,

<sup>(2)</sup> Voyez le Mentieur du 4 septembre 1792.

conseil général de la commune; blun mieux, il ne les comut que fort tard dans la soirée, poisqu'il négea depuis neuf heures du matin jusqu'à une heure de l'après-andi à l'assemblée diectorale, où nous le retrouverons tout à l'acure, assemblée dont les opérations avaient précisément commencé de jour-là, et panqu'il fut chargé par elle de remplir, à l'issue de la séance, une mission auprès de la société du Jacobins.

La séance du conseil général, suspendue à une houre et denne, fut reprise à quatre beures. Elle était rouverte depuis quelques instants à peane, aous la présidence d'Haguesin, quand un officier de la gardo nationale vint annoncer que plunieurs prisonniers que l'on condussait à la Conciergeme avaient été tués, et que la foule commençant à envalur les prisons. La commune nomina d'aboré sus commissaires pour protéger toutes les persoures détenues pour exuse. civile, puis elle charges deux de ses membres. Caron et Nouet, de se transporter à l'abbaye et de veiller à la conservation des prinonniera (1). Qualques instants après, un des commussaires accourt, et rend compte de ce qui se passe dans cette dernière prison : « Les citoyens entôlés, a dit-il, « craignant de laisser la ville aux malveil» lanta, ne reulent point partir que tous les scélérats du 19 août ne soient exterminés. » Aussitôt il est arrête per le conseil général que quatre commissaires se rendront sur-le-champ à l'Assemblés astionale. pour lui demander queile mesure on pourrait prendre sin de garantur. les prisonners. Que fit l'Assemblée? Elle charges, sur la demande de Bazire, aix de ses mambres du soin de parier au peuple, de retabur le came, mais ne témorgna aucune indignation, et surtout ne parut passe soucier besucoup du sort des prisonniers (2).

Il était tard, tres-tard, lorsqu'après s'être acquité de la masion dont l'assemblée électorale l'avait chargé, Robespraire parut au sein du conseil général. B llaud-Varenne venait d'y dénoncer une conspiration en faveur du duc de Brianwick, qu'un perti puissant, disait-il, voulait porter au trône des Français. Robespiorre, present la parole après lui, perguit la douleur profonde qu'il éprouvait de l'état actuel de la France, et il approuva la dénonciation faite par son épilégue d'une



<sup>(1)</sup> Co sout les propres expressions du prucis-verbal. Voy. Archites de la Ville V 22. Carten 0, 7, 2.

<sup>6)</sup> Montes un 4 reptembre 1792 Voici la angulière façae dont le journal de Brisset explique l'incretée de la Assemblée et Des commissaires de la commune ambiecent qu'un grand numbre d'hommes armes et sans armes se portent aux prisons. La commune demande que l'Assemblée vissue à son secours. Que pouvait faire l'Assemblée nationalesse in commune avait épuisé sousses moyens? et et elle se les avaits pas épuises, que venait-elle demander a l'Assemblée nationale? a (Namére 1121)

conspiration en faveur du duc de Brunswick. Qui désigna-t-il comme les principaux instigateurs de ce mouvement? Le procès-verbat de la commune est complétement muet à cet égard. Mais deux noms, trois pestêtre, tombérent de sa bouche, œux de Carra et de Brissot; et lorsque. dans la séance du 25 septembre à la Convention, Vergniaud reprocha à Robespierre, contre lequel, dit-i., il « n'avait jamais prononcé que des paroles d'estime », de l'avoir impliqué lui, Brissot, Guadet, La Source, etc., dans le complot dénoncé à la commune dans la nuit du 2 au 3 septembre, Robespierre se leva et dit avec l'énergie de la vérité : « Cela est faux. » A quoi Vergoiaud répondit : « Je me féhciterai d'une dénégation qui me prouvera que Robespierre aussi a pulêtre. calomusé. » Personne ne releva le démenti de Maximilien (1); et de la réponse de Robespierre à Louvet, il résu te qu'en effet il ne nomma que deux ou trois personnes, déjà dénoncées par plusieurs de ses collègues comme ne cessant de décrier le conseil général de la commune (2).

Or, par qui ce conseil général, qui s'épuisant en efforts pour sauver la patrie, était-il attaqué chaque jour et sous toutes les formes? par les feuilles grondines, par le Patriote français. Qui donc, au sein de l'Assemblés nationale, avait demandé et obtenu sa dissolution? n'était-ce pas cette commission des Vingt et un, présidée par Brissot, lequel, si peu de temps avant le 10 août, avait menacé les républicains du glaire de la roi? In n'y a donc nullement à s'étonner, en se plaçant, comme on doit le faire, au point de vue des passions de l'époqué, si Robespierre prononça d'après et sévères paroles contre deux ou trois nommes acharnés à le calomnier et qui ne cessaient de decrier la commune.

Mais est-ce que cette accusation reproduite par Robespierre était dénuée de tout fondement? Est-ce que le bruit d'une conspiration en faveur du duc de Brunswick ne circulait pas dans tont Paris avant que

(2) Quatrième lettre de M' Poberpierre à sus commettans, p. 18L.



<sup>(1)</sup> Vovez cette séance du 25 septembre a la Convention, dans le Journal des debats et directs, numéro 7, p. 91. Le Monitage, en attribuant à Sergent le démenti de Robespierre, commet une errour manifests, sur aquale nous nous expliquerons en détail dans le livre suivant; ce qui n'empêche pas M. Michelet (t. IV., p. 346) de prétendre que Robespierre e accepta l'accusation et gards la tache », comme si son d'menti n'avant pas été ameunet, comme si, dans su réponse à Louvet, Robespierrene s'était pas expliqué « devant la France et l'Histoire » M. Michelet, qui en général accorde tant de confiance aux paroles de Sergent, ne le cite pas cette fois Sergent, sous sa plume, est devenu » quelqu'un dementant Verguand. » Mais si Robespierre avant, en debace de Brissot, désigné d'autres députés de la Gircude, est-ce que Rahl n'en aurait vien cut, un qui se plaignit le lendemain même que Robespierre eut calounié Brisson? (Moniteur du 6 septembre.) Comment M. Michelet pe s'est-ul pas rappese cela?

Robespierre en parlat, après d'autres, au sein du conseil général? Est-ce qu'il n'est pas avére que ce généralisamme des troupes coabiées avait en France un parti puissant? Est-ce que récomment un des principaux organes de la Gironde, les Annales patriotiques du Girondes Carra, n'avant pas effrontément entonné les louanges de Brunswick, la veille du jour où aliait paraître l'insolent munifeste siené de lui? Est-ce qu'enfin Carra ne l'avant pes proposé pour roi d'une manière essex significative? Est-ce que de cette proposition, les Constitutionnels ne s'étaient pas fait déjà une arme contre les Girondesa [4]?

L'accusation reposait donc sur quelque base, et si Robespierre v ajouta (or en ce qui concernait deux ou trois membres de la Gironde. ce fut évidemment parce qu'il ne comprenant pas comment des hummes pouvaient déployer tant d'acharmement contre lui, dont la conscience étant si pure, s'ils n'étanest les instruments de quelque faction. étrangère. Quelques jours après cette séance de la nuit du 2 au 3 septembre, se trouvent chez Pétion, evec lequel il n'avait pas encore rompu, et le maire de Paris l'avent invité à lui dire franchement ce qu'il avait sur le cœur : « En bien! » répondit-il, « je cross que Brissot est à Brunswick » (2). Pétion, étroitement lié déjà avec le parti de la Groude, engages vivement Pobesoierre à bannir d'injuses défiances. Mais ces défiances, qui les avait provoquées? Oui donc avait pris l'instiative des calomnies? Et quelles calomnies! Transfirmer Robospierre, mix yeux du pays, en agent du comité autrichier, le présenter comme frequentant des conchiabules terres ches la princesse de Lamballe! n'étaut-ce pas le comble de la démence! Braset n'aliait-il pas jusqu'à le désigner comme un supendié du duc d'Orleans (3)1 Que dans une lettre insérée au Monsieur, le député girondin se soit vasté d'être « l'éternel annems des rois, » oubliant bien vite que si peu de temps avant le 10 août, il avait proposé contre ceux qu'il appelait les republicans, c'est-à-dire contre Robespierre, les mesures les plus Violentes, qu'il ait crié bion fort à la calomnia, que même il ait trouvé un apput momentané dans Publ, le futur et rude montagnard, je le comprends à merveille (5) ; mais lui, le main même du 1 septembre, dans son journal répandu à profusion, n'avait-il pas, par la plume d'un calomniateur gagé, de G.rey-Dupré, acquié hautement Robes-



<sup>(1)</sup> Voy. h est égard les Minaires de Forrières, 2. III, p. 126.

<sup>(2)</sup> Discourt de Pitma sur l'acquestion intentés contre Robupterre, p. 16.

<sup>(0)</sup> Yoy les Mémoires de Driscot, i. IV, p. 133,

Vey le Montieur du jouds 0 reptember 1782, et pains du témograph. 7, on co-trouve le lottre de Brasset.

pierre, en l'accolant perfidement à Marat, de faire tous ses efforts pour amortir le zèle guerner des citoyens et les empêcher de voler. au secours de leurs frères d'armes (1)? > Ah! quand on descend à de pareilles manœuvres, quand on emploie de tels procédés, quand on se livre à de si déloyales attaques, on n'a pas le droit de se plaindre des représailles, et de s'étonner d'être frappé soi-même de l'arme empoisonnée dont on s'est si traftreusement servi (2). Et ici sur quoi s'appuyait cette inconcevable ca omnie? N'était-ce pas uniquement le fruit d'une imagination égarée par le délire de la haine? Ohi sans doute, Robespierre avait été trop bon prophète lorsque avec tant de patriolisme et de boo sens il s'était opposé à la guerra offensive. Sans doute les premiers revers de nos armes, principale cause de l'état affreux de crise où l'on se trouvait, donnaient pleinement raison. à sa prévoyance, à sa perspicacité : mais depuis que, cédant à la pression des Girondins, le gouvernement avait déclaré la guerre, Robespierre n'avait-il pas contribué de tous ses efforts à stimuler l'ardeur de ses concitoyens pour les pousser à la frontière? Et la proclamation de la patrie en danger, n'en avait-il pas le premier émis l'idée dans son journal?

Mais de ce que Robespierre, comme plusieurs de ses collègues, avait dénoncé une conspiration en faveur du duc de Brunswick et la persécution tramée contre la commune par des hommes qui semblaient s'attacher à calomnier les défenseurs de la liberté et à diviser les citoyens au moment où les patriotes auraient dû réumi tous leurs efforts contre les ememis du dedans et du déhors, quelques-uns de ses adversaires ne manquèrent pas d'inférer alors, comme l'ont fait depuis certains écrivains, qu'il avait voulu compromettre la sûreté de ces hommes. Its ont établi un rapprochement perfide entre l'accusation tombée de sa bouche et des événements que, suivant ses propres expressions, il avait connus plus tard que tout le monde et qu'il ne lui était pas plus donné de prévoir que les circonstances subites et

<sup>(1)</sup> Patriots françois, numéro 1119 (du 2 septembre 1792) Voici la purasa textuelle a Malgré les efforts des Robespierre et des Marat pous amortis le sòle guerrer des entoyens et les surpécher de voies au secours de leurs frères d'armes, l'aris ne se dés-honorers pas par un lâche égolame .. Quatre sent cinquante jeunes gens de la secuen des Quatre-Nations, enrôlés pour les compagnies franches, défilent dans l'Assemblés nationale et prétent le serment. Notre ardair est talla, disent-ila, qu'elle na part s'étendre que dans le sang des amornes. Le section des Quatre-Nations, c'était colie de l'Abbaye.

<sup>(2)</sup> Il est planant après cela, d'entendre M Michelet se lamenter sur les calomaies de Robespierre Il est vian qu'avec l'impartanté qui lui est propre il enveloppe d'un ailence pradent tontes les minomies, tons les mensonges, tontes les diffamations des Cirondina. Voy. son Histoire de la Révolution, t. IV, p. 119.

extraordinaires qui les avaient amenés (1). « J'ai déjà répondu à cette infamie, » dit-il lui-même à la Convention, « en rappelant que j'avaig cessé d'aller à la commune avant ces événements... Quelle est donc cette affreuse doctrine que dénoncer un bomme et le toer, c'est la même chose. Dans quelle république vivous-nous, si le magistrat qui, dans une assemblée municipale, s'explique librement sur les auteurs d'une trame dangereuse, n'est plus regardé que comme un provocateur au meurire? Le peuple, dans la journée même du 10 août, s'était hit une los de respecter les membres les plus décriés du Corps législaté : il a vu passiblement Louis XVI et sa famille traverser Puris, de l'Ansembiée au Temple, et tout Paris soit que personne n'avait prêche ce principe de concuite plus souvent ai avec plus de zèle que moi, soit avent, soit depuis la Révolution du 10 noût Citoyens, si jamais, à l'exemple des Lacédémonieus, nons élevons un temple à la peur, je suis d'aves qu'on choesesse les ministres de son culte paren ceux-là mêmes qui nous entretienment sans cesse de leur courage et de leurs dangers (2) » Mais pourmittons; car du sang de Septembre dont quelques écrivains ont voulu tacher sa mémoire, en violant effrontément toute vérité historique, nous tenons à le justifier pleinement, afin de ne pas laimer subsister l'ombre d'un doute.

Robespierre venait de casser de parter au sein du conseil géneral quand le procureur de la comanue, Manuel, parut et rendit comple du douloureux spectacle dont il avait été témoin à l'Abbaye. Ni les efforts des commissaires de l'Assemblée nationale, miles siens, ni ceux de ses collegues de le commune n'avaient pu erroquer les prisonniers à la mort. En ce moment, le couseil général délibérait sur l'affaire de l'ambassadrice de Suède, madame de Stoel, arrêtée dans la soirée par les sectionns ren de son quartier, su moment où elle se disposait à partir. Elle était soupçonnée d'emmener Narbonne avec elle [3]. Disculpée par cette aérors commisse, elle reçut l'autorisation de sorte libroment de France, et fat confide aux soins de Manuel.

Le conseil général charges ensuite de nouveaux commissaires de le transporter dans toutes les praises « pour têcher de calmer les esories.

<sup>(</sup>I') Voyen en répense à Louvet. Quetrières lettre de Roberpierre à une nomend-

<sup>(0)</sup> Boll, p. 18L

<sup>13)</sup> I. a'ret al prilius chous an anjet desquelles en n'elt été induir en errour sur le compte de Robesonaru. Maiame de Stact en fait le president de la commune dans le récet des erromainemes que est acromapagné son départ. « J'univent dons année à cotte commune présides par Robespiorre, et ja respecte, pares que j échapease à la populaise. Quel protecteur espectant que Robespiorre ..., » Considerations sur les Resolution françoise, 1. II, p. 73 de la 2º édition.

et pour éclairer les citoyens sur leurs véritables intérêts (1). En même temps, il autorisa le commandant général à diriger autour du Temple et des prisons de nombreux détachements. On a vu déjà combien vaines furent les réquisitions de Santerre (2). Dans la matinée du 3, le premier soin du conseil général fut d'envoyer des commisseires au paleis Bourbon à l'effet de protéger les Suisses qui s'y trouvaient, et de défendre leurs jours par tous les moyens possibles. Une députation de la section des Oamze-Vingts étant venue au même moment demander la mort des conspirateurs et l'arrestation des femmes et enfants d'émigrés avant le départ des catoyens pour l'armée, il s'empressa de passer à l'ordre du jour. Les historiens qui se sont efforcés, sans fournir du reste la moindre piece sérieuse à l'appui de leur thèse, de rejeter sur le conseil général de la commune la resconsabilité des événements de Septembre, se sont bien gardés de citer les délibérations d'où résulte la preuve irrécusable de ses efforts pour arrêter les massacres, efforts su moins égaux, sinon supérieurs à ceux tentés par l'Assemblée législative et par le pouvoir exécutif. Mais Robespierre, défendant avec raison le conseil général de la commune, a pu dire sans rencontrer de contradicteur : « Il est certain, aux yeux de tout homme impartial, que loin de provoquer les événements du 2 Septembre, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour les empécher (3) →

Pans cette matinée du 3 septembre, on apprit à la commune que l'asile de la famille royale était serieusement menace. Aussitôt le conseil général confia à Deltroy, à Manuel et à Robespierre la mission de



<sup>(1)</sup> Ce sont les expressions mêmes du procès-verbal, Archives de la Ville, V 22. Carter 0, 7, 0,

<sup>(2)</sup> Voyes dans le Monteur du 7 septembre 1792 la leitre de Santerre su mustre Roland sur l'instilué de ses efforts.

<sup>(5)</sup> Lettres de l' Botespierre à ses commettors, puméro-i, p. 107. M. Michelet, qu. se rante de marcher seui dans ces sombres régions de Septembre (t. IV., p. 127., — hélas libren souvent à obté de la vérité! — imagine, neus ne savons sur qual commérage, que dons la nuit du 2 au 3 septembre Robespierre se coche, quitte la maison des Duplay et ce né fugue chez son fervent disciple Saint-Just (p. 106). Ou se demande comment au historien sérieux a pu accupter si légèrement de pareilles ausoidées. Et pourquei Robespièrre se serait-il cache, en sortant à près de deux heures du matin de la séance l'a consul général? Et pous il y a un malhour, c'est qu'a cette époque Saint-Just n'était pas le Paris. Rons avons démontre autre part, par rièce aurendeux, qu'au moment des érénéments de Septembre, Saint-Just était tranquillement à Souseons, mégenet au sein de l'assemblée électorale du département de l'Aisne. (V. notre litteire de Saint-Just, ed Meime et Caus, t. I. p. 117) M. Michelet a-t-il empranté cette errour à M. de Lamarine, chez qui nous l'avons relevée judis? C'est possible. Mais au mons l'illustre poète na s'est fuit l'éche d'aucons calomne, et il est ineu plus dans la vérité historique quand il réprésente Robespière comme gémissant sur les massances. (Histoire des Girescous, t. II., p. 332 et suvantes.)

se rendre au Temple, d'y amsurer la trunqualité publique (1). De sie. côté, sur une lettre écrite du Temple même, l'Assemblée autionsie adjournit aux commissaures de la commune six de ses membres, Lacroix Bazire, Choudies, Thuriot, Dessuiz et Chabot (2). Robespierre était-fi présent à la détibération du comeil général quand il fut désigue, avec Namiel et Deltroy, peur aller préserver de toute atteinte la prison donnée à la familie royale? C'est au moins fort douteux, cartoute la journée du 3, il la passa au sein de l'essemblée électorale. depuis dix heures du matin jusqu'à deux beures et demie de l'aprèsmidi, comme nous l'établirons cans un instant de la façon la plus neue et la plus précise. 3 . Si donc, comme cela est probable, al alequatta de la mission dont, présent ou non, l'avait chargé le conseil général, ce fut seulement à l'issue de la séance de l'assemblée électorale, vers trois heures. La duchessé d'Angoulème, dans son récit de la captivité. de la familie royale au Temple, n'a pas oublié de mentionrer la visite de Namuel dans cette journée du 3 septembre. Elle ne dit rien des autres commissaires de la commane ou de l'Essemblée. Ouca qu'il en soit, le Temple fut mis à l'abri des fureurs populaires ; à suffit d'un simple ruban tricolore pour en défendre l'entrée. Ce jour-it et les fours suivants, comme on peut s'en convaincre par les procès-verbaux de ses séances, le conseil général de la gommune s'efforca escure de



Procis-verbaux du comoil géodral de la commune de Paris, érchien de la Ville, V. 22.

<sup>(2)</sup> Moneteur da 5 septembro 1792

<sup>(3)</sup> On Lt done l'Histoire de la Ferrer, par M. Mortimer Toranak (t. III) : a Parms les trus correctiones envoyés le 3 septembre na Tomple per le comed génépal de la commune etas. Honospierro, preser resdeste qu'il sièges à la commune pendant qu'on sgorgenis dans les prisons, et qu'il prit part nex dellbérations par lonquelles les massacres e a est implimientes approuvés. C'est conquiant de que meut impulanment tous les écrivaiss qui veclent écurier de cette ideie de la demagage tout ce qui posternat ampliquez de sa para la moindre complicare dans les jeurnées de Septembre a Quelle ferce de legique! Si se veridique autour amit pris la peme d'enaminer un sen deriventement les proposerretain de l'amemblée electorale, il acent en que Relespierre siegen nace decomparer dans sette assembles dupins le 9 asptempes juaque la fin des operations, c'est-à-dire jusculat 19 et 1 se seruit conventen que tres-protetiement Robespierre ne parut au nonseil général que dans la mirée du 2 septembre. Comrecatula tal pas le le pamphiet de Ménde de La Touche, dans lequel es socréture adjunit de la commune fait précisément un crime à l'obsquerre de se pas ma sternun contrettions du ornie agricent? C'est pourtant un abelle d'une vicloires existères goutes Robespierre.

Ab' les imposents, se unit ceux qui, égurés par l'esprit de parel, violent effrontément les also aimples verstes historiques ; qui arterbuent à Foursquere la réduct on du le adresse à laquelle il fat tout à fait étens ger, qui enfin font approprie emple severs les manueres de Septembre par le counci-ge résul de la commune sequel ainsi que nous l'avons demontré, fit pour arrêter pes maiancies tout autient et plus que l'Asserbée mationale.

calmer l'effervescence, d'arrêter l'effusion du sang, mais sans succès, car la colère du peuple n'est pes plus aisée à enchaîner que les orages du ciel.

## XXX

S'il était possible de comprendre un instant ces atroces immolations d'hommes, les massacres de Septembre paraltraient à coup sûr moins affreux que beaucoup d'autres qui les ont précédés ou suivis. Il est certain que les victimes eussent de grand cœur sacrifié tous les défenseurs, de la Révolution, il est certain qu'une sorte de justice présida à cette boucherie; qu'on distingue entre les innocents, les égarés et les coupables; il est certain encore que le peuple épargna avec joie, recondusit même en triomphe les prisonniers dont l'innocence fut reconnue cependant ces massacres n'en sont pas moins odieux, et nous devons les maudire pour le mal qu'ils ont causé à la liberté.

Quand le premier moment de vertige fut passe, quand la conscience revint à la population, elle contempla avec épourante l'œuvre terrible qu'elle avant laisse faire ; mais sur le moment, disons-le parce que cela est vrai, il s'en faut de beaucoup que ces massacres aient été envisagés aussi sévèrement que depuis, et avec l'horreur qu'ils nous inspirent justement aujourd'hui. . Ther.... fut un jour sur les événemens duquel il faut peut-être laisser un voile; je sais que le peuple, terrible dans sa vengeance, y porte encore une sorte de justice, » écravait le ministre Roland à l'Assemblée nationale (1). Et Corsas, un des plus ardents Girondins, de s'écrier : « Il n'y a pas à jeter un voite sur ces événemens; » et .l les qualifla de rustice nécessaire .2). Un peu plus tard, dix jours après, Roland n'écrivit-i, pas encore, en s'adressant cette fois à toute la population de Paris : « J'ai bien jugé de que la patience longue et trompée du peuple, et ce que la justice avoient d'i produire, je n'ai point inconsidérement blame un terrible et premier mouveme it, j'ai cru qu'il fatioit éviter sa continuité (3). » De son coté, Pétion a écrit : « Je pense que ces crimes n'eussent pas eu un aus», i bre nours, qu'ils eussent été arrêtés si tous ceux qui avoient en main les pouvoirs

(3) Monitour du 18 soptembre 1792.



<sup>1)</sup> Moniteur du 5 septembre 1792,

<sup>2.</sup> Courrier des quatre-ringi-trois département. Numéros des 5 et 5 septembre 1792.

était le pouvoir exécutif? entre les mains des turondins, dont l'offluence était contre-balancée seulement par celle de Dauton, et ce fut bien pour cela qu'un jour, du haut de la tribune de la Convention, Saint-Just leur reprocha si rudement de ne pas s'être jetés entre les assassins et les victimes 2). On a pretend i, il est vrai, que l'action de Roland avait été paralysée par un mandat d'arrêt, décerné contre lui par le com té de surve llance, mais ce mandat, lancé le 4 seulement, koland n'en eut même pas connaissance sur le moment; le conseil général de la commune ne le ratifia point, et lorsque Danton, furieux, vint à la maitie pour le faire annuler, il était accompagné de qui l'inde Robespièrie, cuez lequel il avait couru aussitôt, certain de le trouver tout dispose à lui prêter son concours en cette grave circonstance (3).

On a reproché à Maximil en de n'avoir pas employé, pour arrêter les massacres, toute l'autorité morale dont il disposait. D'abord cette autorité morale était susquilèrement battes en breche à cette époque par les calomnes girondines; ensuite il, a'apprit les événements que fort tard, quand déjà la plus grande partie du mal était faite; enfin, lorsqu'il lui aurait été humainement possible de se transporter de prison en prison, est-ce que ses paroles, ses exhortations eussent eu plus de pouvoir sur l'esprit d'un peuple en délire que cettes des commissaires de l'Assemblée législative ou de la commune (4)? Ce qu'il y a

(1) Discours de Prison sur l'accusation, intentée contre Robespierre, p. 14.

(2) Voyez notre Histoire de Saint-Just (ch. Meine et Cane, î. I. p. 257 et 268), et la Montfeer du 18 publiet 1783

A la 14.40 dans la source du 3 septembre, un individu du nom de Mandar asses médicore litterateur, leur aura : proposé de les accompagner le sendemain à l'Assemblée, se famant fort d'obtemr d'elle la créchen d'un dictateur pour arrêter les manacres. Robempierre ayant répondu : a Garde-t'en burn, Brisset agent dictateur «, Robempierre, nurant répuique Mandar, ce n'est pas la patre que tu augas, c'ent brisset que tu

<sup>(3)</sup> there are de Petron aux l'accuse son intentes contre Robespetre p. 15 Veyez annu le journel les fires au me de Petron aussero 173, p. 231 Las écrivaires qui, comme M. Mochelet, M. Mortmer Termanx, se sont acharies a loctier Robespetre, out précapit que es a resures resérent évess du daceurs de Robespetre resitif à la computation de fave r'un due de l'emissible et la preuve qu'ils su dissemble nauconne pour saveir a cuelle le pouvoir executif avant pertit la confinnee de la Nation. A cette assertion ti la pertanent producte, il n'y a qui une réponse a faire au étant aix beures du soir quand le 2 aceptinhère se présent à l'Americalée la deparation de la section de l'He-haint-Louis. Il en était au moirs dux quand Robespetre commença a parlet au seu di conser peuvèrne, (Veyez le Montmer du 4 septembre, at le process-verbal du commi peuve peuver la séance du soir à la commune). Voyez asses à ce sujet le discussion de la Soiet-Besthélang, t. VII, p. 198 et soiventes.

de certain, c'est qu'il déplors ces massagres, si ogupables que fusiont à sos your les viotimes. « Plaignons même les victimes coupables, réservées à la vangeance des lois, qui sont tombées sons le glaive de la lustice populaire, a s'écria-1-il un jour (1). Un des auroyants de cette terrible époque, le docteur Souberbielle, a seconté è un historien digné de lot que jamais Robespierre ne lus avait parié des journées de Soptembre qu'avec horseur (2). Maintenaut, s'il faut en Lroire Charlotte Robespierre, Petron étant venu voir son frère Maximilien quelque temps après des journées, et la conversation ayant roule aur les dermors évenements. Robespierre aurait vivement reproché au mare de Paris de n'avoir pas suffisamment interposé son autorité pour empêcher. les excès. A quoi Pétion, piqué, aurait répondu séchement : « Tout ce que le puis vous dire, c'est-qu'aucune punisance humaine ne pouvait les empécher. » Puis il se serait retisé. Charlotte, arrivée depuis peude jours à Paris avec son frère Augustin, était paésente à l'entrevue, et elle attribue à la scène dont elle fut témoin la rupture qui eu, neuentre son frère et Pétion 3). Ce témoignage de la sœur de Robespierre pourrait être récuse s'il an an tronvait pas singulièrement concorder. avec d'autres faits. Dans la journée du 5 reptembre, Pation avait à diner chez lui plusieurs députés, parmi lesqueis Brimot, Geasonné et Duhem. Vors la fix du repai, une quinzaine d'égorgeurs pénétrérent dans la salle, venant demander au maire des ordres au sujet de quairevingts prisonniers qui restaient encore à la Force. Petion leur donne à bowe, et les congédia un leur disant de faire tout pour le mieux (4). De son côlé, Brissot fut très-explicitement accusé, à différentes reprises, d'avear témoigné, en présence de Danton, le regret qu'en est épargné Morande, son mortel emeral. Et, rapprochement anguher l'quelques jours plus tard, le conseil général de la commune,

détastes.— Et Robespectre represent : « Je détente la dictature et je détaste Bracot, » Ce sent mons est tout à fast suspect, desent-tous, parce qu'il est tiré de sette finneuse Étatore respectable et presenté de seur les reinneus de revours de la Roséation, publisé par Prudhorme. Impel entrepresent des publications révolutionaires ou contre-révolutionaires, sales que le vent aculiant de la névolution en de la contre-révolution. Prudhomme resonte se let comme le tenent de Mandar, personnage asses pou digno de centiames. L'un réadiresse, dans tous les esse, une preuve de plus de l'inventible éleignament de Robespierre pour toute espèce de dictation. Toutafois mous n'avera pas une deveur accorder à ce temograge l'impertance historique que M. L. Blaco lui a desside dans la balle Histoire de la Resolution, 4, VII, p. 190.

(1) Lettrus de M. Robaptorne à ses commuttene, mundro 4, p. 172.

(3) Momercu de Charlette Robespierre, p. 35.

<sup>(2)</sup> Yoy. I Histoire de le Mémissue, par M. L. Blance, que a sequelle ce fait de la beuche même de Seuberbieile. t. VII, p. 192.

<sup>(4)</sup> Dépontion de Duben dess le procès des Girtudine. Voy- ce procès dans l'Histoire perfomentaire, t. XXX, p. 106.

après avoir entendu un long rapport sur la conduite du journaliste Morande, ordonne sa mice en liberté immédiate, convaincu que son arrestation avait été l'effet d'une vengennce particulière (1). Y a t-il à s'étonner maintenant de l'acharnement déployé par Brissot contre la commune de Paris ?

Est-ca que james un fait précis a été articulé centre Robespierre, indiquant de près ou de loin sa participation aux journées de Septembre? Lorsque, dans son accusation contre lui, Louvet sut à parier do cos événements, il généralus de la manière la p.us vague, et se garda bien d'en faire remonter la responsabilité à l'homme contre lequel il dirigent la plus inconcevable des distribes. Que les eût coûté cepandent une calomine de plus ou de moins? Mass il nostait bise la nécessité de se montrer très-circonspect sur ce point. [2]. Un des plus impitoyables conomis de Robespierre, et aussi l'un des hommes les plus vila qui scient sortis des bas-fonds de la Révolution, Méhée de la Touche, à cette époque secrétaire adjoint de la commune de Paris, écrivit, après le 9 Thermidor à la glorification duquel il s'empressa d'employer as pluma, une relation des journées de Septembre. Ehbien i il n'est pas venu à l'idée de ce pamphlétaire, qui sous le nomde Féthemess (Méhée fi.e. a publié les plus unmondes libelles contre les victures de Thermidor, de demander compte à Robespierre du sang de Septembre (3). Un autre cancini acharné de Maximilien, Roch Marcaniter, homme taré d'ailleurs, a, dans une brochure empresate de la plus violente exagération, tracé, à sa façon, l'historique desjournées de Septembre. Parme les ordonnateurs des massacres, il cite, sans preuves. Danton, Camille Desmouline, Panis, Fabre d'Eglantine et quelques autres, mais il se garde bien de faire planer l'embre d'un soupeen



<sup>(2)</sup> Proces-verbanz de la commune (etenos de 20 septembre 1786). Arcticos de la Vina V

<sup>&#</sup>x27;2 On n's pout-être pas oubles qu'un jour le doux auteur de Fanties quait passe de la messanté possible d'une formidable autention populaire. Or voir ne que rous biorn dans l'Histoire de la Revolution, par Bounlaux. « On se suppelle le journal-affiche le ferrésolit, réligé par M. Leuvet, et dour le ministre Releast fassat les frais, an bient , 'm va, dans la matines de 3, aux come de plusieurs ross, divère agraphières de cette afficat, ou l'on approximat agent formellement les mastacres » (Leuve Autoriques sur les ceuses et les offse de la Révolution en France, par C.-F. Bounlieu, t. IV, p. 123). Ce témograge d'un éstivais ultra-sayahite n'aurant aucuns soubse de partie à une year, et le girendin Leuvet n'est pas été, en quelque sorte, l'aiter app de girendin Gorms, qui, romme ou : 2 VI, approximat en termée mess formels les massacres dazs an feuale, que le varantes Roland finant également passer, sous son couvert, dans tous les éternéments.

<sup>(</sup>F La virial suite entire sur les erois autrure de la journée du 2 Septembre, Vuy cette bronzure reproduite du activise dans 1 Histoire partennations, 1. A.V.II, p. 106 fi. 180.

sur Robespierre qu'il appelle cependant « l'infâme » à tout bout de champ [1].

On est donc douloureusement étonné de voir certains écrivains, par le plus outrageux mépris de la vérité, prendre à tâche de rejeter sur lui une part de responsabilité de massacres auxquels il fut si manifestement étranger. Aujourd'hui, du fond de la tombe, comme autrefois du haut de la tribune de la Convention, Robespierre peut répondre : « Ceux qui ont dit que j'avais en la moindre part à ces événements sont des hommes ou excessivement crédules ou excessivement pervers. Quant à l'homme qui, comptant sur le succès de la diffemation dont il avait d'avance arrangé tout le plan, a cru pouvoir écrire impunément que je les avais dirigés, je me contenterais de l'abandonner au remords, si le remords ne supposait pas une âme (2). »

## XXXI

Dans la matinée même du jour où commencèrent dans Paris les terribles exécutions populaires, le dimanche 2 septembre 1792, s'ouvrient, dans la salle de l'Évéché, les opérations de l'assemblée électorale chargée de nommer les députés de Paris à la Convention, assemblée à laquelle comme on l'a vu plus haut, Robespierre avait été député par la section de la place Vendôme, et dont les travaux le tiurent assidûment occupé jusqu'au 19 septembre.

On procéda à la verification des pouvoirs des députés électeurs, sous la présidence du doyen d'âge, Pierre Desplanches, électeur du canton de Charenton. La sake de l'Évêché se trouvant trop étroite pour que le public pût être admis aux séances du corps électoral un électeur proposa à ses collègues d'envoyer une députation aux Jacobins afin de leur demander la cassion de leur emplacement pendant la durée des opérations électorales, lesquelles, devant avoir heu chaque jour deputs dix heures du matin jusqu'à cinq heures du soir au plus tard, n'étaient pas un obstacle à la tenue des séances du club. Cette proposition fut aussitôt adoptée; on décida même que tous les électeurs se rendraient ensemble aux Jacobins L'assemblée chargea Robespierre et Collot-

<sup>(1)</sup> Histoire dis hommis de proie, ou les crimes du cemité de surveillance, par Roch Marcandier Voy l'Histoire partementaire, t XVIII p. 181 à 215.

<sup>(2)</sup> Réponse à Louvet. Lettres de H. Robespierre à ses commettens (numéro 4).

d'Herbois de porter le perole su son nom, et rendez-vous fut prin pour cinq heures précises dans le jardin de l'ancien couvent

Le sendemain, 3 septembre, Rabespierre Pandit compte de l'admisifraternel des Jacobina, et de leur empressement à mettre feur local à la dispositión da corps electoral. L'assemblée yots des remerciments aux Jacobins, et continue la vérdication des pouveux des électeurs. Elle entendst entaits un long discours de Collet-d Herbon sur les quantés nécessages sux futurs deputés à la Convention nationale. L'assemblée electorale était composée d'éléments fort davers, mais les partisans de la dermère révolution, celle du 10 acût, a y trouvment en grande majorite. Conformément à un vous formedement exprimé par les assemblees primaires, et appuye par Robespierre, ade exclut de son seun coux de ses mambres qui auraient été afhhés à quelque club contre-revolutionnaire. On réclama la même mesure contre les signataires de la protestation relative au 20 juin. Comme une foule de aignetures avalent éte surprises, pour ainsi dire, à la bonne foi des citoyens înexpérimentés. Robespierre demanda une exception en faveur de ceux qui, ayant signé la pétition, ne l'auraient point colportée. Nais sa proposition, deorgiquement combattae par quelques membres, fut repousaée après de vifa débata.

Il fut lui-même l'objet d'une inculpation, venue, prétendit un électeur, d'un valet de chambre du ca-devant rou. Diverses metions furent faires aussitét teuchant la nécessité de prendre des précautions afin d'éclairer le peuple sur les pièges qu'on lui tendait en covironnant de soupçons les meilleurs citoyens. C'était la veille, on s'en souvient, que le journal de Brissot avait accisé Robespierre de faire tous ses efforts pour paralyser le ocurage des citoyens. Maximilien monta à la tribune : il declars qu'il braverait tranquillement le fer des ennemis du bien public, et qu'il emporterait au tombesu, avec la satisfaction d'avoir bien servi la patrie, l'assurance que la França conserverait au liberté. L'assemblee se separa après l'avoir entendu, et s'ajourne su lendemain matin; il était alors deux heures et demie (1).

Le 5, les électeurs se réunirent à dix heures du matin dans le local des Jacobins, et tous d'abord procédérent à l'organisation définitive de leur bureau. Par acclamation et à l'unanimité, ils choimrent Colludd'Berbois pour président, et flobespierre pour vice-président. Ce cortier n'occupa, du reste, qu'une seule fois le fauteuil, à la séance du 5, où fut élu Collot-d'Herbois, qui sans donte juges convenable de ne pas



<sup>(</sup>I) Provin verbaum de l'assessible électronie jesptembre 2790). Archive de la Ville. V. 80. Cartes Sl.

présider durant son élection. Parmi les accrétaires, nous voyons figurer Ductozesu, Carra, Santerre, Marat, Romassau, réprésentant des nuances diverses d'opinion. Cependant Marat étaitablemt ce jour-là, car il parut pour la première fois au sein du corps électoral le 6 aeptembre ser lement, et il monta à la tribune pour exprimer à l'amemblée son regret de n'avoir pu se rendre plus tôt au milieu d'elle afin d'y rempire ses fonctions d'électeur et de secrétaire (1). L'assemblée électorate, pour se conformer à un voss généralement exprimé, décida que tous ses choix sersient soums à la retification des assemblées primaires, par lesquelles ils forert en effet examinés et ratifiés.

Le 5. commandèrent les élections. On avait vetardé jusque-, à parce que les assemblées primaires n'evaient pas encore toutes terminé leurs opérations. Qualques membres, trouvant l'assemblée électorale trop pen numbreuse, proposasent d'attendre encore; mais on passa nure. Il y eut dans ces élections que que chose de solennel out manque à celles dent neus sommes témoins. Nes pères n'avaient pas notre pueil.amazaté : ils ne oraignaient pue de livrer leurs votes à la publicité. Chaque électeur, à l'appei de son nom, s'approchait du bureau, et désignant à haute et intelligible voix le candidat de son choix. En tête de presque toutes les listes se trouvait le nom de Robespierre (2). Il fut élu le premier, l'emportant de beaucoup sur Petion qu'on mi avait opposé (3). On ne l'accusera certainement pas d'avair rien fait pour capter les suffrages, et ce ne fut point sa faute «'A fut appelé à sièger au sem de la Convention, puisqu'il avait formellement engagé le Coros légulatif à exclure de la nouvelle Constituente tous les membres des deux premières assemblées. Mais l'Assemblée législative n'eut pas le désintéressement de sa devancière, et elle demeura sourde su conseil de Robespierre. La nommation de celui-ci firt, le soir même, aunoncée en ces termes à la société des Jacobius, au miheu des applaudissements : « Le brave Hobespierre a réuni, tous les suffrages... Ce commencement de nomination doit nous être d'un augure

(2) Vay les Révolutions de Paris, numéro 164, p. 384.

<sup>(</sup>I) Proche-verbaux de l'assemblée électorale popusabre 1798). Avaisses de la Villa.  $V_{\rm c}$  19, Carton 21.

<sup>(3)</sup> Proces-vecheux de 'amerablés discurale. Archites de la Valla. V. 66. Cartes 0. 23. 0. Cânq ceux vingt-sinq électeux diment, présente de jour-là. Vein communique réparterent les suffrages : Roberpierre 38t, avec 15 veux au-demus de la majorair absolue. Péteu, 186. Callet-l'Herbois, 27; Tanton 13; Brusset, 4; Real, Carra, Pers de Verdan, B.lland-Varenne, Hémalt-bécheiles et Bouland, oneten une voux. L'assemblée électerais était loin d'être au comparaitors, c'est ce qui expanque communi, bien qu'âlu le premier, ce qui alors était un grand homeur, Rebespierre ent moine de voux que la plupart de ceux qui furent nommés après lui.

favorable pour le choix que va continuer de faire le corpe électoral (1). » A peu près vers le même temps, it était également nommé le premier per l'assemblée électorale du Pas-de-Calmu (2)

Il ost ainé de comprendre à combieu de compétitions ardentes dennèrent lien ces élections à la Convention nationale, et nous savons quelles rancunes implacables engendrent les ambitions décues. A partirde la hustième séence, c'est-à-dire le 9 septembre, on résolut, au sein de l'assemblée diectorale, de discriter les candidats offerts aux mafrazes des électeurs. Robenpierre prir la parole , comme benucoup d'autres, mais il ne désigna nommément personne, pas même son frère Augustin, que par considération pour lus cependant, sans suidoute, les électeurs de Paris suvoyèreat à la Convention. Plus tard les Girondins, par la bouche de Louvet, attribuèrent à son influence l'élection de Marat, comme si la profonde ligne de démarcation existant entre les idées de ces doux patriotes n'avait pes été counue de tout Pans, comme si Marit avait su besoin d'une recommandation quelconque pour être nommé secrétaire de l'assemblée électorale (3). Voica an quels termes Robespierre répondit à cet ejairé : « Youlez-yous suvoir la véritable cause qui a réani les saffrages en faveur de Marat en particulier? C'est que, dans cette crise où la chaleur du patriotisme. était montée au plus haut degré, et où tout Paris était menacé par l'armée des tyrans qui s'avançait, on était moins frappé de certaines. idées extravagantes qu'on lus reprochat que des attentats de tous les perfides canomia qu'il avait dénoncés et de la présence des maux qu'il avart prédits (4). » En ce temps-là le conseil genéral de la commune etail porté aux nues dans la Sentinelle par Louvet las-même, qui depuis... C'était alors le temps des élections, comme le dit très-bien hobespierre 5). Or Louvet, candidat à la Convention nationale, avait obtenu en tout et pour tout, au sein de l'assemblée électorale... une voix I Ne seguit-ce point là le secret de ses rancines immortelles. Sa



Journal du débate et de la aurragemeleure de la Société des Amis de la Constituion, manifes 400.

<sup>2) \</sup> is Pairies françois du 10 septembre, numéro 1127 Après Robespours, farent élus à Arres, Carnot alad, Duquessoy, Le Res et Thomas Payre.

<sup>(</sup>I' M Michelet no manque man d'avanour, mus anumeures son amertian est vesse, que Robespierre recommanda Marut nux assemblese électorales (t. IV, p. 125). Or quelle est 'autorité de M Michelet? Sans doute plantes. Mais l'autour de Fandier se garda blem d'être annu affirmatif. Il reproche à Robespierre d'aveir a produit Marut, aux sus aumants rement, a et Deu ma, quel legré de continues l'instaire dest appoient à Louvet. Noy non Accustiese contre Robespierre, p. 12, à in note). Répétarque-pour qu'un des principeux chois d'acceptant des Thormalorium soutre Robespierre fut te si mareit pur comprée Marut?

<sup>15</sup> Réponse à Laurai. Latires et III. Bolognerre à que commutante, unmêro 4, p. 151. [5] Ibul, p. 178.

LIVRE VIII. - ÉLECTION DES DÉPUTÉS À LA CONVENTION NATIONALE 429

nomination par le collège électoral du Loiret ne suffit pas à guérir la blessure que son amour-propre avait reçue de son échec à Paris.

Comme on supposait à Robespierre une grande influence sur l'assemblée électorale, beaucoup de candidats sollicitèrent son appui. Le futur général de l'armée révolutionne.re, le poète Ronsm, alors commissaire du pouvoir exécutif, lui écravit pour réclamer son auffrage. en se recommandant de Danton (1). Mais l'auteur d'Aretaphile ne fut pas nommé, et peut-être en garda-t-il contre Robespierre un dépit violent. Un autre candidat évincé, Ménée fils, s'en prit de son échec à Maximilien, très-criminel assurément de n'avoir pas appuyé sa candidature auprès des électeurs, et il fit afficher contre lui, sur tous les murs de Paris, un placard injurieux dans lequel il prit la qualification de secrétaire adjoint du conseil général, et où, entre autres griefs, il reprochait à Robespierre de ne plus venir s'éger à la commune (2).

Aman, tandis que les Girondius se disposaient à l'accuser, comme d'un crime, d'avoir en quelque sorte présidé aux délibérations da conseil général, Néhée le denonçait comme ayant déserté le poste où l'avaient appelé ses concitoyens. Est-ce que son véritable poste en ce moment n'était pas à l'assemblée électorale! Tant que durèrent les opérations de ce corps, il cessa d'assister aux séances des Jacobins, et depuis le 2 septémbre jusqu'à l'ouverture de la Convention, nous ne le voyons figurer qu'une seule fois au conseil général de la commune. Il y parut le 18 septembre, et se plaiguit d'avoir été odiensement calomnié dans une affiche signée d'un membre de la commune, faisant allusion au placard de Ménée. Ce jour-là, il fut chargé de rédiger une adresse destinée cette fois aux quatre-vingt-trois départements, à qui le conseil général voulait ausai expliquer hautement sa conduite. On lui adjoignit Tallien pour ce travail, mais il refuse la collaboration du jeune secrétaire de la commune, preuve manifeste du peu de cas que dès lors il faisait de ce personnage. A la place de Tabien, le conseil général désigna Thomas, le même qui, le lendemain, fut nommé député à la Convention (3). Quelques jours après, Méhée fils était vivement inculpé au sein du con-

(3) Procès-verbaux de la commune de Paris, Archives de la Ville, V. 22, Carton

0.7. 0. Voy. miss. la Chronique de Paris du 21 septembre 1792

<sup>[1]</sup> Voy. la lettre de Ronsm dans le † 14º des Popiers faédits, p. 215

<sup>(2)</sup> Yoy, les Annaies patrictiques du 17 septembre 1792. Le journal de Carra donne que que extraits de on libelle, en les faisant temefois précèder de ces lignes : « Un personnage qu'on avoit surpommé l'Incormptible, et qui jusqu'ici parousoit étranger à touta que d'ambition, semble vouloir a énger en chaf de parti on pantit de cabale. C'est du moine le repruche qu'en lus fait dans un écrit adressé aux quarante huit soctions, aigné Mehée fils, secrétaire-greffier de la municipa ité. s

seil général pour avoir calomnié Robespierre. Il se contenta d'alléguent pour sa défense la liberté des opinions. Et, attenda que les opinions étaient librer, la commune passa à l'ordre du jour. Elle improuva seulement la conduite du citoyen Ménée, parce qu'il avait pris dans son affiche la qualité de secrétaire adjoint de la commune, laquelle devait être exclusivement réservée aux actes émanés du conseil général, et non employée dans une œuvre où l'auteur énonçait son opinion individuelle (1).

Le lendemain du jour où Robespierre parlait pour la dernière fois comme membre du conseil général de la commune, l'assemblée électorale terminait ses opérations en appelant à sièger à la Convention Louis-Philippe d'Orléans, tout récemment baptisé du nom d'Égalité. C'était le 19 septembre. Le corps électoral avait mis dix-hult jours à élire les vingt-quatre députés envoyés par le département de Paris à la nouvelle Constituante (2). De ces vingt-quatre députés, hélas! les plus illustres ne verront pas la fin de la Convention, et périrent tragiquement, entrainant dans leur chute les destinées de la République. Nous allons en effet entrer dans la région des tempètes, assister à de terribles scènes, mais aussi à l'un des spectacles les plus grandioses qu'il ait été donné aux hommes de contempler.

(1) Archives do la Ville. Obi supro.

<sup>(2)</sup> Voici dans quel ordre furent élus les vingt-quatre députés de Paris Le 5 septembre, Robesperre ; le 6, Danton et Collot-d'Herbois; le 7, Manue et Bi laud-Varenne le 8, Camille Deamoulins; le 9, Marat et Lavicomterie; le 10, Logendra et Raffron du Trouillet; le 12, Pania, Sergent et Robert; le 13, Dusaniu; le 14, Froren; le 15, Beauveis; le 16, Fabre d'Églantine, le 17, Osselm, Robespierre jeune et David; le 16, Boncher Samt-Sauveur le 19, Laguerot, Thomas et Philippe Égalité. (Archives de la Vule, V. 69, Carton 0, 22, 0., et Archives de l'Empire, B. A. 15, Carton 34 bis.)

## LIVRE NEUVIÈME

## SEPTEMBRE 1703 - DECEMBRE 1702

Deverture de la Cenvention nationale. - Motions de Conthes et de Danton. - Abolition de la reyenté. — Thouret et la République. — Une lettre du représentant Guiter. - Les Girondins et la députation de Paris, - Physiconnic de l'Assembles. Le aouveau côté droit — Attitude de Robeapierre. — Manœuvres tenébreuses de la Gironde. — l'alarme sonnée aux Jacobius. — Séance du 25 septembre à la Convention. — Danten à la tribuno. — Rebespierre accusé par Rebesqui, — Sa yastification. - Barbaroux et le Gironde ; il reprend l'accession. - Volont dementi de Panis. - Marat et Vergmand. - Une assertion de Vergmand. - Vive dénégation de Rolespierre. — Première lattre de Robespierre à ses commettants. — Augustin-Bon Robespierro, -- Récriminations an chib des Jacobins. -- Brissot est axela de la Fociété. — Buzot et la garde departemen ale. — Opinion de Robespiezze. - Encore Dumouriez aux Jacobins. - Le stien de Taima, - Les politesses du général Dillon. — Intolérance des Groud.ns. — Denton et madame Roland. — Le ministre Garat. — Pétion réélu maire. — Robespierre et Marat accusés. — Br saot à tous les républicains de France. — Discourt de Robespieure sur l'influence de la calomnie. — Decret-Busot contre les écrets soutreux. — Le rapport du ministre Roland. — Odiense insignation contre Robespierro. — Séance agitée du 29 octobre. — La Robespierrida de Louvet. -- Le contre-coup de la sennce de la Convention aux Jacobins — Les gardes du corps de Robespierre — Le journaliste Gorses. — Rebecqui et Barbaroux à la rescousse ! — Efforte déscapérés de la Garondo. — Robespierre h a guilloine — La bonne for du vertueux Boland. — Smint-Just aux Jacobras. - Admirable réponse de Kobespierre à Louvet. - La Convention passe à l'ordre lu jour. - Triomphe éclatant de Robespierre. - A Maximilien Robespierre et à sus royalistes. — Louise Rehert à J.-B. Louvet. — Les gantillemes de Condomes. Pétion su jette dans la mêlce. La première à Jerûme Pétion. - Colère de

Pétion se jette dans la mélée. La première à Jérême Pétion. — Colèra de Jérême. — Une nouvelle provinciale — Incroyables manieux res des Girondins. — Prudhomme et Hébert solicités. — Levameur et Durand-Maillane enconvenus par la turmiès. — Une lettre de Durand-Maillane. — Anthome enconvenus par la turmiès. — Une lettre de Durand-Maillane. — Anthome enconvenus Roberparre. Répense d'une des filles de Duplay — Des papars publics — Une extre une Roland à la commune d'Arras. — Les curés et le ministre Roland. — Une curieuse explication de Germes. — Des fonds affectés au entre. — In question des subsis-mores. — Comidérations sur le procés du roi. — Le buste de Marabesa basé.

1

Le jeudi 20 septembre 1792, la Convention nationale, sous la présidence de Faure, son doyen d'âge, tint sa première séance dans un des salons du château des Tuileries, afin de procéder au choix de son

président et de ses secrétaires. L'exiguité du local n'ayant pas permis au public d'assister à cette séance, l'opération eut lieu, pour ainsi dire, à buis clos. Un ancien membre de la Constituante, Dubois-Crancé, trouva peu convenable que le premier acte de la nouve-le Assemblée s'accomplit lois des regards du peuple, la publicité des séances du Corpa législatif étant devenue un des points essentiels du droit révolutionsaire. A cette observation at juste, plusieurs députés répondirent aussitôt qu'ils n'avaient point été envoyes de leurs provinces pour capter les suffrages du peuple de Paris. Cela seul peignant déjà le mauvais esprit dont un certain nombre de membres de la Convention étalent emades à l'égard de la capitale, et un journa populaire, assez favorable pourtant au parti de la Gironde, les Récolutions de Paris, ne manqua pas de signaler cette prévention de plusieurs députés coutre la population parissenne (1).

Il ne fut pas procédé, dans la forme ordinaire, à la vérification des pouvoirs, parce qu'il avait été reconnu en principe que toute assemblés électorals était mattresse de diriger elle-même les règles à suivre dans les élections. On se boma donc à donner lecture des extraits de leurs procès-verbaux et à proclamer les noms des députés élus. Une protestation de deux électeurs contre la nomination des députés de Paris, fondée sur ce que l'assemblée électorale de ce département avait expulsé de son sem plusieurs électeurs, fut dédaigneusement repoussée, attendu qu'en agissant ainsi, l'on s'était purement et simplement conformé au vœu formel des assemblées primaires qui avaient arrêté d'avance l'exclusion de tous les citoyem convainces d'avoir fait partie de clubs autoriques ou signé des pétitions contre-révolutionnaires (2). On verra bientôt pourquoi quelques membres égarés de la Convention s'accierament auxi, dès la première heure, contre la représentation de Paris.

apres s'être solennel.ement constitués en Convention nationale, les nouveaux députés se autrent en devoir de nommer le président et les secretaires de l'Assemblée. Péton fut, d'une voix presque unanime, appelé aux honneurs du fauteuil; quelques suffrages seulement se porterent sur Danton et sur Robespierre. Comme secrétaires, la Convention



<sup>(1)</sup> Voyet les Récolutions de Paris, aumère 15°, p. 532. La Meniteur no donne naour détail eur cette première comes. Il indeque éculement que trois cont semante et eure députés étuient présents. Numéro de 21 septembre 1793.

<sup>(2)</sup> Voyez le compte rendu de cutta séance dans les Lettres de M. Pobespierre à eseccetmetans numéro 1, p. 14. Impossible de rencontrer plus d'arpartie né que dans concomptes rendus des séances de la Convention par Robespierre. Qu'en les compere avec ceux des chromiqueum de la Circunde, et l'on verra de quel côté sent la boune foi, l'équité, la justice.

choisit Bristot, Camus, Rabaut Saint-Étienne, La Source, Vergniaud et Condorcet. C'était le triomphe de la Gironde.

Le lendemain 21, son président en tête, la Convention nationale à la prendre possession de la saile du Maliège où avaient siège ses devan-cières, l'Assemblée constituante et l'Assemblée législative, et aussitôt alle commença ses travaux. Il était medi et demi.

Nous n'avons pas à rendre compte de tous les incidents dont furent. remp les les séances de la Convention, nous nous contenterons d'indiquer ceux qui, de près ou de loin, touchent plus ou mouss directement le catoven illustre dont nous écrivons l'histoire. Quand, par exemple. Couthon, au patriotisme duquel, selon la propre expression de Robespierre, ses infirmites donnaient un nouveau prix, propose à ses collègnes. de décréter tout de suite que la future constitution n'aurait force de loi qu'à la condition d'avoir été ratifiée par le peuple français dans ses assemblées primaires, nous nous garderions bien de passer cette motion. sous ailence, parce que sur toutes les grandes questions de principes. Couthon et Nobespierre ont toujours marché complétement d'accord. Nous n'omettrous pas non plus de dire que ce fut encore Couthon qui mvita la Convention nationale à vouer une execuation égale à la royauté. à la dictature, au triumvirat et à toute puissance individue, le de neture à modifier ou à restreindre la souverameté populaire, parce que déjà. avec une perfidie étonnante, les feuilles girondines attribuaient à Robespierre et à Danton les plus absurdes projets de dictature, « Prenez-y garde, a disaient à ceux-ci et à Marat les Révolutions de Parie. « la calemnie vous désigne pour les triumvirs de la liberté (1) » A and bon cet afertimement, quand on reconnaît subautement qu'ils sont designés comme tels par la calomnie seule? Renchérissant sur la motion de Couthon, Bazire demanda la peine de mort contre guiconque oserait attenter à la liberté et à la souveraincté du peuple.

Mais il ne suffisait pas aux libellistes girondina de confondre incidieusement Robespierre, Danton et Marat, d'accuser bétement les deux premiers d'aspirer à une dictature imaginaire; ils les traitaient d'anarchistes, de factieux, de désorganisateurs, a'inspirant en cela de ces puériles déclamations des Constitutionnels, qu'eux mêmes ils avaient si justement fletries jadis. Ce fut pour répondre à ces inconcevables accusations que Banton, après avoir resigné ses fonctions de mimatre, incompatibles avec son mandat de représentant, du peuple, et combattu vivement ces idées de dictature mues en avant pour égarer l'opinion du peuple sur ses meilleurs amis, proposs à la Con-

T. II



<sup>(1)</sup> Voyez les Récolutions de Park, numéro 167, p. 526,

vention de déclarer le maintier éternel de toutes les prophétés térri-Entiales, individuelles et industrielles. A cotte motion l'on aveit vu Kermant a 'élancer de su place afin de rendre un hommage public à la vertude con collègue. Il n'était pas besoin de cela, pensait Rabespierre. pour tranquilliser l'Assemblée sur les principes de Danton, legdel a savoit, comme tous les hommes donés de quelque sens, que les plus courageux défenseurs de la liberte ne sont point des insensés, et qu'ils n'ont jamais prêche la locagraire. Nois, « sjoutait Robespierre, a qui se la déclaration proposes ne fût aucunement necessaire pour proteger les propriétés qui étoient délà sous la sauvegarde de la loi, et qui ne couroient aucun danger, il leur convenon de la provoquer pour confordre les calomnies de ce it qui n'avrient pas rougi de leur préser. ces opinions extravagantes, essuite pour rassurer les propriétaires imbredes que les auroient pu slarmer (1). » Nous connaissons, heles ces sciences factiques de parti, et de nos jours nous avois vo autola réaction, sous le nom de parts de l'ordre, combattre la démocratie avec refte même meuverse for. La Convention, toutefois, trouva un peutrop exclusive per t-être la proposition de Dantor qui sembia t enchalper d'avance la volonté souveraine, repousser tout projet de réforme nocuire, et, d'après l'avis de Cimbon, e le se contenta de mettre la sibreté des personnes et des propriétés sous la sauvegarde de la nation (2).

Sur la double mot en de Collot-d'Herbois et de Grégoire, l'Assert Flee consacra ersuire, par une lo solemelle, l'abolition de la royante, au mitteu des aculatations, « de qui dut étonner un peu, » écrivit Robespierre, « écux qui naguère assurcient qu'une grande nation ne pouvoit se passer de roi, et qui vouloient même nous persuader qua nous ra'folions tous de la monarchie (3). « Cec. à l'adresse de Brissat, par lequel il venait d'être mala coi emant attaqué, de Brissat et de ses amis, qui, ne l'oub ions pas, dans les derniers temps de l'Assemblée législative, au moment où l'esperance de recevoir de nouveau le pouvoir dès ma na de l'ous XVI leur faisait souhaiter le saiut de la monarchie, menagaient les republicains de toutes les sévérites de la bii. C'es, donn une dérisio de presenter les Girondins cum ne les fondateurs de la République Jusqu'à la dernière heure, les servirent de rem



<sup>(1)</sup> Lettres de M. Bobespierre à ses commettans, muséeu 1, p. 25, 26. Les lettres de Rolempierre à ses commettares, qui remplacerent le Inferiour de la Constinuion, parissaien, toutes les semaines char Jacques-Pierre Dupinis, libraire, cour du Comrières rus de l'Aussenne-cours le Française Leur prix était de trante-au livres pour l'aures, dux limit pour sur mois, et nous pour trois mois,

<sup>(2)</sup> Voy, le Moniteur du 22 septembre 1782.

<sup>43,</sup> Leifer de N. Nobrepieres e ses commultane, mundro 1, p. 27.

part à la royaute chancelanie, et ai tout d'abord ils recueilsrent seuls les bénéfices de sa chute, ce n'est pas une raison pour leur attribuer l'honneur d'une revolution à laquelle ils se montrérent m'immissiblement opposés. Pour quicuoque no se paye pas de paroles en l'air, il est évident que les véritables fondateurs de la Republique sont les hommes qui, depuis l'ouverture des états géneraux jusqu'à la journée du 10 août, futterent intrépidement, sans se laisser un seul instant décourager par les résistances et les victoires momentances de la réaction, pour le triomphe des principes dont l'ensemble constitue le gouvernement républicaise. Or, de ces glorieux combattants des trois premières années de la Revolution, s's en est us surtout que la démocratie reconnaissante doive saluer comme son chef naturel, c'est assurément Maximilien Robespièrere.

Main, comme il arrive toujours, la République naissante vit tomber. à ses genoux une foule de courtisans; ses anciens détracteurs ne furent pas les moins empressés à se courber devant elle. Le jour même de sa proclamation, a sa sérnoe du soir, parut à la barre de la Convention un homme peu suspect de sympathie pour la cause populaire : c'etait Thouret. Il venait, à la tête du tribunal de cassation, rendre hommage à la nouvelle Assemblée constituante et à la République. ( ne pareille démarche de la part de cet aident Consututionnel avait de quoi surprenore Robespierre. « C'étoit un grand sajet de réflexions pour les observateurs, a écrivit-il, « de voir l'un des membres de ce comité de constitution, qui avoit sacrifié si complaisamment le peuple à la cour. eccourir des premiers, pour se presterner su pied du bercens de la Republique, dans ces mêmes beux qui avoient retenti de tant d'anathèmes contre tous ceux qu'on soupconnoit de l'appeler dès fors par des vœus impuissons (1). » Maintenant c'était a qui revendiquerait la gloire d'avoir travaillé à la destruction de la monarchie. Brissot se rappela tout jusiement qu'un peu plus d'un un auparavant, à l'epoque de la fuite du roi, la avait, en compagnie de Condorcet et d'Achille du Châte : let, un aide de camp du géneral Rouillé, hasardé le mot de republique. ---Mais karavait-on répondu, il y a république et république. Yense etait une république, et pourtant qui voudrait en France du gouvernement de Venue? Les principes de votre journai le Republicaia sont brauco ipmoins démocratiques que ceux de la constitution émanée de l'Assentblee constituente. Brissot n'eut garde de se souvenir de ces vives oujections de Robespierre ; il eut même l'insigne mauvaine foi de l'accuser.



<sup>(1)</sup> N. la Monteur, in la Journal des sebute et décrets de la Contration, ne font montion de cette demarche de Thouret. Voy. Lettres de M. Roberpusse à 221 coursel a 15, 2 uneço 1, p. 26.

de royalisme (1), oubliant trop complaisemment qu'ou temps des massacres du Chemp-de-Mara, tandus que lus Branot se promenat tranquillement dans Paris sans être le mouse du monse inquété, Robespierre, menaci, tomait sux Jacobins contre la résoluen victorièmes, raliant les démocrates dispersés et rendait cœur aux plus effrayés; oubliant surrout que teut récemment, su mois de juillet précédent, c'était Robespierre qu'il avait en en vue, lorsqu'en pienne Assemblée législative il avait monsée les républicains « du glaive de la loi, » et qu'enfin, au club de la Réunion, il a'était fait fort de réclamer un décret d'accusation contre lui pour avoir hautement exprimé le doute que l'Assemblée nationale (ût capable de sauver la France, et proposé forméllement in convocation d'une Convention nationale.

A Paris, ph toutes ces choses s'étaient passées aries les yeux mêmes. du peuple, où la conduite des personnages avait eu cent mille témoins. les calomnies de Briscot, amplifiées et embelhes par son compère Girey-Dupré, répétées par tous les journalistes eurôles désurmais dans le parti des fatrigants, rééditées depuis par quetques-uns des servivants de la Girando, les Louvet, Jes Meillan, les Duleure, n'avaient guère de prine sur les esprits; mess il n'en était pas de même dans les départsments où les feuilles girondries, le Patriote françois, le Courrier des quates-oungt-trais départemens, les Annaies patriotiques, le Bullières das Amus de la Varité, à Sentinclie, la Chronique de Paria, etc., pénétratent en masse, grâce sux fonds du ministère de l'intérieur. Le ministre détourrait, au profit des haines et des rancines d'une coterie vindicative, l'argent libéralement mis à sa disposition per la nation dans un miérét général. Et il y a des gens seem nade aujourd hui pour s'étosper de l'opposition faste par les démocrates du temps au minutère Roland! On verra tout à l'heure je déplorable effet produit par les ocieures déclemations des pamphietaires de la Guande : car elles auront dans les provinces un succès dont la patrie, héles! aura plus tard à gémir. La défaveur, trop méritée, que par feur faute les Girosdine s'attirbreat à Paris, explique, sans l'excuser, leur rage, leur exasperation contre cette ville patriotique d'où était sortie radieuse la Révolution, et pour quoi, par les moyens les plus honteux, par les managongue les plus cyniques, ils vont s'acharmer contre les représentants chouse par elle, les imprudents !

<sup>(1)</sup> Voy. la Publica françois, numéro 1130.

П

Dès le premier jour, avons-nous dit, une grande partie de la Coavention se trouveit sous l'influence de la Cironde, dont les principeux membres, avec le merveilleux esprit d'intrigue qui leur était peopre, circonvenaient lubilement les nouveaux venus. Beaucoup de œux-cl avaient quitté leurs départements sous l'empire de préventions nées de la lecture des journaux grondins. A peine arrivés à Paris, on les entourait, on les conviait à des banquets où la députation de Paria était le texte des diatribes les plus ridicules, et si un certain nombre d'entre oux succombèrent à des avances intéressées et se laissèrent prendre aux fables les plus grossières, il ny a pas à s'en étonner outre mesure; la crédulité humaine est si grande l'A l'égard de ces basses menées de la Gironde, nous avons des avent précieux, et déjà nous avons cité le passage survant. d'une lettre inédite du représentant Guiter à Robespierre ; « J'arrivai à Paris. L'intrigue qui m'avoit dejà rempli de préventions, m'attendoit aux portes de cette cité. Simple et conflant, j'en ai été la victime, je l'avoue; autant je t'avois setuné, autant je t'ai hai, autant je t'avois cruami du peuple, autent je t'ai eru son ennezu (1). » Retranché dans sa conscience, étranger à toute faction, Robespierre ne se serait jamais abaiseé à courir de l'un à l'autre pour se justifier des inculpations dirigées contre lui et ses collègues du département de Paris. Il comptait aur le temps pour remettre chaque chose à sa place, et se doutait bien. que la majorité de la Convention ne subirait pas éternellement l'influence d'une cotene dont le succès momentané était dû aux manœuvres les plus condamnables.

En effet, il s'était passé dans les dernières élections un fait à peu près analogue à celui dont nous sommes témoins de nos jours. Maîtres du pouvoir, les Girosdins avaient éssaye de dinger le mouvement électoral. Dans les départements, où l'action du gouvernement pese toujours d'un poids plus lourd, ils réussirent assez bien, et sur leur recommandation, les corps électoraux choisirent pour députés des hommes tout à fait étrangers au pays dont ils étaient nommés les représentants. Ce fut ainsi que Louvet, saus aucune espèce de relations



<sup>(</sup>I) Lettre de Guiter, ééputé des Pyrénées-Orientales, et signataire de la protestation nontre le 31 mar, à Robespierre, (De la collection de Porties, de l'Uses,) Use sepre.

avec le département du Loiret, n'i il était à peu près inconnu, fot était à Orieans par la seule influence ministérielle, ce dont is se félicita avec une ingénuité toute particulière

Main à Paris il fa lut compter avec l'opinion. La échouèrent complétement les insecuvres du pogroje exécutif provisoire. L'amemblée électerale de ce département était toute composée de bourgeois, avocats, nomines de letters, médecins, marchands, professeurs ; nous avens, dans notre précedent livre, cité quelques noms possédant, à divers titres, une certaine notoriete. Toutas les candidatures curent, pour se produire, la plus entrères knerté. Jamus amemblée électorale ne discrita et ne votaavec p us d'indépendance. Quand on ose soutenir que les opérations ourort lieu sous la pression des massacros de Septembre, on pêche par agnorance ou par mauvene los, penigne, comme nom l'avons irréfragablement démontré, les Girondins étaient toin, bien lois de témosgner alors pour ces événements funéores l'horreur deut ils firent parade depuis en cherchant à s'en faire une arme contre leurs adversaires, punqu'un de leurs principaux organes, le Courrier des quatre-empt-Prove département de Cornes, alla pasqu'à blimer heutement le montre de l'intérieur holand d'avoir veusu jeter un voile sur des journées nécessaires, selou cette femile (1). Malare les efforts désespères de la Garonda, ses candidate, à commençar per Pétion oppose à Robespierre, restèrent tous sur le carrent. De là d'implacables rancunes, des fureurs sues hormes. Les prétendants évincée, les Pétion, les Brinnot, les Louvet, les Réal, s'en priront aux ciroyens à l'influence desquela sin attribuaient leur échec. Ces horumes, qui n'avaient pascraut d'employer l'argent de la nation la cabaler dans les assemblées discursits et à influencer les votes par des moyens réprouvés dans tous les temps, accusérant le collège du département de Paris d'avoir éte dominé par un peut nombre l'électeurs. Dans tous les cas, comme Roberpierre, porté en tête de presque toutes les hoies, fut nommé le premier, son élection ne fut sus due à la premier toute morale qu'à bout d'arguments que camem s'het reprochèrent d'avoir exerces au com de entir committe, dant les opérations durbrent trois committes.

Product est espace de temps, il monte souvent à la tribune, s'il favi en croure ets advernarus; il unest en ceur de son droit incontestable délicteur. Toutes ses paroles n'hat pas été recuestires, et nous avons fidélement rends compte de ceur de ses discours dont la trace a été conserves per les practs-verbanx du l'assemblés électorals. Nommément, nous l'avons dit, il ne designe personne, es contestant d'indi-



<sup>(1)</sup> Vey le somen de Courrer des grades-riegt-treis dépurtament ette plus hant.

En admettant même que les électeurs de Paris sient subi l'ascendant moral de quelques-uns d'estre eux, n'est-il pas au moins singulier de voir ces républicants de la Gironde imputer à crime à Bobespierre les moyens les plus légitimes d'influence, la persuasion, le raisonnement, l'éloquence, tandis qu'ils soutenaient, eux, leurs condidats par des pamphiets et des affiches payés sur les fonds de l'État? Oh! les plus inconséquents des hommes, qui, ayant suns cesse le mot de liberté à la bouche, aliaient, égarés par un excès d'amour-propre froissé, s'insut-



<sup>(1)</sup> Doumbme répense de Roberpierre à Jesûme Pétieu. Voy. Lettres de Marimilieu. Botespierre à ses commettune, municre 10, p. 649.

grant contre ce qui est l'assumce même des assemblées délibérantes et contestaient aux citoyens l'exercice du droit le plus sacré, ceixi d'exprimer librament leur pensée!

Une circonstance particulière donnait à la représentation de Paris un caractère exceptionnel. Robespierre, on s'en souvient, avait demandé que tous les citoyens concourament directement à la normnation de leurs representants; le Corps legeslatef ayant eru devoir maintenir l'élection à deux degrés, l'assembles primaire de la section de la place Vendôme avait, sur la propre proposition de Robespierra, invite toutes les autres sections à déclarer que les choix du corps électoral devraient être ratifiés par elles (1), ce qui avait en lieu, comme nous l'avons dit ; en sorte que la représentation parmenne, seule en France, était en que que sorte issue du suffrage universel. Aucune per conséquent n'avait plus de titres au respect du pays tout entier. Eh bien, ce fet sur elle, et sur la ville qui l'eveit nommée, que les Girondins répandirent tout leur fiel, contre elle qu'ils dingèrest les attaques les pun perfides, lis disposaient cependant de toutes les forces du pays ; le sumusière était à eux, leurs créatures savahissaient toutes les places, la majorité de la Convention leur appartenait ; mais Paris lour manquait, et Paris, la cité glorieuse, Paris, berceau de la Bévolution et de la démocratia, refuge éternel de la liberté, n'était plus à lours youx qu'une sentine impura.

Renforcés de quelques notabilités brillantes de l'Assemblés constitaunte, des Buzot, des Lanjuisms, des Rabaut-Samt-Euenne et de plumeurs étourdus, comme Barbaroux et Rebecqui , qu'avaient fascinés 🤚 la réduction du pouvoir et peut-être les agaceries de madame Roland, la troupe des députés de la Gironde formoit maintenant le côté droit de la nouvelle Assemblee, succedant ainsi à ces Constitutionnels dont jadis de s'étaient montrés les implacables adversaires. A gauche, autour de Robrapierre, a'étaient rangés des hommes anunés pour la plupart d'une foi profonde, d'un patriotisme ardent, et dont planeurs a'unirent à lui d'une amitié et d'une affection que in mort seule fut capable de briser. Voice Couthon, on le connaît. Ce jeune homme au vimge un pauefférané, aux yeux bleus, au regard si dors et si profond, c'est Saint-Just, que des le temps de la Constituente une sympatore instinctive avait attiré vers Robospierre. les c'est David, le peintre immortel, que les arts s'applaudissaient d'aveir pour organe dans la Convention, disext alors Brasot (2), ne soupconsant pas encore le tendre attache-



<sup>(1)</sup> Voyen le registre des délibérations de la metten de la place Vandens, Archées de la préfecture de poine.

<sup>(2</sup> Patriote françois, muméro 1176.

ment du grand artiste pour Robespierre, avec lequel, plus tard, il voudra boire la cigué. Là ce sont deux enfants de l'Artois, Augustin-Bon,
frère de Maximilien, et Philippe Le Bas, le gendre futur du menuisier
Duplay, destinés à périr l'un et l'autre, victimes du dévouement le plus
sublime, après s'être illustrés dans des missions glorieuses. Au centre
enfin siégeaient une foule de députés sans convictions bien arrêtées,
au caractère inconsistant, et subissant les impressions du moment,
masse incertaine et fiottante qui, en se jetant tantôt à droite, tantôt à
gauche, donners la majorité à la Gironde ou à la Montagne. Ils traverseront sains et saufs la Révolution, que la plupart d'entre eux trabiront;
aussi l'histoire inflexible leur a-t-elle conservé le nom avilissant de
crapaude du marais, dont les avaient déjà fiétris leurs contemporains.

Ш

Un immense espoir s'empara de la France révolutionnaire au début de la Convention nationale. Quelle perspective magnifique s'ouvrait devant les législateurs chargés de dôter le pays d'une constitution démocratique | L'étranger à chasser du sol de la patrie ; les ennemis intérieurs à réduire, en les forçant d'accepter les bienfaits de la liberté et de l'égaité; le peuple à élever à la hauteur de ses destinées nouvelles; l'instruction publique à répandre dans toutes les couches de la société; le prolétariat à proscrire par de sages lois économiques ; la République à fonder enfin : quelle tache imposante et sublime! Cela valait certainement la peine qu'on coupât court à des rivalités puériles, qu'on laissat de côté de pures querelles d'amour-propre. Ceux qu'on a appelés les Montaguards, les plus farouches même, étaient arrivés avec des idées de paix, de concorde et d'apaisement, ne soupçonnant pas d'ailleurs quels trésors de haines et de co.ères s'étaient amasses dans le cœur de quelques-uns de leurs collègues. Ils s'étaient même indistinctement répandus d'abord dans les diverses parties de la salle (1), croyant tous les membres de la Convention animés des mêmes sentiments de fraternité à l'égard les uns des autres ; il fallut les violences de la Gironde pour les contraindre à se grouper, afin d'opposer à leurs adversaires exaspérés une masse compacte et résolue. Comment, en effet, quand les Prussiens et les Autrichiens bivouaquaient dans les plaines de la Cham-

(1) Fragment de l'Histoire secréte de la Révolution, par Camille Desmonlins, p. 31.



pagne, quand les complots royalistes se multipliaient, quand le sol commençant à trembier dans la Vendée, comment imaginer qu'il y mount dans l'Assemblée d'autre émo aton que celle de législateurs disputant à qui mériterait le meux de la République? Or qui donc, au lieu de faire à la patrie le sacrifice des animosnés individuelles, eta dans la Convention les premiers brandons de discorde? Qui donc y attus le feu des colères implacables, enges la calomnie en système, donns le signal de violences incures et le faneste exemple de porter la main sur les représentants du peuple? Qui donc sofin suvrit la rois fatale par où tant de grands citoyens à lerent plus tand à l'échafaid? Ce sont les Girondins, il faut le dire, parce que cela est vrai Eux seuls furent, dès le premier jour, dans la Convention, les véritables fauteurs de désordre, les désorganisateurs, Mais il ne suffit pas de le dire, nous allons le prouver.

kat en que par hamrd Robespierro svait lancé contre eux quelque nouveau trait? Est-ce qu'il répondait même aux agressions continuelles dont il était i objet de la part de feurs journaix y Nintement. Depuis plus de cuiq semantes, depuis la publication de son dermer maniéro du Defenorur de la Constitution, il n'avant pas écrit une ligne ; on ne l'entandait plus aux Jacobins, es pendant les premières séanois de la Convention, il n'avait pas cuvert la houche. Comme un futiour fotigué, il setensit à l'écart. Il etait, on peut le dire, dans une période d'apassement, tout prêt à jeter un voite sur le passé, à tendre la main à ses ennemis. Quello defference entre le ton de son nouveau journal, Lettres de Massimilien Roberpierre à sie commettent, et colui des fotalises girondines ! Tandis que ses adversaires travestasaient ses meilleuers intentions, dénaturalent toutes ses paroles, il préchait la concorde Le ministre de l'intérieur ayant, présenté à la Couvention, dans la némice du 23 septembre, un compte rendu général de sen administration , il ne balança pes à lui rendre justice. « Son discours, » écrivat-il, « qui renferme esgénéral des siècs sames, et qui exprime des sentimens patriotiques, est term né par une invitation pressante au peuple de Paris de respecter. les lots et les autorités constituées... [1], » Et cependant ce Roland avait éte, dans les départements, le grand distributeur des pamphiets et libéiles girondina diriges contre lui. La plome de Maximiben n'était donc pes entièrement guidée, comme celle de ses adversaires, par l'espert de parts. Cette modératum de sa part n'etait pas d'ailleurs une avance; car, dans le mémo numéro, il ne se géneit aucunement pour critiquer vertement Vergmand. Voice à quelle occusion : la Con-



<sup>(1)</sup> Latter de M. Robespierre à sur commettane, numéro 1, p. 31,

vention avait décrété que le peuple aurait la facuité de thoisir ses juges en dehors de la classe des gens de loi. Les Girondins, avocats pour la plupart, s'étaient montrés fort hostiles à cette décision, et vergniaud était parvenu à la rendre à peu près illusoire en faisant renvoyer ce décret, pour l'execution, au comité de législation, sous prétexte qu'il y avait à côté du principe quelque chose qui n'était pas le principe, ce que Robespierre traita avec assez de raison de galimatias (1) », appréciation dont s'offensa vivement l'orgueil de Yergniand.

Aucune concession du reste n'était capable de ramener des esprits égarés par la haine la plus aveugle, résolus à ne partager avec personne le soin de diriger la Révolution, et qui, forts de leur ascendant sur la Convention nationale, s'imaginaient pouvoir écraser facilement ceux qu'ils considératent comme des rivaux. Un exemple montrera a quel point ils étaient intolérants, combien ils étaient exclusifs. En proscrivant comme aristocratique la dénomination de monsieur, ils refusaient d'accorder à tous les Français le titre de citoyen, le réservant à leurs amis se ilement. « Nons dirons avec joie le citoyen Pétion, le citoyen Condorcet; mais quel est le patriote qui pourroit dire : le citoyen Marat, le citoyen Maury (2)? » Il fatlait les appeler Marat, Maury tout court. Ce simple trait peint à merveille le caractère entier et égoiste des gens de la Gironde.

Trois hommes, dans la députation de Paris, les génaient, les offusqualent : c'étaient Robespierre, Danton et Marat, mais le premier principalement; et contre lui ils tournèrent toute leur grosse artillerie. Comment, en effet, arriver à dommer exclusivement la République tant que serait debout cette réputation colossale, cette popularité immense, acquise par tam de services rendus à la cause de la démocratie ? Seulement l'abettre n'était pas chose facile. Sachant combien est jaloux de sa liberté un peuple récemment affranchi, ils imaginèress d'accuser Robespierre d'aspirer au pouvoir suprême, et avec la plus insigne déloyauté ils affectèrent de le confondre avec Danton et Marat. Les mots de dictature, de trinmvirat, furent adroitement répandus. Parmi les hommes de a Gironde, y en avait-il un seul qui crût de bonne foi à cette accusation de distature dirigée contre Robespierre? J'at la conviction du contraire, et nous verrons tout à l'heure un des organes les plus accrédités du parti considérer cette accusation comme insoptemble. Les Grondins avaient tout d'abord, on ne l'a pas oublié

(2) Patriote françois, numéro 1140.



<sup>(1)</sup> Voyez le Meniteur du 23 septembre 1792 et les Letisse de M. Robespierre de sus commettante, numéro 3.

sans doute, transformé Robespierre en agent du famoux comité sutrichien; mais une telle calomnie étant tombée sous le mépris général, ils se rejetèrent sur cette idée de dictature, et cette fois ils se crurent certame du succès. Leur complet fut combiné longtamps d'avance, les rôles furent distribués avec art, et les acteurs se turrent tout prêts à entrer en scène à la première occasion.

Dès le 22 aeptembré, Rrissot avait ouvert le feu en attaquant directement Robespierra, le lendemain, continuant ses agressions, il accusait erriesa parté de vouloir désorganiser la société, de flagorner la people (1). Le 24, Kersaint, appuyé per Vergesaud et Laujumais, réclama de la Conversion une loi aévère contre les provocateurs d'anarchie, et Buzot, jetant le masque, demanda qu'une garde départementale fût créée à Paris pour protéger l'Assemblée, idée déjà ómise la veule par le ministre de l'intérieur dans non compte rendu. « Croit-on nous rendre esclaves de certains députés de Paris? » Tout le discours de Buzot se resumant dans ces paroles. Lui aussi maintenent soutenant ce projet de loi réclamé par ses amis ; mais jadis, alors qu'il marchait de concert avec Robespierre, n'avait-il pas, comme lui, combattu énergiquement le projet de loi martiale proposé par Mirabeau! Prévoyant l'objection, il prit les devents, et comme un casulate de la plus mauvano école. Il s'efforca d'établic une distinction capitale entre la loi. n de ce Mirabeau » et celle que lui-même appuyait aujourd'hui. J'appartensis à l'opposition alors, et aujourd'hut mes amis sont au pouvoir, aurait-il dù dire pour être dess la vérité. La Convention ne s'en laissa pas moins entralcer; elle décreta qu'il serait nommé aux commissaires charges de s'enquérir de la actuation actuelle de la République en général, et de celle de Paris en particulier, de présenter uz projet de los contre les provocateurs au meurtre, cémme sa déjà il n'existant pas asses de lois pour réprimer les excitations à l'assessipat, et de rendre compte des moyens de mettre à la disposition de l'Assemblée une force publique prise dans les quatre-vingt-trois départements (2)

La veille au soir, Chebot, aux Jacobins, avait poumé le cri d'alarme contre les menées de la faction girondize. Le Pairvote françois à la main, il évait démandé ce que aignifiait cette accusation, dressée par ce journal coutre une partie de la Convention, de vouloir désorganises le pays. C'était là, à ses yeux, un système d'intrigue inventé pour dépopulariser Danton et Robespierre. Branct lus permissait le plus grand



<sup>[1]</sup> Patriots Sungola, pumiera 1139 et 1140.

<sup>|</sup>F) Yoy-le Honitour du 26 aoptembre 1702

des scélérats s'il n'expliquait pas son article; et il avait proposé à la société, pour le cas où cet écrivain ne se rétracterait pas, de le rayer de la liste des Jacobins. La société n'était cependant auimée d'aucune disposition hostile à l'égard de la Gironde; car le même jour elle se donnait Pétion pour président et Réal pour vice-président (1). Mais, le lendemain, Fabre d'Eglantine signala vivement les facheuses tendances du discours prononcé dans la journée à la Convention par Buzot. Pouvait-on imaginer, en effet, quelque chose de plus funeste que cette déplorable prévention que certains hommes s'efforçaient de semer dans les départements contre la ville et les députés de Paris? Ceux-là étaient les véritables agitateurs, disait Fabre avec raison (2). Et encore si quelque chose avait justifié les incroyables déclamations des Girondins et de leurs feuilles contre la ville de Paris et ses représentants! mais jamais la capitale n'avait été sussi tranquille, le journal de Brissot lui même se plaif à le reconnaître. Alors pourquoi tout ce tapage, ces récriminations éternelles, ces calomnies chontées? Ah! c'est qu'à tout prix il fallait se débarrasser de collègues dont la surveillance incommode dérangeait trop de calculs ambitieux. « La confiance dans la Convention nationale augmente, » ajoutait le Patriote, « depuis surtout qu'on espère que le vrai patriotisme l'emportera (3). » Impossible de pousser plus loin l'impudence et l'hypocrisie. Comme en toutes choses se décèlent bien les espérances et les projets des Girondins! Comme déjà ils se croient sûrs de la victoire ! Enfin. le 25 septembre, ils tentèrent un grand coup, et la Convention nationale fut le théâtre d'une sorte de bataille rangée,

W

Une demande d'explications de la part de Merlin, au sujet des bruits de dictature et de trumvirat semes dans le public, fut le signal du combat. « Qu'on m'indique ceux que je dois poignarder, » s'écria le dépaté de Thionville (4) C'était La Source qui, la veille,

(2) loid., numéro 271.



<sup>(1)</sup> Journal des cébats et de la correspondance de la Société des Jacobins, Amis de la liberté et de l'égalité. Numéro 270. (Nouveau utre de cette femille depuis le numéro précédent.)

<sup>(3)</sup> Voy. le Patriote françoit, numéro 1143. (4) Voy. le Monteur du 26 septembre 1792.

avait parle à Merlin d'un pouvoir dictatorial, auquel, pretendant-il, visaient pertaina hommes. La bource s'elança à la tribune, et sans nommer personne, raguement, il accusa plusieurs de ses coisègess de convoiter in domination et de cherener à y parverar par l'anarchie, Accusation qui de teste present par dessus la tête de Robinspierre, 16quel, sous la Constituante, a ciait si solennellement ecné : « le declare que i abborre toute espèce de gouvernement ou les factieux régnent, » Le deputé garondia no manqua pas de declamer contro Paris, dant il denonce le despotsene; il ne voulett pas, ajoutait-il, que cette ville devist dans la Bépsblique ce qui avait ete Nome dans l'empire, nomain : Il faut que Paris soit reduit à un quitre-vingt-troisième d'influence. comme chacum des autres departements. « Paroies maiadroites, injunles, et mailleuremment de paure à accréditer une opinion repandue deja, à savoir que les députes de la Gironde avaient l'integtion de porter. atteinte à l'unité fondée par l'Assemblée consutuante, et d'établir un système fedératif dans la République française.

Le discours de La Source amona Oiscian à protester energiquement contre ce système de calomnie traine par des hommes pervars ou stappites pour persuader à la Convention mitonaie que les représentants de Paris conspiraient contre la liberte, al myna cascun de ses collègues de la capitale à a expliquer catégoriquement, et se decara, quant à lui, partisan de la république la plus démocrat que possible. A ce moment une voix s'écria— e Le parti qu'on vois a démondé, dont à intention est d'établir la dictature, c'est le parti de Robespierre; soulé ce que le motoriete publique nove e apprise à Merseille (1... a Cette voix, c était celle de Rebecqui. Ainsi, sur la motoriete publique de Marseille, voi à un étourd qui accuse Robespierre d'être le c'ef d'un parti dictatural. Le grand mot était lâché en pleine Convention. Devan cette demondration insidieuse, l'il mêtre calomné pouvert-il demeurer muet? Non, certes, et il se disposait a répondre à l'instant, mais déjà Danton était à la tribune.

L'impetieux athlete, en s'applaudissant de l'explication provoquée par la Gironde, protesta avec énergie contre celte accusation yaque et indeterminée de triumviret, de dictature, ancée à la tém de que ques representants du peuple. Que si cette pensee avait germé dans l'esprit de que que imprudent, sa tête devait rouler sur l'échoiaud; mais était-il juste d'inculper teute la députation de Paris. Repoussant bien loin ectte imputation, quant à lui, il rappe a ses services passés, et separa avec sem sa cause de celle de Marat, dont il attribua les exagérations

<sup>(1)</sup> Journal des debats et des décrets de ja Consention, numéro 6, p. 78.

aux longues vexations qu'il avait subies, à la vie souterraine qu'il avait été contraint de mener. Lui-même proposa à la Convention de decréter la peine de mort contre quiconque serait convaincu d'être partissa de la dictature; puis, devenant en quelque sorte accusateur à son tour, il parla des inquietudes causées par le projet de certa ns membres de l'Assemblée de diviser la France en fedérations partielles, et demanda aussi la peine de mort contre quiconque chercherait à détruire l'unité de la République. Buzot sentit le coup. « Qui est-ce qui a dit au citoyen Danton qu'il existait ici un homme qui songeat à détruire l'unité du gouvernement? » s'écria-t-il. Le meilleur moyen de la sauvegarder, c'était, selon lui, cette gerde formée par les quatre-vingt-trois départements pour environner la Convention, et il conclut au renvoi de toutes les propositions à la cummiss on des Six, nommée la veule (1).

La tribuna libre. Robespierre y monta; persoaneilement inculoé. A avait trâte de réduire à néant une imputation témeraire. Ouel autre, à sa place, n'eût été presse du même desir? Le début de sa longue improvisation fut d'une modération contrastant singulièrement avec la violence de l'attaque, e En montant à cette tribune pour répondre à l'accusation portée contre moi, ce n'est point ma propre couse que je vais defendre, mais la cause publique. Quand je me justifieral, vous ne cro rez point que je m'occupe de not-même, mais de la patrie. Citoyen, qui avez eu le courage de m'accuser de vouloir être l'ennemi de monpays, à la face des représentants du peuple, dans ce même heu ou j'ai defendu ses droits, je vous remercie, je remercie dans cet acte le civisme qui caractérise la cité célèbre qui vous a deputé. Je vous remercie, car nous gagnerons tous à cette accusation. Après la vehémence avec laquelle on s'est élevé contre un certain parti, on a désire savoir quel en était le chef; un citoyen s'est présenté pour le désigner, et c'est moi qu'il a nommé.

Comment répond e à la plus chimér que, à la plus extravagante des

(1 Voy. pour le discours de Danton et la réponse de Razot outre le Meniteur (numéro du 26 septembre 1792), le Journal des débats et des drorets de la Consenties muméro 6, saus outsier d'ailleurs que ces deux fem les ésaient, l'ann et lautre, réd gées dans un aspent entièrement favorable à la Gironde.

Dejà, sur des propos teans à la table de Roland, propos auxquels les perpétuelles déclamations des amis de Brissot con re Paris donnaient plus de poids, en accusant les Girondins de couloir morceler la hépublique « Cetto accusation, » d.t.M. Michelet (c. IV, p. 342 , a prit beaucoup de polds corsqu'elles fat reproducte pur Rubespierre au antida la Convention. » Toujours fidels a son déplorable système de partialité, h. Michelet omet de dire que ce foit Danton qui formula bien plus nettement cette accusation. Or combien plus elle avoit d'importance dans in bouche, prisque, au moment nu il parleit, il rempiumit ancore les fonctions de ministre de la justice!



inculpations, se demandait-il ensuite, sinon per la peinture de ses actions passées? Était-ce les qu'on pouvait accabier du poids d'une accusation de tyrannie, lui qui, durant trois ana, avait lutté contre la despotame, combattu la cour, dédaigné les présents et méprisé les caresses de toutes les factions? Interrompu ict par quelques voix, au miheu desquelles se distinguait celle de Rebocqui, il reprit en ces termes " « Citoyen, pensez-vous que celui qui est accusé d'être traftre envers son pays n'ait pas le droit d'opposer à cette inculpation vague sa vie tout entrère ? Si vous le penser, je ne mus point ses dans la sauctuaire des représentants de la nation. Je vous au rendu un témoignage qui partait de mon cœur, et vous m'interrompes quand je me justifie! Je ne reconnais point là un citoyen de Marseille ni un représentant de peuple français. C'est quelque chose peut-être que d'avoir donné pendant trois ans une preuve irrecusable de mon ratriotismo, d'avoir renoncé sux suggestions de la vanité, de l'ambition » Robespierre rappela alors ses luttes de chaque jour contre les ennemis de la Révolution, ses efforts pour le triomphe de la cause de l'égalité, de la liberté et de la justice, à laquelle il avait « ettaché toutes ets affections. » La persécution dont il était victime, il la faissit remonter surtoit à l'époque où, en compagnie du citoyen qui présidait à cette heure la Convention. nationale, il avait été triomphalement reconduit par la peuple de Parie. touchant et doux témoignage, » dit-il, « dont le souvenir me dedom». mage de tant d'amertumes! » Et cependant, poursaivait-it, si un citoyen devait être peu suspect d'aspirer à la dictature, a'était-ce pasceui qui, dans l'Amemblée constituente, n'était foit fermer le chemin. des honneurs et de la puissance, qui avait fait décréter qu'aucun législateur ne pourrait être appuid au ministère ni accepter aucune place ou pension pendant quatre années à partir de l'expiration de son mundat?

tri de neuvelles interruptions l'arrêtèrent : l'en lui demandait une explication franche en quatre mote; l'autre l'adjurant de dure simplement s'il avait aspiré à la dictature. Et les appliaudissements d'un certain côté d'accueillur ces interruptions pru convenables, car Robespierre était dans la satuation d'un accuse i l'un, sans se lainer décourager, protestait de son miention de ne pas importuner souvent l'Assemblée; mais, dissit-il à see col·àgues : « Écoutez-moi du moins aujourd'hui, votre caractère et votre justice vous l'ordonnent, » Les murmures et l'agitation ayant continue, il rappela la Convention nationale à sa propre dignité. Il ne suffiant pas d'entendre un accusé, il fallait l'entendre sans l'interrompre et sans l'outrager. Au reste, il ne sa regardait pas, quant à sui, comme aériquement inculpé, car cette prétendue dénonciation



dont il était l'objet n'était, à ses yeux, que le résultat grossier de la plus lâche de toutes les intrigues. Interrompu ici encore, il trouva cette fois un appui inespéré dans un membre même de la Gironde. Ducus ne put s'empêcher de réclamer contre l'intolérance de ses amis. « Il importe infiniment, » dit-il, « que Robespierre soit parfaitement libre dans la manière dont il expose sa justification. Je demande pour son intérêt, pour le nôtre surtout, qu'il soit entendu sans interruption. »

Les écrivains hostiles à Robespierre n'ont pas manqué, comme ses interruptours, de lui reprocher d'avoir répondu à l'inculpation de Rebecqui par la longue énumération de ses services. C'est là en vérité un reproche bien singulier. Rebecqui n'était dans cette circonstance qu'un pur metroment; dernère lui se tensient les Brisent, les Guedet, les chefs du parti, prêts à donner eux-mêmes si la Convention consentait à prendre au sérieux l'accusation tombée de la bouche d'une sorte de compares. Robespierre savait parfeitement cela. S'il se fôt cententé de répondre par une dénégation méprisante, tous les journaux de la Gironde n'enssent pes manqué d'étrire qu'une négetion n'était pass une preuve. Sa seule justification possible, je le maintiene, c'était d'opposer sa vie entière à la calomnie. C'était son devoir et son droit, Mans ce qu'on trouve tout naturel chez d'autres, en le blâme, en le condamne en lui. Pour mieux faire sentir la vérité de ce que j'avance, l'invoquerai un exemple tout récent. A l'expiration de l'avant-dernière législature, qu'ent fait les députés de l'opposition envoyés au Corps légulatif par le département de la Seine ! lis ont, dans un très-long exposé, retracé tous les actes de leur vie politique pendant la session. écoulée, énuméré les services rendus par eux à la cause de la liberté. Dans que: but? était-ce pour se défendre contre une imputation inique? Nullement; il s'agussat uniquement pour eux de solliciter de leurs électeurs un nouveau mandat. C'était un acte parfaitement légiume, et personne, je crois, n'a songé à les en blâmer. Comment donc a-t-on pu trouver maurais dans Robespierre la chose la pius simple et la plus juste du monde? Le consul romain, accusé d'actes allégaux, se contentant de récondre : « Je jure que j'ai sauvé la patrie, » Mais lui, Maximilien, tenait à se justifier jusqu'à l'évidence, à montrer toute la nourceur de la condiate de ses ennemis. Combien vraies ces paroles : « La meilleure répome à de vagues accusations est de prouver qu'on a toujours fait des actes contraires. Lom d'être ambitieux, j'ai toujours combattu les ambitieux. Ah l'ai j'avais été homme à m'attacher à l'un de ces partis qui plus d'une fois tentèrent de me séduire, si j avais transigé avec ma conscience, avec la cause du peuple, je serais à l'abri de toutes persécutions, j'aurais évité la haine de ces hommes redoutables par leur inBuence, j serais eu l'aventage d'alter avec la véputation de patriote toutes les douceurs, toutes les récumpenses de patriotisme qui sait es prêter à des actes de complessance, et depute un un que je combute contre quelques personnes, dont cependent je se suspecterai point le patrioteme, on en a présenté souvent le gage de la paix, j'en acumine accepté telument, man j'ai gardé mon opinion qu'en voulait in arracher... Allusion à une sobre qui s'était passée aux Jacobius, entre lui et Brissot, lurs de leurs détaits sur la guerre, et qu'on n'a man doute pus oublée.

A Paris, ob it avait soutene tent de luttes, on navait pu, avonspone dit, égarer l'oponion sur son compte; mais il n'en était pas de même dans les déportements où la vérité avait été outeusement détagarde par les pepiers publics dont disposment ses adversaires. Après avoir consuré ses coliègues, su som des sentaments de fraterraté qui devaent les anuner, de dépondier des préventions emistres et de l'éconter avag empartainté, il esquess à grande traite le tablese des calomeses dont il avast eté l'objet; et la calorenie, diant-il avec zaison, est la pius redoutable des persécutions. Hontrant concité le vide des lorputations directes coutre lou, il reprit una assertion tembée tout à l'hours de la beucha de Deston, et comme lui, se fit en quelque sorte accusetsur à son tour. Lus aunsi, il avait sompoursé qu'en voulent diviner la France en arms de républiques fédératives. Je ne sais, ajoutait-il. ni ces indicer sont fondés, mare ils étaient nés de l'affectation même. de ses adversaires à décrier les plus purs patriotes, à présendre menacongresment que la los agrases avant été préches dans le seun de la commune de Parre, et à déciamer sans cesse contre la capitale. Avait-il. jamais, quant à lui conspéré contre la libersé de son pays ? « Ah! » s'écria-1-il, « est-ce acciner un citayen que de lui dire . Vous impurez à se dictature? Quels sont von fans, où sont von presves? Ab vous n'avet ries dit, mass vous avez en ames de caufiance pour crouve que ce not lance contre upo, pourrant me rendre l'ablet d'une persécution. Vous ne savez donc pas quelle est la force de la venté, quel est l'ascendant de l'innocence, quand elles sont défendues avez un courage invancable? Your m'aves accusé, mais je ne vous en tiens pas quittes; vous signeres. votre accuration, vous la motiverez; cette grande cause sera jugge aux veux de la nation entière. Il faut savoir et nous sommes des traftive. si nous avons des desseum contraires à la liberté, contraires aux droits du peuple, que nous n'avons jaques fiatté; car en ne fintie pas le people, an fatte bien les tyrans, mais le collection de vingt-cinq miltions d'hommes, en un la flatte pas plus que la Divinité (1) »



<sup>(</sup>l) l'or deventere persone un un trenvent reproduites que dans la vargion du Mari-

## LIVRE IX. - BARBAROUX ET LA GIRONDE; IL REPREND L'ACCUSATION 47

L'unique réponse à faire à ces misérables inculpations, disait-il en terminant, était de décréter tout de suite les deux propositions de Banton : la peine de mort contre quiconque prétendrait à la dictature, et l'unité et l'indivisibilité de la République, au lieu de les renvoyer à des commissions comme l'avait demandé Buzot. L'union la plus forte entre toutes les parties du pays pouvait seule, selon lui, permettre à la France de se défendre contre ses enuemis avec autant d'énergie que de succès. C'est pourquoi il fallait sanctionner sans délai cette union par un décret, aon de parcourir ensuite d'un pas rapide la glorieuse carrière où le peuple avait appelé ses représentants. L'effet de ce discours fut très-grand, tant les accents de la vérité ont de puissance! et les applicudiasements qui accueillirent Robespierre, quand il eut terminé, lui prouvèrent qu'il n'avait pas parlé en vain (1).

V

A peine était-il descendu de la tribune que Barbaroux y montait, tenant un papier à la main. C'était un discours écrit, preuve hien manifeste que cette double attaque contre Maximilien était le résultat d'un plan préconçu, d'un véritable comp.ot.

Le jeune député de Marseille avait été jadis le fervent admirateur de l'homme à la face duquel il venait aujourd'hui, sur les plus ridicules indices, jeter l'accusation la plus grave; il avait même été fanatique de Marat, comment donc aujourd'hui servait-il si complassamment les rancunes d'un parti qui, avant le succès, ne s'était guère montré partisan de cette insurrection du 10 août dont lui, Barbaroux, se posait volontiers comme un des héros? Quoi, sur une simple lettre adressée à la société de Marseille, il se serait figuré Robespierre roulant dans sa tête des projets de dictature! Quoi! il aurait tout à coup

teur. Consultez un surplus, pour cette éloquents improvesation de Robespierre, le Montteur du 26 septembre 1792, le Journal des débats et decrets de la Comunition, numéro 6, et les Leitres de II Robespierre à ses commutats : numéro 1.

Le Patriots françois, en desespoir de cause, voit comme ses fiaux Rehecqui et Barbaroux, l'existence du projet de distature « démonstrativement prouvée par la conduite de quelques membres de la commons de Paris, tous actachés en parti Robespierre, » (Numéro 1159.)

(1) Journal des débats et des décrets de la Consentien, numéro 6. Si M. Michelet ne s'en était pas tenn a la senle version du Mondeur, il n'autrat pas avancé un peu légèrement que tout le discours de Robespierre avant été mai repu (t. IV. p. 348).



ajouté foi aux calomnes des femlles gurordines, calomnes qu'il avait dédaignées pendant ma mois! Non, il faut chercher ailleurs le secret de la conversion du jeune et beau Marseillam. Barbaroux ne se vendit point, je ne le crois pas du moins (1), seulement il ne sur résister maux avances m aux caresses du pouvoir.

thès le lendemain de la chuta de la reysuté, Roland lui avait offert une place de secrétaire principal dans ses bureaux (2). C'était une position fort avantageuse, paraît-il, mais Barbaroux visait plus haut, il ambitionnait d'être representant du peuple; il courui done à Marseille où, en effet il fut nommé deputé à la Convention. À son retour, on izi fit plus de fête encore, car il jouissait aiors d'une influence plus considérable. Le prestige du pouvoir, les séductions de la puissance, les sources de madaire Roland, achevèrent de le jeter tout à fait dans les bras de la Gironde. Que pouvaient offrir en compensation le rigorisme de l'ami du peuple et l'austerité de Robespièrre à cette nature un peutrop sensible peut-être à l'amour du plaisir (3) ?

« Barbaroux de Marseille, » dit-il, « se présente pour aigner la dénonciation faite par le citoyen Rebecque contre Robespierre. » A ce début emphatique, on s'attendant à des révé ations accabiantes. Déjà les ennemis de Maximilies souriaient d'aise; mais quel ne fit pas leur désenchantement quand on consut la puérilité des moyens de sou accusateur! Nous avons déjà rapporté cotte étrange dénocciation de Barbaroux. Un jour Panis, pretendant-il, avant désigné Robespierre comme i homme vertueux qui dévant être le dictateur de la France. Et c'etau tout. Puis après avoir répeté les éternentes déclamations de ses amis contre la commune, et engagé la Convention à s'entourer d'une garde departementa e, il annonça l'arravée de bint ceuts Marseillais choisis parroi des hommes indépendants de tous besoins, « parmi des fils de famille ». Comme cela était habile et devait plaire aux patriotes « ui, en detruisant la monarchie, avaient eru affirmer le règne de la liberté et de l'égalité!

De même que la ciaque au theâtre redouble d'efforts pour seaurer le succès d'une mauvaise piece, de même les turondins accueilhrent par



<sup>(1)</sup> Le numéro 177 du Journal de Maraulle, cité par Camille Desmoulus dans son Fragment de l'histoire secrité de la Récolution, p. 65, énonce contre Barbaroux un fait tres-grave. l'our exp iquer les dépenses considérables auxquelles il se hypart depuis l'inverture de la Convention Barbaroux aurait dit aux Marau Rais étoures qu'il avait her té de 80,000 hyros, tandis qu'il étant de notoristé publique qu'il n'avait jameis en dans les deux mondes de parents possesseurs d'une telle forture.

<sup>(2)</sup> Mémoires de Barbarous, p. 79.

<sup>(1)</sup> Voy ce qu'a cent à ce sgard medame Roland elle-même dans ses Menaires (t. 1). p. 160, éd. Barrière et Berville;

des applaudissements extraordinaires le discours de Barbaroux, et en demandèrent l'impression. C'est Robespierre lui-même qui le constate (1). Cependant, comme sessilli d'un remords. Barbaroux, avant de terminer, avant prononcé ces paroles : « Quant à l'accusation que j'ai faite en commençant, je déclare que j'aimais Robespierre, que je l'estimais ; qu'il reconnaisse sa faute, et je renonce à poursuivre mon accusation. » O dérision! Il aimait Robespierre, il l'estimait ; et il avait cessé tout à coup de l'aimer et de l'estimer, uniquement parce que Panis le lui aurait présenté « comme l'homme vertueur qui devait être le dictateur de la France. » En admettant même que ces paroles eussent été prononcées, en quoi Robespierre pouvait-il en être responsable? et de quelle faute avait-il à se disculper !

Mais était-il vrai que Panis, homme grave, côt tenu un pareil langage à un jeune homme étourdi et léger qu'il n'avait rencontré que deux fois? Nous avons dit déjà l'éclatant démenti opposé par lui à Barbaroux. Ne sachent ce qu'il devait admirer le plus « de la lâcheté, ou de l'invraisemblance, ou de la fausseté de sa délation. » 1. lui demanda où étaient ses preuves, ses témoins? « Moi, » sécria Rebecqui, en se frappant la poitrine des deux mams (2). — Il est asser étrange, répondit Panis, comme dans la même affaire vous vous servez tour à tour de témois l'un à lautre. — Or, il paraît à peu près certain qu'à l'époque où Barbaroux aurait reçu la confidence de Panis, Rebecqui n'était même pas à Paris. C'est d'ailleurs ce qui résulte catégoriquement de la forme de sa dénonciation : « Le parti dont l'in ention est d'établir la dictature, c'est le parti de Robespierre ; voille CE QUE LA NOTORIÉTÉ PUBLIQUE NOUS A APPRIS A MARSKILLE (3). « C'est doutquoi Camille Desmoulins appelait, non sans quelque raison, Barbaroux et Rebecqui deux faux témoins subornés par Roland (4). Barbaroux, nous l'evons d.t., ac trouva pas un mot à répliquer au démenti si net, si formel et s. démonstratif de Panis (5); il se tint coi dans son com, buyant sa honte. Robespierre ne dargna même pas lut répondre, il se contenta d'écrire de lui ; « l'aime assez Barbaroux ; il ment svec

<sup>(1)</sup> Lettere de M. Robespierre à ses commettans, numéro 1, p. 42.

<sup>(2)</sup> Joid. p. 47.

<sup>(3)</sup> Voy, le Journal des cébats et des dicrets de la Convention, numéro 6, p. 76. — Marat, se doutant du fait, écrivit dans son journal: « Une chose à éclaireir, c'est de savoir si Rehecqui, qui se donne en témoignage cortre Pauls, était même à Paris à cette époque. » Journal de la Republique françoise, numéro 4.

<sup>(4)</sup> Fragment de l'histoire secrète de la Récolution, p. 59.

<sup>(5)</sup> Ce qui n'empêche pas le Pairiote français d'écrire, après avoir rendu compts de la seance avec sa mauvaise foi ordinaire : Pams se défend assez mal sur le fait énoccé par les députés de Marseille. » (Numéro 1143.)

une noble fierid (1). » Quent aux Girondins, n'osant, ce jour-is, soutenir plus longtemps une imposture dont ils étaient complices, ils profitèrent de l'occasion que leur fournit Maret de détourner la questien, et tournérant toutes leurs foreurs contre l'Ami du peuple.

You, James on ne goussa l'intolérance aussi loin que ces Gerondina. Du moment où l'un n'était pas avec eux, où l'un n'entrait pount dans lours vues étroites, où i'on n'épousait ni leurs quarelles m lours ressentiments, où l'on ne s'inclimat pas devant la toute-puissance qu'ils exergment alors, on dust un mauyan citoyen, un partison de la dicinture. Chacun sait quelle éclatante leçon de modération et de dignité ils recurent de Barat dans cette mémorable séance du 25 septembre 1792. Revendiquent comme atenne cette idée de dicteture, - la meilleur moyen, selon lui, d'écraser les traîtres et les conspirateurs, - il monta à la tribune et dit en propres termes, au sujet de la députation de Paris : « Jo dois à la justice de déclarer que mes co.lègues, nommément Robsepierre, Danten, ainzi que tous les autres, ont errotemment repoussé l'idée du dictatoriat que j'ai publiée dans mes écrits; que j'ui même eu à ce sujet à rompre passioure lances aven sux (2). « Nous verrons tout à l'heure de que pensait Robespierre de la dictature au moment on d était si bétement accusé d'y aspirer.

Après Merat parut Vorgenaud. De tous les hommes marquants de la Gironde, Vergranud est le seul sur lognel madame holand Lit. exprimé une opinion un peu désavantagouse, « Je n'aune point Vergnisud, a s-t-elle écrit, a ja lui trouve l'egoisme de la philosophie. Quel dommage qu'un talent tel que le sien n'ait pas été employé avec l'ardeur d'une ême dévorée de l'amour du bien public (3) ! » La plupart des historiers an sont hien gardés d'imiter madame Roland, si indulgente d'urdinaire pour ses agns, et, par une sorte de commun accord, ils ont porté sux nuos l'éloquent ament de medemonacio Candeilla. Et eddatrès puel uncère partisan de la Névolution ne dut être véritablemest contraté en l'extendant se plaindre « du malhour d'éurs obligé de remplacer à la tribune un homme chargé de décrets de price de corps qu'il n'a point purgée »! Des murmures improbateurs accaeillirent cet étrange debut, et les amus de l'orateur se turent, par pudeur sans donte. Ouor' ces longues persécutions produguees par la monarchie. déchue au soupçonneux Amil de peuple, et qui, héles i avaient tant con-



<sup>(</sup>I., Leitres de II., Babosporre d'un commettane, numéro 10, p. 456.

<sup>(</sup>B) Veyne in Monitour de 27 septembre 1792, je Journal des débute et décrate de la Communicien, matrides 8. les Lettres de 21 Bohaptorre à ses consequence, mandes 8, p. 45, et le Journal de la République française, mandes 5.

<sup>(3)</sup> Memoires de modume Robins (6hs. Burgière et Burville), t. II, p. 186.

tribué à aigrir son ême, les républicaire de la Gironde les lui imputaient à crime! C'était là, certes, le comble de la déraison en de la mauvaire for; et si, en debors des souffrances éprouvées pour la cause populaire, quelque chose était espable d'intéresser à la personne de Marat, c'était tren la maladresse de Vergnipud. Amist queud, à cet inconcevable reproche, l'Ami du people se fut écrié : « Je m'en feus gloire! » l'avecat grandin ne trouva pas un mot à répondre

Vergniaud, continuant, eut l'air d'être tout pemé de cette affingante discussion, de qui était d'une insigne hypocraie, punqu'elle avait été uniquement provoquée par ses sans, et qu'à son tour il vennt y jeter sa part de Penin. Avec une déloyauté surprenants et comme s'il ett obei à un mot d'ordre, il tenta de rattacher une regrettable carculaire émanée des membres du comité de aurvebance de la commune. après les journées de Septembre, au discours proponcé par Robespierre au seun du conseil général, dans la mut du 2 au 3 septembre. Durs ce dinocurs, en se le rappelle sans deute, Robespierre, après Rélaud-Varenne et après bien d'autres, avait accusé deux ou trois hommes apportenant à la faction gerondine de conspirer en faveur du ducde Brurawark. On se rappelle aussi sur quoi était fondée cette accusation. Carra, dont le journal les Annales patriotiques était inféodé à Brasot, avait en quélque sorte proposé pour roi, aux Jacobins. et dans sa femile, le duc d'York d'abord, puis le propre genéralissime des armées chalisées contre la France. Mais il etait de l'intérêt de Brisgot de compromettre dans sa quarelle contre Robiespierre le plus grand. nombre possible de ses collegues. Pousee par list, et sur de faux renseigrements fournes par l'impudent Louvet, Verguaud reprocha à Robesgaerre, contre lequel, dit-il, il n'avait jamais prononcé que des paroles destane, d'avoir deponés, comme auteurs du complot, lui l'ergmand, La Source Buces, Guadet, Brissot, Condorcet et pluseurs autres membres de l'Assemblée Jégislative. A ces mots, Robespierre se leva indigné et cria a l'orateur : « Cela est faux! » — « Comme je parle sans amertume, a reprit Vergmand, a je me féliciteral d'une dénegation qui me preuvera que Robespiacre aussi a pu être calomnié (1). »

Il est évident que le futur est employé ici dans le sens affirmatif et non point conditionnel. Impossible, en effet, d'entendre une dénégation plus catégorique et plus énergiquement exprissée que onlle tombée de la bouche de Robespierre. Et ce qui prouve clairement que Vergriaud lui-même le comprut bien ainsi , c'est que , laissant de côté le discours



<sup>(1)</sup> Voyen le Journal des Affaits et des décrets de la Committee, remiére 7, et la Monitour du 27 septembre 1792.

de Robespierre, sans même achever sa pensée, il revint tout de suite à la fameuse circulaire de Marat, dont il s'occupa exclusivement. Cependant un historien de nos jours, grand metteur en scène, mais trop souvent au détriment de la vérité historique, imagine qu'après cette phrase Vergniaud attendit (4). Or il n'eut rien à attendre comme on vient de le voir, puisque ce fut après le déments formel de Robespierre qu'il se félicita d'une dénégation qui lui prouvait que son adversaire avait pu, lui aussi, être calomnié.

La lutte, durant cette séance, continua entre la Gironde et Marat. L'Ami du peuple tromphant sans peine de ses adversaires, échappa cette fois au décret d'accusation dont déjà ils songeaient à le frapper. Quant à Robespierre, contre lequel, en cette journée, la rage des Girondins s'était épuisée impuissante, ils ne le tiendront pas quitte : ils vont travailler dans l'ombre à battre en brèche cette réputation colossale, jusqu'au jour où, croyant le terrain tout à fait miné sous ses pas, ils le prendront de nouveau corps à corps à la Convention et tenterent de le renverser.

VI

Les lettres de Maximilien Robespierre à ses commettants parurent précisément au lendemain des miserables sorties de Rebecqui et de Barbaroux. Rendre compte à ses concitoyens de ses principes, de sa conduite et de la situation des affaires publiques semblait à Robespierre un de ses premiers devoirs comme représentant du peuple. Au milieu de tous les papiers dont étaient inondés les quatre-vingt-trois départements, et où les bons citoyens ne trouvaient que la passion, l'esprit de parti,

(I) Michelet (Histoire de la Résolution, t. IV, p. 348). La Moniteur met dans la beuche de Sergent la vive denégation qui aconsillit l'ascertion de Vergniaud i mus c'est bien évidemment une erreur du rédacteur. Il est d'afficure fort probable que Sergent, membre du comité de surveillance qui mégent alors en permanence, non à l'Hôtel-de-Ville, mais à la mairie, n'assistant pas à la séance du conseil géneral. Si M. Michelet, un hen de s'en tener à la version du Moniteur, est pris la perme de consulter la Journa, des débuts et des déserte de la Convention, redigé également dans un espat tous girondin, il y aurant lu . « Robespierre se lève et dit . Celu est faux » (numéro 7, p. 91), et il se fiit épargné la faute d'écrire cette phrase mexacte et injuste : « Robespierre ne répondit rien, accepts l'accusation, et garda la tache ; il la garde pour l'avenir. » M. Michelet surant pu aussi consulter le Recusi des supports, opinions et discours prononces à la tribane nationale, où se trouve recuisée l'arreur du Moniteur. Yoyes t. X, p. 49.



d'éternelles flagorneries pour les idoles qu'on voulait accréditer et des calonnies intarissables contre tous les patriotes que l'on haissait ou que l'on redoutait, il offrait son journal à ses concatoyens comme le contre-poison de tant d'impostures périodiques. Nous avons dit dejà quelle énorme différence existe, pour la modération, la dignité, l'impartialité du compte rendu des opérations de la Convention nationale, entre son journal et les feullies girondines, lesquelles sont toutes autant de pamphlets quotidens; c'est chose d'ailleurs dont le lecteur pourra aisément se convaincre par lui-même.

Son premier article rouls tout entier sur les principes qui devaient inspirer la Convention dans l'exames du pacte social dont la sanction serant soumise au peuple. « La royauté est anéantie, » disait Robespierre; « la noblesse et le clergé ont disparu, et le règne de l'égalité commence. Ces grandes conquêtes sont le prix de votre courage et de vos sacrifices, l'ouvrage des vertus et des vices, des lumières et de l'ignorance de vos premiers représentans, le résultat des crimes et de l'impéritie de vos tyrans. Les rois de l'Europe tournent contre vous leurs armes sacriléges, mais ce n'est que pour vous préparer de nouvesux triomphes. Déjà ils expient cet attentat par de honteux revers, et si vos chefs savent ürer parti de votre puissance et de votre enthousisse, il est impossible à l'imagination même de mesurer l'étendue de la glorieuse carmère que le génie de l'humanité ouvre devant vous. Protégés par la force de vos armes, environnés de vos vœux et de votre confiance, you nouveaux representant peuvent your donner, à loisir, le plus heureux de tous les gouvernemens : et cet ouvrage ne peut être m long n. difficile. » Il ne prévoyait pas les orages et les tempêtes que les menées de la Gironde, jointes aux intrigues de tous les ennemis de la Révolution, étaient destinées à susciter au sein de la Convention.

Que restant-il à faire aux nouveaux architectes ? Perfectionner, « d'après des principes reconnus ». l'œuvre de leurs devanciers. On voit déjà par là combien sont dans l'erreur ceux qui, hypocritement du reste la plupart du tempe, établissent une si grande différence entre les principes de 4789 et les principes de 1793. La première Assemblée, dans sa constitution, s'était, sur trop de points, écartée des principes proclamés dans sa Déclaration des droits; il fallait y revenir; c'était là l'essentiel. Quant aux mots de république ou de monarchie, c'était une question secondaire. Aux yeux de Robespierre, le nom de république ne suffisait pas à affermir l'empire de cette liberté, « non moins difficile à conserver qu'à conquérir ». — « Qui de nous, » ajoutait-il, « voudroit descendre de la hauteur des principes éternels que nous avons proclamés, au gouvernement de la république de Berne, par exemple,

de celle de Venise en de Hallande ?... Ce n'est point mans d'evelr renversé le trène, en qui nom importe, c'est d'élever sur ses débris le azinte Égalité et les droits imprescriptibles de l'homme. Ce n'est point un vain mot qui constitue une république, c'est le caractère des citoyens. L'imp de la république, c'est la verta, c'est-à-dire l'amour de la patrie, le dévouument magnanisse que surfond teux les antérêts privés dans l'intérêt général. Les sunemes de la republique, ce sont les liches égoistes, en sont les hommes ambitieux et correspon. »

Sans faire directoment allusion aux attaques insecudes dont il était l'objet, sons nommer aucun de non adversaires, il dépengnait de la factin la plus sammante les divisions nées au sero du parti révolutionpaire, puis il établisseit perfeitement le distinction capitale constant entre les patriotes qui, sembtables à ces Constitutionnels qu'on avent vus un acosser du'à élever leur fortune sur les rounes de la noblesse at de la royauté abattue, voulaient augurd'hui constituer la République pour eux-mêmes, et les petriotes de bonne foi qui cherchasest avant tout dans la Révolution la aberté de leur pays et la bonhour de l'humanité. « Les futrigants, » ajoutant-il, « declararont à cous-ci une guerre plus cruelle que la cour et l'armtourate elles-mèmes. Els chercheront à les perdre par les mêmes manquivres et les mêmes calemmes, d'autant plus redoutables qu'ils voudront s'emparer de toutes les places et de toute l'autorité du gouvernament, » Paroles trop vraies! que les lécteurs impartiaux de pouvaient manéguer d'appliquer aux homesos passionade de la Gironde.

Quel étest maintenant, à ses yeux, l'idéel du véritable gouvernement républicais? c'était de maintenir parmi les hommes les droits naturels et imprescriptibles, fa liberté et l'éga ité. Et comment attendre ce but? « En protégaant le faible coutre le fort. » Or, comme le genvernement, établi pour assurer la laberté et le bonheur public, était en général investi d'une grande force, et pouvait, en en abusant, devenir le plut terrible de tous les instruments d'oppression, il fallait, par de bosons los consultatives, defendre la liberté contre les unarpations possibles du gouvernament. Et telle était l'invenchie horreur de Robenpearre pour le despotisme, que lui, qui capendant se compressit pas la laberid same l'ordre, ne craignait pas d'ecrire ; « La malache mortelle da corpa politique, con est point l'anarchie, mais la tyrannie. » Le problème à résoudre était de donner au gouvernement. L'énergie nécessaire peur soumettre tous les mikvidus à l'empire de la volonié générale, et l'empêcher d'en abuser. « Cette solution, » dissit avec raison Robespierre, « servit peutêtre le chef-d'ouvre de la rasson humaine, » Traçant ansuite, en s'inspirant « du plus élocuent de pos philosophes », le portrait du véritable lé-



gislateur, il exigeant de lui, entre autres qualités, l'horreur de la tyranme et l'amour de l'humanité. Il le vou ait inexorable pour le crime armé du pouvoir, indulgent pour l'erreur, compatissant pour la misère, tendre et respectueux pour le peuple, et foulant aux pieds la vanité, l'envie, l'ambition et toutes les faiblesses des petites àmes. Que n'avait-on pas à faire afin de corriger la mauvaise éducation reque sous le despottanc, où, depuis le premier jusqu'au dernier degré de l'échelle sociale, le partage de chacun était de mépriser et d'être méprisé, de dominer et de ramper tour à tour! Dans les moments de crise de la Révolution, on parlait bien avec respect de la portion indigente et laborieuse de la société; mais, aussitôt le calme reparu, comme on la dédaignait, comme on se déficit d'elle! comme avec art en fiétrissait ses défenseurs des noms magiques de factieux et de brigands! Ah! — il le sentait bien, — l'austère vérité, l'énergie républicaine effarouchaient encore notre pusillanimité.

A la Convention nationale était réservée la gloire de reconstruire le temple de la liberté. Tout disposé à croîre à la pureté de la majorité de ses membres, il engageait ses collègues à se prémunir contre les séductions de l'intrigue et de la calomnie, en se ralliant conslamment aux principes. Il leur conscillait surtout, et c'etait la conclusion de son article, de veiller attentivement à ce que les droits des citoyens et la souveraineté du peuple fussent garantis contre le gouvernement qu'ils allaient établir, so proposant d'eilleurs de présenter, dans une autre lettre, ses idées sur les moyens de concilier avec la force nécessaire au gouvernement pour soumettre les citoyens eu joug de la loi, la force nécessaire au peuple pour conserver la liberté (1). On voit quelles apprehensions lui causait toute pensée de dictature, et avec quel soin, par quelles précautions il s'attachaît à préserver son pays de ce fléau.



<sup>(</sup>I) Voyez est exposé des principes de Robespierre dans les Lettres de M. Robespierre à ses commetteus, numéro l. Ca numéro contient en outre un tableux des opérations de la Convention actionale depuis l'ouverture de se session jusqu'à la céance du 25 septembre. — Comment ne pas s'affiger de la légéroté aves laquelle égrit en général M. Michelet, quand on lit dans son histoire (t. IV, p. 365) que, salon Robespierre, le grand objet les lois constituitées étant de lutter contre le gouvernement. La lecture des trois desnatures lignes de l'article de Robespierre suffit pour démontrer à quel point s'est trampé M. Michelet.

#### VIII.

Les déclamations continuelles de la Gironde contre le députation de Paris ne pouvaient manquer d'exciter, au club des Jacobins, une émotion ainquilère et de formidables récriminations. Dans la source du dimanche 7 octobre, Robespierre jeune monta à la tribune pour inviter la société à s'occuper de la guerre intérieure qui venait de s'allumer au sein de la Convention, et à éclairer les quatre vingt-trois départements trompés par les mille voix de la calonnie.

On sait déjà quel attachement unissait Bobespierre jeune à son frère, et l'on n'a pas oublié sans doute les lettres plesses de tendreme indignée et d'imquietude qu'il lus écrivait d'Arras lors de ses démèles avec Besumetz, du temps de la Constituante.

Plus joune que son frère de quatre enpées, Augustin-Bon-Joseph sysit été élevé comme lui au collège de Louis-le-Grand, où il avant en la survivance de sa hourse (1). Il y avait fait de bonnes études, mais moins brillantes que celles de Maximiken. Il était grand, bien fait, d'une figure pieune de noblesse et de beauté, nous dit sa sœur (2). L'un caractère ardent, intrépide, chevalerentne, il eût fait un excellent militaire, et nous le verrons plus tard, payant de sa personne dans les plus terribles méteus, entraîner, par son exemple, les batailions de la depublique à la victoire. Mais comment songer à embrasser la profession des armes à une epoque où les grades appartenaient presque exclusivement aux privilégiés de la maissance? L se écuda donc à Buivre, comme son frère, la carrière du barreau. Son œur, pous dit encore sa aœur, était taillé sur celui de Missimilien (3). Toute in ustice le révoltait; il était d'une grance bonté, dans sa famille et permi ess anns, on le démenait généralement sous le nom de Mon bou. D'avance il avait en lui, commo aux altre, les principes de la Revolution, et, dès le premier jour, il se fit le soldat dévoué de cette noble cause. Jamaia frères ne furent plus étroitement unis de sentiments ; et c'est chosé rara, à coupsûr, qu'une telle communanté le pensées et d'opasions. Augustus arait d'a lleurs pour Maximilien un véritable culte. Rien de touchant comme les craintes contingelles que les inspire l'acharnement des ennemis de



<sup>(3)</sup> Il était né à Arres le 21 janvier 1763,

<sup>(5)</sup> Memoires de Charlotte Rabespierre, p. 46.

<sup>(3)</sup> Phiding p. 66 et 67.

ce frère bien-aimé, et l'on chercherait en vain un plus sublime exemple de dévouement que celui par leguel Augustin Robespierre a terminé sa courte vie. Président de la société des Amis de la Constitution d'Arras lors de la plantation de l'arbre de la liberté dans cette ville, le 29 avril 1792, il disait : « Gardons-nous d'élaguer cet arbreimmortal; souvenons-nous qu'il ne naft point de branches parasites. que tout est fruit sur l'arbre de la liberté. N'oublions pas, è mes concitoyens, que sa conservation ou sa chute dépend de nous. Obéissons aux lois, pratiquons les vertus d'un peuple libre; que le désigtéressement rempiace la cupidité, que les bonneurs ne scient plus le partage de la richesse, mais qu'ils deviennent la juste récompense de la probité et des talents... Que toutes nos démarches n'aient qu'un seul but, les progrès de la Révolution; que notre union invincible ne laisse point altérer les droits de l'homme et du citoyen; qu'elle maintienne la trapqualité et la paix, souls garants de la laberté. N'entendons point cepondant la paix et la tranquillité des esclaves, ce calme affreux qui précède les fléaux les plus terribles (1)... » N'était-ce pas bien la l'éche fidèle des pensées de son frère! Dès le mois de mars 1791, ses concetayens l'avaient mommé administrateur du département du Pas-de-Calais, et, après la journée du 10 soût, il avait été appeié aux fonctions de procureur syndic. Il venait d'être installé en cette qualité quand les électeurs de Paris le choisirent pour député à la Convention. Le 25 septembre seulement il fit ses adieux au département, et quitta sa ville natale qu'il ne devait plus revoir non plus. Il était accompagné de sa sœur Charlotte. Accueillis l'un et l'autre comme de véritables parents par la famille Duplay, ils s'installèrent dans un appartement situé au premier étage du corps de bâtiment donnant sur la rue Saint-Honoré (2).

Augustin n'essista donc pas à l'ouverture de la Convention, et ne fut pas témoin des premières attaques dirigées par les Girondins contre son frère. Son cœur fut douloureusement affecté quand il connut l'espèce de persécution dont Maxim lien était l'objet; c'est pourquoi il crut devoir inviter les Jacobins à intervenir dans la querelle si maladroitement et

<sup>(</sup>l) Discours d'Angustin-Bon-Joseph Robespierre, president de la société des Amés de la Comstitution d'Arras, prononcé le 29 avril 1792, l'an IV de la identé le jour de le plantation de l'arbre. (Manuscrit communiqué par M. Bil'ette, d'Arras.)

<sup>(2)</sup> Ceci corroboré par les Mémoires de Charlotte Roberpeuve (p. 86). « Louque j'arrivat d'Arras, en 1792, je descendes chez la famille Duplay. « M. Micheles est tout à fait dans l'eureur quand. I nous moutre t. V. p. 76) Robespierre revenant après son triompha d'Avras, en netchra 1791, se loger avec sa sœur dans un appartement de la rue Saint-Florentia. D'abord le retour de Maximilien est de la fin de novembre, commo on l'a vu, et sa sœur Charlotte ne v at s'installer à Paris qu'en septembre 1792, chez Duplay, et non pas rue Saint-Florentia, où elle n'alla que plus tard.

si injustement soulevée par la Girondo. Cambieu il était dans le vra. en dianat qu'il n'y aurant plus us agrictions ni syntateurs lersque la Convention e occuperant uniquement du mist de l'État (1) i Mais la posson du bien public, chez les Girondias, était dominée, on l'a trop vu dejà, par les haises et les cancimes particulières.

Après lui, le vieux Dunnaix monte à la tribune. Également lié avec la Gironde et avec Robespierre, c'était lui, on a en souvient sons donte, qui avait spéré un rapprochement outre Briesot et Maximilieu dans le ééchirement occasioned par les grandes ducussions sur la guerre, discussions envenimées par l'arritable Brissot, lequel ne purdonna point à Robespierre de ne lui avoir pas fait le sacrifice de son opinion. Dusaula venges la deputation de Paris des calomnics aons cause répandants centre elle par les organes de la Gironce, et conclut à on que la somété passèt à l'ordre du jour (2). Bais cet ordre du jour, il fallatt, acion Maximilien Robespierre, le motiver que le mépris des imputations mensongères durgées contre les représentants de la capatale. La somété consultée le fonds sur l'estume qu'elle éprouvait pour conx-ci, ce qui revessit à peu près au même.

Il coi été étrarge, on verité, que les calemnisteurs en funcent quittes à el bon marché. Dans le séance du 9 octobre, un habitant du département de l'Alber vist sendre compte de ce qui se passet dons son département. Lè, sur la foi des journaux grandes, le l'atriode françois, la Chromque de Peris, dont le pays était inquie, on croyait bonnement que la revolution du 10 août était due à Brissot, à l'undet, à la faction de la Gironde. Pour confondre l'erreur, repondit Destieux, il suffit d'envoyer les discours de Vergmaud et de Brissot sur la déchéence. Les Girondins, ajouisit ce membre ardent de la societé, resemb aient terriblement à la faction des Barrave et des Lameth; ils voulaient accaparer se ministère de la République camme jada les Commitutionnels, le ministère de la monarchie (3). Et cesa était rigourousement exact.

Le lendemain, Brissot fut pris directement à partie. Cravement inculpé au sein de la sòciété, une quanzante de jours superavant, à cause des calomnies auxquettes se feutile servait de vénicule, il avait été invité à verur se juntifier , invitation à laquelle il avait promis de se rendre dès que la Convention lui fauserait une soirée libre. Mais dépuis quelque temps la Convention n'avait pas de némon le soir, et on ne l'avait pas

(3) 106d., naméro 200.



fil Journal des échetres de la correspondence de la facció des Jacobier, maméra 278.
fil José. La rédectour de co journal, entitoument vende à la Geroude, s'ont bou-gordé de reproducer le dissepre de Dumulz.

vu. Sans mil doute il se sentait fort embarrasse pour expliquer en face de toute une assemblée les diatribes journalières insérées dans sa feuille. En conséquence, La Faye proposa à la société de prononcer surle-champ sa radiation. Cette demande moninée souleva une assez vive discussion. Quelques membres demandèrent qu'un délai lui fut accordé pour justifier les inculpations qu'il ne cessait de répandre contre plusieurs de ses collègues de la Convention; mais la société, apuès avoir entendu Legendre d'abord, puis Collet d'Harbois, qui montra, ayec raison. Brissot s'ingéniant à travestir les idées et le caractère de ceux qui ne pensaient pas comme lui, arrêta, presque à l'unanimité, que Jean-Pierre Brissot serait rayé du tableau de ses membres (1). Robespierre était complétement étranger à cette mesure; cependant, ce sera contre kui que se tourneront toutes les fureurs de la Gironde.

# VIII

Le rapport lu par Buzot à la Convention nationale sur la nécessité d'environner la Convention nationale d'une garde recrutée dans les départements, n'était pas de nature à calmer l'irritation des patriotes contre les Girondins. Et de fait, quand on examine de sang-froid toutes ces choses, on se demande où, en vérilé, ces gens-la avaient la tête. Comment! du temps de l'Assemblée législative ils avaient détroit la maison ambitaire du roi, et maintenant qu'ils occupaient toutes les avenues du pouvoir, maintenant qu'ils disposaient de toutes les places à la nomination du gouvernement, ils voulaiest mettre la Convention, dont ils se cruyaient les maîtres, sons la protection d'une sorte de garde prétonenne! Jamais une idée aussi baroque n'était entrée dans la cervelle de leurs devanciers. L'Assemblée constituante, l'Assemblee législative, s'étatent crues parfaitement en sûreté au milieu de la population parisienne; mais eux, qui accusaient leurs adversaires d'aspirer à la dictature, ils ne reculaient devant men pour assurer leur domination. Ah. Couthon les connaissant bien quand le 12 octobre, aux Jacobins, il les dépergnant comme des gens fins, subtils, intrigants, extrêmement ambitieux, vouiant la republique parce que l'opinion s'était expliquée à cet égard, mais voulant surtout la liberté pour eux, et tenant princi-



<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Société des Jucobins, number 281.

pa ement à se perpétuer dans le gouvernement et à avoir à leur dispoation les piaces, les emplois et les trésors de la République (4).

Cette idée d'entourer la Convention d'une garde particulière partit à Maximilian si bisarra par con objet, et un même temps si importante par sen conséquences possibles, qu'il y crut attachées les rues les plus prefendes, les plus dangeremes à la liberté. Et et extraordinaire était également cette ansutution aux years d'un certain nombre de membres. de l'Assemblée, tout dévoués pourtant à la Gironde, que la commission chargée de présenter un rapport sur cet objet, et dans laquelle, survant la remarque de Bohespierre, en avait fait entrer les détracteurs les plus infatigables de la ville de Paris, se divisa . la mouté de ses membres se prononce centre cette force armée d'un nouveau genre. Man trois dépuiés, entièrement acquis à Reland, syant été adjoints à la commission par le président — c'était l'étion, déjà fervent Girondin, — un rapport favorable fut bientôt prêt, et Buzot se charges de le soutenir. C'était, dunit ce derrier, le droit des départements de concourir à la conservation de ce qui leur appartena i, comme a'al était bien habile et bien juste un même temps de désigner aux soupçons de la França la ville de Paris, laqueile d'avait jamais été plus passible d'ailleurs que depuis Louverture de la Convention. Les esprits s'émurent dans la capitale. « Citoyena i prepez-y garde, » s'écria le rédacteur d'un journal populaire, « cette mesure projetee nous menace du despotame le plus affreix... Une maison militaire autour des législateurs i ils abolissoient celle du ci-devant roi,... ils en veulent une pour aux (2)1»

Toute occasion était bonne à certains Giroudins ardents pour vociférer contre Paris. Un arrêté de la section de Marseule, au aujet de la nécessité qu'il y aurait à maintenir dans les élections le système du scrutin à haute voix et par appel nominal, arrêté dénoncé à la Convention dans sa séance du 12 octobre, fut le prétexte dont se servit Buset pour renchérir sur non dermer rapport, a Rh hien j » s'écris—t-il, à punqu'il n'y a plus d'obeissance que dans les quatre-vingt-trois départements, il vous est donc prouve que vous devez les aveir les (3). » Et il annonçait que dé, à, de divers départements, des hatailless étaient en marche sur la capitale. Ah l' quand Buzet traitait les Parimens de foctions, est-ce qu'il ne tousit pas précisément le même langage que les éragres de Coblentz, que Brunswick et tous les anstocrates? Les Resofutions de Porte ne manquèrent pas d'établir le rapprochement, « Ce langage n'est-il pos ceiui d'un véritable factioux?... Et vous, Robes-



<sup>(</sup>f) Journal die débate et de la correspondance..., numbre 202,

<sup>(2)</sup> Birafectone de Paris, naméro 179, p. 118.

<sup>(3)</sup> Monteur do 13 octobre 1782.

pierre, Marat, Danten, Robert, où étiez-vous quand Buzot a'exprima aussi? (1) » Les plus fermes appuis de la faction girondine furent euxmèmes consternés de la muladresse de Buzot dont l'emphase ridicule fassat dire à Robespierre : « Buzot a une maniere espagnole tres-imposante (2), » Condorcet, en rendant compte de la séance du 12, no put a'empêcher d'écrire : « M. Buzot a cru trouver l'occasion favorable pour ramener son projet de loi sur la force armée, attendu, disant-il assez inconsideriment, qu'il n'y a plus de respect pour les lois que dans les départements (3). »

L'étrange attitude de la Convention nationale dans ces premères séances semblait avoir découragé Bobespierre; le dégoût où le plongranont les continuelles déclamations et les petris manéges de ses auversaires le tenzit étoigné de la tribune. Cependant il ne crut pas devoir rester étranger à la vive discussion soulevée au club des Jacobins per le rapport de Busot, et à laquelle prirent pert, presque exclusivement, des membres de la Convention. Ce débat eut lieu à la seance du lundi 15 octobre. Phusieurs députés avaient déjà combattu le projet de loi en verta duquel la Convention se sersit trouvée detée d'une garde départementale de près de cinq mille hommes, quand Robespierre prit la parole. A ses yeux, la force publique, comme la voionté générale, devast être une et avoir pour objet unique de maintenir l'exécution des lois en protégeant les personnes et les droits de tous les citoyens. Toute force particulière, affectée à un homme ou à une amenibiés, n'étant plus dirigés par la volonté générale, lui paraissait un monstre dans l'ordre social; car au lieu d'être un moyen de protection. universelle pour la société, elle devennit un privilége inique, un instrument de violence et de tyrannie. Si même, sous la monarchie, des hommes éclairés avaient considéré comme une absurdité la garde dont s'entoursient les rois, de quel cui les patriotes verraient-ils les mandataires du peuple se donner une sorte de maison militaire commandée per un nouveau capitaine des gardes? Avaient-ils la confiance du peuple" pourquoi alors ces précautions injurieuses contra lui? Et s'ils l'avaient perdue, prétendaient-ils opprimer leurs commettants? Par quelle fatalité une Assemblée, qui avait commencé avec le règne de la République, entourée de l'estime universelle, négligeait-elle les grands intérêts dont elle etait chargée pour s'occuper de cette garde particulière dont s'étaient si bien passées les deux précédentes As-

<sup>(</sup>I) Résolutione de Pare, munéro 170, p. 122.

<sup>(2)</sup> Lettres de Maximilien Robespierre & ses commettons, numero 19, p. 455.

<sup>(3)</sup> Chronique de Paris, numéro da 18 octobre 1792.

semblées! N'y avait-il point ils-dessous quelques motifs secrets et extraordinaires?

Assurément ca n'était pas la crainte de dangers imaginaires courus par la Convention au milieu de cette cité qui aveit été à la fois le berceau, le foyer et le botievard de la Révolution, au sem de ce peuple qui, malgré leurs errours et leurs trahmons, avoit respecté les deux premères législatures les fondateurs de la République n'avaient rien à redouter dans une ville où la liberte veusit de remporter son dermer triomples sur la tyrannis. Où étaient les factions conjurées contre la representation nationale? Les emiemis de la liberté étaient-les plus forts à présent qu'evant la chuin de la monarchie? Quant à leit, il n'hésitait pas à le dire, 'insurrection même la plus légitime perdreit aujourd'hui l'État et la liberté, et il avait le conviction que le peuple français supporterait patemment les erreurs de ses mandateures plutôt que de compromettre les doctaides de la République par d'injustifiables révoltes.

Quelles étaient dont les raisons invoquées par le rapporteur? La nation entière, disart-on, devait être appelée à couvrir de son égide ses représentants, la force armée venue des départements était un lieu moral que l'on ne pouvait méconnaître sans exposer l'unité, la force et is paix iniérieure de l'État. Plaisant argument, répliquest Robespierre, comme si le véritable lien de l'unité de la République n'était pas dans le système bien combiné des lois consultationnelles. « Mais comment, » apostait-al, « veut-on nous feire voir la consolidation de l'unité politique dans un projet qui tend évidemment à l'aitérer? Els ? qu'y a-t-il donc de plus miurellement bé aux idées fedératives que ce système d'opposer sons cosse Paris aux départements, de donner à chaque département une représentation armée particulière ; enfin , de tracer de nouvelles lignes de démarcation entre les diverses sections de la Republique dans les choses les plus indifférentes et sous les plus fervolos prétentes? » Alors, fassast allusion aux paroles incensées prononcées par Buzot au sein de la Convention, à ces ménaces dopt la capitale était l'objet, à ce tocsin sonné contre Paris dans les quetre yangt-deux autres départements, Robespierre se demandait quel était le but vérstable où tenoment les auteurs du projet de loi. Altest-on vou pe rencusve er cen actes arbstrasees contre la I horté indivinuelle si fréquents du temps de La Payette? Car il n'y avest pas à en douter, cette garde, miestée de l'esprit de réaction, ouvrirait ses rangs à une fouls de royalistes devenus républicains pour le quart d'heure. Et l'on osan la présenter comme un bienfait pour Paris, tout en attiaunt les jalousies et les haînes! Mais le motif caché de cette institution. Robes-

pierre le découvrnit dans un coin du rapport de Buzot. Elle etait réclamée comme une nécessité pour contenir les citoyens de Faris dont on redoutait l'influer ce sur les représentants du peuple, comme su les Français de Paris étaient d'une autre nature que ceux des autres parties de la France, comme si au contraire Paris n était pas le grand foi et ou vegaient se fondre en quelque sorte les citoyers epars de la commune. patrie. Ah! ce qu'on n'avousit pas, mus ce qu'on reprochast au fond à la capitale, disait Robespierre en terminant, c'était d'être un centre de lumière et d'énergie où l'esprit public ne pouvait être aussi fac lement corrompu cue dans les pentes sections dont se composait l'universalité de la République, ou l'intrigue avait moins de prise sur les esprits, parce qu'ils étaient plus ectairés. « La nation française vois regarde,» ajoutait-ii en s'adressant a la Convention; « l'Europe vous observe, et elle vous voit deliberer sur les movers de vous garder contre le peuple qui vous estoure; le dirai-je? elle vous voit depuis trop longtemps gervir à votre ium de petites passions qui ne doi/ent jumais approcher. de vous. » Il conclusit donc en engageant vivement ses collègues à déclarer qu'il n'y avait pas heu de celibérer sur le projet propose (1).

Ce malencontreux projet de loi sur la garde départementaie, né la jatable de Roland, si chaleureusement soutenu par Buzot, l'arm du mari et l'appant de la femme, au moins par le cœur, projet auquel tenaient tant les Girondins, comme suà sa réalisation eût été attachée la durée de leur. domination, était encore destiné à susciter bien des grages. Commissaires des sections de Paris, députation du faubourg Saint-Antoine. députations de fédérés, adresses des départements, se succédérent au sem de la Convention, les uns réclamant impérieusement le rapport de la lor, les autres dans un langage non moins vif, en demandant le maintien. Mais tout cela n'est pan de notre aujet le temps nous presse. l'espace nous est mesuré, nous ne pouvons nous arrêter en chemin. Disons seulement que le discours de Robespierre, si logique, heics! et si sensé, fut un nouveau crime aux veux de la Girende.

<sup>(</sup>I) Voyag se discours reproduit en extenso dans les Letters de M. Roberpierge à ser commettene, numerout p. 60 a 92. Voyat mass in Journal des dibets et de la correspondance de la Sociéte, qui se trouve, rústime en same ligues, est important dissours (numoro 281) Un pen plus tard, il est vras, co journal juges à propos de douner un extra t du dizoeurs de Robespierre, en lui assignant par erreur la date da 24 au lieu de celle du 16. Voyes le aumére 300.

IX

La veille même 14 octobre, a était passée aux Jacobins une petite acècie qui vaut la peine d'étre racontée. Dumouriez était inopinément vanu jouir à Parte de ses premiers triomphos, et, avec cet engouement familier à notre nation pour les généraix victorieux, en l'avait accieilli comme un libérateur: il avait accès dans tous les purtis. Ministre, il u'avait pas dédaigné, en s'en souvient, de rendre visite su club des Jacobins : en n'a pas oublié l'histoire du bonnet rouge; chef d'armée, il tint à aller présenter en quelque sorte ses hommages à cette société où l'opinion exerçait une telle puissance. Il était au mienzi, d'ailleurs, avec quelqueuns de ses membres : Couthon, qui, étant aux eaux dans le Noré, s'était lié avec lui, croyait à la pureté de son patriotisme, et Bobespierre n'avait alors, à son égard, que des préventions favorables.

On venaît de donner lecture du procès-verbal quand il entra dans la salle des Jacobins, accompagné de Santerre. La société le reçat confialement, mais sons enthousiasme; il put se convaincre que ils et moine les mours républicaines n étaient pas étrangères aux Français, et luimême « prouva par toute se contenance et par ses discours que la fierté républicaine ne lui déplaceit pas (1). » Ayant éperçu Robespierre, il alla droit à lui et l'embrasse avec effusion; tout le monde applaudit (2).

Danton présidait, il proposa à la société d'entendre immédiatement le général, lequel, vu ses importantes occupations, ne pouvest, dit le président, attendre longtemps. Mais Dumouriez, s'étant aperçu du mauvais effet de ces paroles sur certains membres, demanda à se parler qu'après la lecture de la correspondance.

Il fit une sorte de profession de foi en quelques mois énergiques, se déclara le partisan dévoué des principes de la liberté et de l'égalité, et annonça qu'avent la fin du mois si mènorait en Belgique soinante mille hommes « pour attaquer les rois et sauver les peuples de la tyrannie, » Danton et Collot-d'Herbois lui repondirent successivement. La réponse du dormer est restes fameuse. Dans un langage dont la familianté n'exclusit pas l'elévation, Collot peignit les vertus qui de-

<sup>(1)</sup> Lettre de M. Sobospierre è cos sementions, numéra 2. p. 50.

(2) Dunourres, dans une Memorre, se garde bien de racontes estre sobre Rebutpterre, dans son compa-parrie, n'en parle par non pine; mais en sont bien qu'int s'est
par modestie. Voyes la Josephil des éébals et de la correpondance.... munéra 243.

vaient dustinguer les soldats et les officiers de la République. Montrant au général les grands modèles à suivre, il s'attacha à lui prouver que rien n égalant le ture de bienfaiteur de l'humamité, de défenseur de la liberté des peuples, l'engages vivement à se mettre es garde contre les séductions de la fortune, et lui promit, comme la plus douce récompense des services rendus à la patrie, la reconnaissance de ses concitoyess. Dumounes parut ému et demanda lui-même l'impression du discours de Collot-d'Herbois, en déclarant que ce discours resterait toujours gravé dans son âme, qu'il lui servirant de leçon (1). Declaration trop vite oubliée!

A cette réception imposante et sévère, il y eut le surlendemain, 16 octobre, un contraste frappant dans un salon de la rue Chantereine. où, ausvant l'expression de Marat, « un enfant de Thalie fétait un enfant de Mars (2). C'était chez Talma. Là , parem les parfume et les figure. Dumourier vint s'enlyrer des sourires des femmes, et recevoir les avances des céputés de la Gironde ; car chez l'éconent artiste dominant la brillante phalange de ces républicains un peu superficiels, pour qui la République était surtout une affaire de forme, et qui, occupant à leur tour les hautes sphères de la société, s'étennaient maintenant qu'on ne trouvat pas tout pour le mieux. On sait comment la fête fut troublée par la sondame apparition de Marat, qui arriva accompagné de Bentabole et de Montaut, pour demander au général triomphant des renseignements sur deux bataillons de volontaires de Paris inculpés par lui. On sast aussi comment, après quelques paroles échangées. Dumouriez tourna assez brusquement le dos à l'Ami du peuple. Cette peute scèpe refroidit un peu les révolutionnaires sur le compte du général. Quant à Robespierre, il demeura complétement étranger aux débats qu'elle souleva, ne jugeant pas sans doute les reproches dirigés contre Dumouriez assez graves pour diminuer le mérite de ses services, et croyant encore, lui aussi, à la sincérité de son dévouement à la République.

Il aurait voulu cependant voir les généraux conformer davantage leur conduite aux principes de la Révolution, rompre tout à fait avec les errements de l'ancien régime, et il consigna ses observations à ce sujet dans un article que lui inspira une accusation intentée contre le général Dillon. Cet officier, en renvoyant au landgrave de Heise-Cassei un de ses heutenants pris les armes à la main, lui avait adressé une lettre pleine de courtouse, dans laquelle il s'était donné la peine d'ex-

(2) Journal des débais et de la correspondence de la Bocifei, numéro 206.



<sup>(1)</sup> Voyen Lettres de M. Robespherre à me commettante, manéro 0, p. 49 à 57, et Journal des débats et de la correspondance, etc., manéro 983.

pliquer comme quoi la nation française avait en le droit de changer la forme de son gouvernement, et où à soilieitait le landgrave de rider le territoire français, s'offrant à procurer à ses troupes les moyens de passer en sûrete près des armées républicaines (1). Cette lettre, lue en pleine Convention dans la séance du 11 octobre, avait paru à certains membres équivaloir à une véritable trabison Merlin (de Donai), apportant d'autres faits à l'appui de la perfidie de ce géneral, dont le royalisme du reste n'était millement donteux, réclama un décret d'accusation contre lui. Mais cette proposition, soutenue par Couthon et quelques autres membres, demeura sans résultats; le lendemain la Convention innocenta Dillon, après quelques explications de Dumournes.

Robespierre ac crut pas non plus à un dessein prémédité, de la part de cet officier, de trahir la nation ; il voyait même une sorie de preuve de l'innocence de Dillon dans la bonhomie avec laquelle il avert livré sa lettre à la publicité. Selon lui, il y avait dans la conduite du général besucoup plus d'étourdens que de perversité, beaucoup plus de préjigés que de mauvasses intentions. Soulement, le prenant à partie sur les termes de sa lettre, il lui demandait si c'était là le langage d'un courdsan adressant à son maître des représentations respectueuses, ou celui d'un républicain parlant à un petit despote d'Allemagne asset. audagieus pour profatier le territoire français. Comment! on alast jusqu'à chercher à justifier la nation devant un prince de Hesse! « Il n'est pas question de démontrer les droits des nations, » disait Robespierre, mais de les réaliser par des victoires. Ce n'est qu'en renversant les trònes qu'il faut convertir les rois. » Puis, il expliquait admirablement la difference de la guerre présente avec les guerres d'autrefon. On ne combattait plus pour la satisfaction de quelque vanité, pour une parcelle de territoire en plus ou en moins; il ne s'agissait pas de porter de nonveaux fers aux setions valueucs : non, plus hautes étaient les destinées du peuple français; il se battait pour son indépendance d'abord, et, s'il triomphait, c'était pour étendre par toute la terre le règne de la justice et de la liberté. Un voit de plus en plus comme à ses yeux la Révolution française n'est pas un simple événement local, mais une régéneration du monde entier.

Ce qu'il trouveit de grave dans la démarche de Dillon, c'était d'avoir compromis la dignité de la République. Sans doute il pouvait y avoir un avantage à délivrer le territoire des conemis qui l'avaient souillé,

<sup>(1)</sup> Noyez le texte de cette lettre dans le sournes des débets et décrets de la Concestion, numéro 22, p. 401,

mais il en voyait un bien plus grand à les y ensevelir et à abattre en une seule campagne la puissance des despotes coalisés contre nous. D'ailleurs le devoir de tout général, ajoutait-il, était de compattre nos ennemis, non de chercher à transiger avec eux. Aussi la Convention un parut-elle avoir manqué de fermeté dans son attitude envers Dillon, et sans adopter les propositions sevères de Merlin (de Douai) et de Couthon, il aurait voulu que du moins on censurat par un blâme énergique la conduite du général. Le devoir des représentants du peuple, disait-il encore, était de surveiller rigoureusement les chefs d'armée, aûn de les contemr dans les véritables limites de leur pouvoir, il engagesit donc fortement la Convention à ne point perdre de vue « que la puissance militaire fut toujours le plus redoutable équeil de la liberté (1). » Aussi cet homme que, si niaisement il est vrai, les Girondins ne cessaient d'acciser d'aspirer à la dictature, ne proponcait pas un discours, n'écrivait pas une ligne sans avertir ses concrioyens de se premunir contre les entreprises du despotisme, comme si déja, de loin, il cut vu vemr le 19 Brumaira.

Х

L'intolérance des Girondins dans ces premiers mois de la Convention dépasse en vérité toute croyance. Malheur à quiconque, au sein de l'Assemblée, proposait une motion sans leur assentiment : c'était un factieux, un anarchiste ; le langage des Duport, des Barnave, des Lameth, avait passé dans la bouche des Vergniaud, des Guadet, des Buzot. Nous allons voir bientôt ce dernier développer contre les provocateurs à l'anarchie un des plus terribles projets de lois dont puisse se réjouir le despotisme. Buzot et ses amis reprochaient à Marat ses exagérations, et ils se servaient absolument des mêmes moyens que lui. On peut même dire que, dans l'art de la calomnie, ils le dépassaient de beaucoup. Un jour les murs de Paris se trouvèrent couverts d'un placard énorme, signé des députés des Bouches-du-Rhône et contenant à l'adresse de l'Aun du peuple, dont Barbaroux, comme on sait, avait



<sup>(1)</sup> Sur la conduite de la Convention nationali envers le genéral Unitot, et sur les prencipes que les représentant de la nation doicent adopter dans le guerre actuelle. Voyez, Lettres de M. Robespierre à les commettans, numero 2, p. 67 à 66.

été en quelque sorte le courtisan, les plus dégoûtantes invectives (1). Si Marat parament à la tribune, c'étaient des cris, des vociérations à n'en plus finir. Avant même de savoir ce qu'il voulait dire, on refusat de l'entendre, si bien qu'un jour il lus échapps cette exchanation si juste : « Il est atroce que ces gens-là parient de liberté d'opinion et ne veuillent pas me lauser la mienne ! (2) » Et il ne faut pas demander si le président se mettait de la partie, quand ce président était Guadet.

Ahl certes, si jamus hommes abusèrent, dans un pur interêt de cotene, de l'immense autorité dont ils étalent revêtus alors, ce furest bien les Girondins. Tandis que Robespierre, qui n'était que du parti de an conscience, vivait à l'écart, dans un isolement voluntaire, ignorant l'art tortueux de l'intrague, dans léquel ses adversaires étment passés maîtres, eux constituaient dans la République une véritable église en debors de laquelle il n'y avait point de salut. Pour recruter leur parti, ils ne reculament devant aucunes assenuevres, ai basses qu'elles fuscent, et déjà nous les avons montrés épiant, comme des oiseaux de proie, les nouveaux venus à l'affot, Personne, nous le répétons, n'a mieux dépent que Couthon cette faction d'intraants et d'ambiteux sabins qui no voulaient la liberte que pour eun. N'est-il pas ris.ble, après cela, de voir des écrivaine de mauvaise foi ou fort ignorants des choses de la Révolution, les poser en héros de modération? Quant aux mesures de rigurur à prendre contre les ennemis de la Revolution, émigrés et prétres, l'initiative vint d'eux, et sur ce point d'ailleurs ils furent d'accordavec les révolutionnaires les plus ardents. Lorsque, pous tard, faisant chorus avec la réaction triamphante, les survivants de la Gironde essaveront de se disculper d'avoir trempé dans les sévéniés de la Bevolution, ce sers per la plus làche, mass auses par la plus maoutenable des pretentions.

Lanz grand souci pour le moment était de garder le pouvoir. Elen de triste et de boullon à la fois comme les tergiversations de Round obligé d'opter entre son purtefeuille et son poste de député à la Convention, où il evait été appelé par l'assemblée électorale du département de la Somme. Oubliant ce principe excellent posé par les patriotes de la Constituinité, que les ministres ne devaient jamais appartenir à la représentation nationale, les Girondins, Ducos et Buzot particulièrement, eussent bien voulu maintenir leur ami à la fois comme ministre et comme représentant du peuple, mais surtout comme ministre; ils avaient en lui un m hon domestique ! Ce cumul n'ayant pas

<sup>(1)</sup> Voyes à ce sujet le Journal de la République, mumbre 15.

<sup>(2)</sup> Séance du 24 cetabre 1793. Voyen la Mendeur du 26 octabre 1792.

paru être du goût de la Convention, on mit en avant le nom de Pache. Le ministre de l'intérieur le désigna lui-même comme son successeur. C'était alors « le brave et modeste Pache, seul digne de bien remplacer Roland (1). > Les Girondins le croyaient acquis à leur faction : mais des qu'il refusera de se laisser mener par eux, ce ne sera plus qu'un monstre (2). Son élection s'étant trouvée contestés, Roland se décida à opier pour le ministère, et, dans une lettre toute saturée des calomnies de la Gironde contre la députation de Paris, il annonça à la Convention qu'en vertu de son vœu tacife, qu'il regardait comme l'expression de la volonté des quatre-vingt-trois départements, tandis que sa nomination de député n'était que le vœu d'un seul département, il se décidait à demeurer ministre. Cette interprétation d'un vœu tecite parut excessive à Robespierre et contraire aux principes. Selon lui, le choix qui donnait à chaque député le titre de représentant de la République devait être regardé comme le vœu du peuple français et approchait un peu plus de ce caractère que le sample vœu de l'Assemblée des représentants (3). Et cela est vrai : toute doctrine contraire est subversive de l'unité politique du pays.

Combien plus noble et plus digne fut la conduite de Danton! Invité, lui aussi, à rester au ministère, il persista dans la demission qu'il avait donnée dès les premiers jours de la Convention. D'ailleurs, à son avis, il n'était pas de la dignité de l'Assemblée d'inviter des citoyens à conserver une place. Ce fat à cette occasion qu'il se permit une saillie que Robespierre, toujours grave, trouva peu convenable (h): « Si vous faites une invitation à Boland, » dit Danton, « faites-la donc aussi à madame Roland, car tout le monde sait que Boland n'était pas seul dans son département. » Cette plaisanterie remplit d'amertume le cœur des Girondins : c'était, en effet, leur dire assez publiquement que leur faction était gouvernée par une femme. Quant à madame Roland, elle en garda une rancune implacable, et les calomnies que ses Mémoires contienment à l'adresse de Danton peuvent donner la mesure de son ressentiment (5).

Le Gironde crut trouver dens la retraite de Danton un accrois-



<sup>(1)</sup> Voyez le Potriole françou, numéro 1144

<sup>(2)</sup> Voyes o portrait de Pache dans les Hémoires de madame Reland (édit. Barrière, t. II, p. 144). La républicaire Roland affecte quelquefois de singuliere mépris. Pache étant s'origine misse; « en vertu de quoi, » écrit-elle, « son père gardait à Paris la porte d'un grand seigneur, » p. 152.

<sup>(3)</sup> Lettres de Maximilien Robsepheres à ses commettans, maniero 3, p. 144.

<sup>(4)</sup> Ibid., p. 138.

<sup>(5)</sup> Voyez notemment la seconde partie des notices historiques dans les Mémotres, t. II, p. 15 et survantes (édit. Barrière et Herville).

sement de puissance, parce qu'il est pour seccessour le lettérateur Garat, qui, sans être l'ennemi de Robespierre, était alors au mieux avec Bristot. Or, il n'était pas téméraire d'espérer qu'une fois en possession d'une part du pouvoir, le nouveau ministre ferait cause. commune avec ses collegues, et so mettrait, lui aussi, à la dévotion du parti. Mess, cette fois, l'espoir des Girondins se trouve décu-Garat refusa net de servir d'instrument à leurs baines, il s'efforça aucontraire de les calmer, de les ramener dans la voie de la justice et de la moderation, « Combien do fois, » a-t-il écrit, « ¿ai conjuré Brissot, dont le talent se fortsfiait dans ces combats, de modérer l'assage de sa force pour irriter moies ses ennemis. Combien de fois j'ai conjuré Guadet de renoncer, quelquerous au morre, aux triomphes de cette éloquence qu'on purse dans les passions, mais qui les nourrit et les enflamme .1.! » Pernus mutiles ! les Girondins étaient devenus les enclaves. aveugles d'une sorte de passion sarrage, et bientôt Garat Indigné s éloignera d'eux avec de goût. Mais pour la moment, croyant avoir fait une recrue, ils se sentaient encore d'humeur plus beiliqueuse.

Maîtres de toutes les positions ministerielles, on du moms se le figurant, ils vonlurent avoir la mairie entre lours mains. Il \* avait à reropiacer Pétion. Plusieurs candidats furent proposés. Un hembre de la secició des Janobins, nominé Moras, engagos ses conciteyous à voterpour Robespierre; mais celui-ci n'était pas homme à accepter, on le savant hom. Étant monté à la tribune aussitôt après avoir été désigné, il dit . «Je no fair à cette proposition qu'une simple objection, c'est que, pour un tel choce, il faudrait su mouns avoir le consentement de la persome sur qui il teraberait, et pour mel, je ne connais aucune force framanna qui prissa me forre consentir à abandonner la place de représentant du peuple contre toute autre, quelque importante qu'elle pôt paraître (2), a à la place de maire, était affecté alors un traitement de estuante-gunne zullo livres. Après une déclaration si nette et se tranchée, on comprend aixément que Roberpierre p'est obtenu que quelques voux. Pétion ayant paru d'abord disposé à reprendre ses fenctions, en ne lui opoces pas de compétiteur sérieux, et il fut réélu à une majorité fort. considérable. Mais ce ne fut pas la comme l'a écrit un histories de nos jours 3), une délaxe du parts violent. Le parts violent d'aujeurs, c étast calul de la Garonde; on l'e vu deja, on le verre bien deventage

<sup>(1)</sup> Mémotres de Garet, édit. de 1862, p. 134.

<sup>(2)</sup> Journal des dibate et de la oprisopandones de la Avribie, a una bre 870,

<sup>(3)</sup> Michalet (1, 1) p. 485) Impromble discour plus completement doubture cue II Michalet I histoire de tous set commencements de la Convention, reint, vement à Robespierre. Il memble qu'il y act parti pris de m part.

tout à l'heure, volent et déloyal, on peut le dire. Pétion d'ailleurs, quoique tout dévoué de cœur aux Girondina, ne s'était pas encore franchement déclaré. Quelque temps après cette réélection, Bobespierre, dont il avait reçu déjà tant de marques d'intérêt et d'affection, parlait encore de lui avec élogé dans son journal, ne se doutant guère qu'à quelques jours de là, il scrait odieusement et lachement trahi par lui.

Mais Pétion, paraît-il, avant espéré être élu le premier à la Convention par l'assemblée électorale du département de Paris, et son amourpropre avant cruellement soufiert de la nomination de Robespierre. Comme ce Jules-César qui aimant mieux être le premier dans une petite bourgade que le second à Rome, il préfera, ayant vu ses espérances s'évanouir à Paris, être le représentant de Chartres, où capendant il ne fut éta que le troissème. En laissant les suffrages des électeurs se porter sur lui pour la place de maire, Pétion ne voulait sans doute qu'un adoucissement aux blessures de son orgueil, une fois réélu, il donna de nouveau sa démission, afin de rester au poste où l'avaient appelé ses compatriotes d'Eure-et-Loir (1). Ce sera sur le choix de son successeur que se porteront tous les efforts des Girondins, et nous verrons une fois de plus, à ce propos, comment ces gens-là entendaient la liberté électorale.

1X

Depuis l'ouverture de la Convention, Robespierre n'avait guère pris part a des débats étrangers à l'intérêt public. Attaqué, il s'était contenté de se défendre, et l'on sait maintenant par quels moyens odieux ses adversaires avaient essayé de le troubler dans sa justification. Un peu étourd se leur échec, ils attendament avec impatience le moment de recommencer l'attaque et, de longue main, ils préparaient leurs batteries.

Impossible de se montrer plus hypocrites. Ces prétendus modérés, qui reprochament à Marat ses exagérations, le dépassaient en fureurs, et, s'il ne fut pas assessmé un peu plus tôt, ce ne fut certes pas leur faute. Le 24 octobre, Robespierre jeune, indigué, s'éleva énergiquement

Voyez la lettre de démission de l'etion dans l'élutoire parlementaire, t XX,
 p. 59.

aux l'acobins contre leur affreux système, et montre comment les mendes employées contre « l'intrépide Marat » tendaient tout simplement à le désigner aux poignarde des meurtriers. Trop longtemps, dit-il, aux applaudamements de la nociété, on a temporisé avec ces factieux; « il est temps de déployer contre eux une grande énergie, si l'on veut sever le patriotisme (i). » Jusqu'ici, en effet, le côté que dans l'Assemblée on appelait la Montague restait interdit pour ainsi dure devant les violences de la Gironde Besucoup demembres venus des départements, où leur bonne foi avait été surprise par les mensonges des feuilles girondines, étaient comme en suspens, inclinant plutôt du côté de la Gironde, qui avait pour elle le prestige du pouvoir. Il faudra, pour les arracher de ce parti des intrigants, toute la puissance de la justice et de la vérité.

Mais a chaque jour les Girondins déclamaient, en vociférant, contre Marst, c'était Robespierre surtout qu'ils eussent voulu abettre ; car,—ils le sentaient bien, — c'était lui le principal obstacle à leur ambition. Ce grand nom si respecté, cette populanté qui, à Paris, résistant à toutes leurs attaques, cette réputation intacte enfin, il fallant lui porter un coup mortel, l'ensevelir sous un déluge de calomnies, sioon se résigner à voir un jour ou l'autre tomber de leura mains ce pouvoir dont ils étaient su jaloux. Robespierre cependant, comme déjà nous l'avons dit, se tensit alors tout à fait à l'écart. Exerçant le droit le plus naturel et le plus légitime, il avait bien, aux Jacobins et dans son journal, pulvérisé le projet de Buzut sur la force départementale, mais il était resté muet à la Convention, et quand, dans la séance du 19 octobre, les réputés des sections de Paris étaient venus lire une protestation hautaine contre le décret proposé, on ne l'avait pas vu, comme peut-être on s'y attendait, s'élancer à la tribune pour soutenir les pétitionnaires (2). Il n'avait

Cétait bien la peute, en vérité d'avoir, groc tant de vivacité et de raison, combattu les doctrines jératiques Queil voilà Robespierre respensable de la défense toute naturale, d'ameure, de la rai par Robespierre jeune aux Jacobius Foilà comment ce grand citayen qui ne déguissat guère au peusée, fit, auvant M. Michalet, l'éloge de Marat de mandre à proces-e le désenser? Trius ! triete, veniment !

<sup>(1)</sup> Journal des débuts et de la correspondence... numéro 200. Combien n'est-il pas trieta de lure, dans l'instrum de M. Michalet, des agres comme collen-es : « On cet voulu obteaux de lu. (Robesparre) l'éloge de Marat, al le fit, most de mentière à pouvoir le désenceur, il le fit par son frère, Robesparre jeune, max Jacobina, « T. IV, p. 467.

<sup>\$6</sup> on about tell, about down two februs.

<sup>(2)</sup> M. Michelet dit qu'en revenche, à le section des Piques, Rebespieure leur neserde se moi : « Qu'es cût de envoyer, non pas au exemplaire à chaque municipalité, mus vingt quatre » (t. IV, p. 467). Noce direct et M. Michelet a pris cole; mais les procès-verlaux de la section des Piques (place Vendéms), que nous svons consultée

pas pris la parole davantage quand, avec une indignation dérisoire, les membres de la faction dominante, se fondant sur l'intérêt des contribuables, avaient fait casser un arrêté du conseit général en vertuduquel l'adresse des sections de la capitale devait être imprimée et envoyée à toutes les communes de la Republique aux frais de la municipalité parisienne. C'était, en vérité, se préoccuper, pour une bien maigre somme, de l'intérêt de ces pauvres contribuables, quand on ne regardant pas à les grever de neuf à dix millions pour cette fameuse maison m.litaire dont on youlait gratifier la Convention nationale. < Où donc étoient, pendant ces misérables discussions, les amis du peuple? s'écria le rédacteur d'un journal populaire, « Les Danton, les Robespierre sa sont tus. Tu dors, Brutus (1)! •

Mais Brutus pouvait se réveiller. Brissot et ses amis résolurent de porter à Robespierre un coup décisif. Aussi bien le moment leur paraissait favorable. Une masse de fedérés venaient, à leur voix, d'accounr des départements. Ce n'étaient plus ces fédérés d'il y a quelques mois, partis su cri de la patrie en danger, et qui déjà refoulaient sur leur territoire les ennems de la République. Les nouveaux venus n'étaient que les serviteurs d'une coterie qui masquait misérablement du prétexte de l'ordre public ses haines implacables. « Nous avons appris que nous n'avions plus d'autres ennemis que les agitateurs et les hommes avides de dictature et de tribunat, » disaient-ils à la Convention (2).

Le jour même où Robespierre jeune dénonçait, aux Jacobins, les manœuvres tyranniques dont Marat était l'objet de la part d'un certain nombre de membres de la Convention, Brissot lançait dans le public un factum intitule : A tous les républicains de France, sorte de protestation hautaine contre sa radiation de la liste des Jacobins. Il lui avait paru beaucoup plus commode d'écrire un long pamphlet que d'alier s'expliquer verbalement au sein même de la société. C'était un pendant au mémoire publié par lui, l'année précédente, en réponse aux graves accusations formulées contre lui par André Chénier et autres écrivains royalistes. A cette époque il se prétendant calomnié, lui le grand

Voyez les registres des procés-verbaux de la section des Piques, sux Archives de la

Préfecture de police.

(l) Revolutions de Paris, numéro 172, p. 199.

avec le plus grand soin, ne disent rien de semblable. Il y a mioux deputs l'ouverture de la Convenzion nationale, Robespierre de paraissais guero à se scotiona et commo I n'avait pas officiellement donné sa démission de commissaire près la commune, il fot décidé dans la séance du 4 novembre qu'on lui écrirait afin qu'il ett à déclarer à is section s'a entendat ou n'entendait pas continuer ses fouctions de commissaire.

<sup>(2)</sup> Petraion des fedérés marseillats. Voyet le Moniteur du 22 octobre 1792.

artiste en calomaiet ou l'avait accuse d'avoir présenté dans ses ouvrages. la propriété comme le produit du vol; usant à présent des mêmes armes dont ses ememis a écitent servis contre les l'en passés, et maitant largement à contribution le vocabulaire des éternols défenseurs des vieux abus, il traitait de asselmers, de désorgamisateurs, les patrioles sépares de sa ligne. Robespierre avait été complétement étranger à la menure d'exclusion qui l'avait frappé aux Jacobins; ce fet, malgré ceia, sur lui que Brissot distilla goutte à goutte tout le fiel dont son courétait plem. Avec quel cymanie et quelle impudence il mentait quand, renonvelant une de ses vieules calomnies, il le montrait d'accord, pesdant la dermère législature, avec le comité autrichien ; quand, sur la foi de son ami Carra, il se représentait comme béauant aux appreches du 10 noût, ha qu'au club de la Réumon il avait proposé de faire décréter d'accusation, pour avoir déclaré l'Amemblée législative incapable de seuver l'Etat et provoqué la convection d'ane Convention nationale; quand enfin i. le dépeignant comme dictant les arrêts du comité de surveillance ! Il était bien houreus d'avoir à rappeler que, dans la nuit du 2 septembre. Robespierre i avait accusé de conspirer. en faveur du duc de Brumwick. Eur c'était là le seul grief sérieux qu'il est à myoquer contre lui. Mais alors Robespierre était depuis longtemps déjà l'objet de ses diatribes quotidiennes, et cette accumation. que Maximilien p'avait fait que répeter après d'autres, elle avait son fondement dans une propos tion formelle de Carra, dont la femile. nous l'avous dit, était complétement infeodée à Brisset []. Inuble de

Copie incinelle de la mote en question.



<sup>(</sup>I) On hit dans les Messeire de Barbes : « ... Dans le courant du mois de décembre 1792, je l'us aborité à la Convention par un marge député de l'Assemblée legislative rééla à la Convention. Il me puris de la perse qu'il écreuvant en veyant a etablir une lutte terrible dans ses consequences etitre les Groundins et les Montagnards. J'étais, me dit-il, membre ce la commission des Ouse à l'Assemblée Appelative; un jour, seriant avec Bresset de la salle de la commission, je l'entenda parier avec les térrondess de sa correspondance en Angieterre, et ses propos si étambrest singulièrement quant il s'exprises en favour du due c'hork avec beauques c'intérêt et de shalour.

e C'est là un fift important, étu-je à mon e-litegre et j'envare sion de la poine a y crouve en cons, que avec été avec Protect à l'Assembles législative, ne me l'ensurer — « Je ferni plus, je vous l'écrires de ma main. » — Et il alla qui bareau des socitaires où il écrivit le nois ci-jointe qu'il m'apporte.

<sup>·</sup> Brunnt, Pétieu de Villemante, Gundet et Jensenet et Rebet de Saint-Étanne.

<sup>·</sup> Le 17 juillet, dans l'accalier de la communeur des Care à l'Amendiles ségulative. Brisant a dit à ses mosciés dans ce manues .

<sup>«</sup> Ils vous fores vour et sour, dans une eurrespondance uvez le mablant de Saint

demander si Brissot rappelait bien hautement que des 1791 il avait jeté en l'air ce mot de république. Or, on sait de reste maintenant à quoi s'en tenir à cet égard; ce n'en était pas moins là son grand cheval de bataille. Il se gardait bien de dire qu'à l'époque du 17 juillet de cette année 1791, tandis qu'isolé aux Jacobins. Robespierre tenait tête a lorage, essayait de raiher les patriotes dispersés par la terreur, s'exposait à toutes les fureurs de la reaction, tandis que les démocrates ardents étaient forcés de se dérober par la fuite aux décrets de prise de corps lancés contre eux, lui Brissot, par un miracle au moins étrange, se promenait tranquillement dans les rues de Paris, se fiant sans doute à la protection de La Fayette, dont il était encore le servile courtisan. I se gardait bien surtout d'ajouter qu'au mois de juillet précédent, il n'y avait pas si longtemps, — alors qu'il espérait ressaisir le pouvoir à l'ombre de la monarchie, il avait en pleine Assemblée législative appelé le giaive de la loi sur les républicains, et d'avouer que par ce mot c'était Robespierre qu'il désignait plus particulierement. Nous insistons sur ce point parce que cela est essentiel, parce que trop d'historiens, sur quelques paroles en l'air, ont mis sur le compte des Girondins la fondation d'un gouvernement qu'ils n'ont accepté que contraints et forcés.

Par un excès d'apporrisie à pelne croyable. Brissot attribuait sa radiation à son refus de se prosterner « devant la dictature de Robespierre (1). » Comment s'étonner après cela que Robespierre, qui par son attitude sembleit inviter ses adversaires à déposer les armes, à laisser de côté ces querelles particulières si funestes à la patrie, ait aussi senti tressaillir en lui le démon de la haine, et que de noires visions aient fini par pénétrer dans son esprit?

James, qu'il dépend de nous d'amalgamer notre constitution avec celle de l'Angleterre, en mettant le due d'York roi constitutionnel à la piace de Loma XVI. x

· Voyez le ducours de Brissot à la tribune de l'Assemblée législative du 19 de ce mois de juiliet. - Singulier rapprochement, en effet : à quelques jours de là. Brissot invoquent le giaire des lois contre les repubacours. --

a Cette note metonna beaucoup, a ajoute Barère, a mais pour l'appayer par des faits, mon collègue me det de lire avec attention, dans les journaux, le discours de Brissot, dont il était question. A Mémoires de Barère, publiés par MM. Carnot et David d'Angers, L. H. p. 43, 41 et 45.

Nous sommes lom de citer Barère comme une autorité, mais de curieux passage de ses Mémoires est une preuve de plus que l'existence d'un parti Brunswick a'était pas somement dans l'imagnation de Robespierre, et que lorsque après une foute d'autres de démonça a son tour, sa dénonciation s'appuyait sur des présomptions très-graves.

(1) Voyez ce long facteur de Brinset reproduit tout entier dans l'Histoire parlemen-

faire, t. XX., p. 122 à 156



#### III

Comme pour répondre à co-manifecte de la calomnie, Robescierre pronouca, aux Jacobins, dans la séance du dimanche 28 octobre 1792, un long discours traitant de l'influence de la calomnie sur la Revolution. Beaucoup plus restreinte sous le despotisme, à une époque où elle s'exercant principalement d'homme à homme, de famille à famille, la massance de la calomnie s'était singulièrement accrus depuis que l'opinion gouvernait le pays. C'était elle depuis lors qu'avaient tour à tour invoquée les factions pour combettre la liberté. Par elle, les maximes de la philosophia appliquées à l'organisation des sociétés poutiques étaient deveaues des théories désorgammatrices de l'ordre public , par elle, le mouvement de la Révolution n'était plus que troubles, désordres et factions : c'était elle qui traitait de flagornéries néditieuses. la défense énergique des droits du peuple, et de réclamations extravagantes ou architiesses la réclamation des droits les plus morés des catoyeus. Plétrar gulin par des mots odieux les choses hoonêtes et loughles, déguiser sous des fénominations honorables les systèmes de l'intrigue et de l'anstocratie, tel était, selon Robespierre, ce grand art de la calomnie incomment mis en usage par les ennems de la Révolution of par tous les ambitioux.

Il esquetant ensurte à grands traits tous les maux dont elle étant la cause, montrait comment, avec son aide, on était parvecu à épouvantur les emprits fachies, les riches, les égoistes, à les détacher de la cause populaire; comment de mauvais citoyens, trop lâches pour endosser ouvertement la livrée de l'amstocratie, avaient pu, grâce à elle combattre la therté sans paraître deserter ses drapeaux. Tous ces fautômes de brigandago dost sous la Constituente on affrayait les mandataires du peuple, ils étaient suscités par la calomnie; et la loi martiale était non ouvrage, cotte les dent le nom soul, dus it Maximilien, déshonorait les legislateurs français, et qui tant de fois, depuis l'origine de la fievolution, avait fait couler le sang de peuple. N'était-ce point par des parriphlets et des foliculaires qu'on avait constimment essayé d'égaver. l'opinion publique? La calomnie, c'était la mère du Feuillantaire, et quand régnait cette faction, on ne poryait attaquer ses détestables doctrines sans être accusé de vouloir désorganner l'État, détruire la disciplina militaire, pracher l'anarchie, on favoriser Coblentz, et l'Adtriche.

Arrivant à l'époque présente, Robespierre voyait le même esprit sous des noms différents. Les mêmes moyens et les mêmes cabales se reprodussient, et, le mot de république ôté, men n'était changé à ses youx. Dédide à démasquer les intrigants du jour, coux qui, depuis canq semaines, s'acharmaient à calomnier les députés de Paris et la cagatale tout entière, il les montrait copiant serviement agjourd'hui les Feuillants, comme eux criant sans cesse 51'anarchie, et jeiant aussi aux patriotes étrangers à leur coterie les noms de demagognes et de desorganisateurs ; il les montrait usant de tous les moyens d'influence que feur donnaient leurs journaux et de pouvoir dont ils étaient révéjus. pour pervertir l'opinion dans es départements, pour outrager toutes les sections de la capitale et accuser Paris du projet insensé de vouloir subjuguer la liberté du peuple français, Paris qui avait donné à la Françe le signal de la Révolution, et qui venait d'envoyer quarante mille de ses enfants comhattre aux frontières! Et c etait le moment choisí par les ambitieux pour déverser sur la capitale et sur ses représentants la calomine à pleins bords! Comment aétonner si la Convention n'avait nen fait jusqu'ici qui répondit àtla bauteur de sa mission, à l'attente du peuple. français? Le moyen de s'occuper de la constitution nouvelle « et de la liberté du monde, » au milieu des orages soulevés chaque jour par des hommes qui ne songealeat qu'a persecuter les patriotes parisiens?

Tout leur était bon pour calomnier les sections de la capitale et la commune. On grossisseit à dessein les moincres aiermes. A chaque instant les intrigants semblaient prendre à tâche de jeter l'épouvante au sein de la Convention. Tantôt on annonçait l'insurrection de quatre mille ouvriers sur la place Vendôme, tantôt une révolte formidable au-Palais-Royal, et il se tronvat que la place Vendôme et le Palais-Royal. étaient calmes et déserts. « Que seroit-ce donc, » poursuivait Robespierre, « s'il arrivoit en ellet quelque mouvement partiel qu'il seroit impossible de prévoir ou d'empêcher? C'est alors qu'il seroit prouve. aux yeux de tous les departemens, que rien n'est exagéré dans le portrait hideux qu'ils ont tracé des horreurs dont Paris est le théâtre, et que les représentans de la République doivent le fuir en secouant ja poussière de leurs pieds. Voilà l'événement que les intrigants de la République attendent avec impatience. Heureusement jusqu'ici les citoyens semb ent avoir deviné leur intention. Ce peuple si féroce a lutté contre la misère : il a imposé silence à l'indignation que pouvoient exciter toutes ces làches persécutions, et ce n'est pas le moindre prodige de la Ravolution que ce calme profond qui règne fans une vil le immense. malgré tous les moyens qu'ils emploient chaque jour pour exciter euxmêmes quelque mouvement (avorable à leurs vues perfides. » Les aris -

T. II

tocrates de l'Assemblée constatuente, continuait-il, rendaient plus de fustice à la capitale, tout en insultant la Révolution, et à ce saiet il rappelatt que l'abbé Maury lus-même avait hautement recompu le service dont il s'était trouvé redevable au peuple de Paris iorsqu'il avait éte soustrait un jour à la juste indignation qu'il avait provoquée en menagant la foule de sea piatoleta. La Fayette et sea ama s'etaient-ila jamais avisés de demander pour eux la création d'une maison militaire? Avaient-ils songé à appeler les départements pour les défendre contra Paris? Mais les petits tyrans de la République étalent moins débonnaires. que ses Constitutionneis. On les verrait, plutôt que d'abagdogner la pouvoir, quitter Paris, civiser les départements. Déjà autour d'euxs'etaier t call es les plus grou personnages, les fonctionnaires publics, tous les serviteurs de la contre-révolution : « Enfin, » disait Robespierre, a ils sont les honnètes gens, les gens comme L'faut de a Repub ique; nous sommes les sans culottes et la canadle. » Et deriston. sangulie, el ces gena-là qui detenaient toute la puissance exécutive, qui gyment pour eux les semées, le travor, toutes les places, qui comimient la Convention, qui exerçaient en un mot l'autorité suprême, accusaient leurs adversaires d'aspirer à la dictature. On était un mauvais estaven, un agrialeur, un factieux, du moment où l'on était somponisé de muloir contredire leurs vues. Onel mal ils avaient causé à la Régublique en élevant, en quelque aorte, i ne parrière entre l'arm et les départements, en soulevant contre la capitale toutes les opanions envieuses? Avec quel art ils veriaient dans les cœurs les poisons de la baine et de la defiance l'Comme la souiflaient le feu de la guerre civile! Et certes, ce n'était point jeur faute si deja des inxes funestes de s'étajest pas engagres. « Alt ! François, » s'écriait Robespierre, « qui que voussoyez, embrassez-vous comme des freres, et que cette sainte uracusoit le sur plice de ceux qui cherchent à vous diviner. » Plus que jamas: il recommanda taux anus de la liberte la concorde, la sagesse et la patience. Les ambitieux finament par se démanquer, par se perdre eurmé nes par leura propres excès. « Éclairez-vous, » disait-i- en terminent, « éclairez vos concitoyens autant qu'il est en votre pouvoir, dissiper i iliusion sur laquelle se fonde l'empire de l'intrigue, et il ne nera ulus, a

« l'asser la vérité en contrebande à travers tous les obstacles que ses ennemis lui opposent; multiplier, repandre par tous les moyens possibles les mutructions qui penvent la faire triompher; balancer par le zèle et par l'activité du civisme l'a fluence des trésors et des machinations prodigues pour propager l'imposture : vuilà, à mon avis, la plus utile occupation et la sevoir le plus aucré du patriotisme épuré. Des

armes contre les tyrans, des livres contre les intrigants; la force pour repousser les brigands étrangers, la lumiers pour reconnaître les filous domestiques : voilà le secret de triompher à la fois de tous vos ennemis. »

Cet important discours qui peignait si bien la situation, et dont nous n'avons pu tracer qu'une esquisse rapide et incolore, fut accueilli par les plus vida transports. La société en ordonna sur-le-champ l'impression et l'envolaux sociétés afuliées (1) Danton qui présidait, Danton que les Girondins venuient de froisser crueilement en le sommant, comme s'ils eussent douté de son intégrité, de justifier de l'emp oi des fonds dont il avait eu le dépôt comme ministre, proposa à la société d'envoyer le d'acours de Robespierre à toutes les parties intéressées. Un autre membre, Brival, deplite de la Corrèze, demanda, aux éclats de rice de la société, qu'on invità. Le ministre de l'interieur Roland, qui employait à l'impression de tant de choses les cent mitle francs de fonds secrets qu'on lui avait confiés, à imprimer également à ses fraiscet excellent discours. Cette proposition ayant été adoptée, son auteur, Saint-Just et l'ullier, furent chargés d'aller la soumettre au ministre de Finterneur [2]. Nous donnerons tout à l'heure d'assez curieux details sur la manière dont l'Aonnéte Roland employant les fonds de la République; nous en avoca dit un mot dejà, mais il nous faudra y revenir. Quant au discours de Robespierre, si modéré à côté du violent factum de Brissot, il porta au comble l'irritation des Girondins; et, sans plus attendre, ils résolutent d'abritre, coûte que coûte, celuidant la grande miluence morale leur paraisiait 'e seul ob-tace à leurs projets ambitieux, bien que, depuis l'ogverture de la Convention, Maximilien ne les cut guère génés dans l'exercice du pouvoir.



<sup>(1)</sup> Discours de Maximolies Roberpierre sur l'influence de la colomnie sur le Revolution, prenoucé à la Société, dans la séance du 23 octobre 1792, l'an les de la République. Il est survi de estte note : - La Someté, dans sa seance du 26 octobre 1792, l'an les de la République française, à serêté l'impression et l'envei de ce distours sux conétés qui lai sont affilices, aux assembles ricotorales, aux quarante hui sectione, la distribution aux tribunes et sux membres de la Convention nationale. Danton/président, La Fars, vice-président, La ranssina, Bantanous, députés; La Four, Mozane, Sixos, secretaires.

Robesperro antre son discours dans le numéro 3 des Letires de M. Butapierra 4 ses remnestione, p. 97 à 137, 11 a été reproduit dans l'Histoire parimentaire, t. XX, p. 9 à 27; et dans les Œuerse de Robespierre, recuelles par Laponnaraye, t. II, s. 153.

<sup>(2)</sup> Journal des débats et de la correspondunce de la Societé des Jacobine, numéro 222. Ce journal résume en vingt-lant, lignes le discours de Robespierre.

## XIII

Un véritable plan de bataille fut dremé contre Robespierre, les rôles forent distribues aux ardents du parti, et chacun se tint prêt à donner à la première occasion.

Les intrigants, avait dit Robespierre, ont pris la place de la faction des Fouillants. Rien ne prouve mieux cette vérité, auvant nous, que le rapport presente par Buzot à la Convention dans la séance du 27 notobre 1792 contre ceux que la faction appelait « les provocateurs au meurire, » rapport suivi d'un projet de loi sur les écrits qualifiés de néditieux. J'aime beaucoup mieux, pour ma part, les gouvernements qui s'opposent bien nettement et bien franchement à la liberté de la present comme incompatible avec leur existence, que ces gouvernements hypocrites qui, tout en protestant de leur amour pour cette liberté, l'etranglent tout simplement, sous prétexte de réprimer les écrits inconditaires. Qu'est—ce qu'un discours ou un écrit qui provoque à dessein l'assassinat? demandait avec raison un journal de l'époque (1) Nous savons en effet, hélas l'de que les deplocables interprétations sont susceptibles toutes les lois contre la presse!

Chefs du pouvoir exéculif, les républicains de la Gironde se conduisaient exactement comme les Constitutionnels, quand, devenus maîtres de l'autorite après la finie de Varennes, cenx-ci confectionnaient des lois contre les ecrits génants. Doute aus de l'exacoutre l'ecrivain ou l'orateur reconnu coupable, et la mort même, si l'on jugoant que l'écrit ou le discours avait été suivil d'un meurire : telles étaient les principales dispositions de la loi d'Amour, qu'au début de la Republique les Girondins vensient offrir à la France. — Ainsi, quand l'aimable auteur de Faublies provoquiait ouvertement les gens, non par une ample figure de rhétorique à l'assassinat de Robespierre, il s'exposait, en vertu de la lei Buzote, à douze années de fers. — Buzot était autrefois d'un avis, différent lorsqu'à côte de Robespierre, il combattait les Le Chapelier, les Duport, les Lameth. « Rais alors il étoit patriote, » écrivait avec tristesse le réducteur des Recolutions de Paris (2) Quant à Robespierre, à qui l'on n'aura pas à reprocher de parentes

<sup>(</sup>l) Rivolutions de Parie, muméro 173, p. 236

<sup>(2)</sup> fluid.

palinodies, il pouvait dire alors ce qu'il disait du temps de la Constituante : « Toutes les declamations contre ce qu'on appelle les écrits incendiaires cachent toujours le dessein secret d'opprimer une nation dont le premier besoin est d'être éclairée sur ses droits, sur ses intérêts. Il fallait donc renoncer à tout acte de rigueur contre les écrivains, et maintenir comme la plus soilde base du bonbeur social la liberté illimitée d'écrire sur toutes choses (1) » En mauère de liberté, on le voit, Robespierre avait des principes autrement arrêtés que céux des Girondins.

Le lundi 29 octobre, le ministre de l'intérieur Roland, dans le but bien évident de pousser la Convention à voter la toi de son ami Buzot, présente, par la bouche de Lanjuinais, sous le jour le plus sinistre, la attuation de Paris, dont il avait été chargé de rendre compte. Dans son très-long rapport, formidable écho des continuelles declamations girondines contre la ville de Paris, contre la commune et toutes les autorités révolutionnaires qui n'avaient pas vous être les dociles instruments de la faction, il n'était question que fort indirectement de Robespierre. Un ne nommait ni lui ni personne. Mais à la fin, fout à fait à la fin, Roland parlait insidieusement d'une lattre remise su ministre de la justice, lettre dans laquelle suit dénoncé un prétendu projet de renouvement de massacres où devaient être compris plusieurs membres de la Convention, et dont Lanjuinais s'empresse de donner également lecture (2).

C'était là, on le sent bien, le point capital du morceau. A la manière solennelle dont le ministre parlait de cette lettre, on aurait pu croire à quelque chose de sérieux; en bien l'nos lecteurs vont juger de la valeur de cette misérable intrigue, ils se demanderont si jamala ministre s'est moque à ce point de la représentation nationa e d'un grand peuple, et si jamais un des premiers fonctionnaires de l'État a usé envers un citoyen isolé d'une perfidie pareille à celle qu'en cette circonstance l'homeste Roland employs à l'égard de Robespierre.

La scène avait été merveilleusement préparée. Guadet présidait la Convention; Guadet, un des plus feconds myenteurs des calomnies propagées contre Maximilien par les hommes de la Gironde, Guadet, qui un jour, comme on sait, avait reproché à son adversaire de vouloir remettre le peuple sous le joug de la superstition pour avoir, dans un mouvement oratoire, ose myoquer le nom de la Providence, Guadet,

<sup>(1)</sup> Discours sur la l'herte de la presse. Voyez notre précédent volume,

<sup>(2)</sup> La Moniteur ne donne pas le nom du secrétaire lecteur; mais on le treuve en joutes lettres dans la Journal des débais et sies décrets de la Consension, numére 41.

qui, dressant contre Robespierre un acta d'accusation formidable, n'avait trouve à le charger que de ce crime strange, à savoir d'être... l'idole du péople, Guadet enfin, dont sept mois suparavant un dont avait été solemoliement déclaré calcimieux par la société des Amis de la Constitution ; tel était l'homme chargé de présider les débits d'une séance marquée, dans les desseurs de la Gironde, pour la perte de Robespierre. Aûn de mieux disposer les membres de l'Assemblée, on avait eu sois, dès le début de la seance, de leur distribuer la venimeuse brochure de Brissot, dont nous avons rendu compte (1).

Maintenant arrivons à la fameuse lettre. Et d'abord elle était anonyme (2). En vérsté, le ozeur se souleve de degoût quand on pense qu'un ministre de la République est allé, pour s'en faire une arme contre un adversaire, ramasser dans la boug une de cos choses que l'on doit rejetter avec dedain. Il était impossible d'unemier un alus pauvre et plus détestable moyen. L'auteur de coue lettre, adressée au v.ce-président de la seconde section du tribunal criminel, nommé Dubail, à qui les Girordins ont fait jouer la un trate rôle, raconte. que se trouvant la veille « chez en quidam féroce, ». Il était venu un particuliez de la section de Marseille, membre du club des Cordesiers, lequel, après avoir fort loue la journée du 2 Septembre, avait ajouté que cela n'était pas fint; qu'il fallait une nouvelle saignée » Il est temps et grand temps d'arrêter la fureur des assassins, » cominuant le correspondant anonyme. « Je gemis, à mon particulier, de voir les horrours qu'on nous prépare. Buzat leur deplait beaucoup; Vergmaud, Guadet, La Source, etc., voilà ceux que i'on nomme pour être de la cabale Roland, us ne veulent entendre parler que de Robespierre (3)... »



<sup>(1)</sup> Yoyan dans le Jeuvest des débuts et de la correspondence de la Société des Japobies, numéro 392, la déclaration de Mexilia.

<sup>(2)</sup> Apparemment le ministre connaiment l'autrer energies de certe lettre puisqu'etle set autribées ne sieur Hérodière par le geneuer qui du reste, se le donne que tout à fait tranquée (numéro du 31 estabre) Aime il supprime cette pàrase : « Je ne signe pas ; et vois savez bien que ce n'est pas la confinice qui me manque, mins je craim de vois compromettre, « On serant tenté de se demander comment, en agnesit, il aurait compresses son correspondant, in une telle tettre valent la prime d'itre curutes, D'après Dubail alle lui sarast été adressée par Marcancier, un des plus vidents ennemis de Roberpierre. La Montése a imprime Mérodière peur Maramidier, autre d'intragant dont nous avons déjà parlé.

<sup>(3)</sup> Dans le version trouquée du Monitour, en les c. Els ne versiont certandre parler que de Roberpierre, et prélandont que sout e pout seusor la patrix. « Lanjaurant auxuit-il ajouté cela? Co membre de phrant ne se trouve pas dans le tutte de la lettre qu'en peut lire dans le numéro 41 du Journal des débast et des déserts de le Convention, p. 747, et dans l'Africaire portementaire, t. XX, p. 411. M. Michalet trauve commode de me dire mot de autho lettre que exploque et sous l'adaptation de Roberpourre (s. IV, p. 415). Cels ovite à l'émment derivem l'universe d'accur à s'exploquer nur tette plantes latingue des Gisondine. Fonts de son cété comment Rosseparre n'est

Le grand mot était làché. « Oh! le scélérat! » s'écria un membre feignant l'indignation, quelque compère (1).

Lanjuinais reprenantaiors sa lecture un moment interrompue: «... Je ne connois guère qu'un moyen de tempérer l'ardeur des assassins : ce seroit de so liciter la loi déjà proposée contre les provocateurs au meurire, et, sitôt qu'eile seroit promulguée, de mettre à leurs trousces des gens surs qui les dénonçassent. » Nous avions donc blen raison de circ qu'un des deux buts du rapport de Roland était de pousser la Convention à voter la loi Buzot, cette loi aux dispositions de laquelle n'aura certainement men à envier la fameuse loi de 1815 contre les écrits séditieux. L'autre but était de frapper Robespierre

Il était difficile de recourir à une manœuvre plus grossière. Mais il fallait amener Robespierre à la tribune pour avoir de nouveau l'occasion de le prendre a partie. Depuis la ridir de sortie de Barbaroux il n'avait ouvert la bouche qu'une seule fois, le dimanche 21 octobre, pour appuyer une demande de secours solheités par la commune de Choisy (2). Cela n'offrait guère un texte d'accusation. La lettre anonyme adressée au vice-président Dubail convenait merveilleusement. On résolut donc de la lui jeter entre les jumbes, espérant bien qu'ainsi pris à l'improviste, il se trouverait fort embarrassé, et qu'il ne manquerait pas de se recrier contre une insimuation perfide et dangereuse.

En effet, à peine Lanjuinais a-t-il terminé sa lecture qu'un certain sombre de membres réclament l'impress on du rapport de Roland et son envoi à tous les départements. Robespierre indigné, — qui ne l'eût été à sa place! — s'elance à la tribune pour parier sur le rapport du ministre et sur le fait qui lui était personnel. On lui dis puis la parole avec un inqualitable acharnement. Du piet de la tribune anfourée par les meneurs de la faction, partent des interruptions continuelles. A cet homme odieusement, traitreusement incu pé, et qui demande à se justifier, le royaliste Henri Larivière trouve une expression dictatoriale. « Maintenex la parole à l'orateur, » crie Danton au président, « et moi, je la demande après; il est temps que tout cela s'éclaircisse. » Mais le président était avec l'ennemi.

Au premier mot de Robespierre sur l'instruation a traitreusement diriges contre lui, Guadet l'interrompt sous prétexte de le ramener à la



expressé en sujet ée la famouse lettre : « L'honnéte ministre joint en Mémoire moc curraine lettre énignatique, écrite par un homeire taré, attaché à l'encience police, à un mera qui l'avent advessée à Round. « Lettre de l'Asbespuere à ses ormesttens, p. 202, numére 4. Cet homme taré, c'ainst Marcander.

<sup>(1)</sup> Journal des débuts et des dégrets de la Consention, numéro 41, p. 747.

<sup>(2)</sup> Lettere de M Indemierre & no munmettone, mumero 6, p. 262

question, et il s'attire cette réponse bien méritée : « le n'ai pas besoin de vos instructions, je sais sur quoi j'ai la parole. » Alors, pendant quelques minutes s'établit entre l'orateur et le président une véritable lutte. Chaque fois qu'invoquant la justice de l'Assemblée et réclament pour un représentant du peuple la même attention et la même impartiable qu'elle avait accordées au rapport du ministre, Maximilien veut essayer de se disculper, le président l'arrête, « Robespierre, si vous ne parlez pas contre l'impression, je vais la mettre aux voix. » — « Au moins, écontez ce que je veux dire, » — Nous ne voulons pas le savoir, ripostent plusieurs voix. — « Comment! » reprend Robespierre, « comment, messieurs, je n'aurois pas le droit de vous dire que l'on vous fait de temps à autre des rapports dirigés vers un but unique, et que ce but est d'opprimer les patriotes qui déplaisent!...

Thos hobespierre, à bout de patience . « Si vous ne vouler pas m'estendre, si les choses qui vous deplaisent sont des raisons pour m'interrompre, si le président, au liet de faire respecter la liberté des suffrages et la liberté des principes, emploie lui-même des prétextes plus
ou moins spécieux... » foi de grands muritures l'arrêtent de nouveau.
On prétend qu'il insulte le président; et Guadet, d'un ton patein, et
comme pour narguer l'orateur . « Yous voyez les efforts que je fais
pour ramener le silence; je vois pardonne une calomnie de plus; »
comme si depuis un quart d'heure il n'était pas le premier à s'opposer
à ce que Robespierre se justifiat de la plus deloyale des manuations (1).
Cette facétie du président, qui prenait là sa revanche d'une famques
séance des Jacobias, est accueille par les acclamations bruyantes
de toute la faction girondine.

« Depuis que je parle, » reprend gravement Robespierre, « je n'ai cessé d'entendre autour de moi les clameurs de la malveillance. . Je vois qu'avec des mair actions perfides, on s'applique à désigner sous le nors de factieux des hommes qui ont bien mérité de la patrie, et quoique je n'aie point cel honneur, on me fait cependant celui de me



<sup>(1)</sup> Outre les fréquentes interruptions du préndont, constatées par le Monitoir et par le Journal des étaits et des devrets, voict ce que nous luons dans le récit d'un témois aculture , le Rebespierre s'étaique à le tribuse, us il menys de se défaulre au milieu des cris réstérés de la druie si des interruptions communelles du président Sundet. « Momentes de Louisser t. I., p. 80. De soncôté, Gorine, davens altra Gérond n, s'emprimit almi dans sa facilité le Robespierre continue à affronter l'orage. Il accuse le président de faire cause commune avec ce qu'it appelle ses ennouses., Robespierre, lui dit-il toffis, j'excuse en vota une calement de plus. « Ces dermiers mota imprimés en gros caractères. En vérité, ne semble-t il pasqu'on entené le voleu- accuse « volé? Voyez le Courrier des viagi-érois départements, mumére du 31 octobre 1792.

compter sans cesse parmi les hommes qu'on veut diffamer. Il me semble que la première règle de la justice est que, dans les mêmes lieux, devarit les mêmes hommes qui ent entendu une accusation, la défense soit écoutée avec la même indulgence, je ne vois aucune raison pour qu'un représentant du peuple ne puisse être écouté comme celui qui l'inculpe, quel que soit le titre de ce dern'er. » Ces paroles si fermes et si dignes ramènent à la pudeur les membres les plus hostiles; le silence se rétablit.

Robespierre montre alors le danger de ces accusations jetées ainsi subitement an sein de la représentation nationale. Comment l'innocent échapperait-il à des vengeances particulières, si un parti puissant, possédant toutes les ressources du pouvoir, faisait circuler contre lui, sous le sceau même de l'Assemblée nationale, les plus noires calomnies dans toutes les communes de la République? — Nous allons voir tout à l'heure se vérifier d'une étrange façon ces paroies de Robespierre. -Il dépeint ensuite les graves pér la auxquels serait exposée la chose publique a'il se trouvait au sein de la Convention beaucoup d'hommes qui, subissant le joug d'une poignée d'intrigants, persistassent à étouffer par des clameurs la justification de collègues traitreusement inculpés. N'était-ce pas d'ailleurs porter atteinte aux droits du peuple, et la réputation de ses représentants n'était-elle pas aussi une partie de l'intérêt public ? Puis, s'ammant par degrés en songeant à la situation personnelle qui un était faite : « On nous a dévoués à des vengeances atroces, préparées de longue main et par des moyens criminels, et cependant il n'est pas un homme ici qui osat m'accuser en face, en articulant des faits positifs contre moi, et ouvrir avec moi à cette tribune une discussion calme et sérieuse. »

Cétait là précisément que les Gironoins attendaient Robespierre. Dans l'arène se précipite aussitôt un peut homme au visage effeminé, meis dont, suivant madame Roland, l'œil bleu lançait des éclairs, c'était Louvet. Déjà, aux Jacobins, on s'en souvient, il s'était senti pris du desir de greffer sa réputation politique sur celle de Robespierre. Mais combien cette fois la tentation était plus grande 'beisir corps à corps ce vétéran de la Révolution, sans se soucier des services rendus par lui à la cause de la démocratie; l'ecraser, sil est possible, ayant l'Europe attentive pour témoin de ce grand duel, quelle gloire! Pour accuser Robespierre se présentent aussi Rebecqui et Barbaroux, impatients de prendre leur revanche, et qui, depuis le commencement de la séance, se tenaient à côté de la tribuile, gestiquiant et vociférant (1).

<sup>(1)</sup> Déclaration de Merlin (de Thionville) au cub des Jacobins, Journal des débets es de la correspondance de la Société des Vacabins, numéro 292.

A cette triple apostrophe, Robespierre, immobile à la tribune, lassa à peine apercevoir une légère émotion. — « Continue, Bobespierre, » lui crie Banton, « les bons citayers sont là qui t'entendent. » — Robespierre jeune démande que les accusateurs de son frère scient entendes d'abord; mais, selon Merlin, ce n'était pas ici le heu d'ecouter des disputes entre Robespierre et des hommes tele que Rebocqui, Barbarous et Louvet.

Cependant Max milien était resté à la tribune. « Je reclame. » dit il d'une voix un peu sitérée, s'il faut en croire un journal sédigé par ses adversaires (1), « je réclame la liberté de terminer mon opinion. » Il rappe à comment un appis auparavant on avait lancé contre lui une acconstion vague, légère, insoutenable, mans de nature à lauser dans les esprits une facheuse impression ; car c'était là le grand art de la catomnie. Aujourd'h at l'on procédait par une insinuation perfide. On avait d'un bout à l'autre écouté l'accusateur, il sollicitait pour l'occusé la même faveur, et priait la Convention de ne pas envoyer dans les quatrevangt-trois départements les sapports et les dénonciations des ministres sans les avoir au préslable consciencieusement examinés et équitablement discutés. Les mirrialres n'en auraient per motos beau jeu, conti-1948 t-11 Avons-nous comme eux des trésons à notre dissontion, toute la pursance du geuvernement, la correspondance d'un grand empire et tant d'autres movens d'influence l' » La Convention se devait donc à ellemême, avas t d'ordonner l'impression du rapport de Robiod, de fixer un jour où il fat permis de discuter ce rapport, cur une discussion franche était seule capable, duant Robespierre, de dissiper bien des erreurs, hien des préventions, et d'étouffer des haines funestes. Et puisgalun membre alétait présenté pour l'accuser personnellement, il demandant à être entendu à son tour avec attention et impartialité. -C'est juste, n'écrièrent un certain nombre de membres revenus à de moillours sentiments ; et Robissierre descendit de la tribune en auton d'applicad saements auxquels jusqu'ici la Convention ne l'avait pes habitué (2).

Dunton, venant enguite, réclama, lus ausei, et d'une façon impérieuse, la discussion du rapport ministériel. Puis, s'attachant à tracer une byse de démarcation bien tranchée entre des hommes qu'avec la plus insigne mauvaise foi les Grenneins affectaient de confondre, il fit assex bon marché « de l'individa Marat, » se posa comme étranger à tout

<sup>(1)</sup> Journal der dibute et des ploren de la Consession, Romère 41, p. 790.

<sup>(2)</sup> Pour avoir une idée bem occudète de crim sannes, si faut combiner la Moniteur des 30 et 32 petobre 1250 et le gournal des dééals et des aberets de 40 Commisses, munice 42

parti et à toute faction ; et quant à ceux qui sans cesse allaient parlant de la faction Robespierre, il déclara quals étaient, à ses yeur, ou des homenes prévenus ou de mauvais citoyens. Par des débats sintères, on saurait bientôt, ajoutait-il, qui méritait la haîne ou l'amour des vrais patriotes. Laisser à Robespierre le champ libre de la discussion, c'était s'exposer à une défaite honteuse. Les Girondins le sentalent bien, aussi tentèrent-ils un dernier effort pour l'empécher de se justifier devant la Convention. Buzot prétendA hypocritement que s'il se trouvait calomnie, il devait s'adresser aux tribunaux. A cette invitation derisoire Robespierre répondit : « En ce cas, que la Convention fasse les frais du procés, » Buzot alors : « S'il falloit que chaçun de nous repoussât les calomoies auxquelles il est exposé!.. » Mais, lui répliqua Robespierre, « ce n'est point par des ministres que vous êtes calomnies. » Le président coupa court à ce dialogue en rappelant Robespierre à l'ordre. comme pour donner une preuve de plus de sa déplorable partialité, et la clôture de la discussion fut prononcée.

En ce moment reparut Louvet; il avait, dit-il, une conjuration publique à dévoiler. Un profond silence se fit dans l'assemblee: curiosite chez les uns, chez les autres désir immodéré d'en finir avec un adversaire redoutable. On croyait peut être à quelque chose de serieux; chacun fut attentif. Résignons-nous donc à entendre l'écrivain favori des ruelles, le chantre lascrif des amours de Faublas, diffamer insulter pendant deux grandes heures l'intègre auteur de la Déclaration des droits de l'homme.

### XIV

Ce n'est pas sans tristesse que nous nous appesantissons sur ces débats navrants; mais il le faut, car ils sont le point de départ des plus horribles calamités. Ah! quand on songe aux déplorables conséquences de ces querelles intestines, on ne saurait trop maudire ceux qui les ont suscitées! Non, pour de simples questions d'amour-propre et d'ambition, jamais fureurs pareilles à celles de la Gironde ne furent déployées chez aucun peuple ni dans aucun temps.

Louvet ura de sa pocte un volummeux discours que depois longtemps il tensiten réserve, car ce n'est un doute pour personne à présent que l'affaire était un coup monté, comme le dit fort bien Legendre



sux Jacobina (1). Louvet en convist lui-même plus tard de la melleus grâce éu moade. Depuis longtemps, dit-il dans une réplique quéde degoùt la Convention refusa d'entendre sa dénonciation était préparés; nos Barbaroux l'avait prévens. Il s'était tu alors, espérant un avent nei-leur, jusqu'au jour où il avait vu Robes pierre « renouer ses inlims intrigues, et devant la Convention même poursuivre ses forfais, t. ». Or, comme on apu s'en rendre compte, Robespierre, depuis la grande attaque de Barbaroux, avait gardé un si ence à peu près complet<sub>1</sub>3, e., en combattant dans son journal le projet de loi sur la garde départementale, il n'était pas norts des bornes d'une poiémique courtoise. Mai à ne faut pas demander de la logique a ces enfants perdus de la Gronie.

Ouand on hit autourd'hut de sang-froid la Robes, servide de Louve. Inquelle, aureant l'expression de l'équitoble madame Roland, « nemot d'être proponcée dans un sénat qui eût la force de faire justice à . » on se demande comment une assemblée sérieuse a pû antendre jusqu 🛪 bout un pareil gal matian, et sa patience à Lécouter suffit à proise à combien de rivalités intérieures elle était travaillée. Ce morossi décismatoire, ampoulé, entrecoupé d'apostrophes et d'objurgations reuses çà et là avec un grand talent de rheteur, et pampenson catinquis d'essation contre Maximilien Robespierre, ne contenat que des allegtions vegues, des dénonciations no s'appuyent sur sucun document, tout cela noyé dans des phrases vides et sonores sur le despousme, et finissent per un trait de seltimbenque (5). C'était, en somme un ser d'accusation générale contre la commune du 10 août, coupable de se s'être pas complétement asservie à l'Assemblée legislative, ontre la corps électoral, coupable de n'avoir pas nommé les candidats giondans, contre le comuté de marveillance, contre Marat, contre l'année ministre de la justice Danton, et enfin contre Robespierre que, 💥 🖽

(1) Journal die Abrie et de la currespondence, aussire 295.



<sup>(2),</sup> A Maximilien Robespierre et à use repulsiter, 1 10. Elem se sentet ment et entre brochure personne l'incohérence et le debrailé des séées ches entre equie e mantague.

<sup>(5)</sup> Le journal de Brisset 'un-même le constate, et voice en quele termis more.

« Robispierre, ensevels soms le poice du prépris qu'il s'étret attré le quele foi qu'
avest pris la parelle. Entrespierre qui semblost s'êres apprécé enfin en se custament en vilocce, parett à la fribum. » (Patricie françois mandre 1178, du 31 octabre 1374 le Bemoires de matema Stalend, édes. Barrière et Rerville, t. 17, p. 162.

<sup>(</sup>b) Your comment s'anyones à ce sujet no journel chard pertons des fiqueties a En parlant de Marat l'ornieur emploje un de ces tours qui, pour être rengeré menquent lour affet. Il le qualifie d'abord, dant le moment, d'homme unique dans le fietes du monde, d'acfant perdu de l'anneutent; pau, l'ayant nemne, à aliantemple en a'écriant : Dien ' ju l'ui nemmé ' » Annelles pairistiques, passère 304, de 21 « tobre 1792, Carra, il est vrai, n'était pas à Paris à cette époqué, ce qui expet l'impartualité malative de cette feuille.

de ces tours familiers aux casuistes les plus retors, Louvet s'efforçait de rattacher directement ou indirectement à tous les faits qu'il denonçait. Revendiquant pour lui et pour ses amis la gloire de la journée du 10 août, journée à laquelle cependant les Brissot, les Vergniaud et les Guadet s'étaient montrés si mamfestement opposés, il essayait de rejeter sur ses adversaires, et cela avec la perfidie la plus étonnante, la responsabilité du sang de Septembre

En résumé, il accusait Robespierre d'avoir, aux Jacobins, exercé le despotisme de la parole; de n'avoir pas soutenu les patriotes qui, après le 10 mars 1791, s'étaient saisis des rênes du gouvernement, c'est-àdire les amis de Brissot; d'avoir permis qu'on le désignat publiquement comme l'homme le plus vertueux de France; -- c'était aussi le crime d'Aristide, selon certain bélitre d'Athènes, — de s'être laissé nommer officier municipal à la suite de la révolution du 10 août, après s'être en quelque sorte engagé à n'accepter aucune fonction et s'être démis de celle d'accusateur public, comme s'i, y avait quelque rapport entre une place targement sala ice et la fonction d'officier nu ricipal; d'avoir, comme tel, vou u dicter des lois à l'Assemblee législative, et menacé de faire sonner le tocsin si, conformément au désir de la commure, elle ne changealt pas l'ancien directoire du département en simple commission des contributions publiques ; d'avoir accusé les plus digres représentants du peup e d'etre vendus à Brunswick, d'avoir enfin mirché à grands pas vers ce pouvoir dictatorial, où, ajoutait-il, l'attendatent plusieurs hommes de cœur qui avaient juré, par Brutus, de ne pas le lul bisser plus d'un jour. Quant au crime de Septembre, Louvet, moins affirmatif que son compère Brissot, n'osait aller jusqu'à en rendre Robespierre personnellement responsable; seulement il le jetait, comme nous l'avons dit, à la tête de tous les adversaires de la faction girondine, à laquelle il réservait comp aisamment toute la gloire du 10 août. Ce singulier acte d'accusation concluait à l'examen de la conduite de Robespierre par un comite, et à la mise en état d'accusation immédiat de Marat (1); Danton était épargne. Peut-être espérait-on encore l'enrôler dans la coterie?

La lecture de ce tissu de mensonges et de calomnies froidement méditées fut très-favorablement accueillie; Louvet quitte la tribune au milieu des app audissements, et l'impression de son discours fut décrétée séance tenante (2).

<sup>(1)</sup> Le discours de Louvet se trouve in extenso dans le Journal des débats et des décrets de le Concention, numéro 41.

<sup>(2)</sup> Accesotion centre Maximilien Robespierre, par J.-B. Louvet, in-Be de 15 p. (de Imprimerio nationale).

Ce fut au milieu de l'emotion générale que Robespierre se présenta à la tribune, pon pour répondre tout de suite, mais pour demander à la Convention de fixer le jour auquel il serait entendu. Il aurait certancment pu, avec sa faculté d'improvisateur, pulvériser d'un coup ce réquisitoire si laborieusement échafaudé; mais il voulut sans doute laisser à l'opinion publique le soin de faire justice elle-même des exagérations de son accusateur, et en cela il se montra fort babile. Comme les marmares l'empêchaient de parler : « Citoyens, » dit-il d'une voix forte, « je vous demande la parote par un décret qui me l'assure, ou que vous rendiez contre moi un décret de proscription. » Quelques murmures accueillirent encore ces paroles, mais lui, sans se troubler: « Mon intention n'est pas de répondre en ce moment à la longue diffamation préparée dès longtemps contre moi. Je me hornerai à faire une motion d'ordre que la justice nécessite... Je demande un delai pour examiner les inculpations dirigées contre moi, et un jour fixe pour y répondre d'une manière satisfaisante et victorieuse 1). » « C'est juste, c'est juste, la écrièrent d'une voix presque unanime les membres de l'Assemblée : et sur la proposition de Robespierre, la Convention décréta qu'il sera t entendu le lundi suivant, 5 novembre (2). Il etalt six heures du soir quand fut levée cette longue et dramatique séance.

### XV

Cette lutte prodigieuse d'un homme isolé, vivant à l'écart, étranger à toutes les intrigues, n'appartenant qu'à un parti, celui de sa conscience, a certainement une grandeur qui a échappé à une foule d'historiens intéressés à rapetisser Robespierre (3). Les Girondins, aveuglés par la hame, ne virent pas que leurs traits s'émoussaient impuissants, par la violence même de leurs coups, et qu'au lieu d'écraser leur victime, ils allaient la grandir. Le peuple de Paris, sur lequel leurs ca-

<sup>(1)</sup> Journal des débats et des décrets de la Convention, numéro 41, p. 768.

<sup>(2)</sup> Louvet a écrit dans ses Mémoires : I 'accusation que j'intental contre la produiet le plus grand effet; cinquante députés attentèrent les attentats que je tappelus, et dont le mondre devoit conduire cet homme à l'échafond. Le Rehe crut se dernière houre arrivée; il vint à la tribune une demander gesce : [p. 52]. Cels ne donne-t il pas bien le mestire de la niamerie de ce brouillen?

<sup>(3)</sup> Il sernit injuste d'oublier que Tisset, MM. Esquires, Lamartine et L. Blanc out point sons les couleurs les plus visses cette luite héreique de Robespierre contre la Gironde.

lommes ne pouvaient avoir prise, se passionna pour Robespierre, dont la popularité s'accrut encore de la persécution à laquelle il était en butte.

Le contre-coup de la séance conventionnelle devait nécessairement se faire sentir avec beaucoup de violence aux Jacobins. Appliyant la motion d'un membre incouns, Bentabole demanda tout d'abord la radiation de l'ouvet. Mais, selon Legendre, il valait mieux ajourner la decision de la société au jour où la Convention elle-même aurait prononce; car, dit-il, ail est impossible que dans un pays libre la vertu succombe sous le crime. » — Et lui-même, s'en doutait-il alors? élait destine à être un des assassins de « la vertu. » Fabre d'Ég ant ne réclama un delai pour Louvet. Mais en même temps il montra très-bien combien la peur de laisser échapper Babespierre avait mis l'accusateur en contradiction avec lui-même. Louvet, en effet, s'étant rappele qu'un jour Guadet avai, naivement engagé Robespierre à se condamner h l'ostracisme pour se puur « d'être l'adole du peuple, » avait proposé, lui, à la Convention de rendre, comme dans l'ancienne Grèce, une loi de bannissement contre tout homme dont le nom aurait été un sujet de division entre les citoyens, de manière à pouvoir proscrire Robestierre pour ses vertus si l'on ne pouvait le punir pour ses crimes. Après avoir signalé cette contradiction au moins singulière, Fabre demandait à la société d'inviter Pétion à se porter comme médiateur entre les adversaires. Il avait été témoin de sa douleur à la Convention en présence du acandale soulevé par ses amis de la Gironde, et il croyait pouvoir répondre que l'ancien maire de Paris ne se laisserait pas détourner par les imrigants.

Hélas! il connaissait bien mai Pétion Merlin (de Thionville), qui soupçonnaît sans doute ce qu'il y avait de faux et d'indecis dans ce caractère masqué sous un air de bonhomie, s'opposa vivement à cette idée de prendre Pétion pour juge entre Louvet et Robespierre, « entre les principes et l'erreur. », Petion n'était-il pas fadable? « Eh! où en serions-nous, » s'écria-t-il, « s'il venoit à diverger. » Petion n'était-in pas le commensal assi lu de Roland! Ne recevait-il pas intimement Brissot, La Source, Vergniaud, Barbaroux? Une pareille mesure lui paraissait donc de nature à avilir la société, à compromettre les principes ; à sa voix, elle fut repoussée au milieu des plus vifs applia missements. L'événement ya prouver tout à l'heure à quel point Merlin avait raison (1).

Robespierre jeune monta à son tour à la tribune, tout ému des périls dont son frère était environné. « Citoyens, j'ai eu un grand effroi, il me

<sup>(1)</sup> Journal des dibate et de la correspondance de la Societé des Jacobine, numbro 292.

gemblost que des manssins allaient poignarder mon frère. » Autour de lui, dans la Convention même, il avait entendu des hommes a'écrier que Robe pierre ne pénnait que de leurs mains. Et rela au moment où les ennames de son frère, maîtres du pouvoir législatif et du pouvoir exéputif, disposaient de toutes les ressources de l'État. En présence de lant de forces coalisées contre elle, i innocence triompherait 4 elle ? D était bien permis d'en douter quand on songéait qu'un roman, un tiass. de mensonges, avait été écoute du premier mot jusqu'à la fin, et même appiaudi, Mais, ajoutait il, « que l'insocent succombe, la liberté ne perma pas, elle ne tient pas a un seul homme. » Puis, presant à partie les persecuteurs de son frère, il racontait qu'en sa présence Anacharsis Cloots dunt à Potion et à Danton qu'il était obligé de rempre des lances chez le ministre de l'intérieur pour l'unité de la Republique. C'est d'ailleurs ce que Cloots va longuement développer dans sa célèbre. brochure Ne Roland ne Marat. Danton lui-même, et: pieine Couven tion, avait formeliement accuse Boland d'avoir songé, dans les moments de crise, à transporter le gouvernement autre part qu'à Paris, Les continuelles déclamations des Girondias contre la capitale contribuèrent. singulièrement à fortifier cette opin on qu'als voulaient rompre l'uraté. de la République, et, pour avoir avec tant d'achargement et de haine poursuivi des plus absurdes accusations at des plus noires calomines. des patriotes de la trempe de Robespierre, ils vont entendre, à leurlour, gronder autour d'eux de terribles accusations, et ils finaront par être victimes des passions violentes qu'ils ont eux-mêmes déchafnees

Après Augustin monta à la tribune un homme dont Robespierre avait tanc l'enfant sur les fonts de byptème, c'était Deschamps, la marchand mercier de la rue Bethisy. Il venait dénoncer un membre même de la somete que, la veille, dans un restaurant, avait dit hautement qu'il faliait se débarrassier de Hobespièrre et de Marat comme de la personne du ci-devantroi, et que depuis longtemps on se serait défait du premier s'il n'etait pas toujours entouré de coupé-jarrets. Et apercovant l'homme auquel il faissit allusion : « C'est Boumier, le voila, » dit-il, « qu'il réponde. »

Patriote sincère, Baumier, comme tant d'autres, avait été circonvenu par les intrigants de la faction gironoise. Après avoir rappelé les nombreux ouvrages publiés par lui en faveur de la liberté, ses discours pleins de patriotisme, Baumier ma le propos qui lui était attribué; mais, sur la foi du serment. Deschamps attesta la vérité de sa dénoutiation, et déjà la radiation de Baumier était réclamée de toutes parts quand Rolespierre intervint. Au nom de la patrie, il cusjura ses concitoyens d'anjurer toute discussion personnelle; et, sur sa demande, la société passa à l'ordre du jour (1)

il faut dire un mot de ce que les farceurs ont appelé et appellent encore les Gardes du corps de Robespierre, mot emprunté au vocabulaire de Louvet (2). Il y a à cet égard une legende qui-mérite d'être rapportée. En le voyant perpétuellement en butte aux menaces d'une coterie puissante, de genéreux citoyens resolurent de veiller mystérieusement sur ses jours et de lui faire un rempart de leurs corps contre les poignards des bravi de la Gironde ou de l'aristocratie ; car, si un langage était b en propre à provoquer quelques fanatiques à l'assassmat, c'etait. celui du tendre auteur de Faublas. On cite, entre autres, un fort de la ha le, homme d'une vigueur peu commune, qui, à la nouvelle des dangers dont paraissait environné Robespierre, prit avec lui-même l'engagement de veiller à la sureté du représentant menacé. Chaque matin, armé d'une grosse canne, il allait l'attendre rue Saint-Honoré, le suivait à distance jusqu'à la Convention, et, le soir, ne le quittait que lorsqu'il l'avait vu rentrer dans la maison de son hôte (3). D'autres partagèrent ce devouement obscur, ignoré de Robespierre, par exemple l'imprimeur Nicolas et le serrurier Didier, ami de Duplay. Quant à lui, il ne connut même pas la vigilance assidue dont il était l'objet de la part de quelques amis connus et inconnus. Tels étaient ces fameux gardes du corps de Robespierre : de braves gens bien désintéresses, et dont, après Louyet et le facétieux Courtois, se sont moqués ces plaisants de l'histoire qui, en revanche, ne manquent pas de s'incliner, pleins de respect, devant les prétoriens des majestés royales.

# XVI

Cependant les Girondins commençaient à n'être pas sans inquétude sur les résultats de leur croisade contre Robespierre. Ils avaient espéré l'emporter de haute lutte, et compté que l'Assemblée, cédant à la force de

T. 11.



<sup>(1)</sup> Journal des débate et de la correspondance, numéro 293. Voici comment un jourgal gironden s'explique sur ce fa t : « Baumier veut s'excuser, le tonnerse des tribunes le menace on propose de le rayer mais Robespierre, en ennemi généreux, demande sa grâce, il l'obtient : Courrier des quatre-v agt-trois département, numéro en les novembre 1792.

<sup>(2)</sup> A Maximilien Robespierre et à ses royalistes, p. 23.

<sup>(3)</sup> Ce fait cite par M Faquiros, dans son Histoire des Montagnards, lui a eté communique par notre illustre sculpteur David (à'Angers)

la coalition, frapperait leur ennemi sans l'entendre, comme dans la suite devaient l'obtonir de la Convention les Thermidoriens plus heureur. Cet ajournement à huitaine leur donnait à penser. Ils essayèrent de brusquer les choses. Leurs journaits portèrent aux nues le discours de Louvet (1). Seule la Chronique de Puris garda le scence. Placé entre la cause de la justice et les foreurs de ses amis, Concorcet prit cette fois parti pour la première. Mais Girey-Dupre, mais Gorsas a'en donnément à ceur jois (2); il failait perdre Robespierre dans l'esprit des départements.

Le lendemain même, 30 octobre, Buzot reproduisait son projet de lus contre les écrits séditions. Banieul, no le trouvent point encore assez arbitraire, voulait que parmi les provocateurs au meurire ou engioblit ceux qui, par affiches, imprimes ou de viva voix donnersient à entendre, etc. Ducos, indigue, demanda le renvoi de cette motion au

(I.M. Machetet (I. I) p 470) traure que Bramot se montra froid dans non parend, entrante el la floiremere de la Louvet a'eû, pas en toute son approbation. Vite surrans e Patronie français a None nous propissons de pendre con pte cu "excellent cassours du courageme Louvet, que a formellement dénoncé Roberpière s leumero 1,77, du 30 actobre 1792), et le leutement — Louvet a parentre un discours qu'il est impantit le dina intre parce que tout y étest égulement fort, synément bonn, si l'elequement de l'entre en aute un aixent de son sourage » (namero "I"). Que veut com de parent. M. Michelet?

(2) De sone es journalistes groudins qui rendrent occupte de l'artaque de Loures contre Robespier v. il men est pas un qui est apporté dans la reproduction des débats plus de mai vaire fet que le députe garendan tornes. Du comp. Ermest et urey-Durse ne treaverent dépassés. On peut vour dans son manière du 31 ectobre 1792 junqu'es peut aliet le cytame du mensonge. Il a ctent, a ses computames sur les prandque de libele de Louvet on cet Arétin de la Girande a rigin e a jeur la fice de ses utierms ren la ming des journess de Septembre, comme et lui Girane, — il n'y avait pas alors insurére ces atrons journess comme un acts de junties. Cette liche palisodie lus attres du mete, d'assez demgrésules représables. Ut pour un let dans le journe de Maret la lettre suivante « Am du peuple, je ne un con pas pas constitut le nomme Girane, in lime libeland de la faction des commes d'écut veurin le Pétion, Jemenné. Verguiand et tousdet, qui se sont si longtemps dochainis ceutre le manager du 2 apprendre, a l'impodence de décimer avec ens tartafes, luqui éteit l'un die vannaceurs de ces journoise terribles, l'un des juges populaires de la Considergarie.

« La dimanche P coptombre, à 11 houres du mater, il était au Palais-Royal, avec des values d'ex-ambles à précher le crantacre au mitten les groupes, et deux la mit du même jour, sur les deux houses, a d'ont à l'envers, je peut et égrégaint les returns. Je date à se cublices d'esse user ses fintes je peut les en deman des peuton pardieurs.

a Signa Lincolne, de la castion du Louvre. « (Journal de la République française mundra 190) —Garage, à force de calemnaer les sutres, n-t-il fini pur être les suème le prote d'une noire calemnae ? C'est ce que nous graceurs, et ce que nous n'avons pas à recturber qui qui est cartain, n'un que, comme mem l'avons démuntré dans nous procedent levre, il fet l'un des thursfernires des massacres, et qu'il hilans. Boissé el avoir écrit qu'il fallait peter un voile sur la journée du 2 appendires.



grand inquisiteur et un article additionnel pour l'aute-de-fé (1). On voit où les Girondins en arrivaient, dans leur désir immodéré de sauve-garder le pouvoir dont ils étaient malires, et quel respect ils avaient pour la liberté, que finissent toujours par détruire les lois censement destinées à réprimer la liceure. Le vrai parti de l'ordre, auquel appartenait Robespierre, n'eime pas la liberté transformée en bacchante, mais il déteste les lois de rigueur édictées contre les écrits sediteux, car il sait combien est élastique ce derrier terme, et à quelles interprétations dangerauses pour la liberté il pout prêter. D'obsorvations assez étendues présentées par Lepeletier, il résults clairement pour tous que Buzot, Roland, Bailleul et leurs amis laissaient soin derrière eux les reacteurs du comité de révision de la Constituante. « La liberté de la presse ou la mort! » a'écria Danton d'une voix tonnante aux applaudissements de la plus grande partie de l'Assemblée.

Mais les Girondans n'étaient pas hommes à abandonner et façilement la partie. Barbaroux rentra dans la lice, et apres de longues considerations tendant principalement à prouver la nécessité de casser le conseil général de la commune et d'établir à sa place une commission provisoire nommée par le directoire du département, - ce qui, par parenthèse, était un assez violent déments donné au principe de l'élection par ce fervent républicain de la Gironde, - il reprit contre Robespierre sa thèse du 25 septembre dernier, accruede toutes les inventions plus ou moins absurdes dont Louvet avait émaillé son discours. Pour le coup, la patience de la Convention se lassa; les Girondins finisazient aussi par trop laisser passer le bout de l'oreille, « Nous demandons une seconde lecture du rapport de Louvet, » s'écrièrent à la fois plusieurs membres. Après des observations réstérées, le président, qui la veille avant mis tant d'acharnement à empêcher Robespierre de repondre à une instruction perfide de Roland. - c'était Guadet, - voului bien s'apercevoir qu'en effet Barbaroux était fort loig de la question, et d'un ton presque affectueux : « Barbaroux, on m'observe et je vols effectivement que vous n'éles pas dans la question (2). » Mais, tout en réservant pour un autre jour ses dénonciations contre Robespierre, l'ardent Marseillars continua sa diatribe, et. comme un mensonge de plus ou de moins ne lui coûtait guere, il prétendit que la section des Piques, présidée per Robespierre, avait invité la commune à envoyer à chaque municipalité, non pas un, mais vingtquatre exemplaires d'un arrêté municipal cassé par la Convention et

(2) Ibid.

<sup>(1)</sup> Voyes le Fenilter du 1º novembre 1792

par lequel le conseil général avent protesté contre la formation d'une garde départementale autour de la Convention. Or, non-seulement Robespierre ne présidant pas sa section (celle de la place Vendôme, devenue section des Paques), mais, depuis l'insverture de la Convention, il n y avait pas paru, comme nous l'avons démontré plus haut (1). L'Assemblée, sans s'occuper davantage du projet de loi de Bacharoux, se contenta de mander à la barre dix membres du conseil général qui avait inculpés le ministre de l'interieur, toutefois elle ne donna pas de suite à l'accusation, désarmée qu'elle fut le lendemain par d'assez plates explications de Chaumette, orateur et futur procureur de la commune.

En même temps, et pour avoir des hommes sars à leur disposition, les Girondins, de leur autorité privée, faissient venir des départements une massa considérable de recrues et de gardes nationales, soldats indisciplinés qui, appelés dans la capitale, sous le pretexte de rétablir le calme, y répardment l'inquiétude et le désordre. Le n'étaient plus les soldats de la patrie, c'étaient les soldats d'une faction. Dans les villes où ils séjournaient en passant, iis se disaient destinés à contenir à Parisle parti de Marat et de Robespierre (2). C'était, en effet, une tactique des Girondina, tactique odieuse, d'accompler désormais les poms de ces deux hommes, de caractère si d'iferent, et si etrangers l'un à l'autre. Les sections a'émurent de voir dans Paris un tel rassemblement de troupes anattendues, et elles se plaignirest au nouveau ministre de la guerre, Pache, qui, depuis peu, avant remplacé Servan, Pache, sur lequel la Gronde avait compté comme sur un instrument docite de ses haines, repondit qu'il a'avait pas appelé de troupes à Paris, qu'il ne connaisaut aurune cause qui y rendit feur présence nécessure, et que le preguier ordre qu'elles recevraient de lui serait celui de leur départ, parce que ce n'était pas le moment d'enchaîner ioi le courage des legions de la République (3). Mais dejà la capitale était inondée d'hommes armés, tout pleins des passions de ceux qui les avaient mandés.

Dans la journée du 3 novembre, des dragons de la liberté et des fedérés, au nombre de six cents environ, parcoururent la ville au gallop de leurs chevaux, le sabre nu à la main, en poussant des clame irs menaçantes contre les patriotes éésignés à leurs vengeances par les



<sup>(1)</sup> On voit d'on est verue l'erreur lu trop créunle M. Michelet. Mus, déparanté toujours le but, l'illustre histories a aftr bie à Robespierre le «vième (p. 467, cc que Barbaronne n'avait du moins son mettre que sur la compte de la section tout entière

<sup>(2)</sup> Luttre de la Société d'Auxerra à la Société de Paris. Journal des débats et de la correspondance des l'asobins, numéro 206.

<sup>(3)</sup> Voyes le letre de Pache aux nomitres du cosset général de la commune, dans le Mondeur de S novembre 1772

Roland et les Barbaroux. Sur les boulevards, devant les cafés, ils s'arrétaient et chantaient des couplets de circonstance dont le refrain, qu'ils répétaient à tre-tête, était :

> La tête de Marat, Robespierre et Danton, Et de tous ceux qui les défendrent, O gué!

Du récit d'un journal du temps, assez peu favorable d'ailleurs à Robespierre, il semble résulter que la plupart de ces soldats étaient avinés. Ils quittaient la table pour aller crier par les rués : « Vive Roland! À la guittorine Romanierre I Point de procès au roi (1)! » Qui les avait payés!

Denoncés le soir aux Jacobine par Bentabole et par quelques autres membres, ces faits y excitèrent de légitimes colères ; mais combien elles restaient au-dessous des fureurs de la Girondel Qu'on lise le compte rendu des débats de cette séance dans un journal complétement hostile à Robespierre, paye et rédigé par ses adversaires, et l'on verra de quelle gravité demeura enveloppée l'indignation de cette société, si calomniée elle aussi (2)! Et qui n'eût partagé cette indignation quand on set que le m matre de l'intérieur, s'autorisant d'un decret qui lui permettait de répandre les bons ouvrages aux frais de l'État, venait de faire tirer à quanze mille exemplaires le discours de Louvet, et de l'envoyer dans tous les départements avec l'odieux pamphiet de Brissot (3) ? Or, la Convention avait bien décrété l'impression du discours de Louvet, mais nonpas son envoi aux départements, voulant, pour rendre toutes choses égales, attendre au moins la justification de Robespierre. Aussi entendit-on Thuriot s'écner que s'il était prouvé qu'au mépris du vœu formellement exprimé par la Convention, Roland eût fait distribuer le dis-

<sup>(1)</sup> Revolutions de Ports, numéro 174, p. 295.

<sup>(2)</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Société des Jacobins, numéro 295

<sup>(2)</sup> Voyes à ce sujet les réficuions des Révolutions de Paris, numére 174, p. 295. Quant au libelle de Brusce, intutule : A tous les Républicaies de France, et autres écrits groudus, voies une faible partie de ce que Roland pays de son propre aveu : « Au citayen Lepage, pour 600 exemplaires du numére 116° du Patriote françois, pour 600 exemplaires du numére 1219; pour 1500 exemplaires de l'adresse à tous les républicaiss, et pour 1000 exemplaires de la Réponse à (touts, 1200 livres, » Ainsi tel était l'emplei que le certarez Ruland faisait des fonds de la République, et le trésor était aux abois. Voyes ce curious comptarendu de Roland, aux énigrements historiques, dans les Mémoires de modome Roland (t. 11, édit. Barrière et Bervule, p. 35° et suivantes). Et il est bien évident que Roland n's pas énoncé la dixième partie des fonds qu'il conmers à est odieux colopriage.

cours de Louvet, il fallast poursuivre et punir Roland. Et sur-le-chame Merlin (de Thionville) déclara tenir de l'imprimeur lui-même, de Baudonn, que, par l'ordre du ministre de l'intérieur, on avait tiré quinte mille exemplaires du discours de Louvet, et que le bon en avait été remis aux commissaires de la salle,!) Eh bien! je le démande à tous les hommes impartiaux, as sujourd'hus même, à l'haute où j'étris ces lignes, un mipastre se permettait un acte analogue à celui du vertaeux Roland, s'ilemployant les fonds de l'État à répandre à profusion dans nos communes up odieux libelle contre un membre du Corpa législatif accusé par un de ses collègues, si par là enfin il le désigna ti ouvertement a di ressentiments des esprits trop crédules, et peut-être au poignard de quelque fasatique, n'y aurait-il pas contre lui un déchalaement universel? Et pourtant nous n'avons point la prétention de vivre sous un régime de liberté. Helas! en quelles mains était tombée la Republique française ! En vérité, je le repète, quand après cela je vois des gens s'étonner hautement de l'opposition faite au ministre flotand par les démocrates de 1792, je me dis que ces gene-là sont ou bien nails ou bien ignorante

Robespierre jeune dénoi ça toutes des manœuvres comme étant destinées à abatire le courage des amis de la liberté. A Paris on opposait des barooneties aux patrintes; dans les départements on les combattait par d'affreux libelles. Saint-fust paret aussi à la tribune, le cœur ulcéré des persecutions dirigées contre I homme auquel l'attachait si étroitement une admiration sincère. Car la vertu, comme le vice, a ses prosélytes. Et certes, Saint-Just n'était pas d'une trempe à se laisser subjuguer par un esprit médiocre ou à servir des intertions liberticides, même ches son plus cher ami. Il ne savait quel coup se préparait ; mais ces agitations de la capitale, ces troupes inconnues qui la sillonnaient en tous sens, tout cela lui semblait horriblement suspect. « On propose des accurations contro des représentant du péople, a disat-il, a encore un moment et l'on proposera de juger le peuple, et Barbaroux donnera des conclusions contre le souverain » Et il laissant échapper cette parole magnifique : « Quel gouvernement que celui qui piante l'arbre de la liberté sur l'échafaud et met la faux de la mort entre les mains de la los! » Il no so doutait guère alors combien fatal et contagieux serait l'exemple des Girondins; car, et ce sera leur tache éteruelle, ce sont sux, les insensés ! qui ont poussé la Convention à porter la main sur ses propres membres.

A que ques estoyens que metalient en avent des moyens de conci-

<sup>(</sup>I) Jewand die débou at ée la correspondence..., 2000ère 396. Séance du S'arrundur.

liation, Robespierre jeune répondant: Il n'y a point d'entente possible entre des hommes voulant la Révolution pour leur profit et des patriotes divisés d'opinions et quelquefois de principes. Au milieu de ces partis divers, l'innoceuce succomberait peut-être, « mais, » répétant-il mélancoliquement, « citoyens de Paris, soyez calmes, laissez sacrifier Maximilien Robespierre, la perte d'un homme n'entraîners pas la perte de la liberté. » Des voix nombreuses se récrièrent, assurant qu'on ne laisserait pas sacrifier un tei homme. Robespierre sera jus-tifié, s'ecria Legendre, et il compara à une goutte d'huile nageant sur une masse d'eau sans la troubler, la promenade furieuse des dragons et des fédéres au milieu des rues de la capitale (1). Ce qui voulait dire que les citoyens de Paris ne se laisseraient pas intimider Prochain en effet était le troumphe de Robespierre, car on se trouvait au soir du dimanche à novembre, et le lendemain était le jour fixé par la Convention pour entendre sa réponse à Louvet.

# XVII

Cette réponse était attendue comme un événement; amis et ennemis éprouvaient une égale impatience, les uns inquiets du résultat d'une cause si juste pourtant, les autres croyant déjà peut-être tenir la victoire, et n'ayant rien négligé pendant les huit jours qui venaient de s'écouler pour assurer la perte de leur adversaire. La veille même, une députation de fedérés était venue dire à la Convention qu'un certain nombre de ses membres étaient désignés aux poignards « des proscriptions tribunitiennes (2), » et l'on avant voté l'impression de l'adresse des fédérés.

Une multitude de citoyens avaient passé la nuit aux portes de la salle pour entrer les premiers 3), et une fouie immense encombrait les abords de la Convention dans la matinée du 5. De fortes patrouilles sillonnaient la terresse des Feuillants, comme si l'on se fût métié du peuple, comme si l'on eût redouté quelque entreprise de nature à peser sur la décision de l'Assemblée &'. La séance était présidée par Herault-

<sup>(1)</sup> Journal des débats et és la correspondance, numbro 296

<sup>(2)</sup> Journal des débats et des décrets de la Committon, numéro 47.

<sup>(3)</sup> Révolutions de France et de Brahant, et des reyaumes qui arborent la coourde nationate mériterent une place dans les feutes de la liberté, par Camille Domusulius et Merlin (de Thionville), numéro 25.

<sup>(4)</sup> Revolutions de Paris, numéro 174, p. 295.

Séchelles. C'était déjà une garantie que l'orateur ne serait point systématquement interrempu dens sa justification. Quand le président annonça que l'ordre du jour appelait la ducussion sur la dénonciation de Louvet contre Robespierre, une sorte de friscon involontaire parcourut touts la salle; les citoyens garnissent les tribunes ne putent retenir leure appliculessements, et le président dut les reppeier à l'ordre et au respect (1).

a Citoyens délégués du peuple, a dit Robespierre en commençant, e une accusation sison très-redoutable, au moins très-grave et très-solennelle a été intentée contre mos devant la Convention nationale; j'y répondrai parce que je ne deis pas consulter ce qui me convient le mieux à moi-même, mais ce que tout mandataire du peuple doit à l'intérêt public. I'y répondrai parcequ'il faut qu'en un moment disparoisse le monstrueux ouvrage de la calomnie ai laborieusement élevé pendant plusieurs années peut-être, parce qu'il faut bannir du annetuaire des lois la haine et la vengeance pour y rappeler les principes et la concorde. Citoyens, vous avez entendu l'immense pluidoyer de mon adversaire; vous l'avez même rendu public per la voie de l'impression; vous trouveres sans doute équitable d'accorder à la défense la même attention que vous avez donnée à l'accusation.

Pris, répondant tout de surte au reproche d'espirer au gouvoir suprême, dictature, triumvirat ou tribunat, car l'opinion de ses adversaires no lui avait pas paru bien fixée sur ce point, il rappelait que le premier dans ses discours et dans ses écrits al avast réclamé une Convention nationale comme le seu, remêde aux maux de la patrie, et qua cette proposition avait eté désoncée comme incendiaire par ceux qui aujourd'hui se proclamaient les fondateurs de la République. Et par quelle voic se serait-il frayé un chemm vers la dictature? Où étasent ses armées, ses trésors, les grandes places dont il était pourvu pour maltriser Page et les départements? Toute la pussance enécutive ne résidait-elle pas au contraire dans les mains de ses adversaires? Il aurait donc fallu démontrer qu'il était completement fou; mais alors comment des geus sessés se serment-ils donné la peine de composer tant de discours et d'écrits, auraient-ils déployé tant de moyens pour le présenter à la Convention et à toute la France comme le plus redoutable des compirateurs?

l'apparent ensuite un à un tous les faits articulés contre lui par Louvel, il répondit de la façon la plus précise, comme pour mieux contraster avec l'attaque, où tout était à desseus si mageux et si entorti.lé. On



<sup>(</sup>f.) Menferer du @ geregnben 1742.

avait essayé de l'écraser du nom de Marat, en le rendant responsable de l'élection de l'Ami du peuple; nous avons dit déjà de quelle faton. victorieuse il répondit à ce chef d'accusation au moins étrange (1). Il se montra certainement supérieur à Danton, en ne sacrifiant pas làchement Marat aux ressent ments de la Gironde Comme on l'a vu il s'expliqua sur son compte, sans en dire ni plus de bien in, plus de mal qu'il n'en pensait, car, put-il ajouter suns crainte d'être démenti, « je ne sais point trahir ma pensée pour caresser l'opinion générale. » Louvet lui avait fait un crime d'avoir mal parié de Priestley qu'avait renducher aux patriotes français la persécution dont le célèbre docteur avait éte l'objet en Angleterre ; il opposa à cette assertion un démenti forme... et pourtant il out ou quelque droit d'en vouloir à ce savant étranger. En effet, circonvenu par la Gironde, Priestley avait, dans des lettres soigneusement répandues par Roland, rabáché contre lui les déclamations calomnieuses des orateurs girondins. Pour en fluir avec Marat, dont on essayant de le rendre solidaire, il demandant si son amour et ses combats pour la liberté depuis le commencement de la Révolution ne lai avaient pas auscité assez d'ennemis sans qu'il fût besoin de luiimputer encore des excès qu'il avait évités et des opinions qu'il avait lui-même condamnées le premier

Quant au singulier reproche d'avoir exercé aux Jacobins un despotisme d'opinion, c'était certainement la plus bizarre accusation qu'un ami de la liberté pût élever contre un citoyen; car enfin cet empire appartenait à tout homme qui énonçait de grandes vérilés, à la raison éterne le et à tous ceux qui voulaient écouter sa voix. Pour lui d'ailleurs, depuis la journée du 10 soût, il n'avait pas assisté plus de six fois aux séances de la société; et si le reproche portait sur l'époque antérieure, c'était donc le procès qu'on faisait à la révolution même du 18 août, puisqu'elle avant été provoquée et avancée par les discussions journalières dont cette société avait été le théâtre. Mais dès le mois de janvier précédent la lutte avait déjà éclaté entre lui et ses dénonciateurs. Elle était née à l'occasion des débats sur la guerre, et l'on n'a pas oublié peut-être combien moderée avait été la conduite de Robespierre à côté de celle de ses contradicteurs irrites de la supériorité de leur adversaire. De quel droit, disait Maximilien, venalent-ils demander à la Convention de venger les disgrâces de leur amourpropre? Cette haine monstrueuse des Girondus coutre Robespierre avait uniquement sa approe, - nous le prouverons tout à l'heure par leurs propres aveux, — dans les échecs successifs qu'ils avaient subis

<sup>(1)</sup> Yoyez le l'ere précedent,

au club des Jacobins. « Soyez au moins aussi généreux qu'un roi, » feur disait-il ironsquement, « imitez Louis XVI, et que le légule.our aublie les injures de M. Louvet. »

Un des chapitres les plus travaillés du discours diffamatoire de Louvet était ce, ui qui concernsi. la conduite de Robescierre au seis du conseil général. Il lui avait reproché jusqu'à la manière dont il s'était présenté dans la mile du conseil, et il avait vu une preuve de ses prosem de dictature dans son affectation à danger ses pes vers le bureau; car teile était la puéritité de la piupert des arguments de l'auteur de Foublas. Il fallut que Robespierre apprit à la Convention que se, en effet, en arrivant dans la salle du conseil il avait dirigé ses pas vers le bureau, c'était afin de faire vérifier ses pouveirs (1). Ayant à defendre les actes de la commune, calomniés et defigurés par Louvet, il s'effaça. noblement, et, ne voulant pas pretendre à une giore à laquelle il n'avait pas druit, il so réjueit de ce qu'un grand nombre de citoyeus avaient mieux que las servi la chose publique. Il se consolait du restaen pennant que les intrigues disparakraient avec les passions qui les avaient enfantées, tandis que les grandes actions et les grande caraçtères surnagerment seuls dans l'ovenir. Impossible de mieus pembre, d'expliquer paus nettement les suites de la revolution du 10 noût. Apres eveir declare bien hautomont, et sans que persoane élevât la reix pour le contredire, que jamais au sein du conseil genéral il n'avati apportent à aucune espece de commission, qu'il ne s'était méié es sucune manière à aucune opération perticulère, qu'il n'avait pás un seul restant présidé la commune, et que jameis il n'avait es la groundre relation avec le cognité de surveillance tant calografé (2), il

<sup>(1)</sup> Louver, dans en répaque introdée : A Matember. Interporve et a ses reputats, réplique non proposeus mois remandre à professeu, le minima sur es que Mobiepeuse étal resté au burnes, et il trouve des nors de décinteur dans la façon infine doct que your mobiles parcoument l'exemise de la salie qu. (3). Un cro-rait à princ à de parailles inspires, et en ce les svait pas sous les your, reproductes par l'impression.

<sup>21</sup> M. Michelet an vost dans an magnifique platdevar de Robespoere, as forme, in not, is recepte et as modéré, que a me l'umble et hab la acologie e blass ce qui est plus grave, as déplorable partialité l'entrabre max renjorcures les peus boancades pour ne pas dues plus. Avec ce tem tranc-ant que n'appartient qu'h les, il prétend que Robespoerre e merité hardiment out dons pourus » g. IV, p. 481)—au pressor hou, parue qu'à avant declaré n'eve r'jamais cu la misabre relation avec le countré de mir ell innex de la commune. Cr, octe édela acion que presence a un contradire, pas sobre Lesvot, dans le plus afficies libelle qui se pares amagnes (d'Harimière Robesporre et è ses regulates, voyes, p. 81, le passage et il parle de l'introduction de Marié par l'une en comité de parter lance)—active déclaration de-ja, M. litte sent u un le wins movinge de la révequer en donte. La sur que se fande-t-al passe vela l'our mique. Punte e mater le mos de des la mission Dupay, » il qui transmité chaque matin temp premiers le met d'ordre à la missem Dupay, » il qui transmité finabett que sur cent témospe M. Michelet pe querre pus la peute de sons

répondait cette fois comme ce consul de Rome accusé par C odius d'avoir violé les lois en étouffant la conjuration de Catilios : « Je jure que nous avons sauvé la patrie. » On s'é-ant plaint de quelques arrestations filégales, comme su en temps de révolution il était possible d'apprécier. le code crammel à la main, les précautions existees par le salut public. Pourquoi ne pas recueillir aussi les plaintes de tous les écrivains royalistes dont les plumes s'étaient trouvées brisées? « One ne nous reprochez-vous, » continuait-il » d'avoir consigné tous les conspirateurs aux portes de cette grande cité? Que ne nous reprochez-vous d'avoir désarmé les citoyens suspects? d'avoir écarté de nos assemblées les ennemis reconnus de la Révolution? Que ne faites-vous le procès à la fois et à la municipalité, et à l'assemblée électorale, et aux assemblées primaires mêmes des cantons, et à tous ceux qui nous oat imités ? Car toutes ces choses-là étoient illégales, aussi illéga es que la Révolution, que la chute du trône et de la Bastille, aussi illégales que la liberté e.le-mème. >

Il faudrait tout citer dans cette admirable réponse, mais la place nous manque. Cependant, comment ne pas mettre sous les yeux du lecteur ces reflexions at vraies ; « Quelle idée a'est-on donc formée de la dermère revolution? La chute du trône paraissoit-elle donc si facile avant le succès? Ne s'agistoit il que de faire un coup de main aux Tuileries? Ne falloit-il pas anéantir dans toute la France le parti des tyrans. et par conséquent communiquer à tous les départemens la commotion salutaire qui venait d'électriser Paris? Et comment ce soin pouvoit-il ne pas regarder ces mêmes magistrats qui avoient appelé le peuple à l'insurrection? Il s'agissoit du salut public, il y aloit de leurs têtes, et on leur a fait un crime d'avoir envoyé des commissaires aux autres communes pour les engager à avouer, à consolider leur ouvrage! Que dis-je? la calomnie a poursuivi ces commissaires eux-mêmes. A peine les circonstances qui avoient enchaîné les ennemis du peuple ont-elles. cessé, les mêmes corps administraufs, tous les hommes qui conspirment contro lui sont venus les calomnier devant la Convention nationale elle-même. Citoyens, vouhez-vous une révolution sans révolu-

Nons relèverons tout à l'henre le second démenti que, sans plus de fondement, il

donne à Robespierre.

en citer un seul. Le témoignage de Sergeat, fort vaguement et fort légèrement invoqué allieurs pour prouver une espèce d'intimité exament outre Pante et Robespierre, ne saurait être d'aucan poids. Nons avons dit, et nous avons prouvé dans notre précédent livre que Panis était surtout l'ami intime de Dauton. Il eut également, jusqu'à la mort de ce dermer, des repports d'amitié avec Robespierre, mais sur un pied baarsoup mount large. Ce sont la des erreurs infinment graves de M Michelet et qu'il importe de signaler à tous les lécteurs sérieux.

tion? Quel est cet esprit de persécution qui est venu reviser pour sinsi dire celle qui a brusé nos fers? Mais comment peut-on soumettre à un lugement certain les effets que peuvent entraîner ces grandes commetions? Que peut, après coup, marquer le point précis où devoient se briser les flots de l'insurrection populaire? A ce prix quel peuple pourroit jamais secouer le joug du desponsme? Car, s'il est vras qu'une grande nation ne pout se lever par un mouvement simultané, et que la tyrannie ne peut être frapnée que par la portion des citoyens qui est plus près d'elle, comment ceux ei oscront-ils l'attaquer, si, après a victoire, les délégués repant des parties éloignées de l'État, peuvest les rendre responsables de la durce ou de la violence de la tourmense. politique qui a asuvé la patrie? La doivent être regardés comme fondes de procuration tacite pour la société tout entière. Les François amis de la liberté, réunis a Paris au mois d'août dersier, ont agi a ce titre au nom de tous les départemens; il faut les approuver ou les désavouer tout à fait. Leur faire un crime de chéloues désordrés apparents ou réels, inseparables d'une grande secousse, ce seroit les penir de lour dévouement. Ils auroient le droit de d.re à leurs juges : Si vous desavouez les moyens que nous avons employés pour vaiacre, lauseznous les fruits de la victoire. Reprenez votre constitution et toutes vos los anciennes, mais restatues-nous le prix de sos sacrifices et de nos combats. Fendez-nous nos concitoyens, nos frères, nos enfants qui sont morts pour la cause commune. Citovens, le peuple qui vous a envoyés a tout ratifié. Yetre présence ici en est la preuve; il ne yous a pas charges de porter l'œil sevère de l'inquisition sur les faits qui tienment à l'insurrection, mais de cimenter par des lois justes la liberté qu'elle lui a rondue. L'univers, la postératé ne verra dans ces évenements que leur cause sacrée et leurs sublupes resultats; vous devez les voir comme eux. Vous devez les juger, non en juges de paix, mais en hommes d'Etat et en législateurs du monde. Et se penses pas que jais invoqué les principes éternels, parce que nous arons besoin de couvrir d'un voite que ques actions réprébensibles. Non, nous s'avons point faibli, j'en jure par le trône renversé, et par la République qui s'élève. »

Cette fermeté de langage jointe à tant de modération, la vérité des tableaux mus par l'orateur sous les youx de l'Assemblée, — car il avait et dépandre admirablement les derniers événements, — impression-ment vivement la Convention, elle se sentait sous le charme, et d'instent en instant éclatment de chaleureux applaucamements (1).

<sup>(</sup>I) Voyen à cet agerd le Monttour du 9 novembre 1700; le Jeurent des débats et des

Louvet, en faisant allusion dans son discours aux massacres de Septembre, avait généralisé de la façon la plus vague. C'était, comme nous l'avons dit déjà, la tactique des Girondins d'essayer de rejeter sur leurs adversaires la responsabilité du sang versé dans ces journées. Si vaguement formulée qu'ait été ici la calomnie de Louvet, un journal, qui flottait entre l'un et l'autre parti, ne put s'empècher de manifester son étonnement qu'on eût insidieusement rappelé ces journées dans une accusation dirigée contre Robespierre « Le peuple n'a pas été peu surpris d'entendre inculper l'incorruptible dans l'affaire du 2 septembre (1)! » Bien different des Girondins dont les uns s'étaient extasiés, dont les autres avaient complaisamment jeté un voile sur ces massacres, et qui aujourd'hui s'en fassaient assez déloyalement une arme de parti. Robespierre se contenta d'expliquer historiquement les causes de ces sombres et fatales journées, et son explication, en dépit de toutes les parrations mensongères des historiens-libellistes, restera la vérité dans l'histoire. Nous nous sommes suffisamment expliqué sur ce sujet dans notre precédent hyre, nous n'avons pas à y revenir (2. Remettons seulement sous les veux du lecteur ces fières paroles que m Louvet, m personne, ne releva : « Ceux qui ont dit que j'avois en la moindre part aux évenements dont je parle, sont des nonimes ou excessivement crédules ou excessivement pervers. Quant à l'homme qui. comptant sur le succès de la diffamation, a cru posyoir imprimer impunément que je les avois dirigés, je me contenterois de l'abandonner au remords sa le remords ne supposoit une âme! » Mais Louvet, qui main enant accusait avec tant d'acrimonie le conseil général de la commune, où ses amis ni lui n'avaient pu dominer, et l'assemblée électorale qui ne l'avait point élu, ne s'etait pas toujours montré animé à leur égard d'aussi mauvais sentiments; Robespierre le lui rappela assez cruellement. • Honneur au conseil général de la commune, il a fait sonner le tocsin, il a muvé la patriel » tel avant été à peu près le début emphatique d'une des affiches de la Sentinelle, ce journal rédige par Louvet aux frais du ministre de l'intérieur, c'est-à-dire de l'État. C'était alors le temps des élections, » ajoutait Robespierre.

Louvait sentait bien où le bât le blessait, il avait déclaré assez présomptueusement, dans sa harangue, que ses adversaires crieraient quand il mettrait le doigt sur la plaie; il fut, paraît-il, singulièrement

decrets de la Convention, munéro 48 et les Asuales patriotiques, — feuille girondine, — ou l'on peut lire : « Ce discours est souvent interrompu par des applaudiessmens, » (Numéro 315, 6 novembre 1792.)

<sup>(1)</sup> Afradutione de Parie, numéro 173, p. 246.

<sup>(2)</sup> Yoyes le livre précédent.

touche lui-même à l'endroit sen-ible, car il cris de douleur, et cris très fort. « Je m'angage a répondre à tout (1). » — « C'etoxt, » cont-nus Robespierre, « dans les premiers jours de septembre. On assure qu'un innocent a péri. C'est beaucosp, sans douts; crinyens, pleures cetts méprise cruelle, nous l'avoirs pleurée dès longteurps, c'étoit un hon entoyen; c'étoit donc l'un de nos sons. Pleures même les victores coupables, réservées à la vengeance des lots, qui sont tombées sous le glaive de la justice populaire; mais que notre douleur ait un termé comme toutes les choses humaines.

a Gardons quelques larmes pour des calamites plus touchantes. Pleurez cent mille pairietes immelés par la tyrannie, pleures aos citoyems expirant sous leurs toits embrasés, et les fils des ci oyens massucres au borceau eu dans les bras de leurs mères. Vivez-vous pas aussi des frères, des enfans, des épouses à venger? La famil e des législateurs françois, c'est la patrie; c'est la genre humain tout entier, moins les tyrans et leurs complices. Pleurez dunc, pleurez l'humanité abettue sous leur joug odieux. Mais consoler-vous, si, imposant silence à toutes les viles passions, vous voulez assurer le bonheur de voire pays et préparer celui du monde. Consoler-vous, si vous voulez rappeier sar la terre l'égalité et la justice exilees, et tarir par des sous justes la source des grimes et ces malheurs de vos semblables. La sensibilité qui gémit presque exclusivement pour les ennemis de la liberté m'ent asspecte. Cessez d'agiter sous mes yeux la robe sanglante du tyran, ou je crouss que vous voulez remettre Reme dans les fors.



<sup>(1)</sup> Riog s'ust ourioux comme la mandre épileptique dont Luxvet, pour parer le propp, so dámino dina ar brochuro d'Arximetro Asboquierre el di per regulados. U ant d'alord na parenyeme de la rage. « Robespierre, tu muies, tu mons à decesia, tu mons à la punicione, y Liaminona done comment, en effet, Robesputto ment à diame, et munt à se comprisent. Le segentre 37 de la Souvenelle ne continut pas, paralt-il, textuellatterist les paroles empgelées par Rebrapeure; es journal est entrouvable aujoupillai , nous a avons dene pa vérifier par 2010-même, mais nous ventous blux nous es rapporter à Legrat. An lieu de : Nontrer en content géornel, et a fait sontre le focus, il a ample la putrie l'il y parait dans le journel : I flormer en comme general de la conmust, il vient de promier qu'en affri il vontret amorte la patrie, et manter la paremaninonce des départemens de l'empare . il vuent a a rêter que le tocam allest sousser, que to camon d'alarmo navest uve. . (Veves p. 32 et 37.) Louver veut prenver par jà que la torain n'avait pas assais, et que le rance d'alleren n'etait pas Leé escore au memant se la derveit con agues. Qu'est-ce que cela aguifia, en verité? Le naméro Si de la Smilinelle a-4-il para la 2 septembre, clost-à-dive la luniomain du jour au svaient commence les opérations électorains ? La-douns il n.y.s. pas l'orabre d'un deste, et Louret ne peut nier. Qu'a deux mois de distance Rebespierre, estant de mémoire, nt varió sur les mote, qu'imperte d'il n'e per modellé le secc? Or, je le distantée, n'est-é pur adminiment indifferent que Corret un desit e e Le conseil général a lais prover le tection, a on, a il vient d'arrêtor que le tocam alloit sonner? a Ce que est cartain, e vot qu'il on a fait lammeur au consoil général de la commune, et ceix au moment defried and and

Il était impossible, je la répète, d'expliquer plus naturellement et avec plus d'éloquence des événements dont on ne pouvait charger exclusivement la mémoire de que ques hommes, qu'à la condition de laisser peser sur toute une population une accusation de lâcheté mille fois plus odieuse que n'eût été la cruauté de ceux à qui les Girondins avaient à présent la pretention de les attribuer. Comme Ribespierre aurait eu beau jeu à retourner l'accusation contre ses adversaires! mais en déclinant toute solidanté dans ces événements, il se montra génereux, s'inspira uniquement de sa conscience, et donna, je persiste à le dire, la seule explication véritable, celle qui restera visie devant l'histoire.

Son dénonciateur, en des termes violents et outrageux dont on a la satisfact on de ne pas trouver d'équivalent dans sa réponse, lui avant reproché d'avoir continuellement tourmenté, méconnu et outragé le Coras législatif, espece de figure oratoire, disait Bobespierre, par laquel e Louvet travestisait deux pétitions qu'au nom du conseil général de la commune il avait eu mission, lui Robespierre, de presenter à l'Assemblée législative. Nous avons parié dans potre précedent livre des trois occasions où Robespierre avait été chargé d'exprimer des vœux au sein du Corps législatif, deux fois par la commune, une fois par se section. Une députation de la commune était venue un jour prier l'Assemblée de supprimer le directoire du département, lequel, sur la proposition de Lacroix, avait éte transforme en simple commission des contributions publiques. Le décret de l'Assemb ée ayant été dénaturé par le ministre de l'intérieur. la députation de la commune était revenue pour se plaindre, et à ce sujet Maximilien s'était trouvé accusé par Louvet, dont l'allégation avait été soutenue par Lacroix, d'avoir menacé le Corps législatif du tocsm, s'il n'était pas fait droit aux prétentions de la commune. Robespierre, tenant à ne laisser sans réponse aucune des inculpations de son accusateur, refuta vivement celle-ei; comme on l'a vu déjà, Lacroix sétait trompé. Que qu'un, en effet, dans un moment d'humeur avait tenu le propos imputé a Maximilien, propos assez compréhensible d'airleurs au lendemain même d'une révolution violente, mais lui-même en avait sur-le-champ blâmé l'auteur. Un ancien membre de l'Assemblée legislative, nommé Renaud, étranger aux passions qui divisaient la Convention, se leva alors et dit : « J'atteste le fait que vient d'enoncer Robespierre (1). »



<sup>(1)</sup> Ce qui n'avait pas emplehé Brissot, tant il y svait une tenchante estrete estre les G condins pour caloureste Robespierre, d'écrire dans son facture « Un jour is menage de faire sonner le tenne, » Voyex ce shelle de Brissot dans l'Histoire parissentaire, t. XX, p. 135.

Cat apeident vidé. 1), il avait à répondre à un autre reproche, celuid'avoir desoncé, le jour même des mamacres, que ques homates de narti de la Girondo qu'il supposoit vendus à Branewick et dont, avait manué Louvet, il aurait voulu compromettre la séreié. Nous avons rapporté plus haut ens explications se claires à cet égard, nous passerons donc rapidement, a J'ai dejà, a dit-il, a répondu à cette infame. on rappolant que j'avois cossé d'alter à la commone avant ces évenementa qu'il ne m'était pas plus donné de prévoir que les circunstances substes et extraordius res qui os ont amenés (2), a En dénonçant, apres heaucoup d'autres membres, Jans la serce du 2 septembre et non pasdu 15, un parti passant sencu à Brunswick, avait il indiqué nomnément quelqu'un? Cela est au moina doutous. Ses peroles n'out, pas été recuesitien, et le procès-verbal de la commune, dejà cité par nous, mertionne son discours on tross lignos (3). Pout-ôtre désigna i il Cirra et Bristot, nous avons det pourquot, mais on sait quel demertideorg que, non relevé, il donne à Vergniaud le jour où ce dernier lu-

1) Le foudrer ait mor agreet modern. I met le lourent des artess et des decres de la Controller, momére 46, p. 82. D'après Enbanquerse, la vérité de son récit fut acontés estent e par ple savare membres de l'Amond les législative diposes a la ton-

vontion. Letter de Robespierre à ses consections, numéro 4, p. 150.

2 C'est les que M. Michalet, avec un légèreté liabituelle, accuse Robespierre Proving mean a meaning questioned at the set of parties and interestinant given between control encomparion de Louvet qu'el prant von a compromettes de elégate de resignar departes an les dénonçant durant les exécutoes, Robespierre arait répondu à cette informe en rappolant qu'il avait cessé d'aller à la commune avant ces événements, - ca qui etawent — et que rien n'avent pu les lui faire prévoir. A quel deux a pensé M. Micheles en necessant que Rebespierre avait veuls dissembler en présence à la momente dans les asseites du les et du 2 septembres et IV, p. 492. C'est, en vérité, par trop miss? M. Muchelet a'imagino-t-il que les 200 membres du conseil général l'enseent attendu pour donner un démenté à Robespierre Delus-ci vint a la commune le les aspisables pour y course become une nérme par quaeste bara entre se, does la retarrors laiscait. ate complete. Il provinci la Il partin que en junt-de la grife i el des evenaments qui ha un deveny firter à une punte de come lier , man font nous porte à craye qu'un moment au apres quelques an res membres, il paris, int namera en pare prosent que projetat da mettre Breinanie's tur'ie thibe, it ignired, encode les executions que, d'après au pripor declaration, il n'appret que par le bruit public et plus tand que la plus grande porter des extremes. Le seur la, en effet. La sembles Aliennelle avest commune un sportations et à partir du lendeunes. Rebespoirre come de fragmenter le recongrantegil group at encapered track or test a usu fenetions, districtions. It upon group by dasutaine lum naute de M. Louis Blanc. Mutoire de la Secolulies. E. VII, p. 373 et 374

W. Michalet est d'avec e qu'il no nomma pas n (p. 471). Pourquoi dons ferit-1 plus lois que e durant les executions, il viut, dimença et de la langue égorges sus ennumes » (p. 481)? Cus controdictions sont familières à M. Michales, Hélas ! quel mal,

de la plume, il a fast à est illustre Rebospierre

## åti - mektorer it ill apitko at madkeur en follom l

Et vives le pastive de M. Michelet' Con ceu de fureux décladain centre Relamporte per les tarentes en des passentes. Les relations de la passente de passentes de la passente del la passente de la passente del la passente de la pass



reprocha d'avoir incriminé la plupart des membres de la Gironde. Et quand l'impudent Louvet, qui de son propre aveu n'assistant plus aux séances du conseil général, lui prêta, dans cette réplique dont la Convention refusa d'entendre la lecture, une phrase où se trouvent inculpées la Gironde en maisse et la commission des Vingt-et-un tout entière, il commit un shommable mensonge (1); mais c'était un moyen de grossir le nombre des ennemis de Robespierre.

Revenors à cette magnifique défense dont la fin est empremie d'un caractère de grandeur qui acheva de subjuguer la Convention. Robes-pietre ne pouvait manquer, enpassant, de dire un moi ni dudernier rapport de Roland, signal de cette levée de bouchers contre lui, ni de cette lettre énigmatique gauchement présentee, disnit-il, à la curionité de l'Assen blée, lettre anonyme dont on connaissant l'anteur, ce vil Marcandier, ni de tous ces journaux, pamphlets et libelles dutribués à grands frais dans toutes les communes par les soins du ministre de l'intérieur, « O homme vertueux, bomme exclusivement, éternellement vertueux, où veuliez-vous donc aller par ces routes ténébreuses! Nous avez essayé l'opinion. Vous vous êtes arrêté, épouvanté vous-même de votre propre démarches. Vous avez bien fait, la sature ne vous a moulé ni pour de grandes actions, ni pour de grands attentats. Je m'arrête se moi-même, par égard pour vous... Mais une autre fois examinez mieux les instruments qu'on met entre vos mains... Vous ne connoissez



T. II

83

<sup>(1)</sup> Dans se brothure A Musimilien Rebespierse at à see republies, Louvet qui, de rege, a pardu tout à fait la tête, place à la date du le asptembre la seine qui n'out lien que le 2 mi soir à la commune. Le les septembre il me fut question ni de Brandwick ni de ses partisans, commerce pent a'un rendre compte par le procès-verba, da In commune, Vosca sessessant les paroles que houvet, que n'essessant pas a la sinace, met dans la bétiche de Robespierre : a Personne m'one donc mommer les traitres? at home two, pour le mist du people, je les nomme. Je devence le aberticule firiaart, la faction de la Gironia la sondrate commission due Vingt-es-an de l'Amemblée nationale de les denonce pour avoir vendu la France à Branswick et pour avoir recu diavance le prix de leur sécheté, a Combien Louvet, homne il imagination et menteur pessé meltre dut regretter de ne pas avoir sueré ce pest limoire dans sa première Referencesie. P. 42 da m brockure, 6d. do no .ll un hatorien de non jours, s. on peut appeler de qu nom un veritable parapaletaire, M. Mertimer Termann a., sur la for de Louvet, attribué ess parcles à Rabsspierre, Mais 14 Nortimer lernaux qui n'y regarde pas de si pres, qui ne distingue pas les amemblées de section ordinaires, ces assamblése de section fenctionnent comme assemblées primeires, ne s'est pas apereu que Leures grust positrement confonde la searce du 1-7 septembre avec celle du 2, et .l. a fait, lui, un double emploi. Après avoir mentré Rebestierre prononçant, le 1<sup>ee</sup>, les parales cases plus anat, il lu fast tentrie attdemait un impage identique. Massitenant, re qui est plus grave, E Morumer Ternann le garde bien d meiquer at source impure on il a prisé cas pareles, en sorte que le lecteur de brane foi peut crisse qu'il seun trenvien dans un dererent autvertenn, et son dam un libile plein de fiel et de boue. Note avone dans rames de domier à ret der van le titre e lister m, et apres dou r eignald abes hu des experchenes ou des erraies rapitales, nons croyens des per emisgour de nous consper décormant d'une mouve qu'il est corprasble de prendre ex sérieux

nan l'abominable histoire de l'homine à la missive énigmatique; cherchez la, si vous en avez le courage, dans les monumens de la police... Your saurez, un jour, quel prix your devez attacher à la modération. de l'enneme que vous voulez perdre. Et proyez-vous que mije voulois m'abasser à de pareilles plaintes, si me seront d'ficile de vous présenter des denonciations un peu plus précises et mieux apouyées? Je sais qu'il y a loin du dessein profondément conçu de commettre un grand crime à certaines velleités, à certaines menaces de mes canomia dont l'aurois pu faire beaucopp de bruit. D'ailleurs je n'ai jamais eru au courage des méchans. Mois réfléchisses sur vous-même, et voyes avec quelle maladreses vous vous embarrasses dans vos propres pidges... Your your tourmentex depuis longtemps pour arracher à l'Assemblée une loi contre les proyectieurs au meurire; qu'elle soit portée, quelle est la première victime qu'elle doit frapper? N'est-ce pas vous qui aves dit calomniquement, ridiculement, que j'aspirols à la lyrannie i N'avezvous pas juré par Brutus d'assassiner les tyrans? Vous voilà donc cosrainca, par votre propre aveu, d'avoir provoqué tous les citorens la m'assassarer. N'an-je pas déjà entendu, de cette tribune même, des crisde fureur répondre à vos exhoristions? Et ces promenades de gens armés qui bravest, au muieu de nous, l'autorité des lois et des magistrata! Et ces cris qui demandent les têtes de quelques représentants du peuple, qui métent à des amprécations contre moi vos louanges et l'apologie de Louis XVII Out les à appelés I qui les égare, qui les excite? Et your parlez de lois, de vertu, d'agitateurs!...

- Mais sortens de ce cercle d'infamies que vous nous avez fait parçourir, et arrivons à la conclusion de votre libelle.
- e indépendamment de ce décret sur le force armée que vous cherchez à extorquer par tant de moyens, indépendamment de cette los tyrannique contre la liberté induvduelle et contre celle de la presse, que vous déguises sous le spécieux prétexte de la provoration su meurire, vous demandes pour le moustre une espèce de dictature aulitaire, vous demandes une los de proscription contre les cituyens qui vous déplacent, nous le nom d'autraciseus. Aussi, vous ne rougisses plus d'avouer ouvertement le meuf bonteux de tant d'ampostures et de parchinations; ainsi, vous ne parlez de dictature que pour l'exercer veus-même sans aucus frant, ainsi, vous ne parlez de proscription et de tyrannie que pour proscrire et pour tyrannier; ainsi, vous avez penid que pour faire de la Convention astionale l'aveugle instrument de von coupables dessens, il vous suffireit de presoncer devant eile un roman bien astucieux, et de lus proposer de décréter, sans désemparce, la perte de la liberté et son propre desbonneur! Que me

reste-t-il à dire contre des accusateurs qui s'accusent eux-mêmes?...»

Et alors, terminant avec une sorte de pilié dédaigneuse dont restamortellement blessé l'orgueil des Girondins, il disait : « Ensevelissons, sil est possible, ces méprisables manœuvres dans un éternel oubli. Puissions-nous dérober aux regards de la postérité ces jours peu gloneux de notre histoire, où les représentans du peuple, égarés par de liches intrigues, out paru oublier les grandes destinées auxquelles ils étoient appelés. Pour moi, je ne prendrai aucunes conclusions qui me soient personnelles, j'ai renoncé au facile avantage de répondre aux calomnies de mes adversaires par des dénonciations plus redontables. J'ai voulu supprimer la partie offensive de ma justification. Je renonce à la juste vengeance que j'aurois le droit de poursuivre contre mes calomniateurs. Je n'en demande point d'autre que le retour de la paix et de la liberté. Citoyens, parcourez d'un pas ferme et rapide votre superhe carrière. Et puissé-je, aux depens de ma vie et de ma réputation même, concourir avec vous à la gloire et au bonheur de notre commune patrie (1)! »

Tel étant ce discours magistral, véritablement magnifique. Nous avons du l'analyser avec quelques développements et en mettre d'assez longs extra ts sous les yeux de nos lecteurs, parce qu'il est le véritable point de départ de l'influence de Robespierre sur la Convention. Les Girondins, on ne peut se le dissimuler, s'étaient imaginé qu'ils auraient facilement raison de lui ; il avait en beau se tenir à l'écart depuis l'ouverture de la Convention, son nom seul inquiétait leur ambition. Mais le jour où ce vieil athlète de la liberté, — si jeune encore! — entreprit de se défendre, il les écrasa. A leur exaspération on ya juger combien grande fut leur déception.

### KVIH

Robespierre avait quitté la tribune au milieu des plus vives acclamations. On demandait à grands cris l'impression de son discours et

<sup>(1)</sup> Le Monteur du 6 novembre 1792 et le Journal des débate et des decrets de se Concention, numéro 48, reproduisent à peu près en extense le discours de Robespierre, mais avec des inexactitudes et des variantes assez graves. Voyes le discours imprime per ordre de la Convention, Répusse de Maximilien Robespierre à l'accusation de J.-B. Leucet (de l'Imprimerie autionale, 1792, in-8° de 26). Voyez également les Lettres de M. Robespierre à res commettans, numéro 4, p. 145 a 186. Ce discours a été reprodu t dans l'Histoire partementaire, t. XX, p. 198, et dans les murres recoellies par Lapomeraye, t. H. p. 185.

l'ervoi sur quatre-vingt-trois départements. La Convention, presqu'h l'unaminté, — tant la Gironde avait perdu de terrain en quelques haures! — vota l'impression Le discours de Louvet syant été tiré à quinze mille exemplaires, Merlin (de Thionville) aurait voulu qu'on enjaignit au ministre de l'intérieur d'avoir à répardre celui de Robespierre à un c'aifre égui, dans touts l'étendue de la République, ce dont se garders bien Roland. Il était temps cependant ce clore cette discussion, un grand nombre de membres réclamèrent l'ordre du jour. C'était là précisément ce que redoutaient les Girondins.

Louvet s'élance à la tribune, on refuse de l'entendre. Tandis que Saint Just, Jean-Bon Saint-André, Manuel et Garrier s'inscrivent pour par en faveur de Lordre du jour pur et simple, Péton, Delaunay, Barere, Busoc et quelques nutres domandent la parole, les une sur, les nutres contre — Je vals répondre à Robespierre, s'écrie Louvet, qui, fuereux, a obstine à rester à la tribune. — Vous répondres dans la Senfandle, lus che-t-on. — Mais Louvet, inébranlable, demande à parier contre le président. Ce n'étoit plus son ami Guadet. Surpris, le president constite l'Asserté ée pour savoir su etle veut entendre Louvet; à une tres-grande majorite elle décide qu'il ne sera pas entendu.

Birbaroux, de son côté, se démenait comme un possédé, li crant. gesticulant. Ne pas consentir à l'entendre, c'etait le reputer calorin atour. Il voulait descendre à la barre, signer sa deponciation, la griver sur le marore. Voyant ses efforts demourer infractueux, il use d'un stratagème qu'il croit ingénieux, quitte sa place et se rend à la barre où il réciame. la parole comme catoyen. Mais il est accoeilla par des muranures et des rires; on se le prenait plus au sérieux. Cependant l'équipagne Barère, suivant l'expression de Robespierre qui la connaissait Leen (1), é ait à la imbune. On se tromperant étrangement si l'on sumaginait qu'il vist en cette circonstance prêter aide et assistance à Robespierre, Barers etait toujours du parti des forts, et la Gironde é ait encore toute-puisaante. Ce fut au contraire pour essayer d'amoindur la victoire de Robestierre qu'après des considérations presque injurieuses pour lai, il proposa un ordre du jour motivé sur ce que la Couvertion ne devait n'occuper que des intérêts de la Republique. À noi ce n'était plus l'accusation enterrée sous l'ordre du jour pur et sample, on semblait mettre les parties dos à dos.

Pendant ce temps Barbaroux était resié à la barre, souteau par Lanjumais devenu l'un des coryphées du parti line virulente apostropse de Couthon parvint seule à l'en déloger, et, tout confus, il re-



<sup>(</sup>Litteres de II., Robespierre 4 ser commetimes, pumbire I. p. 156.

monta au bauc des secrétaires où Lanjuinais ne tarda pas à aller le rejoindre (1). Barère relut alors son projet de décret, mais Robespierre : « Je no veux pas de votre ordre du jour, si vous mettez un préambu e qui m'est injuneux. » La Source et Lacroix eux-mêmes, comme obéissant à un cri de la conscience, appuyèrent l'ordre du jour pur et simple, et la Convention consultée le décréta d'une voix presque unarime (2). Il était impossible d'être plus complétement vengé, à la face de la France tout entière, des calcinnies de Barbaroux et de Louvet. Les Girondins, les chels de la hande du moins, étaient atterrés; ils employèrent tous les moyens possibles pour atténuer l'effet de leur défaite. Brissot qui, laissant abover sa meute et se tenant, prêt à prendre part à la curée, n'avait pas ouvert la bouche durant cette discussion, cuva sa rage dans son journal. Rien de curieux comme l'embarras du Patriote françois pour expliquer l'ordre du jour adopté par la Convention. Cependant cet ordre du jour avait été reclame par Robespierre lui-même et combattu à outrance par tous les exaltes de la Gironde, force était bien au Patriote de passer condamnation à cet égard ; mais finalement il ne l'en considérait pas moins comme équivalent à un hors. de cour « terminant le mépris de la Convention pour les agitateurs (3). » La vérité est que cet ordre du jour marquait bien positivement le mépris de la Convention pour ces intrigants de la Gironde qui covionmaient en quereiles particulières le temps précieux dû aux affaires de la République. Mais une chose altait porter au comble leur irritation, c'était la seance des Jacobins dans la soirée du 5 novembre. C'est la ou il faut aller en effet pour avoir une idée de l'éclatant triomphe de Robespierre (4).

(1) e Il no resta plus antour de Leuvet, a lat-on dans les Mémoires de Leucester e que Salies. Barbaroux, Lanjeunite at Larreière, qui appertoient dans leur discussion non la shaleur d'adversaires qui charchent à triompher, mais l'éprete d'ennemit qui venlont avant tout terresser des hommes qu'ils halisant. x (T. 1-r., p. 63.)

(2) Monitour dat 6 novembre 1792.

(3) Voyez le Patriote françois du 6 novembre, numéro 1184 On y lit : a Robespierre a parlé. Nous avone fait en un mot l'anaiyse de son discours ; il a parlé Mais il devoit se justifier, et il us l'a per fait. » Son discours paraît à ca journal un a factidant et insignifiant plandoyer. » En regard de cette appreciation hainense, piaçons celle d'un autre journal, devenu pourtant bun hestile auan à Robespierre : « Cette accusation directe et fermaile d'aveir voule être dictateur, tribus ou tout au meins triumvir. « du t aussi par trop gauche; l'accusé n'eut pas de paine à combattre violeriousement une imputation susse lois de nos moram que des siannes. » (Resolutions de Parle, numéro 194, p. 296.)

(4) Il faut lire dans les nouvelles Récoletions de France et de Braisent, de Camille Desmoulins et de Merlin de Thimville) l'admirable morsons que ce tremple mapura à Camille : « An reste, je ce sais si Robespierre ne don pas trembles d'un si grand « succès que celai qu'il a obtenu hier, » s C'est la seconde philippique, » det Juvéna , « cest ce ducours sublime de Cicéron et cette justification immortable qui l'ent fai



## XX

Jean-Bon Smat-André présidant. Quand Robespierre entra, une sociede frémissement général parcourut la sale; on se disait : Le voila. Sal présence fut saluée des plus chaleureux applaudosements. « Il n'appartient qu'à lui, la s'écria Merim de Thionville), « de rendre compte de ce qu'il a fait aujourd'but, a Mais Robespierre n'avait incliement envie de se conner en spectacle e la se tarra, j'en suis sûr, je le connois, a dit un membre. Il se tut en effet. D'autres prirent la parole pour racon er à la societé sa victoire si complète et l'humiliation de ses accusateurs. Garrier le dépeignit comme un véritable républicain, toujours occupé de la chose publique et s'oublant lui-même « La vérité à guidé m plume et son cœur. Sa vertu d'un côté, son éloquence mâle et naive de l'autre, out écrasé tous ses ennemis. » Quant à Barbaroux, il le compara au vil reptije osant à peine soutenir les regards de l'aigle. Pins Merhn, avec son énergie habituelle, s'emporta contre le seraueur Roland qui, sur les fonds de l'État, ayait inondé la France de la databe de Brissot, du discours de Buzot contre les écrits incendiaires. et de la dénonciation de Louvet. Il demanda que, pour combittre l'effet. des manœuvres du ministre de l'intérieur, la societe voltit sur-le-champl'impression du discours de Robespierre, son envoi à toutes les sociétés aff liées, et qu'à la suite elle donnât elle-même son opinion bies. précise sur ce membre tant calomné.

Manuel vint rendre également hommage à ce Robespierre « sortvierge de l'Assemblée constituente où la plus corrompue et la plus riche des cours falsait couler son or et ses vices. » Manuel avait un pied dans e camp de la Gironde et un autre dans celui de la Montagne; mais en cette circonstance il fut tout à Robespierre, loquel, sclon lui, pouvait dire en toute conscience ce qu'un Romain disait au sénat :



<sup>•</sup> name nor. • Si c'étoit de Robaspierre seul que je fune l'ami c'est-à-dire lami valguire et inséressé, et non de la cause qu'il défend, celle de l'humanité, pour laquelle je une déterminé à périr avec tous les vyais patriotes, je evoiruis que le mement est veus de las écrire comme Amanie à Polymette : « Tu de trup vérieux : tes énietres most trup « écrisée pour que lant de secrée un premige pas nou camitrépue prochiere , tant ée « bocheur delt t'avoir jeté dens l'un un même des donne, et je remonde à l'amitéé d'en « horses et qui et m'entrefiser dans en parte. » En effet, il n'est pas premise d'humilier plus ses ennemms, et je ne cross pas que Louvet, attanté un carant pundant une heure, act pu souffrie deventage que pendant que Robespierre, du heut de la tribune, chargeoit cette tête charre de uniquente pade de fumier.» (Numére 36.)

On m'attaque dans mes discours, tant je suis innocent dans mes actions. » Il le félicitant surtout d'avoir toujours montré le plus grande austérité dans les principes, et de n'avoir jamais voulu ries être lorsque tant de gens étaient si pressés d'être quelque chose. Ce trait perçait de part en part les Girondins (1).

Louvet, dont la Convention nationale avait, de dégoût, comme nous l'avons dit refusé d'entendre la repuique, ne voulut cependant pas perdre le morceau qu'il avait médité, et sous ce titre : A Maximilieu Robespierre et à ses reyalistes, il lança dans le public un libelle volumineux benqcoup plus atroce que le premier. Nous en avous déjà dit un mot. Il fant lire cela d'un bout à l'autre pour se former une idée de ce que la haine. peut enfanter d'abourde. Ce n'est d'ailleurs qu'une édition accrue et considérablement embellie de l'accusation primitive; mais ici les dernières limites du mensonge sont depassées. L'auteur est pris de rage, on le sent, et ses colères n'excitent plus que le rire (2). La publication de cet indigne pamphlet lui attira quelques désagréments. Prétendant, contrairement à la déclaration si nette de Robespierre corroborée par celle de Marat, que l'un et l'autre avaient eu des entrevnes fréquentes. ul n'avait pas graint d'aisurer, dans le texte de son libelle, sans aucune espèce de preuves d'ailleurs, que Robespierre et Marat se réunissaient quelquefois en 1791, chez Collot-d'Herbois, quelquefois chez Danton, plus souvent chez Robert, Madame Robert elle-même, affirmait-il, avait confié le fait à une de ses amies, laquelle l'avait répété à Gorsia, de qui il le tenait lui-même. Louvet, comme on voit, tirait ses renseignements de longueur; mais cela etait faux, tost simplement. Madame Robert (Louise de Kéralio) écrivit au député du Loiret une lettre qui est une véritable flagellation, et dont Louvet n'est pas à s'applaudir. On y luait : « Je ne dirai men de M. Gorsas ; il paroit y avoir un tiere entre lui et le nommé Louvet; il n'est donc qu'un étourdi d'avoir crusur perole, s'il avost inventé à dessein de nurre, il serost un sociérat. Il est faux que j'ais dit à personne que Marat et Robespierre se réunissoient chez moi. Marat n'y est jamais venu, si n'y viendra jamais : Robespierre n'y est jemais venu, il y mendra quand il soudra (3). »

<sup>(1)</sup> Journal des débute et de la correspondance de la Société des Jacobies, numéra 236. Yoyes aussi le Membrer du 14 novembre 1792. C'est la première feis qu'il rend compte d'une séance des Jacobies, aux débuts desqueix nous le verrons bientét ouvrir seu polonnes. Cette fois, du reste, il se contente de reproduirs la version du journal des Jacobies.

<sup>(2)</sup> L'ami Gorean a'empressa d'armoncer sur la verse du titre du livre III de son journal, pour se sescond semestre de 1752, ce pamphles dont il promit des estraits, qu'il ne donne pas.

<sup>(3)</sup> Lamas Robert & F. Lesent, in-fir de & pages, de l'impremerie de Baudoin. - En

Mais Robespierre, comme on le verra, n'allast presque jamais auble part, surtout depuis son séjour au milieu de la familie Dopiay, au sem de laquelle il vivnit completement retiré.

languation déréglée, tout à fait appropriée aux exigences des boudoirs, et qui aurant dù a'en tenur aux penatures des scenes d'alcôve et des ausours frivoles, Louvet apportant dans ses écrits politiques les mêmes écarts de creur et d'esprit que dans ses romans. Ce n'était point par une simple figure de rhétorique qu'il désignant Robespierre aux poignards de ses conmitoyens, il nous l'apprendius-même dans ses Mémoires. Il se désole de ce qu'on lui ait laissé « l'impunité phymique: » et « pette enorme faute » de ce qu'il appelle le parti républicam lui navre le cœur (1). Il ne peut pardonner à ses amis de n'avoir. pas assez énergiquement combattu le fata, ordre du jour. La ministre de l'inténeur, Reland, sentit bien aussi le tort que cet ordre du jour allait. causer à la coterne, et, pour parer le coup, il distribus à profumon, toujours aux frais du trésor, bien entendu, ce fameux libeile : A Maximilien Robespierre et à ses royalistes, que l'auteur fit imprimer, n'ayant pu le réciter devant la Convention. C'est encore Louvet qui pous apprend, - aveu précieux pour l'histoire ! - que le certueux Roland en envoys un grand nombre d'exemplaires dans les départements (2). Aunes voilà entre quelles mains se trosvalent, à la fin de cette ansée 1792, les destinées de la Republique. La calomnie était au pouvoir. Était-os donc la ce régne de la aberté et de l'égalité pour l'avénement duquel. de a génereux esprits combattasent avec tant de vaillance depuis plus de trois ana!



l'en III, Louvet, rentré dans la Convention, rédités son pamphlet centre Roberpairre II le verdant lui-même en Painis-Royal, où il avant pris une boutique de l'braire. Mans Robert syant dousé la main aux l'héministress, il important de le ménager, et Louvet effaça produminent de la nouvelle édition en qui conacture le député Robert et la formise. Voyen p. 40 de l'édition de l'an III au Bi de 55 passe). Comparen avec l'édition primitive milé prosque entièrement dans l'Histoire performancées (s. XXIII). Ils à 138). Cela soul point Louvet.

<sup>(</sup>I) Némoires de Louest, p. 54. (Ed. Barrière et Borville.)
(L. Nemoires de Louest, p. 58 : Je prin le parti d'écrire et d'imprimer ma répondraise intitu de la Marandon Sobespoure et d'est regalistes. Le mi intre de l'intérieur Roland, qui sentent l'irréparable faute de cet ordre du our, voulut autant que punchée l'amorder, en famust connoître à la auton tous se traises des décauters de Septembre. Il 32 passer un ganed nombre s'example rus de ma prochare dans les aujertaments, etc. 2

#### XX

Les fortes têtes du parti commençaient à comprendre qu'on avait fait fausse route en voulant abattre Robespierre de haute lutte. Il fallant aller doucement et sûrement, par les chemins ténébreux, travailler à la façon du termite, de mamère qu'on jour le colosse s'écroulât miné par des militers d'insectes invisibles et insaissables. Il failait, de plus, circonvenir plus que jamais les députés tièdes, douteux, incertains, entreprendre même ceux que Robespierre s'était accoutume à regarder comme des amis; cela était facile, il était si peu armé contre l'intrigue, vivant en quelque sorte dans un isolement volontaire; il fallait, en un mot, s'efforcer de faire le vide autour de lui. Eh bien! cette œuvre tortueuse, elle va être poursuivie avec une persistance et un machiavéisme étonnants.

Mais ce n'était pas tout. Accuser Robespierre d'aspirer à la dictature, c'était lui supposer de puissantes qualites, le grandir encore pour ainsi dure aux yeux de ses concitoyens. On résolut donc de changer de batteries. Il y a en France une arme qui tue assez promptement, celle du ridicule; on s'en saisit bien vite, et, chose triste à dire l'es fut un grand espris, un écrivain qui honore notre pays, l'auteur des Progrès de l'esprit humain, ce fut Condorcet qui consentit à tenir la batte d'Arlequin. Condorcet, l'ami et le biographe de Voltaire, persistant outrageusement le plus pur et le plus intègre disciple de Rousseau, que le chose navrante l'Hélas! cela nous remet en mémoire que le philosophe de Genève sut aussi le point de mire des épigrammes sanglantes du patriarche de Ferney; et l'on peut dire avec quelque vérité que Robespierre est à Condorcet ce que Rousseau était à Voltaire.

Condorcet avait, un moment, paru vouloir échapper à cette colerie de la Gironde; mais, obsédé sans doute, il y était rentré, et le voici enrôlé dans les troupes légères du parti. La Chromque de Paris ayant un jour imprimé, on s'en souvient peut-être, sous le nom de Robes-pierre alors à Arras, une lettre injurieuse pour le clergé en géneral, sans distinction. Condorcet, grand ennemi des prêtres et soupçonné par Maximilien d'être l'auteur de la supercherie, avait reçu de lui un démenti formel. On avait voulu simplement se servir de l'autorité de son nom. Mais le philosophe voltairen n'avait jamais pardonné au dis-



cipie de Rosseau, et du jour au lendemain il était devenu son mortel ensemi.

Dans la Chronique de Poris du vendredi 9 novembre 1792, Condorcet, après avoir expliqué en que ques lignes comment l'erreur de Louvei, qu'il appelle un bomme de beaucoup d'esprit et de talent, mais da besucoup plus d'imagination encore, « était prouvée avant que Robeepierre eut parté, « éprivait « avec cette acrimonie réflechte qui étoit un de sea talens, » le morcosa qu'on va lire : « On se demande pourquos tent de femmes à la sune de Robespierre, ches us, à la trabune des Jacobins, aux Cordellers, à la Convention? C'est que la Révolution. françoise est une religion, et que Robespierre y fait secte; c'est un prêtre qui a des dévotes, mais il est évalent que toute sa puissance est en quenouille. Robespierre prêche ; Robespierre censure ; il est furieux, grave, mélancolique, exalté à froid, suivi dans ses pensées et dans asconducte; il topne contre les nobes et contre les granda; il vit de pau et de connoît pas les besoins physiques. Il n'a qu'une seule mission, c'est de parler, et i parle presque toujous; il crée des disciples; il a des gardes pour sa personne, il barangue les Jacobius quanti di peut s'y faire des sectateurs; il se tait quand il pourroit exposer son. crédit; il refuse les places où il pourroit servir le peuple, et chomit les postes où il erest pouvoir le gouverner; il paroît quand il pout fairm sensation, et il disparolt quand la acène est remplie par d'autres. Il a tous les caractères, non pas d'un chef de religion, mais d'un chef du secto, il s'est fait une reputation d'austérité qui viae à la sainteté; il monte sur les banca; il parle de Escu et de la Providence; il se det l'auti des pauvres et des foubles, il se fait sunvre par les femmes et les foibles d'espest; il reçuit gravement leurs adorations et leurs homtonges; il disparolt avant le danger, et l'on ne voit que lui quand le danger est passé : Bobosquerre est un prêtre et ne sora jamais que cela. Le reproche de la dictature était donc une gaucherie, et la proposition de l'ostractione une absurdité, c'étort lever la massus d'Hercule pour écraser une puce qui disparoltra dans l'hyver. » Quatre ou cinq grosmensonges assusonade des plus fades plassanteries, voilà le morceou nerve aux Groudens pour les consoler de leur défente. Sans écute en y a mis toute l'angreur possible , et nous avions bien ramon de dire, en nois servet d'une phrase justement appliquée à Condoroit par un illustre écrivain de nos jours, qu'il l'avait écrit « avec cette acrimonisréfléchie qui étoit un de ses talents (1); » mais cette page si vide, où l'on tache de répandre à piniose mains le ridicule sur le grand homme.



<sup>(</sup>I) Sur to-Regre, Sur La Harpe, Commune du hautt, t. V., p. 54, Paris, Garner, 1958.

d'État de la Révolution, prouve combien vaines et puériles étaient les accusations des Girondins contre Robespierre

Il ne faut pas demander si les femiles accréditées du parti s'empressèrent de reproduire l'œuvre de Condorcet. Faire un crime à Robespierre d'avoir invoqué le nom de la Providence, la présenter comme un prêtre suivi de dévotes, parce que sa parole exerçait sur les femmes une légitime influence, l'accuser mensongèrement de s'être dérobé dans les jours de danger, lui qui, au vu et au su de tout le monde, et comme nous l'avons irréfragablement démontré, s'était toujours tenu sur la breche à l'heure des crises décisives, telies étaient les éternelles redites de ses adversaires. « Ce tableau de main de maître, » s'ecria, transporté d'admiration, le rédacteur ordinaire du Patriote françois, « ira sans doute à son adresse, à la postérité (1)... » C'est bien pour cela que nous l'avons exhumé des colonnes de la Chronique; out, il ira à la posterité mais comme un monument des passions hajneuses, de la mauvaise foi, et de l'intolérance de la Gironde.

#### XXI

Ce n'était là qu'une pantalonnade, une farce à laquelle Robespierre repondait par le plus absolu dédain ; mais un coup autrement sensible vint l'atteindre vers cette époque. Pétion, auquel il portait un si vieil et si sincere attachement, et dont il se plaisait à ne pas suspecter les sentiments à son égard, bien qu'il le sût très-intimement lie avec ses adversaires, Pétion le frappa traftreusement de la façon la plus mattendue. Et pourtant, en maintes circonstances, Robespierre lui avait prété l'appui de saparole et de son influence : constamment il l'avait défenducontre toute attaque. En quels termes chaleureux il avait parlé de lui, en novembre 1791, à la veille de sa nomination comme maire i Se le rappelle-t-on? « Je pense avec une douce satisfaction, » ecrivait-il alors, « que mon cher Pétion a peut-être été nommé maire de Paris au moment où j'écris. J'éprouverai plus vivement que personne la joie que doit donner à tout citoyen ce triomphe du patriotisme et de la probité franche sur l'intrigue et sur la tyrannie (2). » N'est-ce point ià le cri d'un cœur bien sıncère et bien dévoué!

<sup>(1)</sup> Voyez le Patriets françois, numéro 1192.

<sup>(2)</sup> Lottro à Maurice Duplay, déjà citée. Véde suprà

Mais lui, Pétion, avait-il jamais élevé publiquement la voix en faveur de son ami? Un jour, aux Jacobins, il était venu comme pour servir d'intermédiaire dons la querelle née su sujet de la quesuon de la guerre, et envenimés unitiement par les calomnes de Brisact et de Guedet; il a'avait pos trouvé un mot de blâme pour ceux qui avaient fait dégénérer en une minérable dispute personnélle une question que Bobespierre a était efforcé de maintenir dans la région des principes et à la hauteur d'une doctrine. Aujourd'hui encore, dans ce grand conflit provoqué par les Girondins, un s'étonnaît de ne pas entendre une parole d'apaisement acrir de sa bouche, et ce silence paraissant déja une trabison de l'amitié, « Je ne crois pas qu'en doive se reposer sur Petion, » avait dit avec raisen Augustin Bobespierre, « pusiqu'il attend d'être invité, il ne mente pas ce l'être (1). » Et avec non moins de raison, Merlin (de Thiosville) avait répousé comme suspecte toute intervention de sa part.

Secretement alhé à la Gironde depuis qu'il avait goûté du pouvoir avec elle. Petion ne donna tout entier à elle en ce mois de novembre 1792. neus qu'une fibre du cœur l'avertit qu'en Bobespierre c'était un véritable frere qu'il trahissait. Pour nous qui, par des révélations récentes, commissions inicux l'angien maire de Paris que se le commissionnent ses contemporains, cette désection bonteuse ne nous étonne pas Petion nous. apparaît comme le type du faux bonhomme de la Révolution. S'il faut en croire Chahot, sa semme, excessivement jaloine de la superiorité d'acredit de Robespierre, riburait pas peu contr bué à l'entrainer (2) Esc quo il le modeste salon du meru sier Duplay rivalisait avec les vastes et : brillantes salles de l'hôtel du ministre de l'intérieur, où elle et madame. Roland étaient accoutumées à recevoir les hommages de la foule des fonctionnaires, toujours empressés, sous la Republique comme sous la royauté l'Aussi, comme elle avait appliede au libelle de Louvet l'Hoisl'etton, ce semble, n'avait pas besoin des excitations de sa femme. L'aneul trait peindra l'acmme et montrera combien peu 1. était sarieux. A la nouvelle de l'arrestation du roi à Varennes, il avait été charge avec La Tour-Maubourg et Bernave, en le sast, d'alter su-devant de la famille. royale et de la ramener à Paris. Assis sur le devant de la grande berline, entre madame Elisabeth et la priscesse royale, l'etion a imaginaavoir allumé des désirs subits dans le corur de la sceur du roi; et, ce qui est plus grave, il n'a pas craint d'écrire dans une relation publiée. autourd hut, que, cédant à un lesoin de la nature, elle avait tendrement

<sup>(1)</sup> Journal des débots et de la correspondance det Jacobine, mundro 293.

<sup>[2] #00</sup>d., numero 197.

pressé son bras (1). La plus sample délicatesse, son devoir de galant homme, au commandaient une expresse discrétion sur un fait semblable, s'il était vrai. Mais comment croire qu'en un pareil moment, en de ai tristes conjonctures, sous les yeux de son frère humilié et de sa bel esceur dévorée par les larmes, une jeune princesse, élevée decemment, ait pu se laisser aller à de si grossières pensées? La supposition de Pétion nous paraît donc tout à fait gratuite et insensée; et, en se vantant, par une fatuité bête, d'avoir été l'objet des avances d'une fille de France, Jérôme Pétion s'est couvert d'un ridicule immorte!

Un pareil homme devait être facilement le jouet et l'instrument d'une coterie. On le prit, sans nul doute, par l'amour-propre. Aussi bien il gardait à Robespierre une rancune mal dissimulée de ce qu'il ne lui avait pas éte preferé par les électeurs de Paris. On a vu comment, n'ayant pasété élu au premier tour de scrutin, il avait déchiné l'honneur de représenter la capitale à la Convention. Cette rancune, à coup sûr, ne fut pas étrangère à son alliance avec les gens de la Gironde, car, député de Paris, il n'eût pas fait chorus avec la hande de ceux qui ne cessaient d'aboyer contre les représentants de la grande cité. Il accepta donc un rôle dans la petite conspiration ourdie contre Robespierre, et comme on fondait un grand espoir sur sa popularité, encore assez bien assise, on le reserva pour frapper le coup de la fin. Heurensement pour lui, le triomphe imprévu de Robespierre lui épargna l'odieux d'avoir à lui porter le coup de pied de l'âne (2).

N'ayant pu prononcer son discours à la Convention, il se dépêcha de le faire imprimer et de le publier en le faisant suivre d'une lettre à la société des Jacobins, où toute l'amertume de son œur se condensait, comme la pensée intime se réserve pour e post-temptum. Qui ayait lu les rapports de Roland et de Buzot, le premier libelle de Louvet, connaissait d'avance le discours de Pétion. A un éloge tempéré du conseil général

<sup>(</sup>I' L'original de cette relation est aux Archtess, section administrative, F 7, 4365. En word un extrait au Madaine Ébisabeth me fixoit avec des yeux attendris... Nos yeux se rencontroient quelquefois avec une espèce d'intelligence at d'attraction. Nos bras étoient enlacés, le mien touchoit vert son asselle. Je sentom des mouvemens qui se précipitoient... Les regards de madame Ébisabeth me sembloient plus touchans... Je puis me tromper; mais je peuse que si nous ensaons été seuls, elle se seroit laissée aller dans mes bras, et se seroit abandonnée suu monvement de la nature, etc. »

<sup>(2)</sup> Voici, d'après Camule Desmoulins, quelle avant été l'attitude de l'étion pendant. La famense séance du 5 novembre « J'observai Pétion, et je le dis avec regret pour l'homeur du genre humain, au milion de cette échtante justification de son collègue, il paroissont crucifié de son tromphe, et après Louvet et Buzot, c'est les que m'a semblé souffur davantage des applandissements donnés à Ri bespierre, et je na crois pas qu'Aman, tenant la bride du cheval de Mardochée, fit une plus mauvaise figure. « (Récourtions de France, etc., numéro 25.)

qu'il avait boudé, dissit Robespierre, comme Achille boudait les Greca. il méta t les déclamations ordinaires de ses nouveaux alhés contre la vaillante commune. Récudant toute espèce de solidanté avec les hommes de Septembre, il s'attribuait modestament tout ce qui s'était. fait de grand et de bien dans la Révolution, su 20 juin, au 10 août, hous avons de là dat dans notre précedent livre comment Bobespierre répondu a cette partie du discours de Pétion, et le raille sur ses prétentions. Ouant aux projets de dictature attribués à son accien aux. Pétion n'y crovait aucunement. « Je se puis me persuader que cette chimère in périeusement occupé ses pensees, qu'elle ait été l'objet de ses desirs. le but de son ambition (1). » Alors pourquoi done vonir appuyer après coup, d'un long pamphiet, une accusation qu'on reconnaît sans fondement. Ali l'éjest qu'il faillait aux yeux de pays tont entier déconnidérer. Robespierre Et, Pétion aidant, on le présentait à tous comme un être ombrageux et défiant, au tempérament bilieux, à l'imagnation atrabilaire, comme un être apercevant partout des compiets, des trahisons, des précapices, n'écoutant que lui, ne supportant pas la contrariété, na pardonnant manin à qui ayest ou blesse; son amour-propre, ne convenant jamais de ses torte, dénonçant avec légèreté, s'irritant du plus 16ger soupcon, ne connaissant point les convenances, voulant par-dessustout les favours du peuple, cherchent avec affectation les applaudissements de la multitude, vantant ses services enfin et parlant de leu avecpeu de réserve (2). Et c'est Pétion qui s'expressit mini, le incidente Pétion qui qualques pages plus lois se flattait d'avoir sauvé plus d'une fois Paris. La kyrielle était longue, comme on voit, et bieu sait si elle sera ressausée plus tard par les survivants de la Garonde, par ocux-là. mêmes que Robeupierro arrachera à l'échalaud, par les Thermidonens at toute lour acquelle.

Ham ce n'était pes tout : dans la lettre insérée à la suite de son libelle. Pétion, obéissant au mot d'ordre de la coterie, se donnait le ridicule d'accuser Robespierre de l'acheté pour ainsi dire; il le montrait tremblint, voulint fuir, n'osant se montrer à l'Assemblée, et à non tour il se vantait de l'avoir arrache à la persécution en a attachant à son sort. Cette fois ée n'était plus Buzot qui avait la gloire de sauver ce matheureux jeurse homme. On ne fut pas pou surpris aux Jacobins, où l'on avast été témoin de l'héroique attitude de Robespierre, d'apprendre



<sup>(1)</sup> Page 32 du Disseurs de Mética. (3) Page 30 : La Discours de Mesica Pética sur l'acquastics éntratés realise Maximilier. Debugières, decenti teta-etra, forma un in 0- de 20 pagos, De l'imprimute de O.F. Petrus, suprament de la commune On le deuxe dans l'Histoire purlementere, t. XXI, p. 10.

que son ancien frère d'armes im décernait ai lestement un brevet de poltronnerie. « Pétion, » dit Chabot, « nous le présente comme peureux pour avoir eu le courage de dire que le peuple devoit se seuver lui-même, (1). » La réponse, tout le monde pouvait la faire à Paris, mais au loin la calomnie se propagerait strement; on ne demandait pas autre chose.

Ce que Robespierre éprouva à la lecture de l'incroyable pamphlet, ceux-là seuls peuvent s'en rendre compte qui ont été victimes d'une trahison de ce genre, et qui se sont vus abandonnés de ceux dont ils n'esraient pas hésité à être les defenseurs à l'occasion. Sa douleur fut profonde; mais devant une telle attaque il ne pouvait rester muet. Sa réponse fut à la fois ironique et amicale ; l'ironie prit la piace de l'indiguation, « Quelle est, mon cher Petron, l'instabilité des choses bumaines, puisque vous, naguère mon frère d'armes, et le plus passible de tous les hommes, yous vous déclarez subitement le plus ardent de mes accusateurs? » Nous avons du ailleurs comment, en mettant toujours la question des principes au-dessus de celle des personnes, il réfuta Pétion en tout ce qui concernait leur participation commune aux choses de la Révolution : passons. Quant à cette prétention de l'avoir asuvé, lui Robespierre, c'était en vérité trop dérisoire. « Pourquoi, » luidemanda-t-i) « vous étes-vous phitôt attache à ma destinée que moi à la vôtre!... Mais le suppose que vous nous avez tous sauvés, ce rare bienfait vous donnéroit-il le droit de nous détruire, et même de calomnier un seul jadividu? Le plus vil insecte se révolte contre l'homme qui veut l'écraser, et moi, contre Jérôme Pétion, tant en mon nom qu'au nom de tous les bons catoyens à qui il déciare la guerre. Quel moment avez-vous chois: pour les attaquer? Je venois de remporter sur la calomnie una victoire, facile, à la vérité, et dont j'étois loin de m'enorgueillir. Vous éties venu à la sourdine, armé de pied en cap; mais la rapichté du combat ne vous avoit pas permis de tirer l'épée; et au moment où je me retirois paisiblement du champ de bataille, vous êtes venu me frapper par derrière. - Et ce discours que les directeurs de la conscience politique de Pétion l'avaient engagé à publier pour remettre à flot le parti cruellement compremis par un si honteux échec, il était distribué à tous les corps administratifs, à toutes les municipalités de la République, aux curés, aux coclémastiques (2). « Le vertueux

<sup>(1)</sup> Journal de débate et de la correspondence, etc., numéro 267
(3) Tous les journaux vendus à la faction de la Gircude s'empressèrent de repréduire le libelle du Pétien, eves l'affiche à la suite que Reland s'est pas houts de faire plaquarder dans les russ. Voyez le Meniteur du 10 mesembre 1799, le Patriete françois du 18 novembre (numéro 1196), le Courver des quatre-cingi-àrois departement, numéro du

Roland devroit bien dire confidemment au comité des finances comhien ce nouvel envoi coûte à la République. » Ainsi attaqué avec des armes aussi inégales par un nouvel adversaire uns comptait sur le gorda de son nom nout donner à ses assertions l'autorité d'une preme démonstrative, Robespierre ajoutait : « Me voi à saus retour, déclaré stteint et convaince au tribunal des quatre-vingt-trois départemens, de tous les ridicules et de tous les vices que vous exhaputes. » Et l'es avait fait passes en loi. - loi singuitère, unvoquée ancore autourd'his. - qu'il ne pourrait repoisser les calomnées de ses adversaires, sans être par cela seul taxé d'une excessive vanité « Permeties du moint un seul mot de réponse à l'abus que vous faites de cet étrange privilége. Car en vérité, il est trop absurde que vous vous arrogiez celui de m accuser hautement de l'Acheté, de faire afficher que vous mavez ye tremblant. Et quand' au temps même où La Fayette proscrivost les patriotes : le jour où, avec trente personnes, du nombre desquelles vous n'éties pas, je restat aux Jacobins, environné de ses satellites, taudis et e le sang des patriotes qu'il venoit de répandre ruimeloit encore : dans ce tems pù je m obstanus à defendre cette constitution, tutélaire de la liberté, contre la faction redoutable qui dominoit l'Amembiée constituante. Ils trembloient donc, à voire avis, tous ceux qui la dénoncorent, au multeu de esse coupables sacés, et qui ne cessèrent un inatant de combattre pour les droits du peuple qu'elle svoit proscrita? »

Quant à la série d'épithètes injurieuses dont l'avait gratife son aucien ami, Robespierre en faisait bon marché; mais, accuse de flatter le peuple, il ne pouvait s'empétaier de rappeler à Pétion que lui aumi on l'avait placé au rang des flatteurs du peuple. Il se consolait du raite en pensant que le véritable homme d'État semait dans un siècle pour recuestir dans l'autre. Lises l'histoire, dansit si à Pétion, et vous verres que les bienfaiteurs de l'humanité en farent les martyrs. Il his montrait alors àgus condamné par les éphores, Caton déchirant ses entrailles, le fils de Marie expirant sons les coupe de la tyrannie, Socrate buvant la cique, et Sydney mouraut sur un échafaud. A cet ancien ami, auquel il s'était toujours montré dévoué, et qui maintenent à la face du pays entier venait lus reprocher au sajustement un caractère acentre ci bilieux, il répondait socore : « l'avoue mes torts ; et quoiqu'au dire

10 nevembre, — as dermar treuve même que Péton avait juté un voie efficient enteretains facts (unautre du 18) ; que vouint-il êtae de péus? — la Chromopur de Puru, numéros en 10 et du 11 nevembre. On se demunde un vérité comment Robespierre ne encounhe pas tout de sui e sous une taile écalisme. Voyes sur le Dissoure de Pétou un litte-remarquable article des Sevalusions de Peris, numéro 175, p 369. Il est à noter que ce pournel était less d'être favorable à Robespierre.



de ceux qui sont le plus à portée d'en juger, je sois aussi facile, aussi bonhomme dans la vie privée que vous me trouvez ombrageux dans les affaires publiques; quoique vous en ayez longtemps fait l'expérience. et que mon amitié pour vous ait survéou longtemps aux procédés qui offensoient le plus mes principes, je conviens, à ma honte, que j'ai la foiblesse de croire encore à des intrigues funestes que vous devinerez peut-être vous-même, quand la France entière en sera victime. » Après s'être assez longuement expliqué ensuite sur Brissot, aur sa marche tortueuse et ses mensonges, sur les menées de ce parti de la Gironde qui changeait en jours de discordes, de désordres et de tyrannie les premiers jours de la République, et auquel lui Pétion, qu'on venait mettre ainsi en avant, comme un enfant perdu dans les occasions désespérées. sacrifiait si légèrement sa gloire. Robespierre terminait cette lettre par des considérations pleines de grandeur et dignes d'être rappelées : « Ceux que la nature a faits grands peuvent seuls aimer l'égalité! Il faut aux autres des échasses ou des chars de triomphe; des qu'ils en descendent, ils croient entrer dans le tembeau. Tel homme paroissoit republicain avant la République qui cesse de l'être lorsqu'elle est établie. Il vouloit abasser ce qui étoit au-dessus de lui; mais il ne veut pas descendre du point où il étoit lui-même élevé. Il aime les révolutions seulement dont il est le héros; il ne voit que désordre et anarchie où il ne gouverne pas... Pour nous, mon cher Pétion, dépouillons-nous de ces honteuses foiblesses; ne ressembions point à ce tyran qui voulut réduire la taille des hommes à une mesure déterminée; n'exigeons pas que la fortune fasse toujours les frais de notre mérite; contentonsnous de la destinée que la nature nous a réservée, et permettons que celle de l'humanité s'accomplisse (1). »

# XXII

Pétion, qui si témérairement s'était jeté dans la mélée, et qui avec tant d'amertume était venu appuyer de sa signature une partie des calomnies inventées contre celui dont il avait si longtemps serré la main, se montra extrêmement blessé de la réponse de Robespierre. Il écrivit

84

<sup>(1)</sup> La Réponse de Maximilien Robespierre à lérême Petros rempl t tout le numéro ? des Letires de M. Robespierre à ses commettans p. 287 à 336. Elle a été reproduite dans les OEucres de Robespierre, publiées par Laponnerays, t. II. p. 280 à 323.

meme un second discours pour se plaindre d'avoir été persisé, et reprocher, à un adversaire qu'il avait si gratuitement provoqué, d'avoir
employé a son égard : arme de l'irome. Singulier bomme en vérité que
ce l'etion! Après avoir essayé de transparcer Robespierre des traits de
la plus no re diffamation, il jette les hauts cris parce que dans le riposte il a reçu quelques égratignures, et « les directeurs de sa conecience politique », avec cette insigne mauvaise foi qu'ils apportainet
dans la polémique, et dont nous les avons convainces devant l'histoire,
ne manquèrent pas de reprocher à Robespierre de déchirer aujourd'hui celui que jadis il appeiant son ami, comme si cette lutte dont il
soulfrit crue, ement, c'etait lui qui l'avait cherchés (t).

Peut-être Robespierre eut-il mieux fait cette fois de garder le silence, de s'en tenir à sa première réponse si nette, si catégorique, si concaunte. Mais le moyen de rester calme et indifférent devant certaines attaques? Où douc sont-ils, is le demande encore, ces hommes. dont la frêle argile a été pétras d'un micloactueux? Qu'on me les montreces gens débonnaires qui, ayant recu un soufflet sur une joue, tandent l'autre pour en receveur un second. Combien de haines, d'affronts. chaque jour repétés, d'outrages sangiants il failut pour rempir de hanne. le cœur de Max millen! Ceux-là seuls le sauront qui lirost attentivement cette l'intere où pour la première fois se trouve compiétement. devoilé, dans son effrayante nudité, le tableau monstrueux des longues. iniquités dont il a éte victime. Et où trouver plus de passion, plus de partialité, plus de haine aussi que chez la plopart des écrivaires qui, animés de l'esprit de la Gironde, se sont faita les détracteurs de Robespierre! En le depeignant, d'une plume trempée dans le fiel, ils ont, à dessein ou par ignorance, dissimulé toutes ces calomnies sans nom et tant d'odicuses maneouvres, grâce sunquelles on était pervenu à naturer d'ameriume une ame qui n'eût pas demandé mieux que de rester toujours sereine et bienveillante. Oh! de quelle lumière l'husoire a encore besoin d'être éclairée!

En répondant de nouveau à Pétion, Robespierre le prit sur un ion plus ironique encore. L'ancien maire de Paris s'était conduit avec trop de légèreté pour être pris au sérieux, et c'était assez du fouet de la mêtre pour le châtier. « Mon cher Pétion, les amis de la patrie trouvent



<sup>(</sup>f) Rieu ne prouve mient à quelle mos de tartufes appartenaient la plupart de occ gene-là. Le journal de Brusot, en desman, un entrait du sesseud d'accurs de Pétion, le thiaut précèder du cus lignes : « Robespierre écrit à ses commettans une suite de libelles qui font un tel bruit que personne ne se doute de leur existence. Petion s'diterré de ce tembesa je se saus quelle réponse que lau a faite cet homme, que sadus l'appaixt son sun, et qui le déchire aujourd que, » (Patriois françois, numéeo 1227). Quel amour de la justies et quel respect de la verité dans ses lignes!

si peu d'occasions de rire! yous ne serez point asses cruel pour me contester le droit de saisir celle que vous m'affrez, ni pour m'envier l'avantage de vous prouver que vous possédez au moins le don d'éclairezles nuages dont vous prétendez que mon front est éternellement convert. » Cette lettre est d'un bout à l'autre un morceau achevé, une vérjtable Presinciale, non indigne du génie de Pascel. Fidèle à la devise qu'il avait chousie pour epigraphe : Ridendo dicere verum quid setat? Robespierre n'oublis pas de dire, en passant, quelques rudes vérités à Petion et de retracer pour son enseignement l'histoire des dernière événements de la Révolution, leçon d autant plus sanglante qu'elle était. donnée sous les farmes d'une raillerie impitovable. Rappe ant cette scène de haute comédie où, pendant i insurrection du mois d'août, le maire de Paris avait été consigné et gardé à vue chez lui sur sa propre demande, comme pour mettre, en cas de besoin, sa responsabilité à couvert, il le comparait à Ulysse se faisant attacher au mêt de son vaisseau de peur d'être tenté d'aller heurier contre les écueils des arbues. Il répondait ensuite au reproche d'avoir riposté avec peu de mênagement et priait son ancien ami de comparer les vérités qu'il lui avait dites avec les calomnies gratuites dont lui-même avait été abreuvé. Et quel moment avez-vous choisi, pour me lancer cette flèche du Parthe. ajoutait Robespierre? Le moment même où, en butte aux persécutions d'une foule d'eunemis puissants et innombrables, je venais de confondre à la tribune la rage de mes accusateurs et où la Convention. leur avant fermé la bouche par un décret. Et c'est vous qui réveillez des inculpations flétries par le mépris de tous les gens de bien, et qui vous plaisez à railumer la discorde, la haine et la vengeance, au lieude chercher à les étouffer!

Quelle étant donc la cause de tant d'acharmement contre un ancien frère d'armes? Maximilien ne pouvait l'attribuer qu'au ressenument qu'avait éprouve Pétion de n'avour pas été nommé le premier par l'assemblée électorale de Paris. Le jour de cet échec il avait promis, en effet, de diner avec Robespierre chez un homme très-connu dans la Réput lique peut-être Danton, pour s'entendre sur un objet intéressant essentiellement la concorde publique. Mais on l'avait vainement attendu; de dépit et de douleur, il s'était abstenu. Durant l'élection du premier député, chacun avait pu remarquer avec étonnement, paraît-il, les couleurs de son teint se flétrir à mesure que la balance penchait d'un autre côté (1).

Parfois, dans cette vive riposte, l'indignation éclatait au milieu des



<sup>(1)</sup> Lestres de M. Rosespierre à ses commettens, numéro 10, p. 450.

phrases froniques. Ainsi, à Pétion qui, se trafnant dans l'ornière des cajomnies de Louvet, l'accusait à son tour d'avoir voulu comprometire la stroté de quelques députés en les dénonçant su sein du conseil général de la commune, Robespierre répondait : « Yous ne devrezplus désormais ma modération qu'à mon mépris. Je vous abandonne à celui de tous les catoyens qui m'ont vu, entendu à la commune, et qui yous démentent. Je vous abandonne à celui de tous les hommes judicieux qui, dans vos expressions, sussi vagues qu'artificienses, apercurvent à la fois la baine, le mensonge, l'invraisemblance, la contradicuon., l'injure faite en même temps au public, aux magistrats patriotes, autant qu'à mot-même. Pétion, oul, vous êtes maintenant digne de vos maîtres; vous êtes digne de coopérer avec que à ce vaste plan de calomnie et de persecution , dirigé contre le patriotisme et contre l'égalité » Wass bientôt la sature reprenait ses droits. Pétion, dans son deuxième discours, ayant fait assez naivement allusion à la possibilité où il aurait été d'accepter le pouvoir supréme, fourait à Robespierra l'occasion de terminer sa lettre par un chef-d'œuvre d'ironie, « Bon Dieu! nous autions donc eu un roi nommé Jérôme !\*! Quella félicité! » Alors, dans une humble requête, il le sappliant d'ordonner à son ministre de l'intérieur, sui-il le vertueux Roland lui-même, de supprimer la burcau de calomnie entretenu à m grandsfrais, et qui seul suffirait à ruiner l'État. Peut-être, ajoutait-le, le duc de La Vrillière m'eût-il jadis envoyé une lettre de cachet; a maisil r'auro t jamas dépensé des millions pour me déshonorer : il n'aurou pus paye quarante journaux et plus de cent commis pour faire circuler. la ca omnie dans 10.19 les départemens, dans toutes les municipalités, dans toutes les sociétés populaires, pour persuader à tous mes conçitoyens et à tous les hommes dont j'ai défendu la cause que j'étois un monstre digne de l'exécrat on générale. » ce qui aux yeux de Robespierre équivalait à un assassinat làche et cruel ; et il se croyait en droit de s'écrier avec Cicéron :« O miseram conditionem sorum qui de Repuback bend merentur! . Il faudrait tout ofter, many cette lettre est infiniment longue, et nous ne pouvons qu'y renvoyer le lecteur (1). Pétion, qui si maladroitement était venu se jeter dans les jambes de Robespierre, fut écrasé du coup. Du ce jour s'évanouit la popularité qu'il avait un moment partagée avec Maximi ien; il cessa d'être pris auserioux. On continua seniement de l'appeler le roi Jérôme Pétien Juste châtiment d'une conduite deloyale et inconsidéree!



<sup>(1</sup> Cette moonde lettre à Jérôme Pétion ramplit tout le numéro 10 des Let et de Maximilien Robspierre e set commetteue, p. 433 a 484. On la trouve suisa deux les Chavers publiées par Laponneusya, t. III, p. 58 et suiv.

#### HIXX

Sourds à cet appel à la conciliation qui était comme le couronnement de la réponse de Robespierre à Louvet, les Girondins redoublèrent de fureur, exaspérés par le triomphe de leur adversaire. Il est indispensable, pour l'enseignement des générations futures, de tracer avec quelque som le tableau des incroyables menées auxquelles ils se livrèrent tant que Roland resta au ministère de l'intérieur et qu'ils purent, dans un vilintérêt de coterie, disposer des fonds mis à la disposition de leur ministre chéri. Les moyens no leur manquaient pas : presque tous les journaux leur appartenaient; quelques-uns gardaient une sorte de neutralité entre eux et ce qu'on appelait la Montagne, pour laquelle un très-petit nombre sculement avaiout pris hautement parti. Il ne faut pas demander s'ils cherchèrent à acheter les feur les publiques qui, depuis le commencement de la Révolution, avaient acquis le plus d'influence : nous en avons la preuve dans une note des Revolutions de Paris. Ce journil refusa fièrement de se vendre, mais il ne se prononça ouvertement ni pour ri contre les Girondins auxquels il s'efforça quelque(ois d'être agréa-Ele (1). Hébert lui-même, le journaliste de la cémagogie, le rédacteur à jamais fameux du Père Duchesse, ne fut pas, si l'on peut s'en rapporter à sa parole, à l'abra des sollicitations grondines : lui aussi, on essaya de le corrompre et de l'earôler dans le parts. Il vint avec indigration déclarer à la Société fraternelle que le ministre Roland lui avait fait proposer de rediger son journal dans les principes ministériels, a engageant à en prendre chaque jour mille à cuinze cents exemplaires (2). Dubois-Crancé affirma de son côté, dans une lettre adressée à ses commettants, lettre qu'il avait lue au sein de la société des Jacobins, et dans laquelle il prenaît chaudement la défense de Robespierre contre tous ses calomnisteurs, affirms, dis-je, tenir d'Hebert que le aministre de l'intérieur avait offert au Père Duchtme de prendre chaque

(2 Peclaration de Dufourny au ciub des Jacobina. (Journal des dibats et de la correspondance, su numero 297)

<sup>(1)</sup> Révolutions de Perus, numero 169. Voict en quals termes Pradhomme s'exprima no aujet de la tentative dont son journal fut l'objet : « Plusieurs membres de la Convention, redoutant déjà pour eux atleur parti la nevérité du Journal des Mévolutions, et se d'anné enteriers per une portion du peutoir azaculul province, out est me proposer de odder men journal sons la condition qu'il perturoit toujeurs mon nem. On ne m'efit peutoir en plus grand outrage et on fût vent me proposer de mis vendre môt-même en personne. » (Voyez estin citation dans l'Huimes parlementaire, t. XX, p. 52.)

jour deux mille de ses feuilles s'il voulait dirs du bies de sui, ce qui le fassest s'ecrier : « Rosand, Roland! ton portefeuille ressemble à la hoite de Pandore (1). »

En même temps les Girondina continuaient, à l'egard des membres de la Convention, leur avatème d'obsessions continuelles. N'ayant pu les entrainer en mone, ils crurent être plus beureux en agiment individuplicment sur chacun o'cux. Les pièces que nous avons entre lesmains millisent pour prouver que les tenauves d'embauchage eureat Beu sur la plus vaste echelle. On ne se contenta pas d'agar sur les mcortains, on entreprit sussi cour qu'on savait depuis longtamps attachés à Robespierre ; là c'était une double victoire en cas de succès, et l'exemple de Petron acrablait un encouragement. Nous avons dejà cué un extrait d'une lettre de Guiter, député des Pyrénéss-Orientales, révélant les intrigues don. Il avastésé enfouré en arrivant à Paris. Levasseur (de la Sarthe) qui, un entrant daza la Convention, confondat dans une égale admiration et une même reconnaissance patriotique Robespierre et Pétron, Guadet, Draton et Genaonne (2), fut aussi eir-Sonvenu de la plus pressante incon, « On a tàche de me prévenu, » 4t-il lui-même, e contre la deputation de Paris, contre Robespierre. que j'ai toujours aimé parce qu'il est bos républicair. J'ai répondul'aupe les Parisiens parce qu'ils sont gatrioles, mais le ne les crauss pas, mon chef de file sera les principes (3). » Caractere ferme, naturo énergique. Levanseur n'était pas homme à se mettre à la remorque d'une coterre ; mais les Girondins conquèrent également en s'adressant. à un personnage fort équivoque, que plus tard les Thermidoriens trouveront beaucoup plus accommodant, l'avocat Durand de Madame, Vaicien que a termes de deriner raconta l'in-même à Robespierre les avances. qui lui fureni faites - « Mon patriotisme n'a jamais perdu de vue les enpergnes du tien, et j'ai quelque ménte d'avoir su m'y tenir et m'y rallier. dans un temps où j'as été vivement sollicite d'en suivre d'autres. Tu se voulois pas de la première guerre, et j'étuisbien de ton avis je l'ézrivis à Péthion dans le temps, en 1791, et je liu parlois de toi dans ma lettre. avec bien de l'affection, le priant de te la communiquer. Tu m'as appris qu'il n'en fit rien. In l'que ton caractère étoit supériour au siet ! Que ton déstutéressement, avec la fermeté, la gloneuse indépendance qu'il te donne, te donne apasi d'avantage pur tous les ambitieur, sur tous



<sup>(8)</sup> La lettre de Descon-Cratere as aveve cardede dans les fatere de M. Relegières de est constituents, actuéro 6, p. 438. Voyas aunti la fournal des soints et de la previspontamos, a numero 210.

<sup>(</sup>I) Mimeiro de Rent Louisser, t. I, p. 30.

<sup>(3)</sup> Journal des dibets et de la correspondance de la sectifié des Josephine, nombre 279

les républicains à grandes et petites places, et pour eux et pour leurs amis! C'est ma pierre de touche... » Ce Durand de Maillane, après avoir presque constamment voté avec la Montagne jusqu'au 9 Thermidor, écrivit plus tard une prétendue Mistoure de la Convention nationale, qui n'est qu'une longue et lâche distribe contre Robespierre, Nous laiments aux lecteurs de bonne foi à juger maintenant ce qu'elle vaut (1).

(1) Il est essentiel de mettre sous les yeux des secteurs la latire lout entere de Darand de Maillane, écrite pandant les plus combres jours de la Terreur, en ventôse de lan L. et quand de l'auront sue, de se trouveront suffisamment edités, je cross, sur la moranté de coux qui ont le plus contribué à normer la réputation de Foles-pièrre.

« le madresse à foi, mon cher et ancien collègne, avec toute la configure que je n'is cossé un seul instant, depuis 1789, d'avoir en tes impieres, en la droiture et auriout dans la pureté et l'intrépulité de ton patriotisme, pour le confier, comme deput, l'acts el-jours L'est a tous de juger et a décider, en l'ingeant, de se destroés cer s. tu ne trouves pass propos de le comman quer an extrate de Salut public, ou si tu veux attendre pour le faire, je te la mass a set égard entièrement le maitre, et je le deis parce que je ne peux être su convent de la légulation politique et revolutionnaire comme foi et un et un collègnes, membres de ce comité qui nous gouverne et la 1.

- Tu sais ou tu dom myoir que sons que je te voie, sans que je te parle, je te une entierement attaché. Tes principes ont toujours été les miens. Passe-moi quelques disnonmoss dans certaines opinions. Je t'asture que mon petrioteme n'e james perdu de vue les reseignes du tion ; et j'es que que mérite d'aveix su m'y tenir et m'y ral her lans un temps où jui été vivement solle té d'en suivre l'autres. Des le 6 de juin I'm tent au comité de cacut public pour l'engager à presser la constitution. A la même epaque, loraque les faux re, ables no as Mare il e sutratnotent tout un departement dans la révolte, , an écrat course enu, un faveur de la Con cuttou un ma re de Marasille et à Sollier l'ex-constituant, son frère, Ricord Allète et Noche. Nos commasaires représentant ont en les lettres sur les hour, et en out rendu sei témplguage a lear venue, a usi que des , renves qu'ils y om recveilles de um persévérance dans le ven chemin de la liberré. Je fis plus plors car je ne voyois de saint que dans la plus prochains constitution, de pressat dac et d'autres députés du Gard, dont les troupes étoient au pont Saint-Esprit; en avoit perhaement répendu le bruit que la Montagne ne vouloit pas de coast tation. Je laur fis ferire le contraire, comme J'avois écrit, et nous avois su depuis que mes lettres p'avoisn' pas peu contribué à desarmer les troupes fedéralisées et à grossie farmée de Carteaux.

The ignorous peut-être cela quand in as a bien parlé en faveur de ceux du côte droit que n'ont en qu'une erreur de suffrage à se reprocher Junton, cum été ausse b en corrent de toudans toutes les occasions où tu as parlé rengion; et cela me fait especer que tu m'entenarm sams peuie, si ce n'est avec plaisir, dans l'écrit que jo te soumets sur cette matière: enfin, mon cher collègue, commune à défendre la faible, l'hon me traitres hien assures. In ex traitres hien assures. Tu ne veulois pas de la première guerre, et j'étris bien de tou avis; je l'écrivis a l'estion, dans le temps, en 1792, et je lui parieus de tou, dans ma lettre, avec bien de l'affection, le priant de te la communaquer. Tu re'as appria qu'il n'en fit rien. Oh! que tou caractère étou supéneur au sien! Que tou déantémentent, avec la fermeté, la glarieuse indépendance qu'il te deuxe, te denne sussi d'avantage sur tous les ambitieux sur tous les républicains a grandes et petites places et pour oux et paur leurs um s' C'est ma pierre de touche; car si, dans men obscurité, je ne j arre pas, je juge, et je juge sans pertalite et sons flatterie. J'ai des principes



La coterie fut plus heurouse dans ses démarches auprès d'un homm qu'en aurait cru plus soude et plus attaché à ses anciens principes. L'ex-constituent Anthoma, qu'on appelait l'ami de Robespierre avec leuges il avant jusqu'alors marché de conserve dans la carrière de la Révolution, lus que, à diverses reprises, avait furisusement dénoncé Brisnot, et que, vers la fin de l'Assemblée legislative, on avait projeté aussi de mettre en état d'accusation, se laissa suborner au point de calomnier lui-même Robespierre. Accusé un jour en piem club des Jacobias. d'être le commensal de Roland et de diner souvent avec les Brazessous, il donne à cette assertion un démenti formel (1), mais il se put nier qu'il n'eût tenu contre Robespierre les proposles plus outrageants. Bourdon (de l'Otse) vint l'accuser publiquement de lui avoir dépoint Bobespierre comme un tartule. — mot des Grondins. — pour s'être introdun dans une maison respectable, dans la maison de Duplay, afin d'y Vivre aux dépens de la famille ; comme un bomme qui rainet la mason. de ce entoyen, et rendart la vie dure aux enfants de Duploy (2). Il était peut-être asses étrange d'entendre répéter, à la tribune d'une société pohtique, des paroles, si abourdes fuseent-elles, dans une conversation particulière; mais à cette époque, ne l'oublions pas, la vie privée n'existat pas pour ainsi dire, et à semblist que tout le monde dût compte à la patrie de ses paroles et de ses actes les plus intimes. Or, si Robespierre, qui dans la vie privée se laissait

Dunarn-Margarit, député,
 Rue Neuve-de-l'Égalité, Cour des Miracies

a Pazia, la 9 vantios, l'an II as la Rapoblique una et indivisible, s

Et montenant qu'on cuyre l'élutere de le Consentien, par ce Durgad-Maillanc, et l'on peut surmenter le degoût qu'on en éprouve, et l'on y lira : « Robespiere, — qu'il appelle le libbe, — déchémoit metre la genre dans imposite l'éton, en bon politique, ac veyent qu'un sûr moyen d'attacher les Français e la liberté: « etc., etc., p. 49

Lumnd Mail.are croyar alors an letter ascentic, et il no se deutait pas qu'elle reparattrait un jour peur être un témein vivant dans le grand procès que nous plaidout aujourd'hul. Cette lettre famit partie de la collection Perties. (de l'Oim).

(-) Journal des debute et de la correspondence de la rocteté des Jecobins, mundro 331.

(2) 7646., numbers 320.



mener comme un enfant (1), était resté l'hôte de la respectable familie Duplay, c'était uniquement pour ne pas la chagemer par son départ. Anthoine savait cela mieux que personne. Un jour, cédant aux obsessions de sa sœur, Maximilien quattera pour un moment cette maison hospitalière; mais il y reviendra presque aussitôt, ne pouvant pes plus désormais se passer de la famille Duplay qu'elle ne pouvait se passer de lui. Robespierre, d'ailleurs, n'avait consenti à y rester qu'à la condition de payer pension. Anthoine le savait très-bien, et il y avait certamement quelque chose de vil dans son propos diffamatoire; car lui aussi, comme ami de Robespierre, avait reçu dans cette maison une cordiale hospitalité. Mais ce n'est pas à nous de répondre, laissons ici parler la plus jeune des filles de Duplay, la femme vénérable que beaucoup d'entre nous ont connue, et qui fut la mère du savant Le Bas ; « Ma mère nous voyait avec plaisir porter de l'amitié à Robespierre et à sa famille. Pour nous, nous l'aimnons vraiment comme un frère; il était si bon! Lorsque ma mère nous grondait, il était notre défenseur. Pour ma part, il m'arrivait souvent d'être grondée, car j'étais jeune et un peu étourdie; il me donnait de si bons conseils que toute jeune que j'étais, je les écoutais avec plaisir. Lorsque j avais quelque chagrin, p'allais tout lui conter. Ce n'était pas un juge sévere, c'etait un ami, un frère bien bon. Il etait si vertueux, il avait pour mon père et ma mère tant de vénération, que nous l'aumions tous bien tendrement 1 > De telles paroles n'ont pas besoin de commentaires 2.

### XXIY

Tandis que les Girondins s'efforçaient d'enrôler individuel ement dans leur faction quelques-uns des membres influents de l'Assemblée, ils continuaient dans les départements leur détestable propagande contre leurs ennemis particuliers. Et là se montrait bien dans toute sa nourceur leur insigne mauvaise foi. Non, ils ne révaient point le mor-cellement de la République en petits états, cette accusation, basée sur d'imprudentes paroles sorties de la bouche de quelques-uns d'entre eux, et qui deviendra contre eux une arme terrible, je la tiens pour mat fondée; seulement, afin de conserver le pouvoir, ils n'eussent pas hésité

<sup>(1)</sup> Voyez à cet égard le témoignage de la somr. Mémoires de Charlette Robespierre, p. 85, 87

<sup>(2)</sup> Manuscrit de madame Le Bas.

à transporter tout autre part qu'à Paris le mégé du gouvernement, et quand ce pouvoir leur glissers des mains, its jetterent à tous les échie de la France un cri de guerre civile qui, hélas! no nera que trop bien entendu. Jamais hommes ne subordounèrent autant qu'eux les grands intérêts du pays à leur ambition, à leurs rancimes, à leurs pannons personnelles, car, encore une fois, on ne doit pas l'oublier, et lieus merci l'aous avons accumulé les prouves, cette guerre contre ce qu'en a appelé la Montagne, eux seuls la provoquèrent, la vuulurent implacable, sans trève ni merci, à mort.

Il faut, pour apprécier leur conduite, se demander comment on jugerait aujourd'hin un gouvernement qui, mésument de l'autorité puhistre et des richesses dont il est le dépositaire, emploierait, pour écraser ses adversaires, l'effrayant système de calomnies imaginé par les Girondins afin de pardre ceux qui les génaient. Maîtres de la plupart des journaux de l'époque, ils s'en servaient pour égarer l'opinion. Le mensonge voyagemt aux frans du gouvernement, comme le diseit Robespierre combié « de caresses, de faveurs et d'assignats ; » tandis que la vérité, obligée de se dérober aux regarda jaloux de ce même. gouvernement, avait à éviter à la fois les commis, les agents de la police et les juges [1]. Chaque jour, du minutère de l'intérieur, partment. des beliots de journaux, de libelles et de pumphlets, et bientôt lesvilles, les campagnes, les palais, les chaumères étaient inméés d'ecritadirigés contre Robespierre, presenté avec la plus noire scritche comme un acolyte de Marat, dont, à desse ni on assombresant encore la sombre. figure. L'armée même n'était pas à l'abri de ces envois : un jour l'abbé d'Espagnac, acrivant de Belgique, annonca aux Jacobins que le libe le de Louvet y avait été distribué aux troutes sous le couvert du ministre de l'intérieur, et il témoigna tout son etoanement de ce que la réponse n'eût pas au moins été jointe à l'attaque (2).

Ces menees, ces calomnies répétées à satieté, entretenaient l'inquistude générale, divissient de plus en plus un pays qui aurait en tant bésoin d'union et de concorde. T'est-il pas suporflu de dire avec quelle facilité sont en général acqueillis les plus grossiers mensonges? De ternus à autre arrivaient aux Jacobins des adresses de sociétés affiliées qui, égarces par les libelles grondins, demandaient la radiation de Robespierre (3). Tantôt c'était la société des Amis de la fiberte d'An-

[2] Journal des sébats et de la correspondence, etc., numéro 312.



Lettres de M. Robespierre à ses commettans, numéro 6. Article intitulé : Des papers publics, p. 243.

<sup>3)</sup> Toutes ces adresses étaient sur un mode renforme. On devinait text de suite que évait danné le tou. En voici un échantilles : « Jacobine, le voile est déchiré, la fac-

gers, tantôt celle de Châlona-sur-Marne '1), tantôt celle de Châtellerault(2), qui réclamaient l'expulsion de Marat et de Robespierre. La société mère finit per prendre l'alarme. Il est bien étonnent que l'on confonde toujours ces deux noms, s'écrus Robert dans la séance du 23 décembre. Cela prouvait, selon lui, combien était corronnu l'esprit public dans les départements. Puis, après avoir établi un parallèle entre l'exagération de Marat, au patriotisme duquel il rendart d'ailleurs justice, et la sageise de Robespierre, toujours si réservé dans sesmoyens d'exécution, il ajoutait : « Il est temps, citoyens, de déchirer le voile qui cache la vérité aux yeux des départemens; il est temps qu'ils sachent que nous savons distinguer Robespierre de Marat. » Rourdon vint ensuita. Depuis longtemps, dit-il, on aurait dit renseigner les sociétés affiliées, et il perguit Robespierre comme un citoyen modéré dans ses movens, comme un homme auquel, depuis le commencement de la Révolution, en n'avait aucun reproche à faire. La société arrêta enfin l'envol d'une adresse à tous les departements, afin d'édifier complétement les diverses sociétés, trompées par les manœuvres garondines, sur les points de rapport et les dissemblances profondes existant entre les deux patriotes dont Roland et ses amis associaient les noms avec tant de perfidie (3).

De tels procèdés n'étaient pas sans amener contre les Girondins des récriminations violentes, et cela était tout naturel On reprocha amèrement à Roiand d'avoir dérobé au contrôle de la nation les pièces trouvées dans l'armoire de fer, et dont il s'était réservé l'examen. Chasles demanda que le comité de sûreté générale tint registre des crimes du ministre de l'intérieur (4), et qu'une souscription fût ouverte dans le sein de la société des Jacobins pour la propagation des himières (5). Anarcharsis Cloots, de son côté, lançait son fameux pamphlet antigirondin Ns Roland na Maret (6). Mais tout cela était bien peu de

tion Robespierre est à nu, l'intrigue est filen démasquée... Oui, Jacobins nous voyons avec douleur que vous calemnies en Brissot, les Guadet, les Vergaisue, et tous les pius rélés déferments du peuple .. Par quelle fatal té se fait-il que vous continues à prodiguer votre encens à un homme couvert du mépris public, au prétendu (acceruptible Robespierre l'a Adresse de la societé de Châloss-sur-Murne, citée par le Potriete françois, numéro 1192. On suit tien que le bureau de rédaction c'unit au ministère de l'intérieux.

- (1 Journal des débats et de la correspondence,... numéro 228.
- (2) Ibid., numéro 321.
- (3) /hd., numéro 325.
- 4) Hed., numéro 365.
- (8) Ibid , numéro 317.



<sup>(6)</sup> Les Girondins, qui se génaient in peu pour empoisonner la France entière d'inférmes destribes contre leurs adversaires, pountèrent les hants eris, « Chook le Prustien a publié une safilme diatribe sons le titre Ni Meres si Relead. » Et Kersain', aux

chose à opposer aux immenses ressources dont disposasent les anns de Brissot. « Ils ont accaparé les folliculaires accredités. » écrivat Robespierre ; « ile ont multiplié les libelles sous toutes les formes ; 📥 n'ont pas cessé un instant de se préconser eux-mêmes et de diffaner tous les citayens qui ne vouloient connoître d'autre parti que celui de l'antérêt public. Ils se sont emparés du munistère des contributions pabisques, de la poste et du ministère de l'intérieur, c'est-à-dire à peuprès de toute la punsance royale. Le ministre qui règne sous ce titre a fat plus de libelles que d'actes de gouvernement, il a depensé en affiches calomnieuses des trésors qui auroient suffi pour nourrir cent mille families indigentes. Ses rapports à la Convention nationale, ses proclamations ne sont que des pemphiets diffamatoires. Les corps adrematratife, les corps municipaux, sont devenas les ministres de seshancs personne les et les colporteurs de ses libelles. Il n'est pas un département, pas une ville, pas un hameau qui n'ait été infecté de ses Caloranies distribuées partout aux frais de la nation (1). »

Est-ce que par labard Robenherre exagerant en s'expriment anna? En bien i demandons à Roland Jui-même la preuve de la vérité de cesparoles. Parmi les innombrables communes de France à qui le ministre de l'intérieur distribusit si génereusement la manne grondine. une seule avait été lemés du côté, non pas une commuse de médiocres importance, mais une des grandes communes de France, celle d'Arras. Les complices de Roiand dans ce petit travail d'infamie, je voux direles secrétaires chargés du choix et de l'envoi des libelles, avaient sans doute peopé qu'il était difficile d'attaquer as gromièrement la réputation de Robespierre dans sa propre patrie, et ils avaient jugé convemble, depuis les pregriers jours d'actobre, de priver la commune. d'Arras des mun ficences ministérieiles. Au bout de deux mois et plus, les représentants de cette commune réclamèrent, et de sa propre main, Roland répondit pour s'excuser de la négligence de ses secrétures, « Mon able pour la propagation de l'esprit public doit voir être cornu, et vous ne pouvez ignorer les moyens que j'ai adoptés pour donner à cette partie de ma sollic tude civique toute l'activité et l'efficacité qu'elle sollicite. C'est à cette fin que je corresponds avec un grand nombre d'excellens citoyens qui, de tous les points de la Repu-



Jacobans, eVeria —a Clueta est un fou méchans que vom foves basais de votre tent, car ses procédés envers firmest, translet, Bunct et moi, un collègiais à la Couventem et dans le comité diplomatique, vom avertament que est une du genre humain set innecish e, et que ce philosophe n'est qu'un mirrigant le Pairente français, minutes 1198 et 1200

<sup>(1)</sup> Leures de M. Robesperre à ses commettens (p. 242 à 548, auméro de; article întitule ; Des papers publics.

# LIVRE IX. - UNE LETTRE DE ROLAND A LA COMMUNE D'ARRAS ECL

blique, reçoivent périodiquement de mes bureaux tous les imprimés qui sont à ma disposition. Plus vous m'avez fait connoître pour votre commune le besoin d'instruction, plus je dois être affligé de la suspension que vous avez éprouvée, et plus je me flatte que vous recevrez avec plaisir l'assurance, que je vous reitere, de l'alimenter, par votre organe, des écrits les plus propres à l'éclairer et à le railier autour des bons principes .. Yous recevrez des aujourd'hui une collection la plus complète possible 1). «Et la Commune d'Arras recevait, en effet, trois exemplaires du compte rendu moral de Roland, sa lettre aux Parisiens, son rapport sur l'état de Paris, et deux exemplaires de l'accusation de Louvet. On s'etait gardé, bien extendu, de joindre à cet envoi la justification de Robespierre, imprimée cependant par l'ordre de la Convention nationale. « Ce seul trait, » répondirent les représentants de la commune d'Arres, « si nous avions pu penser un seul instant que Hobespierre, pauvre, opprimé, sans trésors, sans armée, ennemi de toutes les factions, aspirat à la dictature, cette gaucherie nous cut dess.llé les yeux et dé nontré jusqu'à l'évidence l'absurdité de l'accusation romancière de votre lecteur Louvet (2) » Et ce n'était pas seulement le commune d'Arras qui se plaignait, car les intrigues de Roland ne faisaient pas fortune partout. « Nous nous souvenons trop bien des Feurlians pour ne pas nous tenir en garde contre les intrigans, » écrivait une société affiliée 3', et une autre, celle de Fontenay, en Vendée, s'étonnait profondément de recevoir la poison sans le contre-poison (4). On chercherait vannement dans l'histoire l'exemple d'une parellle conspiration de la part d'un parti contre la réputation d'un



<sup>(1)</sup> Lettre de Roland aux représentant de la Commune d'Arrat, imprimée avec la reponse, in 8º de 7 pages (de l'imprimente de Ponez de Li le). Robespierre jeune denna coture de la lettre de Roiand et de la répense des représentants de la communo c'Arras, dans la scance du lundi 7 janvier 1793, aux Jacobens. La succiété arrête qu'il serent fart montres boutrable dem con procès verbel de la conduite des ministatratears da Pas-do-Calais, et, sur la proposition d'un deses membres, elle arrêta : impression de la lestre de Roland, et de « la réponse immorte, le » des concitoyans de Robeipierre Journal des d'oats et de la correspondance, etc., numére 355 D'un procts-verhal de l'assemblée des administrateurs d'Arras, en date du 17 janvier 1783, procèsverbal que nous avons sous les yeux, il résulte que les administrateurs de la ville d'Arrae, qui sans doute tenament à ne point se brotiller avec le ministère de l'intétieur, alors tout-poissant, no sont point les agastaires de la réponse à Roand; mais, comme le fit observer un membre, cette erreur n'était que le fait du journaliste Germa, dans non manéro du 11 junvier, et il n'y svait pas à s'en occuper. La lettre de Roland avait été adressée su conseil général, et ton point à . administration de la commune, c'était donc le conseil général qui avait répondu.

<sup>(2)</sup> Lettre de Roland et répones, p. 5.

<sup>3)</sup> Journal des debats et de la correspondance de la Societé des Jacobèse, numéro 29%

<sup>(4)</sup> *Phid.*, numéro 300.

seul homms, auquel on out été bien embarrassé d'adresser un grief fondé.

Mais, selon madame Roland, alors toute à Buzot, qui, en allument dans son sein une passion irrésistible (i), l'avant aussi pénétrée du fiel dont son cœur était gonfié, c'était là un emploi bien entendu des fonds mis à la disposition de Roland pour répandre des écrits utiles. Son mari, avoue-t-elle,— et cet aveu est bien précieux, ce me semble,— « profits des papiers publics alors en crédit, et les fit expédier gratis aux sociétés populaires, aux curés et aux particuliers zélés qui s'annonçoient pour désirer de concourir au bien de l'État (2). » N'est-il pas joh, en vérité, de voir le ministre Roland, dont les amis étalent si enragés contre les prêtres, charger les curés de colporter la diffamation contre l'homme qui, presque seul, eut aux heures les plus sombres le courage d'élever la voix en leur faveur!

## XXV

Si invoquer le nom de la Providence était, aux yeux des Girondins comme Guadet, un véritable crime, ils ne dédaignaient pas, à l'occasion, comme on vient de le voir, de faire servir d'instrument à leurs passions les ministres d'un Dieu dont ils reprochaient à Robespierre d'avoir invoqué le nom, l'accusant assez maisement de vouloir par là ramener le peuple sous le joug de la superstition; on n'a point oublié la fameuse scène des Jacobins. Quel excellent moyen aussi! Qui donc, dans les campagnes et dans les petites villes, refuserait d'ajouter foi aux libelles des Louvet et des Brissot, aux écrits calomnieux des Girey-Dupré et des Gorsas, quand à des hommes simples de cœur et facilement enclins à la créduuté ces libelles sersient pieucement apportés par le curé de la paroisse! Ah! ces Girondins étaient des gens d'espril!

Tandis que leur ministre favori prenait ainsi pour agents ces pauvres serviteurs du culte qu'ils avaient rudement maltraités cependant, un des leurs, s'inspirant de Guadet, ne trouvait men de mieux, pour expliquer les invectives dont son journal poursaivait Robespierre, que de la imputer à crime capital d'avoir parlé de la Providence et de léternité. Ce serait à n'y pas croire si nous ne mettions les preuves mêmes sous les yeux de nos lecteurs.



<sup>(1)</sup> Voyes à ce sujet les lettres récemment publices de madame Roland a Buzot.

<sup>(2)</sup> Mimoires de madamo Roland (édit. Barrière et Berville, t. II, p. 51).

Il arriva un jour, en effet, qu'un très-honnéte homme, — c'est Gorsas. lui-meme qui le qualification, - abonné au Courrer des quatre-vingttrois départemens depuis l'origine de cette feuille, s'étonna profondément du brusque changement d'opinion de cette feuille à l'égard de Robespierre. Pendant près de trois ans, on le lui avait présenté comme le citoyen rectiligne, comme le pur des purs, comme le patriote par excellence, bien avant qu'il fût question du patriotisme si vanté des Girondins; et tout à coup le glorieux démocrate de la Constituante, l'incorruptible, est ravalé au niveau d'un tribun vulgaire, d'un agrizateur de la pire espèce, d'un courtisan du peuple, d'un aspirant à la dictature ; et cela précisément au moment où des gens de grand talent assurément, mais fort ambitueux, et dont on chantait les louanges maintenant au lieu de celles de Robespierre, avaient le pouvoir entre les mains et disposaient de toutes les places. Cela parut à bon droit infinament louche au brave aboané, et il ne put s'empêcher de demander des explications su réducteur du Courrier des quatre vingt trois département. Gorsas dalgna répondre, et la réposse est vraiment superbe. « Robespierre l » dit-il, « j'ai pu être na dupe lors de l'Assembiés constituente, mais depais très-longtemps mes yeux se sont dessillés. » Il prétend l'avoir entendu défendre Marat à la tribune des Jacobins. On connaît assez l'opinion de Robespierre sur l'Ami du peuple ; je n'ai potat à y revenir. Mais là n'est pas je grand grief de Gorsas contre Maximilien : « Je l'ai pris sur le fait, parlant au peuple de la Providence; dès lors je me suis dit : Voilà Tartufe, » () ne l'avait point jugé tel quand, au sein de la Constituante, Robespierre, avec tant de nobiesse et de générosité, avait défendu la cause des ecclésiastiques vienz et infirmes. Alors, il est vrai, les Girondins, dont le patriotisme était encore à l'état d'incubation, n'avaient pes une foule de faveurs a distribuer aux journalistes bien pensants. Quel criminel que ce Robespierre ! Dans un moment où, selon Gorsas, son empire de tribun déclinait, on l'avait entendu parler au peuple de la Providence et de l'éternité! « Qui osera démentir ce fait? » s'écria-t-il triomphalement (1). Nous ne savons si l'abonné du Courrier des quatre-vingttrou départenens se trouve bien satisfait de cette réponse; mais chez tout homme de cœur et de bon sens elle ne peut exciter que la pitté et l'indignation.



<sup>(1</sup> Voyes la Courrier du quater-ringt-trois dipartement, numéron des 14 et 20 zovembre 1792.

### XXVI

Vers cette époque s'agitait la grande question du procès de Louis XVI. De teux les points de la France, depuis l'ouverture de la Conventou nationale,—nos lecteurs le savent sans doute,—la mise en accusation du monarque déchu était impérieusement reclamee; et par jugement, ou ensendant la mort. D'avance, on pouvait prévoir le sort du malheureux roi; sa mort était dans l'air.

A la flu du mois de novembre, on avait déjà entendu l'immense rapport de Valezé sur les crames du ca-devant rou 1), et celui de Mauhe, sur les questions lelatives au jugement de Louis XVI 2', discours terribles quava ent accueillis des applaudissements d'un sinistre augure. Morason, Saint-Just, Fauchet, Rouzet, avaient parle tour à tour a des points de vue d'ifférente; mais on était arrivé au dermer tour du mon sans que la Convention eût pris une détermination. Cessciennelles discussions sur le jugement du ci-devant tru étaient d'ailleurs interrompues à chaque instant par des disquissions incidentes. On avait proposé, au sein de la Convention, la suppression des fonds affectés au cuite, et cette mesure, très-grave en component, n'avant point para déplaire au com té des finances. Cétait son rapporteur ordinaire, Cambon lui-même, qui s'était chargé de la soutenir. Mais à la simple neuvelle de cetta proposition, d'épouvantables désnedres avaient eu lieu sur quelques posits du territoire, désordres augmentés encore par la rareté des subsistances. Dans la séance du 34 novembre, Lecouste-Payraveau et Birotesa, tout récemment acrivés du département d'Euroet-Lo r., tracèrent un sombre tableau des pays qu'ais venaient de parcourir, et où ils avalent presque coura risque de la vio. Les curés p'avaient pas été les moins acharrés contre eux; ils avaient exaspére les paysans en accesant la Convention de vouloir detruire le culte catholique. Digiton s'ecria qu'on bouleversernit in France avec l'application de principes trop philosoph ques. Cétait à ses yeux un crime de lèse-nation que de vouloir ôter au peuple ses idees, ses chimeres, tant que des officiers de morale ne seralent pas purvenus à dissiper l'erreur caus les chaamieres. Une autre cause de la fermentation générale



<sup>,1)</sup> Voyes le support sité in estenie dans l'électrire partiencurative,  $\tau_c$  XX, p. 230,  $\to$  Sémus du 6 presunère.

<sup>[3]</sup> Did., p. 276. Séance du l'auvembre.

érait, selon lui, la lenteur apportée su procès du roi. Maintenir les prêtres, assurer les subsistances, juger le roi dans le plus bref délat; tels étaient les moyens les plus propres, à son avis, pour ramener la tranquillité dans le pays (1).

A peu près identique était l'opinion de Robespierre, qui prit également la parole. Il commença par combattre une proposition de Buzottendante à l'envoi de nouveaux commissaires à Chartres, car il craignait que les représentants du peuple ne fussent exposés à des outrages et à des menaces qu'ils eussent été impuissants bréprimer. D'ailleurs, en punissant les auteurs de la sédition, la Convention nationale devait en même temps prouver qu'elle était guidée par le seul amour de la liberté et du peuple. Le plus sûr moyen, su vant mi, de confondre à la fois les ennemis de la Republique, les partisans de l'aristocratie et du royalisme, c'était de ne pas differer plus longtemps le jugement de Louis XVI. Que demann. cisait-il, le chef de tous les conspirateurs soit condamné à la peine de ses forfaits, et toutes les espérances des amis de la royauté s'évanouiraient. Pais, on concilierait aisément les droits de la propriété avec la vie des hommes, en statuant sur l'importante question des subsistances. et bientôt on poserait les bises d'une constitution libre, devant laquelle on verrait s'incliner à la fin les ennemis mêmes de la liberté. Seulement, ajoutait-il, aux applaudimements d'un certain nombre de ses collègues « étouffons les petites passions, car c'est ic. que nous connons le signal de la révolte (2). » Hélas! ceta n'était que trop yrai!

Robespierre n'avait pas dit un mot du selaire des prêtres; mais queiques jours après, dans son journai, il développa les idées exposées à ce sujet par Danton, en mettant naturellement dans une discussion ecrite beaucoup plus de calme et de modération que l'impétueux tribun a'en avait apporté à la tribune. Ce n'est pas encore ici le neu de traiter la question du sentiment religieux chex Robespierre, ne perdoin pas cependant cette touvelle occasion de répéter, en passant, que tous ceux qui, sur la foi des plaisantenes de la Gironde, le présentent comme un prêtre, comme le délenseur officieux des prêtres, témoignent d'une ignorance profonde deson ceractère. Être juste envers les eccle-

<sup>(1)</sup> Mantteur du 2 décembre 1793 et Journal des élècte et des éléctris de la Conminion, numéro 12, p. 456 st 456.

<sup>21</sup> Voyez le Journal du débets et des décrets de la Courretten, plus complet lei que la Moniteur, mamero 72, p. 491. — Admires maintenant la bonne foi du journal de Frisact « Tous pariosent, mais surtent Danton et Robespierre, de la nécessite de ramener la concorde, la fraternité dans l'Assemblée let de ne occuent, aux Jacobine, de couvr r la Comention d'opprobre, et d'invoquer les pegnards contre leurs adversaires, » Patrioté françois, numéro 1208 (du 1º décembre) Et capus trois mois Robespierre avant à poine ouvert la bonche aux Jacobine.

aisstiques, her montrer l'exemple de la tolérance, ce n'est point endosser la robe cléricale, interdire au cierge toute intervention dans les choses de la vie civile, telle devait être, à son avis, la règle absolue da légulateur. « Les prêtres, » avant-il dit à la tribune de l'Assembles constituante, » sont dans l'ordre moral des magistrats (1) » Ministres de la religion catholique, protestante, juive ou mihométane, étaient à ses yeux des fenctionnaires, mais « dans l'ordre moral; » et il n'avant pas peu contribué à faire déciarer les fonctions de juré incompatibles avec le sacerdoce.

Au reste, en combattant comme mauvaise en révolution et dangereuss en politique la mesure proposes par Cambon au nom du comité. des finances, il croyait devoir publier bien hautement une profession. de foi qui, en d'autres temps ou en d'autres lieux, cisait il, n'aurant pas été impume, et où éclate manifestement en quelques lignes toute sa penide religiouse. « Non Dieu, c'est celin qui crea tous les hommes pour l'égalité et pour le bonheur, c'est celui qui protège les opprimes et qui extermine les tyrans, mon culte, c'est colu de la justice et de l'humanité! Je n'aime pas plus qu'un autre le pouvoir des prêtres, c'est une chaîne de plus donnée à l'humanité. Mais c'est une chaîne myisible attachée aux esprits, et la raison seule peut la rompre Le legislateur peut aider la raison, mais il ne peut la suppléer. Il ne doit amais rester en arrière; il doit encore moins la devancer trop vite. Pour moi, sous le rapport des prejuges relitieux, notre aduation me parolt trèsheureuse et l'opinion publique très-avancee. L'emp re de la supersitation est presque detruit, dejà c'est moins le prêtre qui est un objet de véneration que l'illee de la religion, et l'objet même du cuite. Dejà le flambeau de la philosophie, péretrant jusqu'aux conditions les plus éloignées d'eile, a chassé tous les redoutables ou ridicules fantomes que l'amb tion des prêtres et la politique des reis nous aveit o donne d'adorer au nom du Ciel, et il ne reste plus guère dans les es mits que ces dogmes imposons qui prétent un appui aux dées morales, et la dostrine sublime et touchante de la vertu et de l'égalité que le fils ce



<sup>(1)</sup> Au moment où mous corrigoons les épreuves de ce volume, il mons tembe sous les your su article du joursail le Frence numero in 2 fevrier 1865), dans locurel, par un ample changement de mot, on fait dire à Robespierre justiments le commune de qu'il a toujours penné. « Quand Robespierre, » dest 31. Challonel Lancour, « dans l'anne sont dans l'ories sociés des magnérats, » la rolumend'Estat était imparer ment proclames. » à oyer l'importance d'un mot. Robespierre p'a jarense dit du se ferrir accest, il a det , dans a'omnais mousas. Ce qui est teut l'oppose. Si estimat le terrain qu'il a commis cette crivair est été mient rence gaé, il n'aurait pour tirre se ette phrase des omséquences absolument voltraires a sou esprit. Sans donte personne n'est phrase des omséquences absolument voltraires a sou esprit. Sans donte personne n'est plantique, mais on comprend commune l'erreur cersent grave quand alle sert, en quelque sorte, de texte d'accumation contre un hammis.

Marie enseigna jadis à ses concitoyens. Bientôt sans doute l'évangule de la raison et de la liberté sera l'évangule du monde. »

Mais fa latt-il brusquement, sous prétexte déconomie, a apprimer les fonds affectés su culte ? C'est une question brûlante de aos jours, et à peu près résolue dans le camp de la démocratie; seulement transportons-nous à soixante-dix aus en arrière, et demandons nous si les arguments présentes par Pobespierre, arguments que je vais excoser. brievement, n'avaient pas alors une force munrible. Pour une arande partie de la population, la religion était une nécessité, beaucoup d'eprouves et de malheureux y trouvaient des consolations puissantes à leurs dou eurs et à teurs masères, or, supprimer les fonds affectés au cuite, c'était supprimer le culte lui-même; car à qui s'adresseraient ceux qui, n'ayant pas de fort me, ne pourraient payer les ministres de leur rehgion? La religion serait donc entre les mains des riches un monopole et un privilége? C'est pourquoi, sans aucunement respecter. les préjugés même les plus respectables, Robespierre conscillat. à la Convention d'arourner une parente mesure au moment où les lois, les mœurs nouvelles et les lumières suffirment à la garantie de la morale. publique. Et puis, lorsque l'Assemb ée constituante avait revendiqué les biens de l'Église au nom de la nation, n'y ava t-il pas eu entre alle e le clergé un contrat que la Convention était tenue d'exécuter ?

Abordant ensuste le côté politique de la question, il se demandait a'il ctait bien prudent de venir, à l'heure la plus difficile de la crise revolutionnaire, jeter encore des ferments de troubles et de discordes, mettre de nouvelles armes entre les mains de la maiveillance. et du fanatisme. Vouleit-on tréet une autre génération de prêtres. refractaires quand une partie du bas clergé semb ait s'être railiée loyalement à la Révolution? Enfin ne devait-on pas craindre le retuir des abus que la première tasemblée avait cru couper dans sa racine? Et quand je considère aujourd'hut les progrès effrayants des corporations. religieuses dans sotre pays, je me demande il Robespierre n'avait pas mille for raison lorsqu'il disait : « Vous verrez naître mille associations religieuses qui lie seront que des concluabules mystiques qu sedineur, que des ligues particulieres contre l'esprit public ou contre l'intérêt général ; vous reseaucites, sous des formes ples daggeneuses, les confréries et toutes les corporations contraires aux principes de l'ordre public, mais pernicieuses surtout dans les circonstances actuelles où l'esprit religieux se comb nera avec l'esprit de parts et avec le rèle contre-révolutionnaire. Vous serrez les citoyers les plus riches saisir cette occasion de remir les partuants du revolusme sous l'étendard du culte dont ils ieront les frais. Your alleg-



rouveir ces egues particulières que la sagesse des magistrats avoit fermées, toutes ces écoles d'incivisme et de fanstisme où l'aristocratic rassembloit ses prosalytes sous l'égide de la religion. Vous reveilles la pieuse prodigalité des fanatiques envers les prêtres dépoulles et réduits à l'indigence, vous établisses entre les uns et les autres un commerce de soins spirituels et de services temporels, également funeste aux bonnes mœurs, au bien des familles et à celui de l'État... » Nous verrons plus tard, quand les exagérés, qu'il combattra de toute son énergie, seront parvenus à persécuter les prêtres à cause de leur seule qualité de prêtres, à fermer les églises, à épouvanter toutes les consciences timorées, nous verrons, dis-je, se vérifier tes menaçantes prophéties de Robespierre (1).

Autre, disait-il, devait être le système des économies. Il ne devait point porter sur un point molé, mais frapper à la fois tous les abus. Rendre impossibles les déorédations du gouvernement, ne point confier. à un seul l'administration arbitraire des immenses domaines de la nation , prévenir les faux publics, proscrire l'agiotage effréné qui ruinait. le pays tout entier pour enrichir quelques sommes, et surfaut, surtout! fixer de sages bornes aux entreprises militaires, gouffres dévorants où menacait de s'engloutir la fortune publique : telles étaient les véritables meaures à prendre. « Si yous étes convaineus qu'après avoir affranchi les peuples voisins chez qui vous avez porté les armes, vous devez défendre leur liberté comme une partie de la vôtre, et, ramenant anguite votre attention sur vous-mêmes, appliquer toute votre énergie. h vos affaires domestiques pour fixer au milieu de nous la liberté, la paix, l'abondance et les ois, si tous les ministres et tous les généraux. conforment leur conduite à ces principes, vous serez également économes et du sang, et des farmes, et de l'or de la nation (2). » Voilà pourtant de qu'un historien de nos jours appelle « rentrer dans l'inintelligente politique que tant de fois Robespierre exposa aux Jacobins (3). Co que cette appréciation a non-seulement d'injuste, mais de ridicule, tous les lecteurs de bon sens le comprendront. Ah! p.ût à Dieu que



<sup>1)</sup> Telle est l'avengle partialité de M. Michelet, que Danton, qui présenta avec homorup plus de vivacité la mêtre opinien que Roberpierre n'aurait, selon l'illustre historien, reclamé écutre la suppremion des fends affectés au culte que parce qu'il craignest qu'elle ne deviat la prétexte d'une éxaption ; mais a pour Roberpierre, pette affaire devenut un texte excellent... » (T. V, p. 120.)

<sup>(2)</sup> Observations sur le projet annouée su nom du comité des finances, de supprimer les fonds affectes au culte, adressées à la Conventien nationale. Letters de Maximilies Bobsspierre à ses commetieus, numéro 8, p. 337 à 352. Cet article a éte reproduit dans l'Bissère performataire, t. XX, p. 449, et dans les Œutres recueilles par Lapennerage, t. 17, p. 324

<sup>(2)</sup> M. Minhalet. Histoire de la Resolution, t. V. p. 122.

cette « mante ligente » point que de Robespierre ent été suivie! Nous n'aurions pas vu tant de désastres fondre sur notre pays, et notre glorieuse vi le de Paris n'aurait pas en la donlaur d'être souillée deux fois par la présence de l'étranger!

#### XXMI

A côté de la question religieuse se dressait, effrayante, celle des subsistances, sombre question qui si souvent déjà depuis le commencement de la Révolution, avait soulevé les fureurs populaires, et qui à cette heure devant éveiller plus que jamais les sollicitudes du législateur; car elle devenait entre les mains des partis une arme terrible, et de sa solution dépendant peut-être l'avenir de la République.

Bien civisées éta ent les opmons. Les uns voya ent dans la liberté abso ue des denrées de première nécessité le meilleur remede à apporter à la rareté des subsistances. Laissez faire, laissez passer, disnientus, les bles d'eux-mêmes sortiront des greniers et afflueront aux mar ches. De cet avis était le jeune Saint-Just, et il prononça sur cette matière, dans la séance du 29 novembre, un discours très-remarquable et très-remarqué (1). Robespierre, en cette circonstance, professa des idées absolument opposees à celles de son ami. Cela prouve déjà combien ces deux grands citoyens, quoique presque toujours d'accord sur les principales questions politiques et sociales, se tensient pen dans la dependance l'un de l'autre. Certains écrivains ont présenté Saint-Just comme n'étant que le reflet des pensées de Robespierre, d'autres ont cru que celui-ci subissait l'influence du premier. Fireur, profonde erreur démentie par tous les faits.

Dans la journée du dimanche 2 décembre, Robespierre proposa à son tour à la Convention les moyens les plus propres, selon lui, à ramener l'abondance. Il venat, disait il, platder à la fois la cause dos indigents, celle des propriétaires et celle des commerçants eux-mêmes. Lorsque dans un pays, où la nature fournissait avec prodigalité aux besoins des hommes, la disette apparaissait tout à coup, elle ne pouvait, pensait-il, être attribuén qu'à une edm matration mauvaise ou à des lois défectueuses. Or, la récolte avait été bonne cette année, et cependant le pain était rare et aueignait un prix qu'il le rendait à peu près inaccessible à l'ouvrier. La disette actuelle était donc une disette fac-



<sup>(1)</sup> Voyez notre Histoire de Saint Just, p. 125 de la première édition.

tice, et la législation de l'Assemblée constituir te sur le commerce des grains ne lui partissait nullement convenir à l'époque présente. Do se rappe le avec quel achamement il avant combatturcette los martiale, needes desordres occasionnés par les subsistances, et dont la tyrannié s'etait armée, disast-il, « pour se baigner légalement dans le sang des citoyens affamés, a Repondre par des batonnettes aux justes inquiétudes des populations alarmées était, suivant Robespierre, une politique in 🕞 gne des legislateurs de la République. Un avait compté pour beaucoup les intérêts des negociants et des proprietaires, pour men la vie des hommes. Sans doute la liberté du commerce était une chose essentielioment respectable, mais la théorie de la liberté il, mitée était-elle auplicable dans des temps de crise? Les denrées les plus nécessaires à la vie numa ne pouvaient-elles être considérees course des marchandists. ordusires, et entre le commerce du blé et de l'indigo n'y avait-il aucune différence? La vie des hommes seralt-elle dotte subordonnée aux speculations d'avides détenteurs de grains, et s'il était ricieule d'interdire à des négociants d'accaparer des objets de pure van te et de luxe. pour les venore à leur heure le plus cher possible, n'était-il pas de la dermere harbarie de les autoriser à entasser des monceaux de bles. quand à côté d'eux leurs semblables mouraient de faim?

La première loi sociale etant de mainterir à l'homme ion droit a l'existence, tout ce qui lui était indispensable pour la comerver devait. être consideré comme une propriété commune en que que sorte a la pocieté entière, et l'excédant seul abandonne à l'industrie des commercants. Aussi toute spéculation mercantile faite aux dépens de la vie huraire n'était plus un trafic aux yeux de l'orateur, mais un brigandage et un fratricide. Regier le commerce des grains à l'interieur était-il plus un attentat à la propriété que d'en prohiber l'exportation. à l'et, a igen soutes les fois que l'abondance n'était point assurée au de-, dans. Et là Robespierre exprimait une grande vérité. Au reste, logi de prétendre interdire la circulation des grains dans toute l'étendue de la République, a demandat au contraire qu'on prit toutes les précauteus pour qu'elle eût lieu sans entraves, et il se plaignait précisément du défaut de circulation et des obstacles dont on l'environnait sous prétexte de la rendre illimitée. « La subsistance publique circule-t-elle, » con-Amount-il, « lorsque des spéculateurs avides la retiennent entassée dans leurs gremers? Circule-t-e le lorsqu'eile est accumulée dans les mains. d'un petit nombre de millionnaires qui l'enlèvent au commerce pour la rendre plus précieuse et plus rare, qui ca culent froidement combien de families doivent gérir avant que la denrée ait atteint le prix fixé par leur atroce avarice? Circule-t-elle lorsqu'elle ne fait que traversor les contrées qui l'ont produite aux yeux des citoyens indigens qui épronvent le supplice de Tantale, pour alter s'engloutir dans le gouffre inconnu de quelque entrepreneur de la disette publique? Circule-t-elle lorsqu'à côte des plus abondantes récoltes, le citoyen nécessiteux languit faute de pouvoir donner une plèce d'or ou un morceau de pap er assez précieux pour en obtenir une parcelle?

 La circulation est celle qui met la denrée de première nécessité à la portée de tous les hommes, et qui porte dans les chaumières l'abondance et la vie. Le sang circu e-t-il lorsqu'il est engorgé dans le cervenu et dans la poitrine? Il circule lorsqu'il coule librement dans tout le corps; les subastances sont le sang du peuple, et toute libre mroulation n'est pas moins nécessaire à la santé du corps social que celle du sang à la vie du corps humain. Favorisez donc la libre e regiation des grams en empéchant tous les engorgemens funestes. Quel est le moyen de remplir cet objet? ôter à la cupidité l'intérêt et la facilité de les opérer » Il fadait, dans l'intérêt de la société, constater la quantité le grains produite dans chaque contrée, et obliger les proprietaires à es vendre sur le morché, au leu de les transporter, nuitair ment quelquelo s, soit à l'étranger, soit dans les magasins de l'intérieur. Imposer, des bornes à ces vampires, spéculant sur la misère publique grace à l'impunité absolue dont ils joinssaient, nétait pas un attentat costre la liberte. Laissez-les faire, avait-on trop répété jusqu'içi. Mais était-ce là le moyen de calmer le peuple qui ne se soulevait sans raison ni contro les loss qu'il simuit, su contre les réprésentants qu'il a'était choisis? Sans condure d'une fa jon absolue, Robespierre se contentait, en terminant, de demander la priorité pour les projets de décret sit se trouvaient. indiquées de sériouses precautions contre le monopole, se réservent de proposer des modifications dans le cours de la discussion, s'ily avait lien. Ces précautions mêmes lui semblaient toutes favorables à la propriété les time, poisqu'elles étaient de nature à prévent à l'avance des luties terribies. Contentez-vous, disait-il aux riches, de jour des avantages que la fortune vous donne; mais la sacz au penole du pain, du travail et des mœurs. Quant aux représentants du peuple, c'était à eux. à empêcher, par de bonnes lois, ces convulsions qu'amenait fatalement le combat des préjugés contre les principes, de l'égoisme contre. l'intérêt genéral, de l'orgueti et des passions des hommes puissans contre les drosts et les besoins des foibles (1). »

« Presentez des conclusions, rédigez un projet de décret, » lui



<sup>(1.</sup> Voyes co discours dans le Menteur du 4 décembre 1792, et misux dans les Letire de M. Robispiere à ses commettans, numero 9, p. 391 à 409. On le trouve aussi dans l'Mateure performateurs, t. XXII, p. 175.

distrit-on; car on avait été frappé de la sagesse de ses observations; mais il déclara de nouveau s'en reférer aux projets de decret des proposés contre le monopole, et il quetta la tribune au milieu de applaudissements d'une partie de l'Assemblée et des tribunes (1).

## HIVER

Le lendemain, 3 décembre, fut le jour où pour la première los dévant la Convention, c'est-à-dire devant le pays. Robespierre developpa son opinion sur le parti qu'il y avait à pretidre à l'égard de
Louis XVI. Déjà, dans un long article de son journal, il avait laisse
pressenur quelle elle serait, Établissant une grande différence entre
Charles I<sup>11</sup>, a tyran ammolé à un autre tyran, a et l'ex-roi des Français, que avait à rendre compte des attentats de son gouvernement
contre la liberté du peuple, il voyant ici la cause de la societé souterire contre un individu ; il n'y avait donc pas à appliquer les formes
judiciaires ord naires, car la societé se trouvait à la fois juge et partie.

En vant lavoquera t-on, en faveur du monarque deche, a constitution qui avait prononcé son inviolabilité, puisqu'en conspirant contre la liberté et la sûreté du peuple français il avait décairé de ses propres mains cette constitution . Robespierre alfait .ci au-derant de l'argument principal des défenseurs de Louis XVI. Du reste, on ne devait se laisser guider ni par le désir de la vengeance, ni par le plaist d'immoler une victime, disait-il, mais par la raison et l'inièret public, lesquels pouvaient scula autoriser la societé à infliger une paiss à 🗷 roi détrôné, impuissent et abandonné aujourd'hui, comme tout crimnel d'ailleurs enfermé dans une maison d'arrêt, hors d'état de naire s que la loi n'en frappart pas mons. D'après l'anflexible logicien, la severité envers les rois était d'autant plus juste que leurs crantes enfantacit tous les autres crimes, avec les passions làches et la misère générale. Si l'on bouteit à punir un monarque coupable, en était aussi loin que jamais de la liberté, et il n'y avait plus qu'à faire le procès à la memoir. des Timoleon, des Pélopidas et de tous les fondateurs de la liberte.

Il était loin de en peneée, toutefois, d'engager ses concitoyees, transformés « en don Quichoties du genre humain, » à parcourir l'univenten abattant les trônes. « Je pense, au contraire, » disast-il, « que tot

Moniteer du 5 décembre 1792.

ce que la same politique nous ordonne en ce moment est d'aider nos plus proches voisins à secouer le joug du despotisme, pour mettre des neuples libres entre nous et les tyrans, et de nous hâter d'appliquer toutes nos ressources et toute notre énergie à nos affaires domestiques, pour fixer enfin au milieu de nous la liberté, la paix, l'abondance et les lois. » Mais il croyait fermement qu'on ne devait pas perdre l'occasion eclatante qui s'offrait de venger enfin toutes les calamités accumulées pendant tant de siècles par les rois sur l'humanité souffrante et avi le Et en effet, le malheureux Louis XVI expiera, non-seulement le crime d'avoir appelé l'étranger sur le soi de la patrie, mais les horribles règnes de ses prédécesseurs. Fallant-il craindre qu'un acte de vigueur n'excitat à l'intérieur quelque revolte dans les esprits ou ne produisit une sensation fâcheuse dans les pays étrangers? De telles considérations ne sauraient détourner le législateur des principes républicains. De tous les points de la France ne réclamait-on pas la prompte punition du coupable, et avait-on à se préoccuper de ménager les puissances européennes? Ce n'était point de la vie ou de la mort de Louis XVI que se souciaient les rois, mais bien de l'établissement de la uberte et de la fondation de la République. Et là, croyonsnous, Robespierre avait bien reison. La victoire était le seul moyen d'échapper à leur vengeance, disait-il encore, les dompter ou périr, voità les seuls traités qui convinssent à la République (1). Or, immoler leur complice à la liberté trable, c'était les frapper d'épouvante, les dégrader dans l'opinion des peuples, jeter la terreur au fond de leurs palais, les annihiler, bit c'était aux représentants du peuple à statuer euxmêmes au nom de la nation, non en juges, mais en hommes d'État, sur le sort du roi déchu (2). Nous laissons à nos lecteurs le soin de peser eux-mêmes ces considérations, nous reservant d'apprécier à notre tour la théorie de Robespierre en analysant les deux grands discours prononcés par la dans le procès de Louis XVI

Ce fut aussi dans cette séance du 3 décembre que, pour la première fois, tombérent solennellement de sa bouche des paroles sanglantes et imputoyables. Out, pour la première fois depuis la Révolution, il va réclamer l'application de la peine de mort contre un homme, contre le roi, lui l'eloquent adversaire de cette horrible peine, borrible et inutile, ne la

(2) Lettres de M. Robespierre à ses commettans, numéro 5, article intitulé : Sur le parti 4 prendre à l'igard de Louis XVI.



<sup>(1)</sup> Si faux sont les jugements de M. Michelet sur Robespierre, qu'il semble, en verité, qu'il n'a jamais in une senie ligne de tout cecs. Il lui refuse le genie révolutionnaire, — je veux dire d'avoir compris la Révolution. Voyet son Histoire de la Revolution, t. Y, tout le chap. vi.

jugeant nécessaire d'aitleurs, qu'à l'égard d'un seul individu Maisqui de fois dejà des paroles empourprées de sang a étaient, en bombonnt, échappées des lèvres des omieurs! Que de fois déjà nous avons estembles Guadet et les lanard invoquer la hache des lois contre sa essemi de la liberté! Les eccidorastiques transformés en martyrs par la mour des décrets rendus contre eux , n'était-ce pas l'œuvre des Grondes! Neus avens du montrer par quelle pente fatale la Révolution, projeté de toutes parts, avait été précipites vers la Terreur, goulte léjé entrouvert et duquel nous n'approchons pas sans frémir

On nous a reproché d'avoir écrit une véritable histoire de la Reshunch au point de vue d'un seul homme ; c'est là un reprocie puril, auquel rous avons répondu d'avance dans la préface de cet ouvegt. Pour mener à bonne fin une Listoire de la Révolution, avec les le détails monographiques sur lesquels nous mustons, et pour caux, à aurant falls non posit quelques volumes, mass cent volumes fain une simile, biographie de Robespierre, en l'isolant pour ains dir ou hommes et des choses avec lesquels il fut chaque jour an court, contre lesquels il eut incessarment à lutter, c était extreprenéreus couvre mutile et nous mottre bénévolement sons d'état d'attendre à but que nous poursusvous. Quand, par exemple, nous avons à le nosther ethanger à tels ou tels actes dont jusqu'ici on a persité à le resdre responsable, force nous est men d'entrer dans cortiges éstals, sin és prouver quels sont les auteurs de ces actes ; quand on s'ingétie à présenter les G condins corrine ses victimes, il nous faut hen demoties. par des preuves sans réplique, que ce fat les qui, durant plus (un année dut la victime de leurs calomnies incessantes; que es se 🕮 🏴 leur fau e s' l'ne succomba pas sous leurs boupe, et que si, deverait agresseur à son tour, il finit, lui aussi, par être sans pué à leur mark il fut en quelque sorte comme le sanglier blessé, au ferme contri 🗯 meute de dogues.

C'est bien pour cela que nous avons adopté l'ordre chronologue, et que, pas à pas, heure par heure, nous avons euvi le grand croyes dont nous nous sommes fait l'historien. Grâce à ce système, pas avons pu prouver à que point il fut étranger sux premères severais de la Revolution. Décrets contre les prêtres réfractaires, lois violent contre les emigrés, tout cela ent lieu sans sa coopération. Ce fut sur la motion de Buzot que, dans la seance du 23 octobre 1792 la Conventis decréta le bannissement à perpétuité de tous les émigrés et la pensite mort contre ceux qui, au mépris de ce décret, remetiraient les piets sur le territoire français (1). Non que Maximilier, blâmât des lois rendes



<sup>(1)</sup> Voyez le Mondeur du 24 ectabre 1723.

nécessaires peut-être par des circonstances impéneuses, mais encore convient-il den laisser la responsabilité à ceux qui en out pris l'initiative. De même, si nous rencontrons sur son chemin tel personnage considérable de la Révolution, comme Mirabeau par exemple, n'avons-nous pas un intérêt essentiel à bien étabur les points de rapport et de dissemblance ayant existé entre eux? Et si nous n'avions point procède ainsi, nous le répétons, notre œuvre eût été incomplète ou sans portée, comme la plupart des monographies publiées jusqu'à de jour sur les bommes de la Révolution.

## XXIX

l'si nommé Mirabeau. Le jour était arrivé où l'on aliait demander compte à sa mémoire des faiblesses coupables auxquelles il avait succombé dans la dernière partie de sa vie

le ne crois pas avoir été injuste envers ce puissant génie; j'ai dit ses qualités eminentes, et j'ai dit aussi en quoi il fut infidèle à la liberté. La Révolution ne saurant donc le remer sans injustice; mais elle ne peut le compter non plus parmi ses plus purs serviteurs. Il est impossible de ne pas source quand on entend certains publicistes le revendiquer comme le plus il listre apôtre de la liberté. Nous avons suffisamment démontre la différence énorme qui existe à cet égard entre Murabeau et Robespierre, l'un s'écartant à différentes reprises des véritables principes de la Revolution, l'autre y restant invariablement attaché. Le premier se montra partisan des lois martiales, le second les combattit toujours à outrance (1). Dans une foule de grandes questions, notamment dans celle du droit de décider la paix ou la guerra et dans celle de la sanction royale, Mirabeau passa du côté de la cour; Robespierre demeura le defenseur immuable des principes révolutionnaires. C'est en ce sens que Châteaubriand a dit avec raison qu'aux yeux de la postérité Mirabeau apparaîtrait comme l'homme de l'aristo-



<sup>(1)</sup> Nats, objecte-t-on, la loi martiale proposée par Mirabeau na devait armer que les municipalites électives Qu'importe? l'arme était-elle munis meurtrière? Et d'abord toutes les municipalites allaient devenir électives. Lusuite, la loi Mirabeau était proposée en une surtout de la capitale et de ses environs. (Voir le Courrier de Prounce, numero 54. Enfin l'esput de cette loi passa tout entier, comme nous tavons indequé t. L. p. 153) dans la loi martiale nauptée par l'Assemblée constituants, loi qui fut si fatalement executés au Champ-de-Mars en judiet 1791. Voyez le projet ce soi présenté par Mirabeau dans le Montieur du 14 au 15 octobre 1789.

crat e et Robespierre comme l'homme de la démocratie (1). D'est une parole vrais.

Maintenant, quel que fit l'éloigrement instinctif qui grand order pour la démocrave pure, il ne nous semble pas douteux qu'il seit traprime à ses actes politiques une tout autre direction ai, dans les cermiera temps de sa vie, il n'est pas conclu avec la cour un marché hones. De son vivant, cela était soupconné, entrevil, mais nullement groce. et quand l'armoire de fer trabit ses secrets, l'indignation éclats als violente. Dans la séance du 5 decembre 1792, Bubl, au nom de la conmission des Douge, vint are une série de pièces infiniment compronstantes pour la memoire de Mirabeaz, dont les intrigues se trouvaest mises à nu. Après la lecture de ces pièces, un membre de l'Assenbet, app quant énergquement à Mirabeau l'épithète de traftie, demoit que son image fût immédialement prosente du sein du Corps législat, non corps retiré du Panthéon, et que désormus les honneurs de l'appthéose ne pussent être accordes à un citoyen que dix ses après se mort (2). La Convention renvoya ces propositions à son comité disstruction publique, qu'elle charges d'examiner la conduite de limbeau; et, en attendant un rapport, elle decréta que le l'usu de l'illustre defunt, placé dans le neu de ses séances, serat corrert d'un voile.

Mais le soir, aux facobins, les choses se passèrent d'une fiçon beaucoup plus expédiuve. Ce fut l'hôte de Robespierre, le menusier Daphy. l'homme autique, our probus, qui écut la propesition que le nocété procrivit le buste de Mirabeau. Sa motion fut sur-le-champ et vivementabpuyée par Robespierre. Neus avons montré combien défavorable mat été à l'origine l'opinion de celui-ci ser Marabeiri. « Son caractère meral lui a ôté toute conflance - écr vait-il en mai 1789 (3). Subjugué plus tard par le génie de l'homme, il ne put s'empêcher de rendre sient justice à ses immenses qualités et de lui être véritablement recranitésant des services réels readus par lui à la cause de la Revolutos. Il n'y a donc pas à s'étonner su sans s'arrêter aux accusations de résalité planint déjà sur Mirabeau à l'époque de sa mort, et à son autait. équivoque dans les derniers temps ce sa vie, il s'associa à la desarde d'honneurs extraordinaires réc ainés pour l'incomparable orates, au moment où il vensit d'être si brusquement exlevé à la France. Nas fi n'y a pas à s'étomer con plus si, le jour où les doutes deverrent à 🕬

(2) Lettre à Buissart on date du 94 mai 1749. Voyes notre premier volume.



Minoires d'estre-tende, t. II.
 N se Mondéer en 6 décembre, m le Jeurnal des débats et des élévris de la formetion, numéro 79, ne donnent la zons du député nuteur de cette metion.

près des certitudes, il se montra impitoyable pour sa mémoire. Il lui sembla qu'au début d'une république il était bon de donner aux hommes un grand exemple de moralité.

Se levant donc pour appuyer la motion de Duplay, il peignit Mirabeau comme un intrigant qui, pour mieux tromper le peuple, s'était paré des dehors imposants du patnousme. Aujourd'hui qu'on avait les preuves comp ètes de sa corruption, il était urgent, selon lui, de faire disparaître son buste du temple de la liberié. Et à ce propos il engageait sea concitoyens à se préserver de leur trop grande facilité à encenser de coupables idoles, et à ne point prodiguertant de couronnes aux hommes vivants. Dans sa réprobation contre Mirabeau il enveloppa un écrivain dont le buste aussi ornait la salle des séances des Jacobins, le philosophe Helvétius, 'auteur égoiste du livre de l'Esprit, un des persécuteurs de Jean-Jacques Rousseau, vers lequel, suivant Robespierre, devaient remonter tous les hommages des républicains. Cette sortie violente était une révoite contre l'odieuse doctrine de l'individualisme, et en cela elle avait sa signification éloquente.

Les paroles de Robespierre excitérent un tel enthous asme du en un instant on arracha et l'on foula aux preds les couronnes suspendues aux murs de la salle, et que les bustes d'Helvétius et de Mirabeau. descendus de leurs socies au milieu d'applaudissements frénétiques, furent impitoyablement brisés (1). Il faut voir dans ce spectacle instructif, non le caprice d'un peuple détruisant ce qu'il a adoré, mais l'acte solennel d'une nation immolant à sa conscience indignée une réputation souilée et à laquelle son estime n'était plus due. Comme tout servait de texte aux Girondins pour attaquer Robespierre, ils ne manquèrent pas de los reprocher amèrement d'avoir eté lauteur de la motion en vertu de laquelle les honneurs du Panthéon avaient été décernés à Mirabeau (2) Qu'est-ce que cela eût prouvé, smon qu'à cette époque il ne croyait pas à la corruption du giand orateur? Mais ce n'était même pas exact : la motion ou plutôt la pétition vena t du directoire du département, et Robespierre s'était comenté de l'appuyer de que ques paroles (3). Il s'empressa donc de réclamer contre cette fausse assertion, dans une lettre adressée au journal les Récolutions de Paris, qui avait commis la même erreur. Et dans cette lettre, où il retraçait tidélement le rôle joué par lui en cette circonstance, il déclarait avoir, à cette époque, éprouvé pour la première fois un remords

<sup>(1)</sup> Journal des débate et de la correspondance de la Société des Jacobins, numéro 314.

<sup>(2)</sup> Voyes le Patriote françois, numéro 1213.

dont il avent fait confidence à ses amis, celui d'avoir laissé croire pestètre qu'il partageast toute l'estime de l'Assemblée constituante et de public pour Mirabeau (1). A une année de la , le 5 frimaire de lan II, après un rapport et sur la proposition de Chénier, pariant au nom du counté d'instruction publique, la Convention nationale décretait que le corps de Mirabeau serait retiré du Panthéon et que celui de Marat y serait transféré à m place (2).

Il y a aujourd'hui, ce semble, une tendance beaucoup trop marqué: à excuser les actes de la nature de ceux auxquels se lassa aller Miriheau. Si les changements dopmion chez les hommes sont légitimes et même respectables quand ils ne tiennent à aucua calcul d'intérêt, ils tombent nécessairement sous le mepris public quand l'intérêt y a h mondre part, et Robespierre fut l'organe de la conscience du pays lorsqu'a se montra a sevère pour la mémoire de l'illustre orateur. Mais, dit-on, ces choses-là étaient parfaitement admises à l'époque; i ai mênie entenda soutenir que la morale était double ; il y aurait la grande et a petite; puis, répetant un mot prêté a Mirabeau luimême, « paye, mais non vendu, » les partisans de la grande et de la pente morale nous le présentent comme « payé, mais incorruptible, » J'avoue na rien comprendre à cette logomachie. Non, la morale n'est point double. Ce qui dans l'ordre moral est vial et juste autourd'hui. l'etait il y a cent ans, il y a mille ans. La postenté, plus indulgente, laissera subaister le busto de Mirabeau parmi les bustes des granus hommes de la Révolution; mais elle ne l'absondra pas de sa vénalité. Si une doctrine contraire pouvait être admise, s'il était possible d'excuser, par quelques artifices de langage, des capitulations de conscience basées sur un intérêt personnel, j'en serais profondément contriste, car je verrais là le signe certain d'un abaissement de morilué dans notre pays.

Lottre de Maximilion Robispierro à Prudhomme (Recolutions de Paris, numéro 179, p. 551)

<sup>(2)</sup> Monitoir du 7 finmaire, an II (27 novembre 1793). Ce ne sera qu'après la thuie de Robespurre que les cendres de Marat seront transportées au Pau béon

# LIVRE DIXIEME

## DECEMBRE 1702 - JUIN 1705

Lois : VVI pent-il être juge? - Opinion rigourense de Rolespierre, - Att tude des Girondian tann le procès du rot. - Qu'une nation ne peut se denner un roi, -Def use de Roland. — De la police des assemblees délibérantes. — Sur la procesa té de l'ordre. - Etrange proposition de Guadet. - Purisuse sertie contre les G rondins. — Les velontaires nationaux. — Appel en favour des defenieurs de la patrie. Seanor du 14 decembre aux lacobma. — Opimon de Robmpierre sur la proposition de banner lots les Capet. - Rémanace des sections parimer par .- Comparation ne Louis XVI à la barre. Robesperre recommande le name. - Plaidoyer de Desga. - L'appal au peuble. - Second discours de Robessierre sur le jugement du rot - Répense envenimée de Vergrand, - Proposit on d'envoyer à toutes ses no etés jacobines um discours de Lorenpierre. — L'fet des monces groud nes — Gersonné et les oses du Capitole - Portraits différenciés de Robespierre et de Marat - Adressa du département du Finistère, - Discrission sar la permanence des sections. - Lettre h Varguand, Guidet Genseund et Brimot. - Dubois de Fossenz, maire d'Arras. - Triplo appel nominal. - Vote motive de Robespierre, -Culampation de Louis XVI — Réfutation des défenseurs du roi — Le vote de Phappe Egwite. - Rejer du sures. - Assansirat de Lepeletter Saint-Fargeen. Honneurs teudus à as mémorie ; les Giroxdins menacés. — Rebespierre combet til motion tendante à faire puzir de mort qu'enque recélerait ) assissit de Lepro tier. - Ormann funébre de Michel Lepeletier - Demission de Roland. l'arour con Greondins. - Des périls de la situation - Guerro à l'Angustorre. - $\mathbf{I}_{\sim 0}$  analyses de combettre utilement — Queiques mots sur l'instruction publicue e la constitution. — Observations à propos d'une pétitien sur les subsistances. — Les dépatés de Paris à leurs commettants, — Troubles du mois de février. — A irrene des Jacobine aux sorietes afinées. — La question des émigrés. — Le concaulié Langue. — Robespierre appuse les propositions de Lacroir. — La section Bonne-Nouveile. — Evénements du 10 mars. — La contrainte par corps abohe. — I is regarded us government plus sout - Le tributed revolution sour. - Opinion ue Robespierm sur les troubles publies. - Vaine tentative de réconcliation. -La somese populare d'Amieus - Adresse marseillaise. - Defaite de Dumeunes r Neorwinden, — Mesures révolutionnaires. — Le comité de défense générale. — Persande d'expalsion coutre les Bourbonn. - Vive sortie centre Demouriez. -L'auton attequé par les Girondine. — Déchirement suyrême entre les Girondine et l'a Montagnarda. — Rebespierra sottiant Danton. — Trabison de Dimouriez. — Violente sortie contre Brisiot. — Création du conste de Salat public. — Démission d. Robertum. — Séance du 10 nyml à la Convention. — Réquisitoire de Robespierre contre la Gironde. - Reponse de Verguisua. - Les Girondins et la contrainte par corps. - Encore Petion at Guadet. - Décret d'acrestation contre Marat. - despuerre précise le colme sur Jacobina — L'Ami de people mis en état d'accuration. — Comerle de molération. — Débate sur la Constitution. — Discours sur In proposité. - Déclaration des droits de l'homme. - Triomphe de Marat. -Mort de Lasomkj. - La réquisition et les Girendins. - Mesures révolutionneures - Discours mr la coastitution. - Crise imminente. - Journece des 31 mai et 2 parm — lone unon de on livre.

1

Aujourd'hui encore, quand, reportant nos regards en armère, nous jetora ses yeux sur se grand procès instruit, du mois de novembre 1792 au mois de janvier 1793, par la Convention nationale, une sorte de trouble involontaire nous saisit, et nous sommes tentés de nous écmander si le peuple français n'a pas comm a un ascribége en portant la main sur l'héritier de tant de rois. Cela tient evidemment à ce que nous sommes toujours sous l'empire des préjugés monarchiques, et que nous ne pouvons nous habituer à considérer comme de simples mortels les individes que le basard ou la fortune a placée aur les marches d'un trône. Si le prisonmer du Temple eût éte un homme ordulaire, sa condamnation et son supplice eussent éte la peine aperçus « Il a été puni, et c'est bien la t, « dirait-ou. Mais d'était le roi, le roi de France! aussitét la pitie, qui dédaigne tant de victures innocentes, tant d'obscurs malbeureux, s'éveille sur le coupable, et charge de malédicions les juges conscienceux que l'ont frappé!

Moi-même, si l'interroge mon cœur, je suis saist d'une comparsion. puissante en présence de ce personnage tombe ce si haut. Et l'orsque envisage son éducation première qui, dans ces millions de citovens s'élançant a la conquête de la liberté, lui montrait des sujets en révolte, lorsque surtout je vois une poignée d'intrigants, ayant uniquement apuci de leurs antérêts particuliers, lui présenter l'appui des rois étrangers comme une assistance légitime je seus presque fléchir en moi la rigueur des principes. Mais, pour apprécier sainement ce terrible épiande de notre Révolution, il faut a élever au-dessits des considérations vulgaires, et se dure que, ai la pitie est une bonne chose un général, elle court risque de s'egarer quand elle s'exerce au detriment d'utpeuple Aux yeux de nos pères, Louis XVI vivant, c'etait la contrerévolution en armes, c'était à l'intérieur la tranquillité pub içue incessamment troubles par les partisans du roi déchu, c'était ,'em gration ouvrant elle-même aux puissances coalisces le chemin de la France, c'était Brunswick vouant d'avance à une mort ignominieuse tous les défenseurs de la liberté, et menaçant la ville de Paris d'une d'estruction. totale 1); d'était enfin la République eternellement contentée. Il niyavait

<sup>(1)</sup> On l'adenn le Ménorael de Governor Marris, qui était alors ministre des State-Une pres le genevertement frai çue : « 26 juillet. Ce matin, lieument map; rend que,

donc même pas de procès à faire, pensalent quelques membres de la Convention qui voyaient dans les longueurs inévitables d'une cause à instruire de nouveaux sujets de troubles ; le jugement, disaient-ils, avait été prononcé par le peuple dans la journee du 10 août. « Si Louis XVI est innocent, » s'était ecné Jean-Bon Saint-André, « vous êtes tous des rébelles, s'il est coupable, il doit perir(1), » Et ces paroles avaient été vivement applaudies. Le seul point à résoutre, disait Saint-André à ses collègues était l'application de la peine ; vous n'avez pas à juger Louis XVI en rhéteurs, mais en républicains.

Cétait aussi l'opinion de Robespierre. A son avis, l'Assemblée avait été jusqu'aci entraînée loin de la veritable question. Louis n'était nomt un accusé, c'était un ennemi, contre lequel on ayait une mesure de salut public à prendre, un acte de providence nationale à exerçer, nuitement une sentence à rendre. En consequence les membres de la Convention n'avaient pas à prononcer en juges, mais en hommes d'Étal, mandataires de la nation. Telle fut la thèse qu'il soutint avec une force étonsante dans la séance du 3 décembre. Était-ce, disait-il, le moyen d'aspirer à tous les cours le mépris de la royauté que de présenter comme un problème le crime du monarque détrôné? « Louis fut roi et la Republique est fondée; la question fameuse qui vous accupe est décidée par ces seuls mots. Louis denonçoit le peuple françois comme rebelle, il a appelé, pour le châtier, les armées des tyrans ses confrères, la victoire et le peuple ont décidé que lui seul étoit rebelle; Louis ne peut donc être jugé, il est condamné ou la République n'est point absoute. Proposer de faire le procès à Louis XVI, de que que mamère que ce puisse être, c'est rétrograder vers le despotisme royal et constitutionnel; c'est une idée contra-révolutionnaire. car c'est mettre la Révolution elle-même en huge. En effet, a Louis peut être encore l'objet d'un procès, Louis peut être absous; il peut être innocent. Que dis-je? Il est présumé l'être jusqu'à ce qu'il soit jugé. Mais ai Louis est absous, si Louis peut être présumé innocent, que devient la Révolution ? Si Louis est innocent, tous les défenseurs de la liberté. deviennent des calomnuateurs. Tous les rebelles étoient les amis ce la vérsé et les défenseurs de l'innocence opprusée; tous les manifestes des cours étrangères pe sont que des réclamations légitames contre une

par muie de mémoure qu'il a radigé d'après mes conseils, et que Monciel a présenté au rot, une convermiton a en lou entre M. ne Montmoria et M. Bertrand de Molevule. Il me communque les principaux manages du maniferte que le dec de Brumicich re publier... Il m inferme que M. Bertrand envoie nu dec de Brumicich Mallet du Pan, en qualité de secrétaire... » (Édition française, t. 2, p. 340.)

1) Voyex la Journal des debats et des élecrets de la Contention, numéro ??, p. 497.

36

facuen dominatrice. La détention même que Louis a suble jusqu'à ce moment est une vexat on mijuste; les féderés, le peuple de Paris, tous les patriotes de l'empire françois sont coupables; et ce grand proces, pendant au tabusal de la mature, entre le crime et la vertu, eutre la liberte et la tyrannie est enfin decidé en faveur du crime et de la tyrannie.»

Qui début causa une impression profonde sur l'Assemblée qui a.;plandit à diverses reposes. On semblait molondre, continuat l'oratear, un people, en etat de revolution, ayant un ennemi à frapper, avec une nation ayant à public, dans un temps ordinaire, un fonctionnaire public. Co qui était à ses yeux l'ordre même de la nature paraissait un désordre à beaucoup de personnes, parce qu'elles s'inspiraient des règles the door civil et post if là bù les seuls principes du droit des geon étaient applicables. Que pouvait-on invoquer en favour du roi? Le pacte social? il l'avait ai éanti. Et le droit de piimir le tyran dérivait de celui mê ne de le détrôner. Le peuple n'é ait point comme une courtudaciane. I ne rendat pas de semesce, il se condaminat pas les ros. 1. Inneat la foudre. C'était, comme on voit, la doctrine de Saint-Just, l'exaltation republicaine poursee à sa demière finite. Est-il viai qu'an ce moment Marat, se penchant vers Dubois-Crancé, lui au dit ; « Avec ces doctrines-là on fera plus de mal à la Republique que tour les tyrans. emegable ! » C'est du moma ce qu'a prétendu un historien très-consciencieux (.), mais nous n'en croyons pas un mot, pour trois raisons : d'abord, parce que de tels scrubules nous persussent essentialiement contraires ou génie et aux habitudes de Marat, en second lieu. parce que Dubois-Crance, personnage fort équivoque, ne mérite ascune creance, enfir parce que l'on a completement omis de nois donner la moindre preuve de l'authenticité d'une pareil e aliégation.

Pour ma part, je r'hes te pas à condamner toute doctrine qui met su interêt quellouque au-dessus de la justice, neanmoins, dans la circumstance particulière du procès de Louis XVI, il faut reconnaître que ceux qui condamnérent le roi en s'appuyant sur les raisons des Jean-Bon Sairt-André, des Ribespierre et des Saint-Just, se montrèrent plus de bonne foi que ceux qui cruren mottre leur conscience à l'abri derrière ne vaines formalités judicierres; car, — on essayerant en vain de soutenir le contraire, — les membres de la Louvention frappèrent Louis XVI non en juges mais en hommes d'État. A coup sôr, une foule d'arguments décastés de Robespierre se présentèrent à leur espert quand ils eurent à se prenoncer. Les ennemis de la liberté, atterrés depuis la journée du

<sup>(1)</sup> Villament. Misteere de la Berefution, t. II. p. 340.

10 août, no relevaient-ila pas audacieusement la tête depuis la mise en question de la culpab lué du roi, et les écrivains les plus décries de l'aristocratie ne reprenaient ils pas eur plume avec confiance? No témoignait-on pas pour lui un zèle bien tendre quand en poursuivait avec un archarnement singulier les plus Jévoués défenseurs du peuple? Que serant-ce si le procès venant à trainer jusqu'au printemps? Louis XVI, du fond de son cachot, combattait encore contre la Répubaque; des hordes féroces s'apprétuent à déchirer en son num le sein de la patrie, et l'on invoquait en sa faveur une constitution détruite ! Mais alors, ajoutait Robespierre, on n'avait paste droit de le retenir en prison, et il n'y avait plus qu'à si er à ses pieds invoquer sa clémence, Non, ce n'était point là une grande cause, selon lui Ceux-là seuls la grandissaient qui sans doute voulsient arracher le coupat le à la vindicte populaire. La pun tion de Louis devait, pour être efficare et confondre la criminelle tentative des despotes de l'Europe, porter le cachet d'une vengeance publique. Nais il fallait se uater, car tout retard entretenait inutilement l'inquietude dans l'État. Un avait proclamé la Republique, et depuis deux mois on n'avait pas encore fait une soule loi qui justifiat ce nom, et sous d'autres formes, en était encore en proie aux plus - viles factions. La Republique enfin paraissait, à l'orateur incompatible avec l'existence du roi déchu.

La peine de mort semblait trop cruelle ; elle répugnait d'ailleurs, en principe, à quelques membres, et Robespierre lui-même, on s'en souvient, avait le premier élevé la voix pour en réclamer la suppression. Il y avait donc de sa part une véritable contradiction à demander qu'elle fût appliquée à Louis XVI, Voici, à ce. egard, comment il a expliqua en terminant l'immense discours ai rapidement analysé par nous : « Avocats du roi, est-ce par pitié ou par crimuté que vous voulez le soustraire à la peine de ses crimes? Pour moi, j'abborre la peine de mort prediguée par vos lon, et je n'ai pour Louis ni amour ni baine, je ne hais que ses forfaits. J'ai demandé l'aboution de la peine de mort à l'Assemblée que vous nommez encors constituante, et ce n'est pas ma faute si les premiers princ pes de la ramon lui ont paru des herestes morales et politiques. Mais, si vous ne vous avisales jamais de les réclamer en laveur de tant de malheureux dont les délits sont moins les leurs que ceux du gouvernement, par quelle fatalité vous en souvenez-vous seulement pour plaider la cause du plus grand de tous les criminels? Yous demandez une exception à la peine de mort pour celui-là seul qui peut la légitimer. Oui, la peine de mort en général est un crime, et par cette raison seule que, d'après les principes indestructibles de la nature, elle ne peut être justifiée que

dans les cas où elle est pécessaire à la streté des ladivides ou du come. social. Or, jamais la sùreté publique ne la provoque contre les déles ordinaires, pares que la acciété peut toujours les prévenir par d'autres movens et mettre le coupable dans l'unpuissance de lui puire. Mais un por détrôné, au sein d'une Révolution qui n'est rien moins que gimentée par les lois, an roi dont le non seul attire le fléau de la guerre sur la nation agités, ni la prison ni l'exil ne peuvent rendre son existence Indifférente su honbeur public, et cette cruelle exception aux lois ordinaires que la justice avoue, ne peut être imputée qu'à la nature de ses crimes. Je prononce à regret cette fatale vérité. . Mais Louis doit mount parce qu'il faut que la patrie vive. Ches un peuble passible. libre et respecté au dedans comme au debors, on pourroit écouter les conseils qui on vous donne d'être généreux. Mais un peuple à qui l'on dispute encore sa liberté, après tant de sacrifices et de combats, un pauple ches qui les lois ne sont encore mexorables que pour les malheureux, un peuple ches qui les crunes de la tyranme sont des sujets. de dispute doit désirer qu'on le venge. . » La conclusion de Robespierre était qu'il fallait étatuer séance tenante sur le sort du roi prisonnier, doorer un grand exemple au monde dans le lieu même où étaient morts le 18 soût les martyrs de la liberté, et consacrer à jamuscet événement par un monument « destiné à mountr dans le cour dus peuples le sent-ment de leurs droits et l'horreur des tyrans, et dans l'âme des tyrans la terreur saluture de la justice du pouple (1), »

Hélas l'événement mémorable s'est résiné; mais point ne a est accomplie la prophètie de Robespierre quant au reste L'horreur de la tyranue n'a pas disparu de la terre, et l'âme des desputes n'a pas été pénétrée de cette terreur salutaire dont il augurait in bien Toutefou, c'est une erreur profonde de penser que l'échafaud de Louis XVI amem la résurrection du fétichisme monarchique. Quel qu'on en sit dit, le 21 janvier porta à la reysisté un complétement étrangère la vengeance du roi décapité. Et lorsque, pour répondre aux injustes agressions des princes coalisés, la République française lour jatait en déé la tête d'un des leurs, elle affirmait énergiquement son principe; les factions seules porteront atteinte à ce principe, mais non pas l'étranger.

<sup>(1)</sup> Vayan Letters de II. Rebespierre d'an communiture munice 1, p. 333 à 373, Moniteur du 5 dégenque et Joseph des débate et des décrets de la Convention marides 77. Ce d'anteurs n'en deux editions. Il fut imprimé d'abort per ordre de la Convention (in 9° du 13 p. de Firap, 201.), et par sodre de la mesoré des Jacobins (in 8° de 16 p.).

Ш

Le discours de Robespierre, « plein de traits éloquents, » suivant l'expression de Condorcet, mais qui brillaient « quelquefois à côté de paradoxes (1), » n'empêcha pas la Convention de s'ériger en cour de justice. Quand, pour répondre à Petion, qui avait insisté pour que le roi fût solennellement jugé, il voulut reprendre la parole et lire son projet de décret, de fortes clameurs étouffèrent sa voix, et, séance tenante, l'Assemblée décida, sur la proposition de Lecarpentier, que Louis XVI serait jugé par elle (2.

Ce procès du roi allait devenir un thème où tout devait être prétexte a combats et à recriminations entre les Girondins et les Montagnards. Ceux-ci, isolés et peu nombreux au début de la Convention, commencaient à se compter, à se discipliner, à voir leurs rangs se garnir; mais l'heure n'était pas venue où à leur tour ils domineraient la Convention, gouvernee jusqu'ici par leurs adversaires. Les Girondins etaient encore environnés d'une granda puissance : la nomination d'une de leurs créatures, du médecin Chambon, comme maire de Paris, semblait assurer leur influence sur le conseil municipal : aussi saluèrent-ils cette élection de leurs plus vives acclamations. « Voilà donc enfin le patriote Chambon maire de Paris, maigré les clameurs et les intrigues des anarchistes, » s'écria le Patriote françois (3). Chambon avait eu pour compétiteur un avocat du nom de Luilier, accusateur public près le tribunal du 17 août, qui, à ce que prétendait mensongerement la feuille de Brissot, avait été proposé aux Jacobins par Robespierre (4). Mais le renouvellement de la commune, de cette fameise commune du 10 août, contre laquelle les Girondins s'étaient si violemment dé-

Chronique de Paris, numéro du 4 décembre 1792.

Moneteur du 6 décembre 1792.
 Pairiais français, numéro 1210.

<sup>(4)</sup> their, numéro 1197 Indher avait été proposé aux Jacobins par Moras. Il serait difficile de rencontrer un journal mentant avec plus de cynisme que la femilie de Breuset Quant à sa polétrique électorale, en voici un échantillou ; « L'Huillier a été cordonner — Il n'a fait anoune étude, l'est ignorant, vindontif... Il paroit audonner au vin, etc., numéro 1197. » Étames-vous donc après cela, que, devenu procureur syndic du département Lullier (et non L'Huillier) aut montré quelque acharmement contre les hommes qui l'avaient si cruellement déchiré. Et c'est sur la foi de ce journal-pamphlet que M. Michelet nous présents Lullier comms un cordonnier homme de loi, et l'homme de Robespierre.

chairés, fut loin de leur être aussi favorable, et ils n'eurent pas lien de se féliciter du résultat des élections municipales.

Grand fut leur embarras, j'imagine, dans le procès du roi. L'absoudraient-ils? le condamieraient-.is? L'absoudre, p'était-ce point risquer. leur popularite dans le pays, où il semblait n'y avoir qu'ur e voix pour la condamnation? « Nous sommes entourés de morta et da blessés. C'est au nom de Louis Capet que les tyrans égorgent nos frères, et nous apprenons que Louis vit encore! » écravaient un jour les représentants. Hausmann, Reuhell et Merlin ide Thionville), en misnon, 4). D'un autze côté, apparteratt-il aux Girondina, ou du moins aux principaux d'entre eux, de frapper Louis XVI d'un arrêt de mort, eux qui, jusqu'au dermer moment, avaient fout fait pour sauver sa couronne? Dès le mois de décombre 1791, Robespierre, on s'en souviert, combutant une allégation de Brissot, avait prétendu que le véritable ennemi était aux Tinteries et non à Coblentz; et un pion avant l'insurvection du 10 2001, jugeant l'Assemblée législative incapable de sauver la liberté, il avaitreclamé la convocation d'une Convention nationale, il était donc legique on poursuivant dans le roi la revauté elle-même. Mais bergrimie, 716, dans la matinée du 10 août, s'exprimant au nom de l'Amemblée législative, promettait au roi le maintien des autorités constituées; mais Guadet et Gerschnö, qui, de concert avec Vergnaud, avaient par l'entremise du peintre Bose, donné des conseils su monarque, comment pouvaient-ils aujourd'hut se porter ses accusateurs? Cette dernière circonstance, révélée en pleme Convention, devant laquelle Bozé ent la donner des explications (2', influença sans sucun doute la vote de oudéputés, et leur condescendance passée envers le roi déchu semble leur faire une loi de se montrer plus sévères à son égard. Peut-être même cette récessité d'être mexorables redoubla-t-elle leur acharnement contre la Montagne, dont les soupcons pesaient sur eux.

Comme s'ils eussent sents le besoin d'affirmer bien hautement leur haine de la royauté, ils varient, par la bouche de Busot, proposer la petre de mort contre quiconque tenterait de rétablir la manarchie en France, sous quelque cénomination que ce fût. Est-il vrai que dès lors ils crurent que leurs adversaires voulaient relever l'autorité suprême, asseur le duc d'York sur' le trône, pour y metire ensuite d'Orléans et a remplacer lui-même par Marat et par Robespierre, que devast plus tard supplanter Banton l'C'est du moins ce qu'affirme l'ancien ministre Garet, à qui cela aurait été comfé par Salles. Et comme,

<sup>(</sup>I) Voyez sette lettre dans le Montter du 12 janvier 1798.

<sup>(2)</sup> Monitour du 5 janvier 1793.

étonné, Garat demandait au député garondin si tous pensaient comme lui de son côté: « Tous ou présque tous, » lui aurait répondu Sailes (1). Si cet aveu de Sailes est exact et sincère, il montre bien jusqu'à quelles hantes d'aveuglement et de crédulité peut aller la name. Maintenant on doit lire avec quelque meliance le mémoire justificatif de Garat, lequel, écrit et publié après le 9 Thermidor, contient évidemment beaucoup de choses inspirées par le seul intérêt de la défense personnelle. Nous aurons d'ailleurs à revenir sur ce sujet.

Quoi qu'il en soit, la proposition de Buzot, faite le lendemain du jour où Robespierre avait prononcé son discours sur le parti à prencre à l'égard de Louis XVI, soureva dans la Convention une formidable tempète. D'une objection plus ou moins opportune, présentée par Merlin et appuyée par Chabot, sur le droit des assemblées primaires, Guadet tira une étrange conséquence : al y vit la clef d'un projet, énigmatique selon quelques-uns, mais formé depuis quelque temps suivant jul., de substituer un despetisme à un autre. Cette interprétation déloyale luiattira de la part ce Bazire une virulente apostrophe ; « Vous venez d'entendre le plus làche, le plus infâme, le plus atroce des calomniateurs [2, l » il y avait dans les paroles de Guadet comme une reminiscence de ces calomnies de Barbarouz et de Louvet dont la Convention avait fait justice. Pobespierre ne crut pas devoir demeurer muet, et il demanda la parole pour une motion d'ordre. Mais l'Assemblée, au milieu du tumulte, passa à l'ordre du jour sur s'incident et acoptaparement et simplement la proposition de Buzot (3).

Cependant Robespierre ne voulait pas laisser la Convention sous l'impression des paroles injustes de Guadet. On venait de reprendre la discussion du procès de Louis XVI; il monta à la tribune après Philippeaux et Pétion; mais, devinant son projet, les Girondum s'efforcerent d'étouffer sa voix sous les clameurs. Si, profitant d'une minute de silence, il ouvrais le bouche, les cris recommençaient. Et comme, indigné, il prenait à témoin ses collègues de la manière indécente dont on violait la liberté des délibérations, un membre, par dérision sans deute, dénonça le despotisme... de Robespierre. Lui, impassible . « Je récame contre cette intrigue abominable... » Aussitôt les cris : « à l'Abbaye! à l'Abbaye! » retentirent autour de lui, poussés par de véritables forcenes. Et au milieu de cette effroyable oppression d'un homme par

<sup>(1)</sup> Mémoires du Greut, p. 101 de l'edit. de 1962

<sup>(2)</sup> Journal des débuts et des décrets de la Consmitten, numéro 78, p. 45

<sup>[3]</sup> a ('e dérret, e ne manque pas d'écrire Brissotdans son journal, e a paru atterrer quelques-uns des agritaieurs, et or dont observer que Roberporrer ne s'est pas ève peut ce décrit, adepte par la presque unanimité, a Patricle françois, numéro 1213.

une partie de l'Assemblée, le président, — c'était Barère, — ne premit aucuse mesure pour faire respecter la dignité de la Convention outragée dans un de ses membres. De guerre lesse, Robespierre quitts la tribune. Mais alors écutèrent de bruyantes réclamations. Le président se décida à tenter quelques efforts pour ramener le calme, et il renoit la parole à Robespierre. Revenant alors sur ses pas, Maximilien traversa la salle au milieu des acclamations d'un grand nombre de ses cot ègues et des spectaigurs et il remonts à la tribune où les applaudissements le susvirent encore.

Il se plaigrat d'abord, en termes dont la modération contrastant avec la violence de ses adversaires, ce la violation du droit de representant plusieurs fois répétée en sa personne par des manusuyres multipliées, et il se deminda s'il n'y avait pas un projet de perdre la Convention. nationale, en mettant le trouble dans son sem. Ne fallant-il pas, pour juger le ci-devant roi, qu'el e fût dans un état de délibération colone et digné d'elle, et surjout qu'elle fit justement pénétrée des principes ce la justice et de l'intérêt public. Arrivant ensuite à la motion insidieuse de Buzot, Il détruisit en ces termes tout l'effet des imputations des meneurs gerordins : « Si on avoit éconté des explications nécessaires, qui auroient en même temps contribué à diminuer les préventions et les métiances, on auroit peut-être adopté une mesura grande, qui suront bonoré la Convention : c'étoit de réparer l'outrage fait à la souversineté nationale par une proposition qui supposoit qu'une nation avoit le droit de s'asservir à la royauté. Non, c'es, un crime pour une nation de se donner un rei. Ce qu'il m'a été impessible de proposer dans le turnalle, je le propose dans le calme de l'Assemblée nationale, réfléchie et pensant aux intéréta de la patrie. Je demande que d'abord il soit décrété en principe que nuile nation ne peut se donner un roi. » Puis, reprenant sa these de la vei le et combattant la permanence de le Convention, réclamée par Philippeaux pour le jugement du res, comme de nature à entraîner des longueurs funestes, il demanda que Louis XVI fût jugé tout de suite, sans décemparer, et condarané sur-lechamp en vertu du droit d'insurrection Mais dejà l'Assemblée s'était prononcée à cet égard, et adoptent une idée émise par Pétion, elle décida que tous les jours, depuis mid, jusqu'à six heures, elle a occuperait. du procès de Louis XVI (4),



<sup>(1)</sup> Voyes pour cette sinnes 10 Minifeur du 6 decembre 1792 et 10 Journal des Schols et des décents, manage 70

ш

Trois jours plus tard, le 7 décembre, Robespierre remontait à la tribune pour défendre... Roland, accusé par un intrigant du nom de Viard, d'intelligences avec les émigrés réums en Angleterre. On connaît cette acène maladroitement préparée par Chabot, où madame Roland comparut en véritable héroine devent la Convention, à la barre de laquelle avait été mandé ce Viard dont les réponses équivoques provoquerent ces paroles accablantes de Robespierre : « Tout ce qui me paraît résulter de ces réponses et de l'affaire tout entière, c'est que l'un des coupables est l'homme qui vient de répondre. » Achille Viard sourit et salua Hobespierre. La Convention, après avoir entendu les explications de madame Roland, décréts l'arrestation de l'imprudent denonciateur (1), à la confusion de Chabot et à l'indignation de Marat, qui tonne dans son journal contre la fourberie, l'hypocrisie, l'astuce et « la profonde scélératesse de la clique Roland (2). »

Mais que de violence aussi et de mauvaise foi dans les paroles et dans les écrits des Girondins! Chaque fois que, depuis l'ouverture de la Convention, Robespierre était monté à la tribune, il avait eu, pour prendre la parole, une vraie bataille à livrer. Jamais pareille ammosité ne s'était vue contre un orateur : les Maury, les Cazalès et autres interrupteurs du côté droit de l'Assemblée constituante étaient largement dépassés. Tant d'intolérance de la part de ses adversaires lui inspira un remarquable articie ser la pouce des assemblées delibérantes, dont le premier objet devait être, selon lui, d'assurer la liberté des suffrages, liberté sans laquelle n n'y avait ni gouvernement ni lois. C'était, d'un bout à l'autre, une allusion au triste tableau que présentaient les séances oragenses de la Convention, où le désordre semblait creitre en proportion des dangers de la patrie, quand les délibérations auraient eu besoin du calme le plus imposant, de l'attention la plus soutenue. « le ne puis m'accoutumer, » disait-il, « à voir le sanctuaire de la législation changé en une halle de marchands, et le président du sénat devenu le rival du faiseur de tours d'adrosse le plus subtil. » Tel était, en effet, le spectacle affligeant offert par la cabale

<sup>(1)</sup> Monitour des 9 et 10 décembre 1792 et Journal des débats et du Merets de la Consention, numéro 81.

<sup>(2)</sup> Voyez le numéro ?2 du Journal de la République françoier, par l'Ami du peuple.

girondine : dès qu'un député n'appartenant pas à la faction ouvrait la bouche, on criait à tue-tête, en l'intercompat à chaque mot, et trop acevent le malheuxeux oraient se voyait contraint d'abandonner la tribune sans avoir pu exprimer son opinion. Combien plus calme et plus majertueuse, plus acucieuse de sa digrate, plus pénétrée de la grandeur de sa musicie, a était montres l'Assomblée constituante! Robespierre pouvait en parier savaniment, lin qui y avait livré de sa glorieux combats. Et même, au temps de sa décacence, la grande Amemblée nationale avait eu pour la liberté des opinions un respect que ne constituent pas encore la Convention dominée par la Gironde (1).

Cet ordre et cu calme, dont Robespierre regrettait tant l'absence au era de la Convention nationale, il les recommandait également au peuple de Paris dans un long discours qu'il pranonça aux Jacobina, à la séauce du 7 decembrs. Rappelant les perfides manœuvres employées pour personder aux départements que la vivie de l'aris était au pouvoir d'un pout nombre de factieux is engageait la population à se se purter à august mouvement de nature à nuire à la chose publique. Les antrigants, qui disposaient d'une force armée excites contre la capitale, cherchaient à fomenter des troubles en retardant inutilement depuis trois muss l'issue du proces de Louis XVI, en accesant les meilleurs patriotes de vouloir remunciter la tyrannie; mais il fallatt déjouer leurs desseins funestus et ne pas leur offrer la sansiaction de vour la capitale en proin à ces désordres qu'ils dénonçaient chaque jour. Et en effet, à entendre les Girondins parler sans cesse des agitations imaginaires de Paris, on pouvait certainement croire qu'ils n'auraient par éte factiés de quelque soulèvement qui eût donné à leurs declamnirons contrauelles un semblant de raison. On devait donc en ce moment s'opposer à toute insurrection, se contenter d'éclairer l'opinion publique par tous les moyens possibles et désabuser les fédérés, les departements par de bens écrats, par des carculaires capables de dissiper le mensonge et l'errour. Que si le pouvoir enécutif continuent son affreux système, il fallait encore attendre le jour où la conspiration. contre la oberté éclaterant tout à fast, et alors, disant Robespierre, none combattrons comme des hommes qui out toujours vous laur vie à la cause de la liberté. » Pins, en terminant, faient appel à coux. de ses collegues de la Convention presents dans la secrété, il les engages à ne plus souffrir qu'un représentant du peuple fût acandaleusement privé du droit d'exprimer librement son opinion à la



Voyes est article dans les Lettres de M Roberperre dues commettens, purmère 9,
 Julia 200, 21 a des reproduit dans les offineus reconsisté per ampendenys, c. III,
 21.

tribune nationale. Et, au milieu des applaudissements les plus vifs : a Jurons tous de plutôt mourir à la tribune que d'en descendre lorsqu'on nous refusers la parole. » Tous ses collègues s'associèrent à ce serment, qu'accueillirent d'unanimes acclamations (1).

IV

Tel était l'aveuglement des G.condins et telle leur fureur qu'ils semblaient aller au-devant de tous les moyens propres à exaspérer leurs adversaires. A propos d'une adresse, peut-être concertée, et dont l'un d'eux, Ducos, donna lecture au nom de l'assemblée électorale du département des Bouches-du-Rhône, adresse où Ion rappelait à la Convention que le peuple avait conservé le droit de révoquer ses représentants, ils imaginèrent, par la bouche de Guadet, de proposer à la Convention d'autoriser par décret les assemblées primaires à se réunir pour prononcer sur le rappel des membres de la Convention qui auraient perdu la confiance du peuple. Or, il était facile de prévoir quels étaient les membres qu'à l'aide de tous les papiers publics dont le ministre de l'intérieur disposait, la Gironde dénoncerait aux soupcons du pays. Cependant, sur le premier moment et sans réfléchir, l'Assemblée adopta cette étrange proposition. Mais le piége était par trop grossier: les plus vives réclamations se firent jour aussitôt. Manuel, à moitié girondin pourtant, dénonça le stratagème un parti puissant, dit-it, voulait purger la Convention de quelques hommes qui lus répugnaient. Autrement amer se montra Prieur (de la Marne). La motion de Guadet ne tendait, su vant lui, qu'à avilir l'Assemblée, et le décret, trop légèrement adopté, lui paraissait un appel anticipé à l'aristocratie du jugement qu'on prononcerait contre le dernier tyran de la France. Ainsi percée à jour, la motion de Guadet eut contre elle une imposante majorité, et la Convention rapporta son décret avec autant d'empressement qu'elle l'avait vote, en renvoyant toutefois la proposition girondine au comité de constitution (2).

Robespierre était reste muet durant cette séance; mais, trois jours après, aux lacobins, il éclats et prononça contre cette incorrigible faction de la Gironde un discours d'une extrême virulence.

<sup>(1)</sup> Journal du débats et de la correspondance de la société des Jacobins, numéro 3.5.
(2) Moniteur du 11 décembre 1792.

Le pouvoir exécutif, prétendait-il, était entre les mains de charlatans et de fripons politiques, car il appartenait à cette faction qui jadis dissit à la cour : « Nous armerons le peuple contre vous si vous ne voulez recevoir un ministère de notre main, « — allusion très-juste à la journée du 21 juin, - et qui aujourd'hin, en possession du gouvernement, désignant les patriotes aux poignards des fanatiques. « Quant à moi, » s'écris-t-il, s'is faut s'en rapporter à un journal assez suspect (1), « l'espère si peu de la 1 berté publique que je demande à être : assassiné par Roland. » On n'aurait, nous le poin de république, noursuivait il, que le despoueme d'un seul, gouverné par une trentaine d'intrigants, tant qu'un ministre, à qui il n'était pas permis de demander. compte des sommes ammenses déposées entre ses mains, serait maître absolu de la liberte de la pensée et aurait le pouvoir de calommer impunément tous les amis du peuple. Le but de cette faction, disart avec raison Maximilien en terminant, est d'accabler tout homme qui ne lui est point dévoué et de plonger le poignard dans le sein de tous ceux qui auraient le courage de lui résister (2).

Chastes et Bentabole appuyèrent vivament Robespierre. Le premier dénonça le bureau de la formation de l'esprit public, imaginé par le ministre de l'intérieur et d'ou partaient chaque jour les calomnes dont la République etait mondée Selon le second, la conduite de Roland équivalait à un véritable crane de lèse-nation, et il était temps d'apprendre à ce ministre que l'opinion ne lu appartenait pas Robespierre reprit la parole au moment où l'on allait se séparer, il venait proposer à la société d'avancer chaque jour l'heure de sa réunion, afin d'entendre la lecture des deux principaux journaix de la faction grondine, le Patriote françois et la Chronique de Paris, où les débais de la Convention étaient reproduits avec la plus insigne mauvaise foi ; car. à son avis, à fallait lire les boss et les mauvois journaix pour montrer au public jusqu'où pouvait aller la perversité de certains journalistes et lui apprendre à distinguer les écrits empousonés (3). Nous avons déjà donné bien des preuves de la déloyauté de ces deux

ı

3) Bid.

<sup>(1)</sup> Journal des désaits et de la correspondence de la Société des Jacobins ; la plus compact des journaire qui, en 1792, out rendu compte des séanom de la société. Comme le Monteur et le Journal desdébais et des décrets de la Consention, il était rédigé par des féritaines appartement au partir le plus fort alors, c'est-à-dire à colai de la G renda ; mais avec us currentre teut particulier de manyaise fai. Vivement déceacé une Jacobins, dans la séanon du 21 décembre 1792 pour la perficie de la rédaction, son rédacteur principal avait eté rayé de la liste des membres de la société, et s'était en-quivé, a emporté par se rent des hoées nauverailles, a numéro 324.

<sup>(4)</sup> Journal des débats et de la correspondence..., numéro 319.

feuilles garondines : nous en fournirons bientôt de nouveaux exemples qui dépassent toute croyance.

De plus en plus les esprits s'aigrissaient; le moindre incident servait de prétexte aux recriminations les plus passionnées. Guadet ayant, dans la séance du 13 décembre, proposé, au nom des comites militaire, diplomatique et des finances réunis, un décret destiné à prévenir la désorgamisation des bataillons de volontaires nationaux et contenant, entre autres dispositions, un article en vertu duquel devaient être poursu vis comme voleurs les volontaires qui, en rentrant dans leurs foyers, auraient emporté leurs capotes ou leurs fusils. Robespierre s'éleva énergiquement contre l'excessive rigueur de cette disposition. Si la République ne croyait pas pouvoir laisser aux généreux défenseurs dont le sang avait cou é pour elle une capote et leurs armes, n'était-il pas aussi cruel qu'impolitique de transformer en scélérais ceux qui se seraient crus autorisés à les conserver comme leur propriété ? Cette observation si Juste amena la suppression de l'article « honteux, » suivant l'Ami du peuple, qui flétrusait si gratuitement les soidats de la République (1).

Le lendemain, aux lacobins, un soldat blessé étant venu demander des secours à la société, Robespierre se plaignit de la négligence du gouvernement à l'égard des défenseurs du pays. Signaler cette néghgence, c'était bien en effet; mais, à son tour, il fut injuste, suivant nous, en l'attribuant à un projet préconçu de mécontenter l'armée et d'énchaîner le people. Hélas! que n'avait-on pas fait pour l'amener. lui aussi, à se laisser égarer par les préventions personnelles. il fat micux inspiré en invitant ceux de ses collègues dévoués comme lui aux vrais principes, à se réunir à lui, afin de faire obtemr aux défenseurs de la patrie des récompenses proportionnées à leurs services. Ces dernières paroles furent accueillies par des applaudissements réitérés : elles étaient justes et bonnes, et elles retentirent profondément dans le cœur de tous les vrais patriotes (2).

Immédiatement après, Real, au nom de l'assemblée électoraie, donna lecture de deux pétitions adressées à la Convention, pétitions dont le double objet était de demander un traitement, sous forme d'indemnité, pour les electeurs, et la cassation d'un arrêté du pouvoir exécutif provisoure qui avait annulé la nomination de Lullier à la place de procureur syndic du département. Robespierre engages Réal à supprimer

2) Journal die adocte et de la correspondence de la Société des Jacobine numéro 320

<sup>(</sup>I) Voyez Lettres de M. folespierre è ser commettene, mundro 11, p. 456, et Jeurent de la République françoise, miméro 75.

quelques expressions un peu trop républicaines, et à ne pont fonder la réclamation du corps électoral sur des raisons de localié, mais bien sur le droit naturel qu'avait tout citoyen d'être indemné in temps consacré au service de la patrie. Réal approuva cea observations et promit de les mettre à profit. Dans cette même séance, et comme pour légitimer ce qu'avaient eu d'acerbe les premières paroies de Maximilien, un membre arrivant de Lyon se plaignit vivement de ce que le discours de Robespierre dans le procès du roi avait été epyoye tronqué et dénature aux sociétés populaires, sous le cachet du ninistre de l'intérieur. Le président de la Société lyonnaise avait vous le lui remettre; mais, jugeant que l'effet serait plus grand si ut exemplaire était adressé de la part de la Societé de Lyon, ce membre de la scriéte-mère avait invité le président à le garder précisusement avec l'enveloppe portant le cachet de Roland. Puis il donna lecture de la lettre de réclamation adressée par les citoyens de Lym à la Convention nationale, lettre dont le club arrêta immédiatament l'impression et l'envoi au ministre de l'intérieur (1). Ainsi, en butes choses éclatait la mauvaise foi girondine.

¥

Brissot et ses amis ayant vu tomber sous le mépris public cette formidable accusation de dictature à l'aide de laquelle ils avaient espré foudroyer Robespierre, changèrent de batteries, et imaginèrent de la prêter le projet de mettre le duc d'Oriéans, Philippe Éganté, su le trône (2). Louvet se charges d'accréditer ce bruit par ses libelles, et comme il n'est pas de sottises que n'admette avac empressement la crédulité humaine, on pensant bien ensevelir unfin sous cette nouvelle et non moins ridicule accusation une popularité qui avait résisté à tant de coups.

Ensuite, pour se donner à bon marché les airs d'un rigorisme républicain, les Girondins proposèrent, le 16 décembre, la proscription éternelle de tous les membres de la famille royale. Buzot, Louvet et Lanjuinais, dans un langage emphatique, déclamèrent contre d'Oriéme



Journal du débate et de la correspondence de la société des Jacobies, numére 220
 Voyes les Mémoires de Brusot, t. IV, p. 193, noux de Louvet, p. 55 et suv. de le libelle de Leuvet, unitable : A Maximilles Robsspierre et à set regulière.

nommé député à la Convention par les électeurs de Paris, et Lanjuinais ne manqua pas d'insinuer que ceux qui avaient soutenn la candidature de d'Orléans voulaient le rétablissement de la royauté, afin que les graces de la liste civile se repandissent à profusion sur eux, tout cela assassonné de force lieux communs sur la tyrannie et de protestations de hame contre la royauté (1). Or c était un fait notoire qu'au sem de l'assemblée électorale la candidature de d'Orléans n'avait pas eu de plus grand antagoniste que Robespierre; personne ne démentit Chabot quand, répondant à Lampunais, il rappela cette circonstance (2). Et. chose assez singulière, tandis que des hommes siégeant sur les bancs de la Montagne combattaient comme souverainement injuste cette mesure d'ostracisme réclamée contre un prince qui avait donné à la Hévolution quelques gages de dévouement, on voyait certains personnages admis dans l'intimité du duc d'Orléans se ranger au nombre de ses proscripteurs. Barère n'était-il pas le tuteur de cette jeune Pamela. élevée par madame de Genlis avec les enfants de Philippe Égalite ? Pétion n'était-il pas des intimes de la maison? n'avait-il pas, après la clòture de l'Assemblée législative, accompagné, dans un voyage en Augleterre, une partie de la familie? Enfin, par quel hasard Sillery, le mars de la gouvernante des enfants d'Orleans, le confident intime et dévoué de cette maison, restait-il étroitement uni avec le parti qui voulast chasser celus dont il était depuis longtemps l'ami? Ce fut ce que Robespierre ne manqua pas de signaler très-vivement le soir même aux Jacobins et dans un article de son journal où il s'expliqua assez longuement sur cette proposition de banair tous les Capet.

Il n'était pas présent à la séance de la Convention, où il lui avait été impossible de se rendre; mais il tint à déclarer qu'u aurait voté, comme Saint-Just, pour la motion de Buzot, se séparant en cela d'une partie ée ses collègues dont il était loin d'adleurs de soupçonner les intentions. Seulement, cette motion lui paraissait conforma aux principes, auxquels il croyait devoir immoler la maison d'Orleans sans révoquer aucunement en doute le patriotisme de son chef. Il avouait avoir eu lui-même le projet de demander le bannissement d'Égalité et de tous les Bourbon, et cette proposition n'avait rien d'inhumain à ses yeux; car

<sup>(1)</sup> Moniteur du 18 décembre 1797. Le républicais Lanjainais, un des plus violents réacteurs après l'hermidor, entra dans le sénat de Foraparte un an après la formation. Commandeur de la Légion d'honneur des le consulat, il reçut en 1808 le àtre de counts. Après aveir voté en 1814 la déchésant de Mapoleou, il fut nommé membre de la climaière des paus, où il arèges pasqu'à sa mort. (Begraphie seriesselle, à l'art. Lanjamais.)

<sup>(2)</sup> Monsteur du 18 décembre, abé supra.

la familie eulée pourrait se refugiar à Londres où la nation pourvoirait d'une manière bonorable à sa subsatance, ses membres n'ayant
point démérité de la patrie. Ce n'était pas d'ailleurs un bannasement
éternel auquel il les condamnant : « Lour exclusion n'est point une
penne, » duant-il, « mais une mesure de sûreté, et u les membres de
cette familie ament non pas les firissouris, mais les véritables principes, alle s'honorers de cet exil, car il est toujours honorable de servir la cruse de la liberté, car cet exil ne dureroit sûrement que pendant les dangers de la patrie et elle seroit rappelee lorsque la liberte
seroit affermie. » On voit combien modéré se montrait Robespierre,
en comparaison des promoteurs de la motion d'ostracisme dirigée
contre la famille d'Orléans.

Là-desaous, du reste, il scopçonnait bien un piége. Co n'était pas d'aujourd'hui que les hommes de la Gironde avaient tenté de faire admettre en principe que du momentoù le nom d'un nomme était de nature à alarmer ses concitoyens, os pouvait bannir cet homme par iin decret d'ostraciame. Déjà lout mois auparavant, Guadet n'aveit-il pas invoqué contre Maximilien cotte vieille los athenienne, remise depuis sur le lapis par Louvet et ses acolytes? Hais is l'ostracisme se comprenait junqu'à un certain point dans un gouvernement établs, comme une mesure conmorée par le pacte social pour défendre la liberté et les sois contre à auxbition d'un estoyen punsant, comment concevoir, écrivait Robespierre. « qu'avant d'avoir élevé l'édifice de la constitution, les cuvriers chargés de le bitur ensemble, a occupent à se hattre et à se chasser les uns les autres, et que les plus nombreux veuillent exterminer la minorité pour le construire mivant leurs convenances on leurs fantaisses particulières? » L'application de cette los était d'ail.eurs à Athènes d'une excessive rareté. Robespierre rappelait que pour la produncer il fallait. une telle quantité de suffrages qu'elle pouvait difficuement frapper un citoyen dont l'absence ne fût pas absolument nécessaire à l'intérêt pu-Elic. Souvent même elle devenait un titre de gloire, comme lorsqu'Arastide en fut atteint. Mais les modernes partisans de crite instituton se montraient besucoup moins difficiles. Disposes à madmetire c'autres règles que leur capace et leur intérêt particulier, « lis veulent, « continuait flobespierre, « bannir tous les jours qui leur plairs sin de prouver d'une marière sans réplique leur violent amour pour la liberté - Pour lui, disast-il aux Jecobins, ai la système précenisé par ses adversaires pouvait un jour s'appliquer aux défenseurs de la Eévolubou, il s'y soumettrad avec joie, et vivrait heureux dans cet honorable exil, à la condition d'y trouver un asile placur contre les persécutions de ses ennemis.

Ah! que les Giroudios ne se rendirent-lis alors aux sages observations de Robespierre. Examinant dans quelle mesure les représertants relevaient les uns des autres, Maximilien régardant comme abaurde l'idée de supposer qu'une Assembles nationale pût arbitrairement retrancher. de son sein quelques-uns de ses membres, chaque député appartement au peuple et non à ses collègues. Le peuple seul avant le droit de révoquer ses mandataires; autrement ses représentants pourraient altérer d'eux-mêmes la représentation nationale, et la souveraineté et la liberté publique ne seraient bientôt plus. Qui, si les Girondins avaient ecouté ces conseils et sensés, ils n auraient pas proyugué chaque jour la Convention à se décimer elle-même, ils se serment bien gardés d'entamer la représentation nationale, et n'auraient pas à répondre devant la posterité d'avoir pris l'initiative de proscriptions dont ils devaient finir par être victimes cux mêmes. Toutes ces réflexions n'empéchaient pas Robespierre de se rallier à la proposition de Buzot. Cependant en principe, il était d'avis qu'une nation puissante, bien pénétrée c'horreur pour la tyrannis, n'était point réduite à redouter des individus. quels que fussent leurs noms et leur famille ; c'est pourquoi, afin de concilier l'interêt de la liberté avec celui de la justice, il assignait prur terme de l'exil des membres de la famille d'Orléans l'époque, assez. prochaine selon lui, où la constitution serait affermie. En effet, ou le peuple était mûr pour la Republique, et une proscription plus longue etait inutile, ou bien il ne l'était pas, et elle était impuissante. La meilleur remède à opposer aux périls de la liberté n'était donc pout là il fallait, disait-il à ses adversaires, s'occuper avant tout et uniquement du soid d'élever l'édifice du bonheur public sur les bases de la justice et de l'égalité, et non presenter à tout moment au pays les deux sculs fléaux qui pussent détruire la République : la guerre civile et l'anarchie. « Pour moi, je voterai volontiers avec vous pour l'exit des Capet; mais garantusez-moi que ce sera là le dernier acte de proscription; garantiasez-moi que le lendemaia vous nous permettres do présenter de bonnes lois (1). » On voit une fois de plus combien modéré il était encore auprès de ses adversaires. Mais l'Ami du peuple n'était point de son avis; il s'opposait absolument à la proser ption d'Égalité, parce que, suivant lui, la faction girondine ne voulait frapper la représentation nationale dans d'Orléans que pour atteindre les anis



¥. W

<sup>(1)</sup> Voyez le Journal des désaits et de la correspondance de la Société des Jacobens, puméro 321, et dans les Latters de M. Robesporre à ses commentants, le long et remarquable article intétailé : Sur la proposition futés de baseix dons les Capet, lequel n'est que le développement du discours suproviné prosocoé par les aux Jacobes dans la manoi du 16 décembre 1792, (Numero 11, p. 485 à 512.)

de peuple, » vous-même, Robespierre, » sjoutait-il, « vous seriez a la téte » On le sest de seste, a Maximilien ne lut point proscrit des cette écoque, ce se fut pas la faute des Girondins.

La Convention avait void d'enthousieure le busonsqueut de toute la famille des Bourbon et ajourne sa decision à deux jours en ce un concernant particulièrement Philippo Égauté. Mais ce jour-là, c'était le 19 décembre, se présenta une députation des guarante-buit sections. ayant à sa tête se moire de Paris, Nicolas Chambon, Elle était charada de remettre à l'Amomblée que adresse de protestation tandante au rauport du décret de proscription. La présence des compussaires autour de la Convention avant excité dans les coulours et au debors us asses grand tumuita, Robespierre demanda in parcie, et l'ayant obtenue, non sons peine, il essaya de démontrer combien étalent dangereuses en ce moment les motocs de la saure de pelle de Buzot et de Louvet. Il y voyait un complot contre la tranqui, lité publique, comme dans la proposition receptiment étaux par Guadet de faire revuer par les assemblées primaires la numination des députés élus à la Capyenuon nationale. Cour-là mêmes qui accusaient Paris d'être un fover de proubles nemblacent prendre à tâche de famenter le désordre ; tantis que les députés sur lesquels on déverset la calemnie à piennes mains ne cessaient de prêcher le calme. De violents marmaires et des applicadissements non moins vife accuestivent one paroles.

Les auteurs mêmes de la motion objet des réclamations populaises. étaient, à see your, les véritables instigateurs du décorère. On n'avent. dit-il, provoqué la pétition des sections paristentes que pour faire croire aux départements qu'on voulait influencer les délibérations de la Convention nationale, que Paris n'était pas éigne de la posséder, et qu'il fallait la transférer actieurs. Était-ca là un pur effet de l'imagination de Robespierre, ou bien y avait-il dans la circonstance quelque chase qui pû, prêter matière à ses souppons? Il dut fort s'étonner à coup sûr de voir Chambon, crésture des Giropáins, à la tête d'une ailputation ventral protestar contro uno motion gironolpia. Bazire étant allé trouver les pétitionnaires pour leur faire comprendre combies leur démarche était intempestive, on les avait répandu : « Corte demarche nous a été sugge es par des àspugues qui nous sont susnects; c'est Chambon surtout que tient à ce que nous acrons admis. et vous saves avec qui Chambon a des relations (1). » On voit d'où étaient nés les souponts de Robespierre, et La s'accrurent certainement quand il entendit Tal ien declarer qu'il avait engagé un voin le

<sup>(1)</sup> Déclaration de Bazza Toyes le Monitour du 90 décembre 1790.

maire de Paris à ne point presenter cette pétition. « l'atteste im patrie, » élécria Maximilian en terminant, « que j'ai dit une vérité ut le au repos public. Je zends le cour des hommes impartiaux dépositaire de mes intentions... Je demande qu'on fasse taire toutes les passions, et qu'on examine cette question avec toute la maturité qu'elle exige (1). » Interrompu de nouveau par de bruyants murmures, il ne put achever ses explications, et, de guerre lasse, il quitta la tribune.

De tout ceoi, il résultant en somme que l'idée des proscriptions inutales étant encore antipathique à la population parisience, et que hobespieure avent été son organe tiééle en disant à ses adversaires :

c le voterai volontiers avec vous pour l'exil des Capet, mais garantissez-moi que ce sera là le dernier acte de proscription. Introduit sur
la demande de Pétion, le maire de Paris se défendit d'avoir en aucune
façon provequé la pétition; seulement il n'avait pas cru devoir se refuser à se mettre à la tête de la députation (2). L'Assemblée se declara
satisfaite; toutefois elle se rendit en partie au vieu des sections en
rapportant son décret du dimanche 16 décembre, et en décident qu'elle
ne statuerait sur le sort de la famille des Bourbon qu'après le jugement de Louis XVI.

11

Capendant le procès du roi s'instrussit. L'ex-monarque avant comperu le 11 décembre à la barre de la Convention, où il s'était montréassez peu digne de .ui-même en déniant sa signature apposée .au bas des pièces qu'on lu présentait et en prétendant qu'il n'avait aucune comaissance de l'annoire de fer. Ces mensonges inutiles, mexplicables, ne contribuèrent pas peu à jeter sur sa personne une défaveur marquée. Le surlandemain, dans la séance du soir, une députation du con-

(1) Voyez le Monitour du 21 décembre et le Journa, des débate et éta decrets (mimère 92, p. 335) combinée, en observant que ces deux journant étaient alors rédigés, l'un et l'autre, avec la plus déplorable partialité, dans un seus tout gironden. Le Journal des débats avent Louvet pour rédacteur.

<sup>(2)</sup> Admirez maintenant la bonne foi du journal de Brissot: « Pétion demande que le maire de Pans son admis, et cesa est décrété, malgre Robespierm et aon parti. » Or, Robespierre n'avant pas dit un mot du maire de Paris. La rétition n'emanant pas du conseil général de la commune, mais bien des sections parissemes. A quel utre le maire s'était-il mis à la rête de leurs commissaires? Il y ent évidemment la dessois une intrigue dont le mot est reste caché. Voyez à cet égard les réferions fort justes des auteurs de l'Histoire parismentaire, t. XXI, p. 399 et 408.

seil géneral de la commune vist soumettre à la Convention un arrité concernant les mesures prises pour session le dépôt de la familie royale dont la garde lui avait eté coefiée. Quelques dispositions trop misutieuses à l'egard des conseils de Louis excitèrent de vives réclamations; on demanda l'annulation de cot arrêté. Robespierre défendit la commune en se fondant sur ce qui ayant la garde de l'accusé, elle était soule juge de l'opportunité des mesures à prendre, et il conclut à l'ordre du jour pur et saupie sur l'arrêté du conseil genéral. L'Assemblée, en effet, passe à l'ordre du jour, mois en le motivant sur un décret de la veule qui ordenant que les conseils de l'accusé communiqueraient librement avec lui (1).

Qu'il y ett un parti décidé à tenter de grands efforts pour souver le roi, cela n'est pas douteux, et les éternelles décametions des Girondans contre l'aris donnaient à croice qu'eux-mêmes n'éta ent pas étrasgera à ce parti. Comme on l'a vu, on les socuest de veuloir exester des mouvements tumultueux dans la capitale pour les attribuer aux petriotes, afin de fournir à l'Assemblée un prétente d'aller s'établir aillours. Tol était, aux yeux de Pobespierre, le but des amis de Brimot; aussi ne cessalt-il de recommander au peuple de rester calme et de conserver sa dignité. Louis XVI devait comparatre pour le seconde fois devant la Convention le mercredi 25 décembre. Si ce jour-là 'eroi n'est pas encore condamné, disait Robespierre aux Jacobina dans la séance du 23, il faudra regarcer comme suspect quiconque pariera de las donner la mort, et ne point a opposer au delas qu'on pourrait demander, Suivant Albite et Jean-Bon Saint-Ancré, Louis XVI devait être er tendu et jugé dans la même séance; mais, d'après Jiobespierre, la farce des patriotes était dans leur patience. Si l'on demourait tranquille, il pe donnait pas deux mois aux intrigants de la Gironde pour être forcés de s'enfuir et d'aller chercher un refuge en Angleterre, « Vosà le torme de leurs complete ; » disait-il, « mais soyons calmes et no finsuos aucun mouvement qui causerait la joie de nos ennemis (2), » Deux mois l'Piùt à Dieu gue la prédiction de Robespierre se fût de point en point accomplie. La Convention eût été délivrée plus tôt d'une faction qui jetait à chaque instant dans son sem le trouble et le desordre, et nous n'aurions peut-être pas à regretter la mort violente de quelques hummes d'un grand talent et d'un grand cour.



<sup>(</sup>I) Monitor de 16 desembre 1792. Rehesporre n'accust rien det à la Communt on quand il a'étast agé de deserc des défenseurs à Leurs XVI; mass, cass son journel, il se morque des députés qu'i, comme Pétieu, voulnient lui nouveller un membre illemité de conneils. Lettre à me commutance, n. S., à l'art. Commution )

Provinci du débate et de la correspondance de la Social des Japaines, passères 225.

Le mercredi 26 décembre, Louis reperut à la barre de l'Assemblée. Ce jour-là Desèze, avocat de Bordeaux, protégé par la Gironde, pro nonça la défense du monarque déchu. Robespierre la trouva « simple et fibble. » Elle ne répondit pas, à son avis, à ce que les partisans de la royaute étaient en droit d'en attendre, ni à ce que les amis de la liberté pouvaient craindre des efforts de l'éloquence unis à des préjugés très-vivaces encore. Dans une pareille cause, il eût été nécessaire de deployer ces mouvements pathétiques, de pousser ces cris du cœur auxquels on est rarement insensible : l'avocat de Louis n'en avant rien fait, et il lui avant paru au-dessous de sa tâche (1). Nos lecteurs connaissent le plaidoyer de Desèze, il leur est donc facile d'apprécier par eux-mêmes la justesse des observations de Robespierre; ce qu'il y a de certain, c'est que la Convention ne fut nullement touchée.

On sait de quel indescriptible tumulte l'Assemblée devint le théâtre quand vers cinq heures Louis XVI se fut retiré avec ses défenseurs. L'accuse, après avoir prononcé quelques paroles, ayant déclaré qu'il n'avait rien à ajouter à sa défense, le déhat était clos, divait un deputé de l'aris, le vieux Raffron du Trouillet, et l'on devait passer tout de suite au jugement (2). Mais ce n'était point là le compte d'une partie des membres de la Convention; toutefois, après une séance des plus orageuses, l'Assemblée decida, sur la proposition de Couthon, que la discussion etait ouverte sur le jugement de Louis Capet, et qu'elle serait continuée, toutes affaires cessantes, jusqu'à la prononciation du jugement

Un moident inatiendu surgit tout à coop au milieu de ce procès, et compaqua les embarras. Un ancien constituant, enrôlé dans les rangs de la Garonde, le deputé Salles, vint mopinément, dans la seance du 27, proposer à sea collègues d'énger en quelque sorte toutes les assemblées primaires en tribunaux et de leur abandonner la ratification du jugement prononce par la Convention. Les Girondins, a-t-on dit, avaient imaginé ca système de l'apper au peuple dans le but de sauver le roi. Ne voulant pas compromettre leur popularité, — bélas! déjà bien compromise! — en essayant ouvertement d'arracher eux-mêmes le roi à une condamnation capitale, ils comptaient sur leur nombre et sur leur influence dans les départements pour obtenir des assemblées primaires une décision favorable. C'est du moins ce qu'un des leurs a soutens (3), mais cela ne me paraît nul ement conforms à la vérité. Comment! ils voulaient sauver Louis XVI, et ce dessein ils l'auraient hypocritament

<sup>(1)</sup> Letteur de II. Robespierre à sus commettens. mamére 19, p. 673.

<sup>(2)</sup> Journal des débate et des décrets de la Committée, numéro 100, p. 441.

<sup>(3)</sup> Moretor, dans sen Newcom Peris, secret d'un manaque, s'il en fat jamais.

de ce système de l'appel au peuble, comme Buzot et Vergulaud, auraient ensuite voté la mort! Non, c'eût été une lâcheté dont je ne crois
pas de tels hommes capables. Passe encore pour Salles, lui du moins
ne se prononça point pour la mort. D'ailleurs, comme ne manqua
pas de le rappeler Bobespierre, Salies était précisément le membre
qui, du temps de l'Assemblée constituente, aiors qu'après in fuite de
Variances on proposant déjà de mottre la roien jugement, avait défendu la
doctrir e de l'inviolabilité absolue, et qui, deux jours après les messecres du Champ-de-Mars, en juillet 1791, avait soutenu un projet de décret
purtant etab insement d'une commission chargée de juger souvermnament dans le plus bret deim les patriotes deugnés aux vengrances
de la cour (1). Un tel homme était naturellament bier dispose à prêter
son concours à toute mesure contre-révolutionnaire.

Ce qui nous semble, à nous, ben évident, bien constaté, c'est qu'en provoquant l'appel au peuple, les Girondins reprirent tout simplement, en sous-œuvre et sous une autre forme. L'etrange proposition, récetsment faite par Guadet, de convocior les assemblées primaires afin de soumettre à leur révision le chaix des députés, proposition madieuse, me tendant a rien moins qu'à remettre en question l'existence de la Convention, et que l'Assemblée avant repousate avec horreur, disait Hobespierre (2). Sailes avait eu le tort de terminer son discours en restroient qu'or attribuerait au soul peuple de Paris le jugment de Louis XVI, comme si la Convertion a'était pas la France entière. C'éta t d'anteurs une mjure graunte à cette grande Assemblée que de la supposer capable de voter sous la premion de la place publique en Cette solenneille circonstance. Busot, qui dès le lendaminn soutint aussi l'appel au pauple on ce sons que les masmbless premaires auraient sculement à ratifier la princ de mort portée par la Convention , out le fort plus grand, selon son hebitide de reite, de provoquer inutilementara adversaires, de parler d'un ton de mépris de ces hommes qui invoquatent sons cesse dara leura discours la souverainaté du peuple pour l'en dépositier, de les traiter de déclamateurs naussis et de les accuser d'aguter la République par leurs calorantes (3). De telles peroles,



<sup>(</sup>I) Voyen se democrado Roberpterra dura los Latres de M. Roberpterre descendentante, numero 12, p. 541 et 549. — Salles se définant en danas, sur le premier point, qu'il fabilit in reporter sun accountances d'abors ; sur le second qu'il mavait parle que comuse Memora d'account facture d'account facture que james en estobligé d'être tapperter d'un projet de les dont en en l'adversaire? Voyes le Montrer d'un 30 de combre 1702.

<sup>(4)</sup> Lettess do M. Bohamterer à sor nomeadines, paymers 12, p. 862.

<sup>(3)</sup> Vayes le distrace de Bases dans l'éluters parlementaire, t. XXII p. 149.

sortant de la bouche d'un des principaux membres de cette faction qui depuis plus de trois mois gouvernait la France par la calomnie, n'étaient guère de nature à apaiser les ressentiments. On sentait trop percer l'esprit de parti sous cette question de l'appel au peuple jetée comme un brandon de discorde au milieu de la Convention. N'était-ce pas, de gaieté de craur, appeler des représailles mfaillibles et trop légitimes ?

۷II

A Buzot succéda Robespierre. Certes si une idée pouvait être popuaire, flatter les masses, c'était bien celle de l'appel au peuple, mise en avant par les Girondins. Robespierre entreprit de la combattre, sans s'inquieter de savoir si sa popularité en souffrirait, fidèle en ce a à son système constant de mettre les questions de principe au-dessits de toute considération d'intérêt personnel. Racement, je crois, une assemblée de législateurs ne fut ébranlée par un discours plus puissant que ce ui dont nous allons mettre l'analyse sous les yeux de nos lecteurs.

Après s'être étonné, en débutant, de voir une question sur laquelle tous les suffrages aura.cnt du, selon lui, se trouver d'accord. devenir une cause de dissensions et de tempètes. Maximilien déclara qu'il n'en était pas moins convaincu que tous les membres de la Convention étaient pénétrés d'une égale horreur pour le despotisme, animes d'un même zele pour l'égalité. Puis, il prit en quelque sorte l'engagement de raisonner au point de vue du système qui avait prévalu, c'est-à-dire de ne plus envisager la cause du roi comme une affaire sur laquelle les membres de la Convention auraient mieux fait de prononcer en hommes d'État et par mesure de sûreté générale, mais de la traiter comme un procès criminel soumis à l'appréciation de l'Assemblée transformée en cour souveraine de justice. « Je pourrois même ajouter, » dit-il, « que je partage, avec le plus foible d'entre vous, toutes les affections particulières qui peuvent l'intéresser au sort de l'accusé. Inexorable quand il s'agit de calculer d'une manière abstraite le degré de sévérité que la justice des lois doit déployer contre les ennemis de l'hamanité, j'ai senti chanceler dans mon cœur la vertu républicaine en présence du coupable humilié devant la puissance souveraine. La hame des tyrans et l'amour de l'humanité ont une source commune dans le cœur de l'homme juste qui aime son pays. Mais, citoyens, la dernière preuve de dévouement que les représentants du peuple doivent à la patrie, c'est d'immoler ces premiers mouvemens de la

sensibilité naturalle su salut d'un grand peuple et de l'humanité opprimée. Citoyens, la sensibilité qui sacrifie l'unocence au crime est une sensibilité cruelle la ciemence qui compose avec la tyrannie est barbare. »

Etait-ce, poursuivai,-il, le désir de la nation qui forçait l'Assemblée. à se montrer rigoureme envers Louis XV:? Nullement; c'était la necesuté de camenter la liberté et la tranquilité publiques. Or, que propossit-ca? un mode de jugement ou de ratification devant facilement. entrainer les retards les plus funestes. N'eût-on pas condamné dans les vingt-quatre heures, sur des preuves un le fois moins convuncantes, un maiheureux accusé d'un opine ordinaire? Quand, après son arrestation à Varennes, le roi était rentré humilié dans son palais, une clameur universelle s'était élèvee contre suit mais on avait adroitement. laissé reposer l'affaire ; peu de temps, après, c'était un crime d'invoquer custre lus la sévérité des ions, de reclamer la punition de son attentat, et ceux qui etnient restés fideles à la cause publique, aux principes severes de la liberté, étaient persécutés et calomisés dans toute l'étendue de la France, Pareille chose p'arriverait-elle pas aujourd'hui! Et quel prétexte invoquais-on pour rétarder la jugement? L'honneur de la nation, la dignité de l'Assemblée I L'honneur de la mation consistant à foudrever les tyrans, et la gloire de la Convention à sauver la patrie et à cimenter. la liberté par un grand exemple donné. à l'univers. « La postérie, » disait-il à ses collègues, « vous alimirers. ou vous méprisers selon le degré de vigueur que vous montrerez dans entie occasion; et cette vigueur sere la mesure ausei de l'audace on de la souplesse des despetes étrangers avec vous; elle sera le gage de notre servitude on de notre il berté, ce hotre prospenté on de notre misère. Citoyens, la victoire décidera ai vous êtes des rebelles ou les bienfinteurs de l'humanite; et c'est la lauteur de votre caractère qui déciders la victoire. » On n'avait donc pas reflécul à toutes les lon- » teurs qu'entrainerait cet appel au peuple? On ailait convoquer les quarante-quatre mille assemblées primaires de la République, soit; mais n'était-es pas décréter la guerre civile en permanence? Prévoyait-on les luttes orageuses auxquelles donnerait heu une pireille question au seus de cette multitude de sections où ne manqueraient pas de se readre en foule tous les mauvais citoyens, les Feu llants, les amstocrates et les ém grés, qu'on verrait revenur tout exprés pour peser sur les delibérations des assemblees prima res, pour influencer les hommes simples et corromère à prix d'argent toutes les âmes venales? Ne s'était-on pas aperçu qu'un semblable. système était le me lleur moyen de railier tous les royalistes, tous les

emnemis de la République, de leur donner la facilité de se compter? Oui, tous les intrigants s'empresseraiest de courir aux assemblées primaires; mus le cultivateur abandonnerait-il son champ, l'ouvrier le travail auquel était attachée son existence journalière? Lei Robespierre combattait avec un grand sens politique cette thèse impossible du gouvernement direct du peuple par lui-même. Le peuple avait manifesté sa volonté après l'insurrection du mois d'août, et il avait délégué ses pouvoirs à des mandatures chargés du salut de l'État et de la rédaction d'une constitution qu'on soumettrait à sa ratification, parce qu'alors il s'agirait du pacte social et non point d'une circonstance particulière à laquelle se trouvait lié l'intérêt géneral.

En renvoyant aux quarante-quatre mille assemblees primaires la çause de Louis, voulait-on persuader au peuple qu'un roi était au dessus de l'humanite? Et si la Convention p'avait pas osé traucher elle-même la question de la peine, les sections ne se croirment-eiles pas en droit de la discuter éternellement? Ainsi donc d'était un proces sans terme, engagé à l'heure où la guerre étrangère n'était point terminée où les despotes, all és de l'accusé, se disposaient à deployer teutes leurs forces contre la Republique nansante; et pour trancher la question, les intrigants attendratent peut-être le moment où les patriotes auraient abandonné leurs foyers pour courir aux frontières, où il ne resterait plus dans les assemblées primaires que des hommes làches et faibles et les champions du feuillantiame et de l'aristocratia. Alors on verrait tous les bourgeois orgueilleux, tous les ci-devent privilégiés, cathés sous le masque du civiame, décider insolemment des destinées de l'État. Ne remettrait-on pas en question. jusqu'a la Republique e le-même, dont la cause était naturellement subordonnée au procès du roi detrôné? Et cela pendant que la ventable majorité se trouverait bannie des assemblées primaires, puisqu'elle serait dans les camps, à l'atelier ou aux champs. N'était-ce pas se jouer de la majesté du souverain que de las renvoyer une affaire qu'il avait chargé ses représentants de terminer? Si le peuple avait eu le temps de s'occuper de ce procès ou de décider des questions d'État, il n'eût point confé à une Assemblée nationale le som de sea miérêts. Le seul moyen qu'ayait la Convention de lui témoigner sa fidélité, c'était de lui donper des lois justes, pon la guerre civile.

Jusqu'ici Robespierre, en répondant aux partisans de l'appel au peuple, s'était tenu sur le terrain des principes; mais les précédents orateurs. Euroi surtout étaient entrés dans la voie des récriminations et des personnalités les plus regrettables. Robespierre les y suivit, et il les y su vit forcement, parce que certaines attaques, faites ainsi à

la face du pave, ne pouvaient rester sens réponse, « Citayens, » div-il, « je connous le zèle qui vous soime pour le bien public; vous étier le dernier espoir de la patrie; vous penver le sauver encore. Pourquoi faut-il que nous soyons quelquelois obligés de croire que acus avons commencé notre carrière sous d'affreux ampieces! C'est par la terreur et par la raismone que l'intrigue égara l'Assemblés cristituante distin majorité étoit bien intentionnée, et qui avoit fiut d'abord de si grandes choses. Je sous effraye de la ressemblemez que j'aperçois entre deux périodes de notre Révolution que le même rei a reméus mémorrables....

« Aujourd'hui Louis à encore cet avantage enries défenseurs de la liberté que cerra-ci sont pourmiwis avec plus de fureix que lot-même. Parsonne na peut diuter qu'ils ne soient diffensés avez plus de soin et à plus grande frais qu'au mois de juillet 1791... Alors nous étions des factions aujourd'hui nous sommes des agreteurs et des anarchistes.... N'est-i, pay évident que c'est moins à Louis XVI qu'on. fant le procès qu'aux plus chaude défenseurs de la hiberté? Est-cacontre la tyrminie de Louis XVI qu'on s'élève? non; s'est contre la tyranne d'un petit nombre de patriotes opprimes. Sont-ce les complots de l'enstocratie qu'on redoute? non; c'est la dictature de je ne nons quels députés du peuple, qui sont là tout prêts-à la remoincer. On wout conserver le tyran pour l'opposer à des patriotes sue pouvoir. Les perfides? de disposent de toute la passance aublique et de tous les tresors de l'État, et ils nous accusent du despousses il n'est pas un humanu dans la République où la ne nous alent diffantés; ils épuisent la tresor public pour multiplier leurs calomnies, ils orent, au méprisde la foi publique, violer le secret de la poste pour arrêter toutes les déplimen patriatiques, pour étri ffer la voix de l'imposence et de la vérité! et ils crient a la calonume! Ils nous ravissent jusqu'au droit de suffrage, et ils nous désoncent comme des tyrans! Ils présentent comme des actes de révolte les cris douloureux du patristisme outragé per l'excès de la perfidie, et illa remplissent ce asuctuaire des one de la vengoarce et de là fareur? >

St donc le projet d'avilir et d'anéantir la Convention existait, ce n'état ni permi les défenseurs ardents de la liberté, ai dans le peuple qui lui avait tout immolé, n dans l'Assemblée elle-même, laquelle cherchait le bien et la vérité, ai même dans les dupes d'une intrigue fatale, mais dans une vingtaine de membres s'acharmant à priver du droit de suffrage les représentants du peuple qui avaient refusé de servir leur andution. Pour étermeer la discorde et pour se rendre mai-tres des délibérations, ils avaient imaginé de partager la Convention en



anajorité et en minorité. Mais le majorité, est-ce qu'elle appartenait à aucun parti? Est-ce qu'elle ne se renouveluit pas moessamment, là où les delibérations étaient sérience et calmes ? Est-ce qu'elle ne devait pas être acquise à la cause publique et à la raison éternelle ! Pour lui, il répudiant ces majorités formées dans des conciliabules ténébreux. autour des tables ministérielles; et, après avoir invoqué le droit des minorités de faire entendre partout la vérité, il ajoutait ces paroles si comues : « La vertufet toujours en minorité sur la terreit » A cette noble protestation contre l'oppression des minorités par les majorités, des applaudissements, que ne putréprimer le président, partirent des tribunes et/fine partie de l'Assemblée (1) «Sens cela» continuait-il, » la terre serest-alle peuplée de tyrans et d'esc laves ? Hampden et Sidhey étoient de la amnomité, car ils expirérent sur un échafaud ; les Critias, les Amitus, les César, les Clodius étoient de la majorité, mais Socrate étoit de la mimonté, car il avela la cigué. Caton étoit de la minorité, car il déchira. ses entrailles. Je coupois ici beaucoup d'hommes qui serviront, s'il le faut, la liberté à la manière de Sidney et d'Hampden; et, n'y en cût-il que conquante, cette seule pensée doit faire frémir tous ces lâches intragans qui veulent égurer la majorité. » Les dermères paroles de Robespierre furent encore un appel à la conciliation et à la concorde, il engagea même le peuple à ne donner, par l'expression un peu tropvive de ses sentiments, aucun prétexte à des mesures dangereuses et à garder ses applaudissements pour le temps où l'Assemblée aurait fait quelque loi utile à l'humanité. Lui rappelant le jour où un simple ruban tricolore, étendu par les citoyens eux-mêmes dans le jardin des Tuileries, ayat suffi pour garantir la demeure de Louis XVI encore sur le trône. il lui disar: « Souviens-toi de la police maintenue jusqu'ici sans baionnettes, par la seule vertu populaire , « et il le conjurant de dépuer la malveillance perfide et d'arrêter dans ses écarts le patriotisme trompé (2).

Ce discours magistral avait été écouté du milieu d'un silence relagieux; Jamais la Convention navait présenté le spectacle d'un calmepareil : elle s'était trouvée comme subjuguée par la grandeur et par la

I'mp rares sont les occasions ou \(\lambda\), Micheiet a'est nontrésquiable-envers Rébespièrre pour que nous ne signishous pas la just ce qu'il lui a mudue en estre commun.

(Voyez son Butoure, t. V. p. 211.)

<sup>(1)</sup> Montteur du 30 décembre 1792.

<sup>(2)</sup> A oyon on discours dans les Letters de M. Rehapierre dess commentant, mission 12: p. 533 a 57.. Il sa trouve dans la Mondeur du 30 décembre 1792 et dans le Journal des débats et des decrets (supplément au numéro [01], mais avec des variantes et des abréviations. Ce second discours a su également deux éditions à l'époque, l'une de l'Imprimerie manonine (In-b) de 20 p., Justine de l'imprimente de Deplain, 1792 (In-8) de 40 p. Il a éta reproduit d'apres le journal de Robespierre, dans i Minore parlementaira, t. XXII, p. 103 à 123, et dans les Œsorie de Robespierre, t. III, p. 126.

majesté de la discussion. Le discours de Robespierre eut sur elle une influence décisive. Inuti e de demander si son immonse succès extapéra les feuilles girondines. Le journal de Brissot notamment vomit contre l'orateur un terrent d'injures, et l'on put lire dans le Courrier des quatre-vingt-trois départemens, que ce discours était un chefd'œuvre d'astuce, où la perfidie se pliait et se repliait sous toutes les formes (1). Cette nouve le infamie de Gorsas fut vivement dénoncée aux Jacobins dans la séance du 30 décembre; mais, s'écria Thuriot, que nous importent les diatribes de Gorsas et de tous les journalistes vendus à la faction brissotine (2)! Au reste, entre ses critiques et lui, Robespierre résolut de prendre e public pour juge : il inséra dans son propre journal, à la suite de son discours, les appréciations émises par les feuilles de Brissot et de Gorsas, dont chacun put ainsi juger la honne foi (3). Bourdon, aux Jacobins, traita d'admirable, de sublime, le discours de Maximilien, et il demanda que, toutes affaires cessantes, on invitat son auteur à en donner lecture à la société. Cédant aux nstances de l'assemblée, Robespierre monta à la tribune. Son discours fut écouté au milieu d'un calme imposant, accuei li par des applaudissements enthousiastes, et plusieurs membres s'empressèrent de souscrire afin qu'il fû, répandu par la voie de l'impression, au plus grand nombre d'exemplaires possible [4]. Nous verrons tout à l'heure que le influence il eut sur la décision de la Convention nationale.

## VIII

Laisser l'Assemblée sous l'impression des paroles de Robespietre, c'était abandonner à peu près la question de l'appel au peuple, la Gironde charges donc son plus brillant orateur du soin de combattre Maximilien. Le 31 décembre 1792, Vergniaud montait à la tribune et y prononçait un des plus beaux mais aussi un des plus haîneux discours qui soient sortis de sa bouche éloquente.

Nous n avons à le considérer, quant à nous, on le comprend, qu'au point de vue des attaques dont il est rempli à l'égard de Robespierre. Nous

(3) Lettres de M. Robespierre à ses commettans, numéro 12, p, 571 et 572.



<sup>(</sup>l) Voyez la Patriote françois, numéro 1235, et la Courrier des quatre-singi-trois departement du 29 décembre 1792,

<sup>(2.</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Société des Jacobins, numéra 330

<sup>(4)</sup> Journal des debats et de la correspondance,... numéro 330.

avons cité avec le plus grand soin les passages du discours de celui-cl. dans lesquels, prenant à partie ses improvables adversaires, il s'était laissé aller à des récriminations d'où la colère et l'amertume n'étaient pas exclues. Mais du moins, si, amené par Buzot sur le terrain des personnalités. Robespierre avait énergiquement usé du droit de représailles, il s'était tenu dans les généralites, et, en flétrissant l'épouvantable système de calomne imaginé contre les meilleurs patriotes, il n'avait rien dit. hélas! qui ne fût rigoureusement vrai. Vergniaul, dans son discours. accumula mensonges sur mensonges, calomnies sur calomnes; ce fot une nouvelle édition orale des libelles de Louvet. Avec une ministre qui n'eut d'égale que sa mauvaise foi, il jeta à la face de Robespierre le sang des victimes de Septembre; il lui reprocha de s'être caché dans sa cave le jour de l'insurrection du 10 août, il renouvela contre lui cette absurde accusation de dictature dont, à deux reprises, la Convention avait délà fait justice, et revint insidieusement sur cette fausse à légetion de Louvet, à savoir, que Bobespierre aurait, le 2 septembre. dénoncé à la commune tout le parte de la Gironde, quand lui-même Vergmand, devant une vive dénégation de Robespierre, s'était félicité, on s'en souvient, d'un dément qui lui prouvait que lui aussi Robesplerre avait pu être calommé. Tout celu était singulièrement perfide, calomnieux, archifaux, l'orateur girondin le savait; mais il savait aussi que toute calomnie fait sûrement son chemin, et Dieu merci! depuis cette époque jusqu'à nos jours, on n'a pas manqué de ressasser les mensonges et les calomnies.

Mais où l'étonnement ne dus pas être médiocre pour toutes les personnes ayant la moindre notion des choses de la Révolution, ce fut d'entendre Vergniaud reprocher à Robespierre d'avoir rédige ou fait rédiger cette fameuse pétition du Champ-de-Mars qu'il avait au contraire vigoureusement combattue, on ne l'a pas oublié, et dont Briasot avait été le presuer rédacteur. Comment, s'écria Robespierre dans son journal, « comment les flots de la Gironde ne se sont-ils pas soulevés contre ceux de la Seme, quand M. Vergniaud rompit enfia ce long silence qu'il s'étoit imposé jusqu'alors sur les crimes de Capet, pour secuser les intrépides défenseurs de la liberté et tous les citoyens témoins de ce scandale(1). « Qu'on s'étonne maintenant du fie longuement amassé dans le cœur de Robespierre, qu'on s'étonne qu'un jour il en soit arrivé à diriger, lui aussi, contre Vergniaud personnellement de furieuses attaques! Quel était donc le but du glorieux orateur en mentant m grossièrement! C'étoit de montrer Robespierre s'inclinant jadis devant



<sup>(1)</sup> Lettres de M. Roberpierre à ses commettant, numéro 13, p. 579.

la souveraineté populaire, et un la cumulérant plus aujourd'hui que comme une galarmite pour le genre humans. Toile était du mouns l'onnion que lui prétait très-gratuitement Vergniaud, legun) moutait traltremement, « Je vola entenda, vola roules régner. » Et d'où resait cette singulière interprétation du discours de Robonnierre? Apparenment de ce que ce deciner s'était écrié : « La verte a toujours éte en minorité sur la turre... Ou l'accusait d'avoir au « l'ampudence de défamer l'espèce humaine. « de présenter toute la nause comme compenée d'intrigants, d'aristocrates et de Femiliants Vergnussid, qui fassait de sun adversance un flatteur du seuple, s'entendant fort bien, on le voit, à caremer les masses. La vorio, suivant lui, était en maigrite sur la terse, parce que Catilina avait été une minorité dans le sécut romain : - César avait-il éte une minorité dons ce même sénat? - Mais les rois étuent en minorité sur la terre! Bel argument, en vérité! Est-ce que les courtisans, les flatteurs des rois, est-un que les êtres bas et rampants prêta à s'incliner devant toute pussance, est-ce que les gans qui n'ant d'autre opinion que leur antérét, ne nout pas en immense majorué dans ce monde? Oui, Robespierre agest mille fois camon, lorsque, sans s'inquiéter de savoir si ses paroites serainst plus ou moine agréables. à la mointade, il dissit tristement : « La verte a toujeurs sté en finnorivé sur la terre. » Et si vras d'adleurs avait ports cet appobleegne aouconsolent, holes i qu'il avait été satué des applaussements de la gortion du peuple garnissant les tribunes (1).

Le soir, aux Girondina, Robespierre jeans se plagait amèrement de la virulente distribe de Vergnaud, de se discours, digne, à son sens, d'un Néron. « Il n'y a pas d'horreurs, » dit-d, « qu'll n'ait voinies contre mon frère. » Dubois-Crance et Anthoine s'attachèrent eminie à réfuter avec benucoup de vigneur les éloquentes invectives du député de Bordeaux. Dans cette séance, un membre propose à la société dest-voyer à toutes les sociétés, et notamment à celle de Marseille, les discours de Maximilien Robespierre, afin de combattre l'affet des calemnirs que ne sessait de répundre, au milieu d'elles, la faction girunduse. Cette proposition fut adoptée au milieu des plus suis applicables—ments (2).

Le lendemain 1° janvier 1°93, le président de la société des Jacobris — c'était alors Saint-Just — rappele à ses collègues qu'une souscription était ouverte pour l'impression du dermer discours de Roliespierre, a propre à gavers les yeux de tons les Français et à déman-



<sup>(</sup>l' Voyes le l'accours de Vergniaul reproduit (n'extense dans l'Atentre partementare. s. XXII, p. 137 à 154.

<sup>(2)</sup> Journal des débate et de la correspondance de la Société des Jacobine, magnére 311.

quer les projets ambitieux de la faction girondine. Puis, un membre d une societé affiliée prit la parole. Il raconta ce qui se passant dans les départements. Le manistre de l'intérieur, Roland, avait partout des émissaires, qui s'en alaient de commune en commune, colportant les écrits des Carra, des Gorsas, des Brissot et des Perlet. On devait, pensait-il, suivre la même marche que les calomniateurs. Il s'offrit en consequence, a la sociéié-mère voulait l'accréditer comme son fondé de pouveir, à parcourir les campagnes, à aller de ville en valle, de village en village : « l'assemblerai les citoyens, je leur lirai l'admirable discours de Robespierre. » Et il se famait fort de repandre gartout l'instruction, d'encourager les faibles, de ramener les égarés et d'ouvrir tous les yeux sur les vertus de cette minorité de la Convention mai était alors la Montagne. La société accorda un dipiôme à ce selé citoyen (1). Mais c'était là une bien faible force à opposer aux menées de la Guande, aux efforts d'un parti qui était alors le gouvernement lui-même, et qui, dans un des plateaux de la balance, pouvait metire le trésor de l'État.

1X

La rage des Girondina contre Robespierre semblait croftre en raison de l'impuissance de leurs tentatives pour ébranler à Paris cette réputation colossale. La question de l'appel au peuple était pour eux un thèmeexcellent, en ce qu'il leur fourmessait l'occasion de paraître soutenir une opinion beaucoup plus démocratique que celle de leurs adversaires, et ils ne se firent pas faute d'insister sur ce point. Brissot et Gensonné suivirent l'exemple de Vergniaud; le second surtout engages contre Robespierre une lutte toute personnelle. Seulement, de même que son suri Verguiaud avant menti avec la dermère impudence en attribuant à Robespierre l'initiative et la rédaction de la pétition du Champ-de-Marg. de même il eut le tort d'avancer, avec la plus déplorable légèreté, des faits sur lesquels le premier veru pouvait à l'instant même lui fionner un démenti. Aînsi, selon lui, Robespierre s'était proclamé le défenseur du peuple, puisque, disart-il, il avait publié un journal sous ce titre. Or, le journal de Robespierre était assez connu pour qu'une aussi grossière erreur ne fût pas permise à un membre de la Convention. Le discours de Gensonné abondait en traits de cette force. Il attribuait, par

<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la correspondance... naméro 322.

example, à Robespierre, un fragment du discours d'un autre nrateur à alque en cuiclare judicieusement que Robespierre invitait le peuple à · fui conserver la dictature, « De manière, » fui disait Maximilien, dans me réponse dont nous parlerons tout à l'houre, « que vous voilà convaince. diavoir fait une fausse citation pour en tirer une conséquence d'un sonre ai extravagant que vos commettans doivent être véntablement. inquieta sur l'état physique de votre cerveau (1). » Gensonne, toutefeis, voulait bien reconnaître aux citovens de la Montagne le mérite d'avoir aidé au salut de la chose publique, mais à la marière des oire du Cipitole, par instinct. Cette délicate saillie dérida la Convention , apulement e le valut à l'ingénieux orateur « le plus spirituel de vous quatre, » disait Robespierre, en s'adressaut à Vergaunud, à Gundet, à Brissot et à Gensonné, cette réponse terrible : « Les oies du Capitole ont suuvé la metrio; sentinel es vigilantes, inspirées par les dieux, elles crioiest à l'approche des brigands et des ennemis , voils des circumtances qu'il étoit maiadroit de rappeier. Ainsi, monsieur Gensonné, les oies du Capitole valent been see grapauds dos marais Fostina (2). »

En mêma temps, en debors du la Convention, les Girondins conti-Ensient avec plus d'acharnement que jamais leurs déloyales agressions. Cétait la dictature de la calemnie élevée à la dermère punsance. Nous avons dest stanalé seur indigne tactique d'accoler constamment. le nom de Robespierre à celui de Marat, dont quelques pages extravagantes, à bon droit réprouvées par le premier, leur louraissaient le prétexte de calomnier le patriotisme et de dénaturer les intentions, Chaque jour arrivaient au club des Jacobins des adresses de societes. affiliees cemandant la raciation des Marat, des Robespierre, des Danton et de toute la bande des agriateurs. Tout cela, du reste, coule su même moule et bien marqué du véritable cachet officiel; il n'y avait pas à a'y méprendre (3). Tour à tour venaient des lettres des Societes. de Blois, de Meaux, d'Agen, de Sa nt-Quentin, etc., pleines d'invectives contre les plus sincères patriotes, mais, en compensation, toutes parsemées d'éloges en l'honneur de Roland, de Brissot et de Louvet, dont on demandant la fréinféaration au sein de la société-mère (4). Il est ausé de comprer dre que le surexcitation causiment aux Jacobins ces adresses passionnées. On se demandait comment les départements ne



<sup>(</sup>l) Lettra de M. Rabespierre à ses encountique (le périe, numbro 1, p. 47).

<sup>(</sup>f) fiel , p. 36. Voyer is discours de Gentouné, reproduit en existes dans l'Héstaire perfenentaire, t. XXII, p. 364,

<sup>(</sup>II) Journal des débaté et de la currequestiment de la finciale des Jarobbes, mandique 327, 328.

<sup>(4)</sup> Peid., mandone 234, 236, 238,

mettaient aucune différence entre Robespierre et Marat. Voilà, disaiton, l'ouvrage des Brissotins, des Roland; voilà l'emploi qu'on fait des
finances de l'État. Il fut décidé qu'on enverrait à toutes les sociétés
affiliées les portraits bien différenciés de Robespierre et de Marat (1), et
dans la séance du 6 janvier 1793. La Faye lut un projet d'adresse
dont l'impression et l'envoi furent aussitét arrêtés. Il y était dit : « Yous
semblez puiser votre opinion dans les pamphiets de Brissot et de
Roland... Robespierre restera avec nous, parce qu'il a toujours été le
défenseur des principes, l'ami du peuple et de l'humanité. Nous n'exclurons pas Marat, quoiqu'il soit exalté dans les journaux. Nous n'approuvons pas tout ce qu'il dit, mais on ne détruit pas les aristocrates
avec des phrases académiques (2). »

Dans la séance du 1er janvier au soir, l'Ami du peuple avait, à la Convention, formellement accusé la faction girondine d'envoyer dans les départements des modèles d'adresse pour demander l'expulsion de Hobespierre, de Billaud-Varenne et de lui-même (3). Quelques jours plus tard, la 6 janvier, Ducos donnait lecture d'une adresse du conseil général du département du Finistère où l'on invitait la Convention à chasser de son sem, comme des scélérats, comme de véritables contrerévolutionnaires, comme les plus grands ennemis du pays, les Danton. les Robespierre, les Chabot, les Marat, les Bazire, les Merlin et leurs complices. On demanda les noms des signataires de cette pièce, où se révélait si bien le style des Girondins, « Je les connois, » s'écria un membre: « ce sont des aristocrates. » Et Marat : « Je demande que cette adresse soit renvoyée à sa source, au boudoir de la femme Roland (4). • En même temps, Le Bas dénonçait une invitation faite par le département du Pas-de-Calais à tous les autres départements d'envoyer une force armée à l'aris pour y contenir les anarchistes.

L'Assemblée se trouvait encore dans une sorte d'agitation causée par cette double communication, quand tout à coup le député Richaud lui propose de décréter la suppression de la permanence des sections de Paris et des conseils généraux de toutes les villes de la République. A cette motion, vivement combattue par Thuriot et par Marat, un trouble indescriptible se produit au sein de la Convention. Une demande d'ajournement, formée par quelques membres, est rejetee par assis et levé. Mais l'épreuve ayant paru douteuse, cinquante ou soixante membres réclament l'appel nominal. « L'appel nominal ou la

T. II

<sup>(1)</sup> Journal des débuts et de la correspondance de la Sociéé des Jacobine, numéro 323

<sup>(2)</sup> Idit., noméro 335. (3) Monteur du 3 janvier 1793. (4) Idit. du 8 janvier 1793.

mort! » s'écrie impétueusement David. Au milieu du tumulte arrive le manstre de "interieur Roland. La Montagne demande qu'il soit entencu. mais ses amis s'y opposent et veulent qu'avant tout la guestion de la permanence des sections soit décidée. La fermentation est au combie. Salles prend la parole et présente les sections comme rapables de recourir à de nouveaux massacres. Robespierre, à son tour, se dirige vers la tribune. Du temps de l'Assemblée constituente, il avait, on s'en souvient peut-être, insisté avec beaucoup de force pour le mainuen de la permanence des districts, de ces districts auxquels la Révolution étalt redevable de son triomphe, et les arguments qu'il avait fait valoir alors il venat les invoquer aujourd hui. Sa présence à la tribune excite un redoublement d'orage. Le president, - c'était Barère, - se mit de la partie. A peine Robespierre a-t-il ouvert la bouche que les pius violentes apostrophes sont dangées coutre au. Les cris : A l'ordre ' à la courarei à l'Abbayei retenussent sur les bancs de la droite. Quel était donc son crime? Il avait demandé si la liberté des opinions n'euistail que pour les calomniateurs. La gauche, indigaée, se souière à sontour De toutes parts les interpellations se crossent, et cinq ou sux cents membres debout semblent so menacer, prèsa à en venur aux mans. Calme au milien de cette orgie parlementaire, Robespierre verit. continuer. . Le acclérat! » s'ecrae Chambon. Lui, sass as troubler : « La parole in a été assurée par un vœu de l'Assemblée; Min'appartient. pas à un parti de me la ravir, » Baraillon, dont les Girondins avaient surpris la bonne foi, l'arrête par ces mots . « Il se croit au 2 Septembre, il veut dominer. » -- « Sans doute, » reprend l'orateur imperturbable, « je n'ai pas, comme tant d'autres, un cœur vena)... Les cris des intrigans ne m en imposeront pas, » Chambon l'interrompant de nouvesu \* « An ! Robespierre, nous ne craignons pas les pougnards !.. » Était il possible de pousser plus loin l'intolérance? Marat n'y put tenar. il eciata : « F... faction rolandine! gredina delicités l vous trahissez impudemment la patrie! • On earait pu croire que le président censuferait les membres qui avaient si indécemment apostrophé l'orateur : eh bien I ce fut Robespierre qu'il rappela à l'ordre, avec censure. La force semblait du côté de la Gironde, et Barbre préadant, tout s'explique.

Quand, de lassitude, l'Assemblée se fut aparaée, Robespierre, en reponse à la consure du président, contre lequel il avait demandé la parole, dit que la censure n'était point deshonorante torsqu'elle n'était pas méritée, et il ajouta que le mepris de la nation devait porter sur celui-là seul qui l'avait injustement exerces (1), paroles sévères pour

<sup>(</sup>i) Voyez, pour certe séance. le Montreir du 9 janvier 1723 et a format des délats et des décrets de la Convention, numéro 111,

LIVRE X. - LETTRE A VERCHIAUD, GUADET, GENSONNÉ ET BRISSOT BOB

Barère, et qu'il s'était justement attirées. Puis, dans un langage noble et grave, maus où perçait le ressentiment involontaire de tant d'injures gratuites, l'orateur flétrit le ministre qui, sous prétexte de former l'esprit public, ne cessait de dépraver l'opinion, en se peignant, lui et ses amis, comme des modèles de modération et de veriu, et il fit entendre en faveur de la permanence des sections des arguments tellement forts que la Convention, sans annuler son décret de suppression, en ajourna l'exécution jusqu'à nouvel ordre (1). N'est-ce pas ici le cas d'admirer une fois de plus l'inconséquence de ces Girondins i ils accusaient leurs adversaires de violer la souveraineté populaire en repoussant l'appel au peuple, et ils voulaient interdire à ce peuple de rester assemblé dans ses sections : ce qui était désurmer la Révolution.

X

Aux calomnies de Vergniaud, de Guadet, de Gensonné et de Brissot, repétées à l'envi par toutes les feulles girondines, Robespierre crut devoir une réponse publique : ce fut l'objet du premier article de la deuxième série de ses lettres à ses commettants. Parmi les journaux dévoués au parti de la Gironde, il en est un dans lequel, chose étrange! il trouva tout à coup un appui indirect, mais mespéré. Les gens du côté droit avaient eu le courage d'applaudir l'adresse du Finistère et celle non moins criminelle du département de la Haute-Loire. Le journal de Brissot, dans un article plein de fiel, d'aigreur et de violence contre Thuriot, Marat et Robespierre, considérait la première comme un acte patriotique, et la seconde lui paraissait« l'organe fidèle de toute la France. » Irraté de tant de mauvaise foi et surtout des éternelles déciamations de ses amis contre la ville de Paris, le rédacteur des Annales pairrotiques leur reprocha vivement d'encourager dans les départements la violation de la loi, tandis qu'ils trouvaient si mauvais qu'elle ne fût pas strictement observée à Paris. « N'est-ce

<sup>(1)</sup> Les Réconsions de l'oris ne manquent pas de faire homeur de cette victoire à Robespierre : « Le décret de appersaien fut prononcé. La minoraté, du haut de la Mentagne, s'éleva contre cette violation de principe, ce renveraement des idéca... Enfin Robespierre parla et la Convention, sans se décister de son système, sans reconnotire l'indecence de sa conduite, ce qui sût fait homeur à sa loyanté, décida que ce décret teroit suspandu jusqu'a 'epoque du rapport des ministres sur l'état de la France. : Numero 183, p. 111

donc que pour Paris que vous voules faire des lois? « s'écris-t-il. « Pour que cette vule ne soit pas la cité reine des départemens, fautit absolument qu'elle en devienne la conquête?... Vous cries contre les
anarchistes les agitateurs, et vous avoues sans pudeur des projets de
tyrannse (1)1 » Voilà précisément le thème que, dans une longue
épitre adressée à Vergmand, à Guadet, à Germonné et à Brissot, développa Robespierre, en y jougnant tout en qui était nécessaire à sa
défense personnelle.

Nous dirons peu de chose de cette lettre, infiniment longue et nû d'ailleurs se trouvent répétes le plupart des arguments déjà invoquée dans le discours contre l'appel au peuple « Paris ne sera m déshonoré ni detruit, » s'écrisit à son tour Robespierre. « Les Gennomé, les Vergnisud, les Brisnot, les Guadet passeront : Paris resters. Paris sera encore le rempart de la hherté, le fléas des tyrans, le desespoir des intigans, la gloure de la République et l'ornement du globe linguemps après que vous serez teux évagrés. » Mais, hélast de n'était pas i émigration, comme le croyant Robespierre, e'était l'échafaud qui ettendant des malheureux trirondins, et us vont y courir tete bassée en voulant y precipiter leurs adversaires. Vergniaud, dans son discours, a'était comparé à Tibérius Gracchus, vicume de l'ingratitude populaire. Robespierre ne manque pas de relever cette comparaisen tant soit peur amb trause. Ni Vergniaud ni ses amis n'émient de la trempe des Gracques; ils étaient trop du parts de l'aristocratie bourgeome.

Da Robespierre insista purticulièrement dans sa lettre, ce fut exsignalant la perfidie avec laquelle sea adversaires s'obstinaient à accoler son nom à celui de Marat, perfidie qui avait exerté tant d'indignetion aug Jacobins. Nous avons fait suffisamment connaître son opinion. sur Marat, dont il estimait le patrioueme et les vertirs, mais dont les glees exagérées, dans la forme surtout. La étaient antipathques. Il mel'avait pas cependant completement re ne, on l'a vu, comme avait fag-Danton, indirectement même, sans le nommer, il n'en avait pas moissappuyé sa candidature au sein de l'assemblée électorale, et Dieu sait si les Girondine le las avacent imputé à crime. Au reste, Marat, qui avact beaucoup plus de sens politique qu'on ne se l'imagine généralement, out toujours Maximilien en estime singnitère; et, n'il lui refusait les vuns ex-Laudace d'au ventable homme d'État, — on sast pour quoi, — du moiss. Jusqu'à son dernier moment, jusqu'à l'heure où il fut atteint dans son bain par le poignard tois sux mains de Charlotte par les déclamations de la Gronde, il le considéra comme le type du patriote pur et désin-

Anna es potriotépuss du 7 janvier 1793.

téressé. Nais enfin, comme il est de règle absolue que chacun répunde de ses propres paroles et de ses propres actes et son de ceux d'autrui, il était bien naturel que Robespierre cherchât à prémunir le public contre une confusion établie avec une mauyalse foi digne des mépris de tous les cours honnêtes. C'est ce qu'il fit d'ailleurs en des termes qu'il convient de mettre sous les yeux du lecteur . « Vouloir m'identifier avec Marat, y a-t-il conscience? l'en appelle à votre jugement, mossicur de Werville! Quelle obstination de vouloir que je sois un autre que moi-même! Il ne tient pas même à vois que tout le monde croie que je ane nomme Marat : n'ayant pu y réussir, vous avez pris le parti de répéter si souvent mon nom avec le sien, que l'on me prit au moins pour un accessoire de ce grand personnage, tant célébré dans vos feuilles, comme et je n'avois pas une existence propre plusieurs années avant que vous vous fussies avisés de m'en dépouiller. Jadis, il m'en souvient encore, Brissot et quelques autres étoient entrés dans je ne sais quelle conspiration pour rendre mon nom presque synonyme de Jérôme Pétion, tart ils prenoient à tàche de les acceler ensemble. Je no sais m c'étoit peur l'amour de znoi ou de Pétion ; mais ils sembloient avoir comploté de m'envoyer à l'immortalité avec le grand Jérôme. l'ai eté ingrat, et pour me punit, als out dit . Puisque tu ne veux par être Pétion, tu seras Marat. Eh bien, je vous déclare, moi, messieurs, que je ne veux être ni l'un ni l'autre. J'ai le droit, je pense, d'être consulté la-dessus, et vous ne disposerez peul-être pas de mon être malgré moi-même# Ce n'est pas que ,e venille refuser à Marat la justice qui lui est due. Dans ses femilles, qui me sont point toujours des modeles de style na de sagesse, il a dit pourtant des vérités utiles et fait une querre ouverte à tous les conspirateurs puisante, quoiqu'il ait pu se tromper sur quelques individus. » Et, ajoutast non sans raison Robespierre, pour deux ou trois phrases absurdes et sangunaires de l'Ami du peuple, répétées sur tous les tons et commentees à sauété par les Girondins, en poursuivait tons les patriotes et l'on compromettait l'œuvre de la Révolution (1). Mais-Robespierre, après avoir réfuté un à un tous les mensonges de ses adversaires, avait beau les rappeler aux principes, ils étaient dans uno sorte de demence, sourda et aveugles. Tout à l'heure, neus allors voir la colère des Girondins monter à un degré d'exaltation incroyable. Quand, par la force des choses, le pouvoir leur tembera des mains,



<sup>(1)</sup> Lettre de Maximilien Robespierre à MM. Verguiand, Genomeé, Brissot et Guadet, sur la souverameté du puspie et sur sur système de l'appei de jugement de Louis Capet Letters de M. Rebespierre d'ass commetteus, numéro de la D série, p. 1 à 40. On trouve quessoute settre dans les Génerus, vius primées par Laponnessye, t. III, p. 166.

quand la mejorité de la Convention, mieux renseiguée et lasse à la fin de tant de luttes stériles, leur échappera pour passer du côté des hommes d'action, ile crieront à leur tour à l'oppression, oubliant à que, point, pendant quatre mois, ils s'étaient montrés oppresseurs; et, au lieu de se rallier franchement à cette majorité, de travailler de concert à l'œuvre laborieuse du salut de la Révolution, impériesable si Montagnards et Girondins s'étaient unis, ils aboutiront de résistance en résistance à l'abime où ils seront angloutes. Plus de trêve, puis de pitié, plus de merci! C'en est fait, le sort en est jeté!

## IX

Nous voici dans le cercle de feu Je ne sais quel sonsbre pressentiment s'était emparé de la plupart des âmes; mais chacun présageait des choses terribles. Un ancien ami de Robespierre, qui, vraiment doué du don de prophètie, lui écrivait avant la Révolution :

« To ne veux de vangeur que la postérité (1), »

Dubois de Fosseux, devenu président de l'administration de la ville d'Arras, prononçait ces lugubres paroles au sein d'une réunion des administrateurs de la ville, après avoir gourmandé les hommes faibles qui s'apitoyaient sur le sort de l'ex roi menacé de la hache nationale : « Une lutte effroyable va s'établir; l'année 1793 est destinée à faire époque dans les fastes de l'univers. Le combat à outrance aura lieu entre la liberté et le despotisme dans les angoisses de l'agonie; celui-ci fait un dernier effort : il faudra que l'un ou l'autre soit écrasé, et des flots de sang décideront si l'espèce humaine appartiendra, comme de vils troupeaux, à une poignée de tyrans; si Dieu a donné à l'homme une âme fière, libre et indépendante, pour qu'il rampe sous le poids de l'esclavage... (2) »On voit comme déjà la l'erreur était dans les exprits, avant de se formuler en lois et de se traduire en faits.

Le premier acte sangiant de cette sangiante année fut la mort de Louis XVI. Dazs sa séance du 14 janvier, la Convention s'occupa des questions à résoudre relativement à l'accusé. Daunou en proposa une



Épitre de M. Dubois de Fosseux à Roberpierre, citée dans les Mémoires de Charlone, p. 155.

<sup>(2)</sup> Extrait du rapport fait per M. Firminand Dubois, le 13 janvier 1793, en qualité algprindent de l'administration du département du Pus-de-Galais, sur le service département mental. (Communiqué par M. Billet, avocat à Arms.)

série beaucoup trop compliquée; il y en avait, on peut le dire, pour tous les goûts, et chaque parti y pouvait trouver satisfaction. Un célèbre historien de nos jours, qui a pris ici Dunton pour Dunnou, s'est empressé d'imaginer que le farouche Montagnard, mettant une planche sur l'abime où menaçan de s'enfoncer la Gironde, lui tendait une main qu'elle repoussa, et il nous montre Robespierre regardant froidement si Danton allait se perdre en avançant vers cette Gironde (1). Fantasmagorie! qu'un mot suffit à faire évanouir : ce jour-là, Denton n'était pas encore de retour de Belgique, où il était allé en mission avec Lacroix (2), et quand le surlendemain il bondit au milieu de la Convention, ce fut pour s'écrier, comme on perdait son temps à s'occuperd'une mauvaise comédie contre-révolutionnaire de Lava, dont la commune avait en le tort de suspendre les représentations : « Il s'agit dela tragédie que vous devez donner aux nations, il s'agit de faire tomber sous la hache des lois la tête d'un tyran, et non de misérables comédies (3). »

Pour en revenir aux questions relatives à l'accesé, l'Assemblée les rédusit au nombre de trois, dans l'ordre survant . 1º Louis est-il coupable de conspiration contre la liberté de la nation et. d'attentat contre la sûreté générale de l'État? 2º Le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet sera-t-il sournis à la ratification du peuple? 3- Quelle peine sera infligée à Louis? Le lendemain, 15 janvier, à la presque unanimité, l'assemblee répondit affirmativement sur la première question. Le même jour, sur la seconde, 423 membres, contre 281, adoptèrent l'avis de Robespierre et se prononcèrent contre l'appel au peuple. Le 16 janvier, à hait heures du soir, commença l'appe, nominal pour le vote sur la troisième question. Tout le monde connaît les détails de cette funèbre et imposante séance, de cette nuit solennelle où les représentants de la nation décidérent de la destinée du monarque déchu. Beaucoup d'entre eux motivèrent leursvotes. On en vit, comme Pétion, Brassot, Vargnisud, Guadet et autres, se diviser en deux personnes, celle du tage et celle de l'homme d'État. prononçant la mort comme juges, et comme hommes d'État demandant à la Convention de discuter le point de savoir s'il conviendrait à l'inté-

(3) Voyes le Moniteur du mmedi 19 janvier.

<sup>(1)</sup> Michelet, Histoire de la Récolution, 2. V. p. 1962. L'éminent historien a ététrompé par le Mentitur qui perte Resnon qui usu de Dannou. Mans cette série de questions était a peu conforme au génie révolutionnaire de Danton, que cela seuletit d'û le prémunir contre une erreur et a'il cût ouvert le Journal des débats et des étores de le Consention, il y chi trouvé le nom de Dannou, en toutes leures, namero 190, p. 194.

<sup>(2)</sup> Voyer le procès-verbal de la séance du 15, lequal constate que Danton était absent par commission. T. V des procès-verbaux, p. 193.

rêt public que l'exécution eût leu sans retard ou qu'elle fût différés; proposition d'ailleurs indépendante de leur vote.

Appele par son rang à voter le premier des membres de la députation de Paris, Robespierre s'exprima en ces termes : « Je n'aume point les longs discours dans les questons évidentes , la sont d'un amistre présage pour la liberté... Je me pique de ne rien comprendre aux disfunctions logomachiques imagirées pour éluder la conséquence d'un principe reconnu. Je n'ai jamais su décomposer mon existence pohtique pour trouver en moi deux qualités disperates, celle de juge at celle d'homme d'État... Je ne sais pas outrager la ranon et la justice en regardant la vie d'un despote comme d'un plus grand prix que celle des simples citoyens , et en me mettant l'esprit à la torture pour soustraire le plus grand des coupables à la peine que la loi prononce contre des délits beincomp moins graves et qu'elle à déjà infligée à ses complices. Je suis inflexible pour les oppresseurs , parce que je suis compatissant pour les opprimés ; je ne connus point l'humanité qui egorge les peuples et qui pardonne aux despotes. Le scaumont qui m's portéà demander, mais en vain, à l'Assemblée constituante l'abulition de la peine de mort, est le même qui me force aujourd'hui à demander. qu'elle soit appliquée au tyran de ma patrie et à la royauté elle-même. dans sa personne, Je ne sale point prédire ou anaguer des tyrans future ou inconnus pour me dispensor de frapper salui que j'ai déclaré. convaince avec la presque unanimité de cette Assemblée... Je vote pour la mort (1), a

Tandis que les secrétaires s'occupaient du recensement des suffrages, deux lettres parvincent à l'Assemblée, l'ine, des avocats de Louis XVI, l'autre, de je no seis quel agent du roi d'Espagne, que, fablement et tardivement, venan intercéder en faveur de son parent. Passant à l'ordre du jour sur celle-ci, la Convention délibéra immériatement sur la première, par liquelle les défenseurs du roi deusadazent à être entendus. Mais, disait Robespierre, il faut, dans tous les cas, qu'avant tout l'arrêt soit rendu et prononcé. Et même, après cela, l'audition et les réclamations des avocats de Louis seraient, selon loi, contraires aux principes. En adoptant le système des défenseurs ne s'exposérait-on pas à voir chaque jour, sur le mondre prétente, les plus manuticesses chicanes s'élever contre un decret de l'assemblée? Il conclumit cous à ce que, éès à présent, le president prononçat le résultat du scrutin et à ce qu'ensuite en passat à l'ordre du jour sur la demande des défenseurs de Louis. L'Assemblée se contents d'a-



<sup>(1)</sup> Voyez le vote motivé de Rubespierre dans le Menitrue du 20 janvier 1793.

journer leur admission après le dépouillement du acrutia. Trois cent quatre-vingt-sept voix, sur sept cent vingt et un votants, s'étant prononcées pour la mort, le président, - c'était Vergniaud, - déclara, au nom de la Convention nationale, avec l'accent d'une profonde douleur. que la peine encourue par Louis Capet était la mort (1). Un silence profond, imposant, régnait dans l'Assemblée (2) : chacun sentait l'importance du vote qu'il venait d'émettre, et que désormais la question était bien tranchée entre la monarchie de l'ancien régime et la Révolution. On a prétendu quelquefole que la Convention nationale avait voté sous la pression des sections parisiennes, on a menti ; jamais le calme et la tranquilité n'avaient été plus grands dans Paris : cela fut attesté par deux lettres, l'une du maire de Paris, l'homme de la Gironde ; l'autre du mimstre de la justice, Garat, l'homme de la Montagne (3). Ils songaient bien à la peur, ces géants de la Convention, qui, suivant l'expression de l'un d'eux, avaient fait un pacte avec la mort. Quels que puissent être nos regrets de cet atrêt rigoureux, au point de vue de la politique ou du sentiment, nous ne devons pas en blâmer nos pères, parce qu'ils accomplirent un acte de conscience. Maintenant il y a une remarque à faire : c'est que la plupart des gens qui jettent sans cesse à la face de la République les victimes de la justice révolutionnaire se montrent d'ordinaire d'une excessive indulgence à l'égard des massacres et des meurtres juridiques dont, après le 9 Thermidor et les événements de 1815, ont été victimes tant de grands citoyens, qui n'avaient commis qu'un seul crime, celui d'avoir trop aimé et trop bien servi la patrie.

ХΠ

Quand la sentence de mort eut été rendue, en introduisit les trois désenseurs du condamné. Après avoir donné lecture d'un acte de protestation de Louis XVI contre le jugement qui le frappait, ils réclamèrent pour leur client la faculté d'en appeler au peuple français de

<sup>(1)</sup> Pour les détails, voyes le Moniteur du 20 janvier 1793 et le Joseph des débats et des décrets, numéro 121.

<sup>(2)</sup> Lettres de M. Robispierre d ses commettans, numéro 4 de la 2º série, p. 223.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 217, at Montteur du 20 janvier 1793.

l'arrêt prenoncé contre luir, et prétendirent que les formalités protectrices de l'accusé n'avaient pas été observées, en ce que la loi exigent pour la condatunation les deux uers des voix. L'Assemblée, tout étate des lurmes du vieux Malesherhes, accorde d'une voix unanume sex défenceurs les houneurs de la séence.

Nois était-il possible de revenir sur un décret rendu, celui de l'appes au people, sans remettre pour ainsi dire tout en grand procès en question? La mesura proposée ne jetterait-elle pus la nation dans una panition plus critique que celle où elle se trouvaix auparavant? Comment! on avant condumné un ros pour donner un grand exemple au mande, pour consolider la liberté en France, hêter son avénement dans toute l'Europe et surtout pour refleraur la tranquillié publique dormiée, et fout cela serait compromis per del moyens délatoires, et l'on courrait au-devant de maux qu'on avait dru guérar par un décret sévère! Ce fait co que Robespierre a'efforça de faire valoir en quelques paroles dost la rigneur était tempérée par une acosibilité qui y ajoutait plus de poids : « Voirs avez donné aux sentimens de l'humanité test ce que ne lui refusent jamais des hommes animés de son pur amour... IR mot, qui ai éprouvé aussi les sentiment que vous animent, je vous rappelle dans ce moment à votre caractère de représentans du peuple, aux granda principes qui daivent vous guider si vous ac voules pasque le grand acte de justion que vous avez accordé à la nation eile-Zodore ne devienne une nouvelle source de peine et de malhour.» L'appel dont les défenseurs de Louis XVI avaient demandé acte était à ses yeux capable de devenir une semence de discorde et de troubles, un aignal de ralliement et de révoits pour l'aristocratie, et un moyen de reproduire dans un autre moment des prétentions conpables. En conséquence, loin d'en faire mention dans son procèsverbal ou de le consacrer par son silence, la Convention se devait à olle-méma de le déclarer nul, attentatoire à la liberté, et de défendre à qui que ce fot d'y donner suite, sous peine d'être poursuivi comme perturbateur de la tranquillité publique et comme ennemi de la patric (4),

Quant au moyen tiré de la prétendue inobservation des formes, moyen appuyé un peu à la legère par Guadet, le jurisconsuite Merim se charges de le combattre. Et sa compétence était précusable, il vensit les-même de pratiquer la los pendant neul mois comme président du

<sup>(1)</sup> Le descrit de la Convention antionale sonservant la configuration de Louis XV2 rape le, dans une activée (11, les pareire infects de Robesporre, Veyes se décret, Montage du 21 janvier.

tribunal criminel de Douai. Sans doute pour la déclaration du fait, il failait non pas seulement les deux tiers des voix, mais dux sur douse : or, sur ce point la Convention s'était, on l'a vu, prononcée presque à l'unanimité, mais il n'en était pas de même quand il s'agissait de l'application de la peine : trois voix sur carq suffissaent dans ce cas (1). Robespierre reprit la parole pour combattre à son tour le discours maidieux de Guadet (2); et, sur sa proposition, l'Assemblée, déclarant qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur l'ajournement demandé par Guadet, rejeta l'appel interjeté par Louis; puis elle ajourna au lendemain la discussion de la question de savoir s'il serait sursis à 'exécution de l'arrêt de mort (3). Ce fut le dernier acte de octte longue et discussique séance, elle n'avait pas duré motius de trente-six heures. Quand, le jeudi, les membres de la Convention quittèrent la salle de leurs séances, il était près de onne heures du soir.

Robespierre avait joué dans ce precès un rôle considérable, et il est possible, comme le prétend Garat dans son Mémoire justificatif, que les considérations politiques développées par lui sient décidé un certain nombre de ses collègues à voter une mesure que réprouvaient leurs cœurs. Lui-même avait dù faire violence à ses senuments les plus chers pour insister avec autant de force aza: a nécessité d'appliquer la peine capitale au dernier roi des Français. Il y eut cependant un homme dont le vote rigeureux l'étonna et l'affligea singulièrement, ce fut celui du ci-devant duc d'Orléans : « Uniquement occupé de mon devoir, convancu que tous ceux qui out attenté ou attenteront par la surte à la souveraineté du peuple méritent la mort, je vete pour la morti » avait dit Philippe Egalité, et ses paroles avaient été accueilles par une sourde rumeur. Comment le perenté séculaire qui l'unispart à l'accusé n'avait-elle pas arrêté sur ses lèvres ce moi terrible : la mort? La crainte de compromettre sa réputation de patrioté avaitelle étouffé dans son œur tous les sentaments de famille, ou, comme on l'a dit, espérait-il ramasser un jour la couronne de France dans le sang de l'ainé de sa race? Ah i sombres abimes du cœur humain, qui pourra vous sonderjamais! Quoi qu'il en soit, Bobespierre ressenut. de ce vote une impression affreuse. Il rentra tout attristé dans la masson de Duplay, où on l'attendait avec impatience. En racostant à ses hôtes toutes les péripéties de la longue sérace, il ne put s'empêcher de revenir sur ce vote d'Égahté, dont il avait été si pénitilement af-

<sup>(1)</sup> Voyez le Monteur du 21 janvier 1793.

<sup>(2)</sup> Voyez les Lettres de M. Sobrapierre è ses commettans (numéro 4, 2º sér e, p. 226), où se trouve analysé le second discours de Rebesporre.

<sup>(3)</sup> Monitour du 21. jauvier et Journal des débate et des édorets, numéro 123.

focté : « Outé! » dit-il, « lorsqu'il pouvoit se récuser si sisément (1)! » Le lepúemain s'agita, dans une séance oragense, la question du sursie. Au début, Brésid proposa à la Convention de réchiger une acresse au people pour lui expliquer les motris qui l'avaient détermanés. à voter la mort de l'ex-mi. Robespierre, après èvers membres, Thuriot, Tallien et Lacroix entre autres, prit la parole afin de combattre et le projet d'adresse et le sursis. Prorque une acresse au peuple? thes de plus impolitique à seu yeux. La mesure prise par l'Assemblée état. denc tellement audacieuse et étomants qu'elle ent henois d'excôré et d'explication? Il fallait écarter par l'ordre du jour une proposition imuneuse même pour le peuple, dont elle sembant révoquer en doute les sontments, les vertus et l'énergie républicaires. Quest au secondpoint, il ne concevait pas par quel pretexte, après les délibérations précédemment prises, en pouvait chercher à élucer ou à retarder l'estécution d'un jugement rendu. Voulait-on, en inveguant des sentiments de pitié on de terreur, réveiller des espérances coupables et funestes? L'humanité même, pensait-il, commandait une prompte enécution; car s'était-ce pas une torture borrible que celle qui, chaque jour, à toute minute, présentait au condamné I image de son supplice. et de 66 mort? A ce propos, il rappolatt, commo un monument honteux pour le gouvernement briné par la Révolution, qu'un des édas de Lathorgron mutait un interval e entre la condemnation d'un source et sonsupplice. Eafin tout délai était un danger pour la tranquilité publique. Gerdersit-on Louis comme ctage, pour transiger au besoin avec les despotes confisés contre la Republique? Quel Français ne frémirait à cette idée? s'écriait Robuspierre, « S. nous pensions seulement à composer avec la tyrannie, nous serious deja vaincus, notre liberté seroit. ébraniée ou aneantie par ce caractère honteux de servitude et de pusillammité. » Si l'Assemblée se refusait à prononcer sons désemparer, il lui demandant de décréter un moins qu'il serant statué le lendemain sur la question de sursus, et que , si le résultat était contraire au condamné, l'esécution aurait lieu dans les vingt-quatre heures.

On vit une fois de plus, dans cette séance, combiem étaient violentes toutes les pressons qui agitment la Convention nitionale. La Montagne, deut les rangs se grossissaient, devenut menaçante à soutour. Au sem du comité de defense générale, Guadet, s'adressant à Marat, lui avant cht qu'on ne devait condamner le tyran à mort qu'après avoir prononcé cette petre contre tous les coquins (2), et l'on antendit Poultier s'écrier

<sup>(1)</sup> Note lictée à M. Philippe Le Bas par malaine Le Bas, fille de Duplay.
(8) Montteur du 20 janvier 1783.

en pleine Assemblée : « C'est une occasion superbe d'anéantir tous les rovanstes, » — « Et les Brissotins, » ajouts une voix. — Répandus confusément dans la salle, les membres de la Convention refusaient de se remettre en séance. L'obstination avec laquelle un certain nombre d'entre eux réclamaient le sursis fit craindre aux autres qu'on ne cherchit à soustraire per quelque intrigue le roi à sa condamnation. Au moment où l'on allait se séparer. Robespierre remonta à la tribune et supplia les bons citoyens d'user de tous leurs efforts pour empêcher le peuple, dans son impatience, de se porter à que que extrémité. Il demanda que le commandant général de la garde nationale, la municipalite, les sections de Parts, les fédérés, ces braves citoyens qui en cimentant par leurs embrassements fraternels la paix entre eux et leurs frères d'armes de Paris, allaient assurer à jamais la tranquillité publique, fussent avertis, et surtout qu'on leur recommandat le ca me la plus profond. « Maintenant, citoyens, » dit-ii, « retirons-nous; demain nous viendrons reprendre nos glorieux travaux pour épouvanter les rois et affermir la liberté (1). »

Le jour suivant 19, comme si dejà la Convention n'était pas assez divisée, Butot, soutenu par Barbaroux et par Brissot, recommença ses éterne les diatribes contre Paris. On n'était si pressé de se défaire du roi déchu, prétendait-il, que pour en mettre un autre à sa place. A cette calomnie, l'Assemblée répondit en repoussant par 380 voix contre 310 la demande de sersis. Il était trois heures du matin quand elle se sépara. Dans la sourée du 20, aux Jacobirs, Robespierre, après avoir fait l'éloge d'un tout jeune homme nomme Charles Bernier, qui avait perdu up bras au siège de Lille, engages tous ses collègues du club à prémanir leurs conchoyens contre les piéges qu'on leur tendrait pour exciter de la fermentation dans Paris. Un calme imposant et terrible autour de l'echafaud de Louis XVI, tel étail, selon lui, le moyen de glacer d'effroi les ennemis de la liberté. Il fallait oublier les intrigants, les laisser tomber sous le mepris public. « Nous n'avons qu'une passion, » dit-il, « c'est la liberté; nous en jourrons, et nous ferons le bonheur de la République. » Il demanda donc qu'une adresse, recommandent à la population parisienne la plus stricte tranquillité, fût affichée le lendemain dans les rues à la pointe du jour. La société s'empressa d'adopter cette sage proposition (2). Le lendemain, -c'était le 21 janvier, - Duplay uni soigneusement fermée, dès le matir, la porte cochère de sa maison, devant laquelle devait passer le

Il Monitore du 22 janvier 1793

<sup>(2)</sup> Journal die débats et de la correspondence..., numéro 342.

funèbre cortége menant Louis XVI à l'échafaud. Éléonore, l'ainée des filles du menusier, étonnée de cette mesure inaccoutumée, en demanda la raison à Robespierre. Ahl récondit Maximilien, qui sans doite avait suggéré cette idée à son hôte afin d'épargner à l'honnête famille la vue pénible d'un patient conduit au supplice, « c'est qu'il passera aujourd'hui devant la maison de votre père quelque chose que vous ne devez point voir (1). » Ce jour-là, vers dix heures et demie, la tête du roi tombait sur la place même où s'élevait naguère la statue de son aïeul, de ce Louis XV dont il explait le règne honteux. « Citoyens, a s'était écrié Cambacérès à la Convention nationale, « en prononcant la mort du dernier roi des Français, vous avez fait un acte dont la memoire ne passera point, et qui sera gravé par le burin de l'immortalité dans les fastes des nations (2). > Quand jadis un roi mourant à Versailles, on criait : Le roi est mort, evec le roi, comme pour faire comprendre l'immortalité du despotisme, écrivit Robespierre ; lorsque tomba la tête de Louis, le cri de Vive la République s'echappa de cent male poirrines, comme, pour apprendre à l'univers qu'avec le monarque était morte la monarchie (3).

#### XIII

La veille, un événement tragique avait jeté la stupeur et la colère dans l'âme des patriotes. Un membre de la première Assemblée constituante et de la Convention, un ancien grand seigneur, devenu l'un des plus intimes amis de Robespierre, près duquel il siegeait sur les bancs de la Montagne, Lepeletier Saint-Fargeau, avait été assassiné au Palais-Royal, chez le restaurateur Février. Son assassin était un ex-garde du corps, nommé Pâris, lequel avait voult venger la mort de son roi. Plus d'un représentant avait reçu des menaces anonymés. A Jean-Bon Saint-André on avait écrit qu'on l'assassinerait lui et sa femme, s'il votait la mort de Louis. Coution avait reçu une lettre semblable (4) Combien peu ils connaissaient de tels nommes, ceux qui s'imaginaient les effrayer par des menaces pareilles!

(2) Monitour du 24 janvier 1799.

(4) Voyez le fournal des débate et des décrets, numéro 293.

<sup>(1)</sup> Ce détail ne se trouve point dans le manuscrit de mademe Le Bes. Nous l'emprentons à M. Alphouse Esquiros, qui a beaucoup connu mette dams, et a su d'elle de préciaux resseignements. (Bisloire des Montegnards, t. II, p. 201.)

<sup>8)</sup> Lettere de M Robespeeret à ses commettans, 2: nérie, mimoro 3, p. 104.

On sait quelle universelle émotion causa la nouvelle de ce meurire; it eut cels de funeste surtout qu'il commença à hanair du cœur des républicains toute indulgence et toute pitié. Le jour même où l'on conduisait Louis XVI à l'échafaud, Barère appuyant la motion d'ordonner des visites domichaires, à la condition de les antourer de toutes les formes protectrices de la liberté des citoyens; puis, il proposait à l'Assemblée de décréter la peine de six aonées de fers contre tous citoyens qui, récélant des émigrés dans leurs maissons, n'en feraient pas la déclaration aux municipalités et aux sections dans le plus bref délai, et terminait en réclament pour Michel Lepeletier les honneurs du Panthéon.

Bobespierre prit ensuite la parole. C'était bien sur la tombe d'un ami de la hberte qu'on devait prêter le serment de seuver la patrie, disait-il; mais il se fallait pas que cet attentat fût une occasion de vioier les principes. Il combattit donc vivement une motion de Bréard, tendante à faire attribuer à la Couvention etle-même l'exercice de la police sûn d'assurer la sécurité de ses membres. C'était aux autorités constituées à déjouer les compiots de la malveullance, et iln'y avait pas de raison pour porter atteinte à la hiérarchie des pouvoirs. Quant à la proposition de Barère concernant les recéleurs d'émigrés, il l'appuyant, pourvu toutelois que la loi n'atteignit pas des citoyens qui sans le savoir auraient donné asule à un émigré.

Eui aussi demanda les bonneurs du Panthéon pour Michel Lepeletier, dont il prononça l'éloge. Pui qu'un autre peut-être ce grand citoyen avait droit à cette récompense nationale, puisque, né dans la caste privilegée, il était, depuis la Révolution, resté constanment l'ami du peuple et le souuen de la liberté. Ces honneurs, Robespierre les réclamant pour les vertus de son ami, pour ses sicrifices à la patrie, et enfin pour donner un grand caractère a la République naissante. Sur cette tombe entr'ouverte, il aurait voulu comme un autre voir se sceiler l'union de tous les citoyens; cette usion, il l'avait appelés de ses cris plaintés, mais comment y parvenir sans supprimer la cause des troubles qui na cessaient d'agiter la Convention ! Or, la cause essentielle de ces troubles, n'étaient-ce point ces calomnies atroces dirigées contre les membres les plus populaires de l'Assemblée, calomniés dont Lepeletier lui-même avait été quelquefois victime? Robespierre profita de cette occasion pour sommer la Convention de porter un regard attentif sur l'emplos des sommes destucce à former l'esprit public et d'examiner avec une sévérité républicaine si celui qui avait été chargé de ce dépôt en avait fait un usage respectable (1).

(1) Mondeur du 24 janvier 1793.

Après avoir, avec tant d'acharnement et depuis si longtemps poursurvi leurs a iversaires, les Guendins devena entà leur tour l'objet des pris si ricuses attaques, Juste retour des choses d'ici-bas! Le vote de la Co vention dans la question de l'appel au peuple, en les avertissant d'une d faits proc a ne, aurait dû les rendre pius sages. Dans ce grand procès du rot les avaient décidément compromis l'énorme influence dons de avaient jour jusque-là dans le sem de l'Assemblee. Et en reauté, combien n'avait-il pas été ridicule d'entendre Bri sot et ses amis menacer, pour ainsi due, la République ces armes de l'Angleterre et de la colère des tyrans de l'Europe! Ce fut grâce à ce pitnyable argument sans doute que Pitt put se vanter, dans la chambre des communes, de s'être assuré la majorité des voix dans la Convention nationaie, et de n'avoir trouvé de résistance que dans un petit nombre de republicains intraitables (1). Quel triste speciacle doi né à la République par ces membres de la Convention qui du haut de la tribune avaient. à grands cris, appelé de tous les départements des gens armes pour exterminer les principa exinembres de la Montagne nautement désignés comme des anarchistes comme des agitateurs et même comme des royalistes, témen la fameuse broct ure de Louvet . A Maxiquitien Romspierre et à se roughstes. Mais les Girond na virent leurs propres armes se retourner contre eux. Il arriva, en effet, qu'une foue de fedéres accourt s'à leur velx, réconditent biento, leur «recur en présence du calme et du patriotisme de la grande cité. Dans une ète patriotique, improvisée sur la place du Carrouse, la veille du jugement de Louis M. ds se jo gairent au peuple de cans et jurerent de faire cause communé avec lui. Ainsi la faction girondine trouva des adversaires et des surve la las cans les attoyens mêmes qu'elle avait appeilés comme ses soldata et ses satel ites(2).

Et pourtant Pétion avait exprime une grande vérite quand, pretant la parole après Robespierre, il avait dit que les homnies les plus opposés en apparence voulaient éga ement la liberte. — La liberte our mais noi la dimocratie franche, sans laquebe la liberté n'est que le privilége de que ques-uns. — Seulement ny avait-il point quelque mairete de sa part à se demander que le tatalité empoisonnait les intentions "Ne savait-il pas d'unétaient partie les premiers coups, et que le ministère de son uni l'aland était l'arsenal ou se fabriquaient ces épouvantables calonnées si justement flétries par Robespierre et qui, par malheur allaient entraîner de terribles représailles? Enfin lui-même, qui aurait



<sup>(1)</sup> Lettres de M. Robespierre à ses commettans, numéro 3 de la seconde série, p. 98 (2) 16id., numéro 3, p. 102.

# LIVRE I. - MOTION CONCERNANT L'ASSASSINAT DE LEPELETIER 409

pu si bien être le trait d'union entre la Gironde e: la Montagne, n'avaitil pas envenimé la querelle en donnan, son appoint à la première et en diffament à son profit l'ami dont il avait si longtemps pressé la main layale? Son étonnement était donc à la fois bien ridicule et bien naif. Il appuya complétement, du reste, quant aux mesures proposées à l'égard de Lepeleuer, l'opinion de Robespierre, et, après un rapport du zaimstre de la justice, la Convention decréta qu'elle assisterait tout entière aux funérailles de Lepeletier, assasané pour avoir voté la mort du tyran, et que les honneurs du Pauthéon seralent décernés à l'illustre victime (1). Mais en même temps, elle décidait le renouvellement du comité de sûreté générale ; puis, adoptant la proposition de Robespierre, elle supprimint le tropfameux bureau de formation d'esprit public matitué par Roland, et ordonnait que ce ministre rendrait compte de sa gestion (2). C'était un premier coup porté aux Girendina, coup d'autant plus terrible que dans la séance du soir la Mortagne entrait en masse dans le comité de sércié générale renouvelé.

Bazire, un des nouveaux membres du comité, proposa a l'Assemblee de decréter, séance tenante, la peine de mort contre quimnque aurait caché l'assassin de Lepeletier ou simplement favorisé sa fuito. Boyer-Fonfrèce et Defermon combattirent ce décret, mass seulement sous le rapport de la rédaction; Defermon en préparait une autre, quand Robespierre monta à la tribune. Il veuait combattre le fend même de la motion, et, de l'aveu d'un de ses plus mortels ennemis, il opposa à tout ce qu'on avait dit pour la souteur des arguments irrefragables (3) Elle était, selon iui, contraire à tous les principes. Mais l'importe de mettre sous les yeux du lecteur les parales mêmes de ce grand calommé : « Quot au moment où vous al es effecer de votre code pénal in peine de mort, vous la décréterlez pour un cas particulier. Les principes d'éternelle justice s'y opposent. Pourquoi d'ailleurs sortir de la los pour venger un représentant du people ? Vous se le feriez pas pour un simple citoyen; et cependant l'assassinat d'un citoyen est egal, aux yeux des lois, à l'assissinat d'un fonctionnaire public. Je demande que les lois existantes soient exécutées contre la meurtner de notre malheureux collègue, et que, sur les propontions que l'on a faites, l'Assemblée passe à l'ordre du jour (à). » Ce qui fut à l'instant adopté. Un voit

T. II

<sup>(1)</sup> Monitrer du 25 janvier 1793.

<sup>(2)</sup> Journal des debats et des decrets, numéro 196, p. 304, et Lettres de M. Roberpteres à ses committees, 2º série, numéro 4, p. 242

<sup>(3)</sup> Voyez le Journal du débate it des élécrets, dont Louvet était réducteur, numéro 127, p. 306.

<sup>(4)</sup> Voyex & Montteur du 25 juny ier 1783.

combien lai répugnaient les sévérités inutiles, et surtout combien à était opposé aux mesures sanguinaires. A cette heure encore il songeau à effacer du code pénal la peine de mort. Ah! certes, il fellut que les ennemis de la Révolution fusient bien implacables pour amener ces fondateurs de la démocratie à se montrer sans pitié à leur tour.

#### IIV

Le 24 janvier eurent lieu les funérailles de Michel Lepeletier; elles dépassèrent en magnificence celles même de Mirabeau Chargé par la societé des Jacobins de prononcer devant la France entière l'oraison funèbre de son ami, Robespierre avait rendu, en que ques pages écrites à la liâte, un éclatant hommage à la mémoire du patriots mort au champ d'honneur. Il montra l'ancien grand seigneur passant, des le premier jour, du sem d'une corporation puissante tout acquise au despotisme, dans les rangs des défenseurs de la liberté, et, depuis le commencement de la Revolution, luttant de sèle avec eux; il le montra tout dévoue à la cause de l'égalité, et, à l'ans, dans le departement de l'Yonne dont il était le député, partout enfin cû étaient situées ses proprietés, employant sans ostentation son immense fortune au soulagement des malheureux. Mais c'était surtout dans ces derniers temps, disait Robespierre, qu'on l'avait vu déployer son âme tout entière. Sourd aux obsessions des intrigants qui occupaient la pouvoir, il avait préfère, dédaignant les avantages qu'offre aux hommes de honne volonté la faveur des hommes en place, rester fidèle à la cause populaire, au risque d'être réputé séditieux et flatteur du peuple, et se déclarer l'ami, le compagnon d'armes des députés republicains qu'une armée de libelistes, soudoyés par un ministre coupable, dévouant à la rage des contre-révolutionnaires sous le nom d'anarchiates, d'agitateurs et de factieux. Enfin, président des Jacobins peu de temps avant le crime exécrable dont il avait été victime. Il avait lutté énergiquement contra les fatales lenteurs auscitées à dessein dans le procès du roi pour arracher le coupable à la vindicte nationale. « O Peletier! » s'écriait Robespierre, « tu étois digne de périr pour la patrie sous les coups de ses assassins! Ombre chérie et secrée, reçois nos vœux et nos sermens. Généreux choyen, incorruptible ami de la vénté, nous jurons par tes vertus, nous jurons par ton trépas funeste et glorieux, do défendre comme toi la sainte cause dont tu fus l'apôtre... Nous en-



vions la mort, et nous saurons uniter la vie... » En terminant, il engagesit la France entière à joindre ses éloges et ses hymnes funèbres à ceux des citoyens de Paris qui allaient déposer au Panthéon les restes de cette grande victime. Lepeletier laissant à son pays un monument digne, à lui seul, d'immortauser à jamais sa mémoire : t'était un plan d'éducation commune où était posé le principe le l'instruction gratuite et obligatoire, et que Robespierre se chargera plus tard de faire connaître à la République.

Cette sorte d'oraison funèbre destinée à toutes les communes de France avait été lue aux Jacobins le 23 janvier, la veille même des funérailles, et accueille par de vis applaudissements. La sociéte en avait Immédiatement ordonné l'impression. l'envol aux départements, aux sociétes affiliées, et la distribution à chacun de ses membres (1). Robespierre avait-ii été lui-même l'objet d'une tentative d'assassinat, c'est ce que nous ne sommes point parvenu à découver, mois comme, après avoir achevé sa lecture, il se disposait à se rendre à la Convertion où la nomination du président était à l'ordre du jour, un militaire demanda qu'il f'ét accompagné jusqu'à la porte de l'Assemb ée, parce qu'un des soirs précédents il avait faill, être assassiné (2). Il ne paraît pas qu'on ait statué sur cette proposition, dont, sans nul doute, Robespierre n'eût pas accepté le bénéfice.

Plusieurs départements imitèrent l'exemple de Paris, et rendirent à la mémoire de Michel Lepeletier des honneurs extraordinaires. Dans la séance du 1° février, aux l'acobins, un membre se disposit à tracer le tableau de ces cérémonies diverses, quand on reclama l'ordre du jour. Mais, s'écria Robespierre, le véritable ordre du jour, n'est-ce point d'entendre le récit des honneurs funèbres rendus à un martyr de la liberté? Rien n'était plus propre, selon lui, à enflammer les cœurs du saint amour de la patrie et à jeter la consternation dans l'âme des tratires qui, à l'intérieur, travaillaient au succes de la coaution étrangère; c'était donc un excellent moyen de combattre les tyrans et les prêtres (3). Ce fut l'avis de la société Lepeletier Saint-Fargeau regut dans cette séance une dernière ovation Plus tardl's mitté de Robespie re devait être un titre de proscription pour sa mémoire. En pluvièse de l'an III, on fit le procès à tous les martyrs de la liberté, « ombres mutités, » disait le terroriste andré Dumont, « sur lesquelles les buseurs mutités, » disait le terroriste andré Dumont, « sur lesquelles les buseurs



<sup>(1)</sup> Journal des débets et de la currespondence de la socrée des Josebins, numéro 344. Ce numéro content un entrait de l'adresse de Rebaspierre. Voyan la la extense dan les Lettres de M. Robespierre à ses commettens, numéro 3, p. 129 à 125.

<sup>(2)</sup> Journal des débats et de la correspondance .. munico 144.

<sup>(?)</sup> Ibid , numéro 345.

de song fondoient leurs espérances, » et les cendres de Lepeletier furent bannies du Panthéon où, au temps de l'enthousiasme républicain et du patriotisme sincère, les avait portées la piété de ses concitoyens.

## XV

Le lendemain même du jour où, sur la proposition de Robespierre, la Convention suppremant le bureau de la formation de l'esprit public organisé par le ministre de l'inteneur, et enjoignait à ce dermer d'avoir à readre compte de sa gestion, Roland envoyait sa démission, que l'Assemblée acceptait purement et simplement, dans sa séance du 22 janvier, en décrétant que le portefeuille du département de l'intérieur serait remis au ministre de la justice. Malheureux Roland! que de mai il avait fait, et que de bien il aurait pu accomplir, si au lleu d'être le serviteur d'une coterie, il avait été le véritable ministre de la République française!

Bien que, par Clavière, Monge et Le Brun, les Girondins conservassent encore la majorité au seia du conseil exécutif, la retraite de Roland portait à leur influence un coup irréparable. Ils le sentirept bien aussi, dana leurs journaux, redoublèrent-ils de violence contre celui dont la motion avait en quelque sorte forcé leur ministre favori. à donner sa démission. N'ayant aucun grief sérieux à invoquer et n'osant trop avouer le sujet réel de leur colère, ils se répandirent es injures banales, en invectives grossières, en facéties calomnieuses. La Chronique de Pares, le Journal des Amus, le Patriote françois, rivaluserent de fureur, et semblèrent prendre à tiche de ressusciter ces fameux Actes des Apôtres où l'insulte et la calomnie étaient jadis prodiguées chaque jour aux meilleurs citoyens. « Ou régnera sur moi ?» se demandait Claude Fauchet, dans un agricle plein de rage peu évangénque « Est-ce la vipère d'Arras, le rejeton de Damiens, cet homme que son venin dessèche, dont la langue est un poignard et dont le souffie est du posson? Est-ce lui qui sorura du trou qui le recélait durant les vrais combats de la liberté pour étendre sur ma tête républicane le despotisme de la craiate et la dictature de l'anarchie (1)? » Le bon évêque i il oublisit que dans son propre journal, la Bouche de fer, il avait porté Robespierre aux nues pour avoir défié praeque saul

<sup>(1)</sup> Voyez la Journal des Amis (numéro du 26 janvier 1793)

les fureurs de la contre-révolution victorieuse, et pour s'être désigné d'avance et sans peur aux coups de la réaction. Il le montrait alors toujours ferme, inébranlable, indifférent aux attentats préparés contre sa personne. « On croyoit, » disait-il dans son en housiame, « entendre l'infortuné Rawleigh dure à ses bourreaux : Frappez; quand le cœur est droit, qu'importe où va la tête (1) ° » De son côté, l'ingénieux Girey-Dupré mettait en couplet une phrase d'un article de Condorcet :

Suiv. de ses dévotes, De sa cour entouré, Le d'eu des sans culottes. Robespierre est entré... (2).

Ainsi s'évanouissaient les espérances chimériques d'une réconciliation générale des patriotes scellee du sang du dernier roi.

Saus daigner répondre à ces calonnies indignes d'un prêtre chrétien et à ces plaisanteries de gamin, Robespierre examinait froidement la situation, et s'occupait de rechercher les moyens d'y remedier. Sentant combien les événements extérieurs avaient d'influence sur ceux de l'intérieur, il se prenait à regretter cette diversion de la guerre qui forçait la République à s'épuiser d'hommes et d'argent, dévorait à lafois la fortune publique et les meilleurs citoyens, et favorisait les projets ambitieux en distrayant la Convention des soins nécessaires à l'établissement de la liberté. Toutes les raisons invoquées par lui l'appée precédente dans ces grandes discussions sur la guerre, où avait pris naissance la haine implacable des Girondins contre lui, il les faisait de nouveau valoir, et il est impossible de nier que la guerre extérieure n'ait singul.èrement contribué à compliquer la situation. Pour lui, il craignaix mo na les despotes étrangers et l'Angleterre, dont la neutralité semblait sur le point d'être rompue, que les intrigues du dedans; là était le véritable danger de la liberté. Le succès de la guerre dépendait moins, selon sui, de

(1) Voyez notre premier volume (liv. V, p. 511.



<sup>(2)</sup> Ce couplet est tiré d'un Noil que la Chronique de Paris s'empressa de reproduire, et cù se trunvaient chansonnés les principaux membres de la Montagne. Un exemple fers voir jusqu'à quel point le Patriote français, le journti de Brissot, poussait l'art de la calomnie. Dans la séance du 13 janvier, aux Jacobins, le boucher Legendre a était écrié . « C'est en vain que vois plantex l'arbre de la liberté dans les quatre-vingt-quatre département, il ne rapporters jamals de fruit si le trône du tyran n'ex fume les racines...» (Journal des débats et de la correspondance..., numero 339.) Or, le Patriote français du 15 janvier rapporte la parase de la manière suivante, comme un extrait littérai de la câmea des Jacobine du 13 : « Legendre veut qu'on le compe fle roi en quatre-vingt-quatre quartiert, pour en envoyer une pièce à chaque département, et fumer, en le brillant, l'arbre de la liberté. « C'est cette version qui a fait fortune, une foule d'écrivains l'ayant trouvée plus émouvante.

la grandeur des préparatifs et du nombre des soldats mis sur pied, que de l'expirit du gouvernement et des principes républicaises dont la nation agrait imprégnée. Les représentants du peuple français étaient à ses yeux la providence du genre humain, ils pouvaient, à leur gre, remiser du monde. Et s'adressant à eux : « C'est à vous surious que ce destin est réservé, à vous à qui la plus pristante nation de l'univers a confie tout pouvoir, excepté celui de l'asservir, à vous qui avez fair descendre la royauté su tombéau; à vous qui pouvez imprimer le plus grand esser au courage d'un peuple magnanime que l'enthousiasme de la liberté rend capable de tous les prodiges. Seul entre tous les peuples du monde, il est fait pour retablir sur la terre le règne de la liberté. Seul il joint les vertus douces aux vertus énergiques, et la moderation des peuples éclairés à la vigueur des peuples libres. »

Que ne pouraient obtenir les législateurs d'un tel peuple, poursui-Vait-il, ai, foulant aux pieds les viles passions, ils a élevaient à la bailtour de leurs destinées s'ils consentaient à devenir les bierfaiteurs de Phumanité? Pour cein il fallait aneartir l'intrigue, confondre les factieux, punir le ministre dont la coupable condescendance avait entretenu pendant quatre mois le trouble et l'inquié, ude au sein de la République, réprimer enfin l'audace de certains directoires qui, tropdottics instrumenta d'une faction permicieuse, et d'accord présentement avec la Gironde comme jadas ils l'étaient avec la cour, ossient, de leur autorité privée, lever des armées pour marcher sur Paris. On se accesendra de ces paroles de Robescierre, quand trop prochainement, hélas i on verra à la voix des Girondins, une partie des départements se soulever contre Paris et contre la Conventoe nationale. Mais ce nétait pas tout, conurtialt l'inflex.ble logicien ; il fallait encore, par des lois aages et humaines, assurer la subsistance du pauvre, l'arracher aux spécu ations barbares d'une administration dévorante et à la cop dité nomicide du monopole; il fallait surveiller l'emptor des finances et les soustraire à l'emptre de l'agiotage et de la friponnerie, se hâter d'abroger les lois oppressives, béritage de la tygannie royale. — Hé as! ces sortes de lois, on le sait, trouvent ioujours. moven de sumager au milieu des révolutions et de leur survivre. — 🕏 faillant eafin a'occuper des moyens de terminer promotement la guerre. ne pes permettre aux généraux de violer jamais impunément la loi, et surtout exciter le zole des défenseurs de la patrie en ieur garantissant un sort, à eux, à leurs femmes et à leurs enfants, dette contractée envers eux, et qu'on n'avait pas asses fisélement acquittée junqu'ies. À ces conditions, on pouvait espérer de faire eafin régner en France la droiture et la liberté, sinon on ivrait le pays à le guerre civile et à l'anarchie (1).

Ces observations avaient à peine paru que, poussée à hout par les provocations de Prit, la Convention nationale déclarait solennellement la guerre au gouvernement anglais (séance du 1º février 1793). Casurcroit d'embarras pour la République inspira à Robespierre des réflexious nouvelles. Comparant le peuple français à Hercale, qui, pour attembre ses glorieuses destisées, fut forcé de dompter tous les monstres par des travaux supérieurs aux forces humaines, il se doutest pas que ses concitoyens n'élevassent leur caractère et leur énergie à la hauteur des circonstances. Un des moyens les plus propres, seion lui, à assurer notre triomphe, c'était de donner aux peuples étrangers une idée exacte de nos principes, aim qu'us ne partagessient pas l'aniznosité de leurs tyrans contre la Révolution. « Le cabinet de Londres, » disart-il avec raison, e est le centre de toutes les intrigues qui remuent l'Europe contre nous et qui agitent la France elle-même. » Il n'e'st pas osé sans doute se conduire de la sorte si le peuple anglais eût éte parfaitement éclairé sur les principes de notre Revolution, si l'on ne lui en ent pas présenté sous un faux jour les principaux événements. Notre devoir, celui du conseil exécutif, était donc de propager la lumiere parmi. les peuples étrangers. Hais usqu'à present qu'avail-on fait pour réaliser cette utils mesura? Ne trouvait-on pas dans la plupart des papiers soudoyés par le ministère anglais le style des journaix d'un certain parti? Et ici Robespierre avait beau jeu contre ses adversaires de la Gironde. N'etait-ce pas eux qui avaient accumulé calomnies sur calomnies contre les plus dévoués patriotes, et présenté l'aris, ce berceau. de la Révolution, comme le séjour du crime et le domaine de brigands. et d'assansus, « Quela moyens, » s'expast-il, « de rendre la Republique naussante respectable aux yeux des peuples que de flétrir son berceau par les idées de sang, d'assissimats, de troubles et de fact ons ! » Et, --facheuse coincidence. — à qui s'adressaient les éloges de ces quinistres et de ces membres du parlement anglais si acharnés contre notre Révolution \* à Roland et aux représentants perfides qui, de concert avec lui, mondaient la Republique de libelles diffamatoires.

Il s'agresant donc de réparer le mal. Un des remèdes les plus efficaces étant, à son avis, de traduire dans la langue des différents pays et de publier au plus vite des écrits dictes par l'amour de la patrié et de l'humanité, exempts de toute influence d'esprit de parti. Puis, songeint

Go gle

Lettres de M. Robopèrres a sus commettens. Problèm, membro 4, p. 196 à 204. Ces arricle n été reproduit nami les Officeres publiches pur Laponnersya, t. III, p. 205.

au triste apectacle qu'avait déjà donné au monde la Convention natiopale par ses divisions intestines, il engageait l'Assemblée à se souvenr qu'elle délibérait en présence de l'univers; et fidèle à ses principes de modération, il invitait ses collègies à se tenir en garde contre les écarts même du aèle le plus sincère. Cela l'amenait à conseiller à sesconcitoyene le respect de certains préjugés religieux chez des peuples étrangers, moins avancés que nous sous le rapport philosophique, mais tout disposés à ouvrir les bras à la Révolution. Au reste, rien de facile, nument lus, comme d'attirer à nous ces mêmes peuples chez lesquels nous étions obliges de porter la guerre. Et ici quels conseils pleires de angessa, avoués par la sama politique, tombaient de la pluma de cagrand anéquana, Déjà par son manifesta du 15 décembre 1792, à l'auteur de laquelle Robespierre rendait un éclatant hommage, la Convention nationale avait déclaré que la Republique ne faisait pas la guerre aux peuples opprimés, mais aux gouvernements oppresseurs. Els bien? le moment était venu de mettre en pratique cette belle maxime. Il fallast surtout se garder de blesser l'orguesi et les préjugés nationeux de cespeoples, et leur offer, en leur garantmant l'exercice de leur inuversinoté, le droit de se donner librement une constitution. Au contraire, en vio ant ce principe, on risqueit de se les alléner, de fortifier le partiarmiocratique, et de menager à leurs gouvernements mêmes des ressources dans leur propre mécontentement,

Les événements de 1813 sont là pour nous apprendre combien Robespierre voyait juste « On peut aider la liberté, » disast-il encire avec rasson, « jamins la funder par l'emploi d'une force étrangère. » Car, pensait-il, ceux qui veulent donner des lois les armes à la main, passeront toujours pour des conquérants et des étrangers « Je n'aime pas les missionnaires armés, » avait-il dit l'armée précédente dans un de ses grands discours sur la question de la guerre. Donc, après avoir prociamé chez les peuples étrangers la souveraineté des nations et la Déclaration des droits, on devait les laisser régler eux-mêmes la forme de leurs gouvernements, et interdire sévèrement à ros géneraux et à nos armées de s'immiscer dans leurs affaires publiques C'était là l'unique moyen de ne point décréditer le nom français, et il était plus que jamais urgent de l'appliquer au moment où l'on alhit envahir la Hollande et tier l'épée contre l'Angleterre.

Précisément se trouvaient à Paris, on ce moment, des délégués du people batave. Ils avaient donné lecture aux Jacobins d'une adresse où étaient éloquemment dépendes la situation et les espérances des Hollandais, lesquels réclamaient l'intervention de la France pour se délivrer du stathouder, leur tyran; à quoi le président des Jacobins

avait répondu que la seule ambition de la République était de porter aux peuples esclaves cette liberté sans laquelle tous les autres biens n'étaient que des calamités publiques. Sur la proposition de Robespierre, la société avait voté l'impression du discours des délégués bataves et de la réponse du président, comme devant contribuer au triomphe des queux et dessans-culottes (1). De cette sorte d'attrait qu'exerçait sur les peuples voisins notre Révolution. Robespierre tirait cette conséquence qu'on avait tout intérêt à les traiter avec le plus grand ménagement. Ains , il recommandait qu'après les avoir laissés absolument maîtres de délibérer sur leur constitution, on apportat le plus grand som à ménager leurs intérêts pécuniaires en opposition avec les idées politiques et philosophiques importées chez eux, et il souhsitait vivement que la Convention nationale décrétat la restitution de tous les navires pris par la République aux peuples qui feraient alhance avec elle. En agissant de la sorte, on était sur, à son avis, de fraterniser avec les nations étrangères, de les intéresser à la cause de la Révolution, et de changer en actes utiles et glorieux les magn.fiques formules déjà promuiguées (2).

### λYI

La mort du roi semblait avoir donné à la Convention nationale une vie nouvelle. À l'ordre du jour se trouvaient incessamment les questions les plus importantes : guerre, finances, réorgamisation du gouvernement, instruction publique. Quand Robespierre ne prenait point de sa parole part aux débats provoqués par ces importantes questions, i. ne manquait pas de les étudier avec un soin tout particulier dans son journa.. C'est ainsi qu'il avait rédigé des observations générales sur un plan d'instruction publique proposé à l'Assemblée. Que de préjugés à vaincre, pensait-il, pour obtenir une bonne loi sur cette matière, qui pour tant était intimement liée aux destinées de la République. De même que le premier objet des institutions poutiques devait être de défendre la liberté des citoyens contre le gouvernement lui-même, demême le but de l'éducation publique devait être de poser une nouvelle barrière autour des droits du peuple : d'où résultait nécessairement, selon lui, la liberté de

Google

<sup>(</sup>I) Journal des débats et de la correspondance de la Société des Jacobins, numéro 252.
(2) Lettres de M. Robespierre à ses commettens, numéro 5 de la 3- cérie, p. 249 à 267.
Co numéro 5 contient un plan d'organisation du ministère de la guarre par Fabre d'Églantine.

l'enseignement, car l'éducation des catoyens lances dans la dépendance absolus des gouvernants courrait risque de devenir un obstacle aux progrès des lumières. Dans les plans d'éducation proposés jusqu'i es jour il avaittrouvé quelques institutions intiques, des reminiscences hutanques, mais point de principes, point de conceptions morales in philosophiques. Au reste il fallant d'abord, pensait-il, repoutser les enneme de la République, deconcerter les complots qui chaque jour se renouvelaient dans l'interieur, et l'on serait dique alors d'entreprendre le grand ouvrage de l'instruction publique (1). Yous autons à examiner plus tard avec un pes plus de développement ses vues sur cet objet.

Vers le même temps, la Couvent ou nationale songeait à la nouvelle constitution à donner à la France; la seclété des Jacobins s'en prenccupait surfout singulierement : on semblait appréhender d'avance qu'elle ne renfermit les mêmes vices qui avaient déparé l'œuvre de la Consutannte Non, disait Robespierre à la sénace du 15 fevrier, le jour même où Concorcet avait presenté à la Convention le plan de l'acteconstitutionnel, ces vices ne reparatiront pas; ils ont été généralement sentis, et les principes éternels de la raison et de la justice ort fait assezde progrès pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes erreurs. Le seul obstacle à graindre, c'était peut-être le reste de défiance dont quelques membres de la Convention, influencés par les I bellas de la faction girondine, semblatent encore animés à l'égard de quelques-uns de leurs collègues; mais Robespierre n'en troyait pas mo ni très-prochain. le triomphe des vrass patriotes, auxquels il garantissait la victoire s'ilsprenaient une attitude caline et déployaient la raijon dans toute sa majesté. On arrivorait par là à présenter su monde une constitution empreinte du caractère de la fierré républicaine et de la philanthropie Seulement, il était indispensable de montror un respect inviolab e pour la lou afin de no pas fournir sux consents de la laberté. l'occasion de décrier le gouvernement populaire et de le presenter. comme un foyer d'anarchie, comme une source d'étermiles damensions. On parviendrag ainsi, moutait-il, a déjouer les noirs desseins d'ézamences payés pour diviser les estoyens et troubler la capitale (2). Qual-Ques jours sprès, si était nommé membre d'un comité organisé par la cociété pour étudier les bases d'une nouvelle constitution républicaine (3).

Au moment même où Robespierre dennaità ses concitoyees desi sages

<sup>(1.</sup> Voyes les observations de Robespurre sur un projet d'éducation publique dans les Letres de M. Resenvere é ses committees, puméro 2 de la 2º série, p. 49 à 40.

<sup>(2)</sup> Journal des sebuts et de la correspondence de la societé des Jacobine, auméro 356.
(3) Jul , numéro 356. Avec lu, avaluet 416 nomines mombres de ce counté . Jona-Bon Saint-Antré, Robert. Thurist, Bantabola, Billane-Varerne, Anthoine, Saint-

conseils et où il les exhortait à se prémunir contre les excès auxquels les ennemis de la liberté ne se feraient pas faute d'essayer de les porter, - car il savait bien que la Revolution ne pourrait avoir de plus dangereux adversaires que ceux qui, sous prétexte de la servir, tendraient à l'exagérer-se produisit dans Paris une agitation très-vive produite par la cherté des subsistances. Des petitionnaires s'étaient présentés à la barre de la Convention dans la séance du 12 février, et, du ton le plus inconvenant, ils avaient sommé. Assemblee de rendre au plus vite une loi sur les subsistances. Cette démarche hautaine et provocante, faite au moment où la Convention s'occupait sans relâche de résoudre le plus vite possible les questions interessant le plus la grandeur et la prospérité du pays, où elle traçait un plan de l'armée « digne des héros et des législateurs de la République françoise, » où elle adoptait l'idee nouvellede l'impôt progressif de façon à charger principalement les grosses fortunes du poids des dépenses pub iques, où enfin elle abolissait les procedures relatives aux troubles populaires, cette démarche, disontnous, parut à Robespierre avoir été provoquee par les ennemis de la Révolution, lesquels n' gnoraient pas que de tous les moyens propresà abuser la population, le plus favorable et le plus fecond était de repandre des inquietudes au sujet des subsistances. Il n'hesita donc pas à blâmer. hautement une parente manœuvre et à flétrir dans son journal ceux qu., sous le masque d'un patriotisme d'emprunt, cherchaient à porter le peuple à des excès.

Il est un art exécrable, familier à tous les adversaires de la liberté, c'est d'en exagérer les principes pour les décrediter ensuite. Cette dermère ressource de l'aristocratie au désespoir, elle était bien connue de Pitt, disait Robespierre, de ce ministre odieut, secondé par tous les intrigants, par tous les fripons de l'Europe et de la France « Ce génie malfaisant, digne d'être vanté par tous les ennemis de a vertu, qui banuit de l'angleterre tous les patriotes françois, tandis que nous ouvrons généreusement notre sein à tous les espions et à tous les assassins qu'il entretient au milieu de nous, n'a pu sauver le tyran par son or ni par ses intrigues; il lui reste la détresse publique pour obtenir les troubles qu'il a tant de fois tenté d'exciter. » Sans doute, poursuivait Robespierre, la majorité des pétitionnaires qui avaient comparu à la barre étaient bien intentionnés, mais parmi eux s'étaient gissés des hommes intéressés à diriger vers un but sinistre les démarches les plus légitmes en éles-

Just, anaquels avaient éte adjoints Dubois-Crance, Collot-d'Herbois, Anacharas-Choots et Couthou.



mêmes; et l'emportement avec lequel ils cherchalent à irriter les exprits était étranger au véritable patriotisme. Ne les avait-in pas entendus, à cette occasion, manacer d'une révocation les dépuis de Paris, accusés de vouloir faire mount le peuple de faim? C'état à la raison publique, su peuple lui-même à confordre cette nouvelle mpreuvre. Passagères et rares, les erreurs du peuple étaient toujours le crime des circonstances fatales ou d'individus pervers. Mais il devai. compter sur la Convenuos nationale comme elle comptait sur indéjouer les complots de l'intrigue et de l'aristogratie par sa sagene. par non élorgnement pour les excès, et se garder de compromettre la République par des désorères fitnestes. Quant à ses representants, se lui avaient-ils pas donné déjà toute la mesure de leur devouement « Cen'est pas du pain seulement que nous devous au peuple français les despotes en donneut à leurs sujets), » disset Pobespierre en termesst, « c'est la liberté cimentés par des lois humaines, c'est la dignit des catoyers, c'est la jourssance des droits secrés de l'homante et l'exercice de toutes les vertus sociales que la République développe (1) » En bien, ces conseils, marqués su com de la modération et de la veritable sagesse, Robespierre ne cessa de les faire entendre aux jours les plus sombres de la Terreur.

En même temps, il rédigosit, au rom de ses collègues de la représentation de Paris, une adresse aux électeurs de ce département, dans laquel e se trouvaient reproduites en substance les observations dont nous venons de trecer une analyse sommerre, et où il adjumi de nouveau la population de cette grande ville de ne point comprometire la cause de la liberté par une précipitation insensée. A cea personnages, dont le civisme bruyant semblait dépasser celui des premiers lutteurs de la Révolution, un n'avait qu'à demander autoit de prouves de patriousme désintéresse qu'ils exigeasent eux-mêmes sutretois de preuves de noblesse ; car il n'était pas impossible que seux qui avaient toujours cherché à avilir le peuple voulussent le pouser aujourd'hui aux extrêmes pour perdre la Révolution par ses propreexcès. Détraire Paris, son influence morale, tel était le but de tees les ennemis de la liberté et de l'égalité, c'était au peuple à déjouer leuscoupables manœuvres, en persévérant dans un calme imposant, susrion pardre de son énergie républicana. Modéré paren qu'il était fist, doux perce qu'il était fort, patient parce qu'il était invincible. I troverait su récompense dans le triomphe des principes de l'éternelle ju-



<sup>(</sup>I) Vayes est article, intirali : Observations sur une pétition relative nex subse tances, présentée à la Couventine in 12 ferrore 1 au 11 de la République, tetres à M. Rebtspectre à ses committees, numéro 6 de la 2s aérie, p. 203 à 394,

tice et dans la gloire d'avoir operé des prodiges destinés à changer la face du monde 1). Mais, inutiles conseils! Je ne sais quelle sombre fatalité semblait pousser la Révo ution jusque dans ses derniers retranchements et ne lui offrir d'autre moyen de salut qu'un désespoir terrible.

## HVX

L'émotion causée par la pétition relative aux subsistances était dissipée, on le croyait du moins, quand une fermentation extraordinaire se produisit tout à coup. Dans la journée du lundi 25 février, des bandes de femmes, auxquelles s'étaient rémnis un certain nombre d hommes, envalurent les boubques d'épiciers, et se firent délivrer le sucre, le café, le savon au-dessous du cours. Parmi les fauteurs de ces attroupements, on remarqua des domestiques d'aristocrates connus et des émigrés même, qui, sous le costume populaire, excitaient aux désordres On en arrêta plusieurs dont l'identité fut reconnue (2). Ainsi l'émigration et l'étranger étaient complices de ces troubles. On entendait dans les groupes des orateurs déclamer contre la Révolution et attribuer la misère publique à la mort de Louis XVI. Aux abords de la Convention nationale, on arrêta un nominé Lescombiez, signalé pour avoir trempé à Nimes dans une conspiration royaliste. Et, - chose digne de remarque, — les pillards s'en prirent de preférence aux boutiques des marchands reputés patriotes , les gros magasins des accapareurs furent généralement respectés. Au reste, si que ques hommes se la ssèrent égarer par des suggestions perfides, la majeure partie du peuple demeura étrangère à ce mouvement. Aucun marchand ne fu, inquiété dans le faubourg Saint-Marceau, et des femmes, venues de quartiers éloignés, essayèrent en vain de soulever « les bons et vigoureux » ha-Litants du faubourg Saint-Antoine. Ce qui fit dire à Robespierre : « Le peuple de Paris sait foudroyer les tyrans; mais il ne visite point les épiciers. Le peuple de Paris, uni aux fécérés des quatre-vingt-trois

(2) Sur ces journées des 24 et 24 février 1793, voyet les Récolutions de Parie, nu-

méro 190.

<sup>(1)</sup> Voyez cette adresse dans les Lettres de M. Robespierre à ses commettans, numéro 6, 2º série, p. 295 à 306. Elle est agnée de Maximilien Robespierre, Colot-d'Herbeis, Billand-Varenne, Camille Desmourre, Marat Lavicomterie, Legendre, Raffron au Trouillet, Panis, Robert, Fréron, Fabre d'Églantine, Beauvais, Robespierre jeune. David, Boucher Saint-Sanveur, Laignelot, L.-P., Égalité. On remarquera que le vieux Dusanix, passé dès lors dans le camp de la Gironde, s'était abstenu.

département, a renversé le trône ; il avoit renversé la Bastille deux ans auparavant ; mais il n'a point asségé les comptoirs de la rue des Lombards (5). >

Les adversaires du parti démocratique ne manquèrent pas d'attribuer aux hommes de la Montagne les desordres dont Paris venant d'être le théâtre, et quolques lignes malencontrouses de l'Ami du pouple fournrent à point nomme un texte excellent à leurs accusations. Avec cette interprérance de langage out, plus d'une fois, avait contristé Robespierre et d'autros patriotos, Marat avait cont dans son journal, la veille même du pillage des boutiques d'épiclers : « Dans tout pays où les droits du peuple ne sont pas de vains titres, consignés fastueusement dans une semple Déclaration, le prilage de quelques magnasses, à la porte desque a on pendroit les accapareurs, mettroit fin aux maiversations (2) \* Par botherr, on ne pendit personne. Mais cette phrase matheurouse de Merat donna keu aux Gircndina et en particuser à Buzet de recommencer leurs récriminations. Nous avons déjà, su/llsamment prouvé combien Robespièrre était opposé à ces mouvements populaires, exploités avec tant de perfidie par les exnemis de la Bévolution. Dans presque chacun des numeros de son journal, dont la modération contraste singulièrement avec l'emportement de la plupert des autres feuilles publiques, il conseille au peuple le calme, cette force de la misso, et emploie toute son éloquence pour le mettre en garde contre les menées de ces intrigants et de ces émigrés qui, rentrés au mépris des iois, dans le sein de la patrie, cherchaient à exciter dans Paris de petites émeixes pour trouver de nouveaux prétextes de calunnier a aberté et pour en dégoûter les peuples. Mais , s'écriait Maximilies pleia de confinace, « ils ne changeront pas les destinées de l'Europe et n'arrêteront pes le torrent qui doit renverser les trônes des tyrans(3). »

Le 27 fevrier, il parut à la tribune des Jacobins. Un membre de la societé, Desfieux, venait d'annoncer que la majorité des sociétés affiliées demandant le rappel des députés infideles à la cause du peuple. En effet, depuis le jugement de Louis XVI, un étrange revirement d'opinion s'était opésé dans un certain nombre de départements à l'agard

Adresse des Jacones sux seciétés affiliers. Voy Letters de # Robespierre à monomentionis, munico 8 de la 2+ série, p. 296.

<sup>2)</sup> Journal de la Republique franceire, namiro du 24 février 1793. Lanture de l'article la Maria fist deurée par Pusierre à la Convention dans la némee du 24 février Voyer le compte remis de cotte mente dans l'Homer parlementaire, L. XXIV, p. 256 et move.

<sup>3)</sup> Lettres de M. Robemierro d ses commettane, 2º série, penséro 7. Voyes l'article intendé dur le actuation des affaires publiques, p. 331 à 340. Cet article a été reproduit cambet (Eurore publiée par Laponteraye, t. 1.1., p. 269.)

des Girondins, et le crédit de ces premiers dominateurs de la Convention y était fortement compromis. Une lettre, signée des membres composant la societé républicame de Marseille, lettre à laquelle avaient adhéré toutes les sections de la cité phocéenne, venuit dêtre adressée à Barbaroux. On y traitait de perfide et de parjure ce véritable don Quichotte de la Gironde, et l'on vouait lui et ses adhérents au « mépris, à l'infamie et l'exécration nationale (1). »

Les deputés dont le rappel était demandé par les sociétés jacobines de province étaient les ennemis personnels de Robespierre, ceux qui depuis si longtemps n'avaient reculé, pour le perdre, devant aucun mensonge, devant aucune ca omnie, et qui, dans ce cœur si disposé aux sentiments fraternels, avaient fini par faire germer cette haine dont le étaient animés. Malgré cela, il n'en blâma pas moins la mesure proposée par les societés affiliées. Ce n'était pas au moment où l'on avait à se défendre à la fois contre l'ennemi extérieur et celui du dedans qu'il fallait songer à troubler la paix par des élections nouveiles, où la cabale et l'intrigue ne manqueraient pas d'user de tous leurs efforts. Pour déjouer les complots des infidèles mandataires du peuple. il suffisait de demasquer entièrement ces députés indignes et de les marquer du sceau de l'ignomme. C'etait là l'affaire des sociétés populaires, Armés de leurs droits de censure, et forts de l'opinion publique, les patriotes pouvaient sisément briser le sceptre du despotisme et de l'intrigue. Voita, selon Robespierre, tout ce qu'il y avait à répondre aux sociétés affiliees : séance tenante , l'assemblée le chargea de rédiger pour elles une adresse dans ce sens, et de les éclairer en même temps sur les causes et la nature des événements survenus à l'occasion de la cherté des denrées (2).

Le surlendemain 1º mars, il reparaissait à la tribune des Jacobius et y donnait lecture de son travail. Après un exposé de la situation, Robespierre rendait compte de la pétition inconvenante lue à la barre de la Convention par un orateur plus que suspect, des efforts tentés par les députés de Paris pour amener le peuple à demeuter calme en présence des manœuvres imaginées pour l'irriter, et enfin des désordres du 25 février, dus plutôt à des menées contre-revolutionnaires qu'à la rareté et à la cherté des denrées, dont on avait saisi le prétexts. Et cependant, ajoutait Robespierre, les mêmes hommes qui ont plaidé la cause du tyran et vomi tant de blasphèmes contre les défen-



<sup>(1)</sup> Voyez le Jeurnal des débats et de le correspondence... numéro 360, et le numéro 7 des Lettres de M. Robespierre à ses commettens (2° sèrie), où se trouvent la lettre de la société républicaine de Marserile et les adhésions des sections 20, 21 et 22 (p. 341 à 345.

(2) Jeurnal des débats et de la correspondance de la société des lacobins, numéro 363.

seurs de la Republique n'ont pas rougs d'accuser les Jacobins de cemonvement, auquel les veus patriotes s'étaient opposés de toute eur éperme. Alors, retournant l'accusation contre ses adversaires, il vengeait la population parasienne des calommes répandues contre elle, comme on l'a vu plus haut ; « Le peuple de l'arm aut foudroyer les tyrana, mais il ne visite point les épiciers,... Il n'a point assiégé les comptoirs de la rue des Lombards. Quand les oppresseurs de l'humanue out combié la mesure de leurs crimes et que le peuple irrité sort de son repos majestaeux, il ne s'amuse point à écraser de petits accapercurs, mais il fait rentrer dens la poussière tous les despotes, tous les tratires et tous les conspirateurs. Il établit solidement l'édifice de la prospérité publique sur les bases de la justice et de la raison (4). » Quant à ses calomnisteurs éternels, qui étaient-ils? N'étaient-ce point ceux qui sans cesse outragement ses plus intrépides défenseurs ? ceux qui, à la tribune, avaient insulté. Michel Lepeletier, le glorieux martyr? ceux qui, ex ce moment même, à Lyon, patrie et domicile du certueux: Roland, venaient de dissoudre les sociétés populaires, de profaper l'arche de la liberté et de persécuter les patriotes? Mais la L'herté triompherait d'une faction qui n'avait pas hésité à employer le plus vil des moyens, celui du mensonge et de la calomnie; car ils'agissait, disait-il, d'avancer d'un demi-siècle la félicité du monde. « Au reste, » ajoutat-ii en terminant, « soyez súrs que nous sommes. toujours les Jacobias de 4789, les Jacobins du 10 acût... Si yous en doutez, venez voir, venez observer les Jacobins et leurs adversa res. Venez jurer une nouvelle alliance contre les tyrans et les intrigans, et des ce moment tous les ennemis de la liberté pătiront devant yous, comme ils păliroient devant les fédérés, qu'ils avoient eux-mêmes abpelés contre nous 2, a Cette adresse avait été, à diverses reprises, très-vivement applaucie, l'impression et l'envoi à toutes les sociétés affiliées en furent sur-le-champ arrêtés.

<sup>(</sup>I. Verer maintenant de quelle foçon adance, mass tonir compte des effects contente de Roberpherre pour enlance le peuple, le journal de Br met introduit ces panden « L'amid le peuple en lere, est en peur s'amanne à priler du nacre? De plus g'ande rojets destent "octuper plus éties des ampables descent souier dans le peuplite. Je tet dessant des compables, cantent des ampables desseut souier dans le peuplite, « après que Brimet ou ses mégrenhès compère, Garey-Dupré, pouvant es domme le autre depouver : « Et "on dire que Robesperru me provoque pas aus peuple à l'ancantent, amis que son shell Maruel Et l'on dire qu'il ne veut que un pendant au s'appendent » « Patrinte français, numéro 1201 » O les houaftes gent " lle diament d'aduites contenuers du fait. On se senvient du pout dissours que Louvet mettant dans le houales de Robespierre.

<sup>(2)</sup> Monitour din 27 février 1708 et Lettres de M. Roberpoerse à ses commétants, mandres 8 de la 2º serie p. 379 à 165.

## MIME

La présence, à Paris et dans plusieurs autres villes, d'un grand nombre d'émigrés, rentrés au mepris des lois rendues contre eux, ne pouvait manquer d'éveiller l'attention severe de la Convention nationale. La question se trouva soulevée le jour même où avaient heu dans Paris les troubles dans lesquels les étaient fortement soupçonnés d'ayour trempé. Le 25 février. Saladin dénonça le tribunal du district d'Amiens pour avoir ordonné l'élargissement d'un prêtre arrêté au moment où . après émigration, il disait la messe au milieu d'une nombreuse réunion. Saladin demanda que ce jugementfût cassé et que les juges fussent traduits à la barre de la Convention. Goupilleau vint, sprès lui, proposer à l'Assemblée, attendu que les prêtres déportés semblaient sorur de dessous terre, d'autoriser les corps administratifs à faire des visites domichaires dans tous les heux suspects de recéler des prêtres ou des émigres. Puis Lehardi (du Morbihan) montra « ces monstres fanațiques » parcourant toute la Bretague et répandant l'esprit de discorde et de haine dans les chaumières des cuttivateurs (1). On était à la verke du soulèvement de la Vendee,

Robespierre prit alors la parole. Les troubles dont à cette heure les subsistances étalent le prétexte, les mouvements contre-révolutionnaires qui en ce moment même éclataient à Lyon, coincidalent d'une façon assez significative à ses yeur avec la rentrée illégale des émigrés. dans le pays. Le sol de la République était présentement inonde de ces ennemis jures de la Révolution. Un tel état de choses tenait d'abord aux vices essentiels de la loi sur les émigrations, ensuite aux infidélités des onctionnaires chargés de la metre à exécution. Aucune mesure de précaution n'avait été prise contre les directorres convancus de connivence avec les émigrés et les prêtres. Or, il arrivait ceci : c'est que l'on sévissait contre les émigrés faibles, pauvres et impuissants, tandis que les riches trouvaient side et protection au sein d'un grand nombre de municipautés et de directoires, où, pour juges, ils rencontraient des amis, des parents, leurs anciens baillis, leurs fermiers, leurs procureurs fiscaux, et parvenaient à rentrer dans la pessession de leurs biens. Les émigrés suppliants étaient peut-être plus dangereux qu'armés et menaçants. Et, ajoutait Pobespierre dans son journal, « je na

Go. gle

r. H

<sup>(1)</sup> Moniteur du 7 mars 1793, et Journal des débuts et des décrets de la Convention, numero 166, p. 60 et 61.

dis rien de leurs femmes! » mot bien profond. Ve sera-ce point par elles que s'évanours le patriotisme inflexible de tant de révolutionpaires ardents! le sera-ce point le sourire d'une enchanteresse puentraînera le perfide et un moral Tailien dans cette voie de reaction fatale au bout de laquelle la Bépublique finira par s'abimer dans le despotisme!

Robespierre appuya donc la proposition de Saladin et demanda en suite qu'allant à la acurce même du ma, on revisit complétement la loi en y ajoutant une pénalité contre les directoires convaincus de conniverce avec les émigrés. Sans doute c'était là une mesure révolutionnaire en debors des règles ordinaires de la jurisprudence civile, mais le régime des temps de guerre et d'orage, disait-il avec raisen, de pouvait étre en tout semblable à celui des époques de paix et de concorde. Ce qu'il voulait, d'ailleurs, c'était une loi conque en termes precis et n'ouvrant pas carrière à des interprétations évasives ou araitraires (1). Après les observations de Bobespierre, la Convention adopta les propositions de Saladin et de Goupilleurs.

Oue.ques jours plus tard, le 5 mars, La Source étant vens proposer à la Convention de ne point ranger dans la catégorie des emigres les garçons de dix-huit ans accomp is, non coupablead avoir porté les armes contre la République, et les filles de vingt et un uns la la charge par eux de revenir en France dans un delai de trois mois et d'y rester, Robespierre reclama vivement l'ajournément de cette motion; car, dit il, g l'on aimet une exception en faveur des fil es, pourquoi ne pas en admettre une également au profit des femmes. Celles-ci n'etaient-el es pas moins indépendantes encore? A cela La Source répondit que c'etaient les femmes qui, la piupart du temps, avaient engagé eurs maris à s'armer contre la République, et il s'etonna d'entendre Robes. pierre embrasser leur défense. Mais, en s'exprimant ainsi, Maximilien. youlsit tout simplement faire to icher du doigt les dangers et l'incoaéquence de la propontion de La Source. Tout en partageant les sentiments d'humanité dont parament anime son collègue, il ne concevnit pas comment on posyvait songer au rappel des fils d'emigres. Ne seraitce pas grossir de nouveaux allés les rangs des astrigants et des traitres? Ne serait-ce pas moculer dans les veines de la République namante le poison de l'incivisme? On devait, selon lui, adopter la miestion préalable sur toute idee de rappeler les enfants males d'émigrés, et, quant aux filles, reviser la los afin d'adoucir la petre

<sup>(</sup>i) Monsteur du 27 février 1793 et Letires is M. Rébujocott a em commettues auméro 8 de la 2º série p. 379 à 385.

L'Assemblée, en effet, maint nt l'article concernant les garçons et substitua, pour les filles, la déportation à la peine de mort, en cas d'infraction à la loi 1).

Si, dans toutes les carconstances où le triomphe de la liberté et le salut. de a République lui semblatent engagés, Robespierre a'hésitait pas à semontrer inflexible, il témoignait le plus grand éloignement pour toutes les pénalités inutiles, comme cela se vit dans la séance du 1º mars. Héritière d'un régime pénal inbumain, la Révolution, tout en supprimant les rigueurs excessives, n'avait pas moins conservé certaines pernes en disproportion évidente avec le délit commis. De même que l'ancien régime frappait de mort les fabricateurs de fausse monnaie, de même elle prononca la peine capitale contre tout fabricateur ou distributeur de faux assignata. Or, le vendredi t\*\* mars, au moment où l'on allait commencer. la discussion d'une nouvelle loi contre les émigrès, le ministre de la justice, apoelé à rendre compte d'un sursis qu'il avait accordé à l'exécution. du jugement d'un nommé Philipert Langue, condamné à mort pour distribution defaux assignats, a excusait en disant que l'exécution avait été suspendue, non de son fait, mais par suite d'un recours en cassation. Pour sa part, ajoutait ii., il côt été tout disposé à présenter à la Convention ses acrupules sur un jugement qui frappait a sévèrement un malbeureux non convaincu de complicité avec les fabricateurs de faux assignats , la crainte de suspendre le cours de la loi l'avait seule retenu. Robespierre, ému, prit aussitôt la parole « Je frémis, » d.t-il. « en songeant qu'un homme qui paroit n'avoir été séduit que par la crainte de perdre un assignat qu'il avon reçu seva pont de mort. Je crois qu'il nous seron facile de concilier l'intérêt de la fortune publique avec celui de l'humanité en suspendant l'axécution du jugement déja rendu, et en perfectionnant la loi pour l'avenir. Souvenous-nous que sous l'ancienrégime. l'homme qui donnoit une fausse pièce de monnoie après l'avoir recue, ne perdoit point la vie, et que ce soit une raison de plus pour adoucir, sous le régime de la liberté, la pelne appliquée à une faute souvent involuntaire. « En consequence, il proposa à l'Assemblée decharger son comité de législation d'exeminer de nouveau la son, et il demanda en outre que, « cedaat à un sentiment de bienfaisance et de p.tié bien naturel à l'homme, » la Convention decrétét l'ajournement de l'exécution du jugement prononcé contre Philibert Lanoue. L'une et l'autre proposition furent aussitôt adoptées. Plus tard, dans des circonstances à peu près semblables, la Convention rejettera, sur un

Mondeur du 7 mars et Journal les débats et décrets de la Concention, naméro 168,
 p. 60 et 61.

rapport de son comité de legislation, un sursis vivement sollicité en faveur d'un notaire de Paris (1). Nous insistents à dessein sur ces détails peu importants en apparence, mais qui prouvent assez de quels sentiments humains était anime ce Maximilien Bobesp erre si injustement et avec tant de mauvaise foi accusé de cruauté.

## XIX

Dans les premiers jours de mars, tout contribus à assombrir la situation, à irrater les esprits. Le 5, la Convention apprenait la cessation du bombardement de Maestrich, au milieu d'une séance extrêmement orageuse où Buzot et Isnard s'étaient livrés à de nouveaux emportements ridicules contre la capitale, à ce point que Thuriot avait comparé ces paroles du premier à ces feuilles incendiaires de l'aristocratie où l'onderivait que l'herbe crottrait dans les rues de Paris. Le londemain, une lettre des commissaires Lacroix, Merlin (de Douai) et Gossum, annongait l'évacuation d'Aix-la-Chapelle et la déroute de l'armée française Le 7 mars, après un rapport de Barère sur les actes d'hostil té commis par l'Espagne depuis le commencement de la Révolution, la guerre etait déclarée à cette puissance. Ainsi la France avait à autter à cette heure contre l'Al emagne tout entière, contre l'Espagne, contre l'Angleterre, et l'on n'ignorait pas que l'it négociait avec la Russie pour l'entrainer dans la conhtion. Mais l'énergie de la République crossait avec ses dangers, et, d'un front indomptable, elle se disposa à faire face aux

Dans la séance du 8 mars un des commessaires de la Convention dans la Belgaque, Lacroix, confirma à la tribune les nouvelles désastreuses parvenues les jours précédents, et proposa d'énergiques moyens pour conjurer les périls de la situation. Robespierre, prenant ensinte la parole, appuya de toute sa force le rapport de son collègue. Lorsque Carnot a déclaré qu'au sein du comité de Salut public Robespierre ne prenait aucune part aux delibérations concernant la guerre, il en a imposé à l'histoire sur ce point comme sur tant d'autres; nous verrons au contraire Maximilien très-assidu aux séances du comité dans lesquelles il sera question de la défense du pays. Il ne resta étranger à rien de ce qui intéressait la grandeur, la prosperité et le salut de la République. Tout récemment, à propos du plan d'or-

<sup>(1)</sup> Journal des débats et des fécrets de la Convention, manéro 164, p. 9.

ganisation de l'armée proposé par Dibois-Crancé au nom du comité militaire, il avait publié dans son journal de remarquables observations sur ce sujet. Son but avait été de défendre ce plan contre les critiques dont il avait été l'objet; car il le trouvait très capable d'exalter le patriotissie des suldats français et de les transformer en héros, tres-bien approprié en un mot aux défenseurs de la patrie, traitée desormais en hommes raisonnables et libres (1). Mais revenons à la seance du 8.

« Your venez d'er tendre, » dit Maximilien, « ce la bouche d'un de vos commusaires le récit du revers qu's éprouve l'une de voi armées dans la Belgique. Citoyens, quelque critiques que paroissent les nouvelles circonstances dans lesquelles se trouve la République, je n'y puis voir qu'un nouveau gage du succès de la liberté. Pour un peuple libre et paissant à la liberté, le moment d'un échec est celui qui présage un triomphe éclatant, et les avantages passagers des satellites du déspotisme sont les avant-coureurs de la destruction des tyrans. Nous nous sommes trouvés dans des circonstances bien autrement difficiles, et nous sommes sortis victorieux du fond de l'abline. Rappelez-vous l'époque glorieuse du 10 acût, vos défaites du mois de septembre : alors vous n'aviez point d'armée; des généraux perfides nommés par la cour, et d'intelligence avec nos ernemis, avoient livré nos places sans défense. Nos soldats nus, mai approvisionnés, étoient disséminés sans ordre sur une frontière immense » Et malgré cela, poursuivait Robespierre, nous avons vaincu. Valmy et Jemmanes ont répondu aux menoces de la coalition. Il n'y avait donc pas, suivant lui, à se décourager pour un échec passager, cur le peuple qui avait repoussé l'ennemt des piaines de la Lorraine et de la Champagne existait encore, et. s'écriait l'orateur dans un clan d'enthousiasure, « le gérie de la oberté qui a précipité leur fuite est impénssable «C'était à la Convention de danger son impulsion toute-puissante vers la chute des despotes et la prospérité des peuples. Donc, point de pitié pour les trafires, pour les conspirateurs piùssants, pour les généraix perfides, que le glaive de la loi soit sans cesse levé sur leurs têtes; mais protection à tous les amis de la liberté, et la nation entière seconderait le zèle de ses représentants, et bientôt la République sortirait triomphante de cette nouvelle épreuve. En terminant, Robespierre invitait l'Assemblée à adopter sur-le-champ les propositions de ses commissaires dans la Belgique (2).

(2) Monitour du 10 mars 1793.



<sup>(1)</sup> Voyaz cot article dava les Letters de N. Robapterre à les conmettans, munéro 6 de la 2º série, p. 307 à 318. Il a etc reproduit lans les Officeres publices par Lapponneraye, t. III, p. 258.

Un calme imposant présidait à cette séance de la Convention. Chagus comprenant la gravité de la situation, tout le monde, cette fois, était d'accord. Et c'est ce qui fait déplorer plus amèrement encore ces fatales querelles des Girondins et des Montagnards : les uns et les autres, - la plupart d'entre eux, du moins, - voulaient sincèrement le triomphe de la République. Pourquoi faut-il qu'ils se soient meconaus et dechirés! Seance tenante, l'Assemblée enjoignit aux militaires et officiers de tous grades d'avoir à rejoindre immédiatement l'armée, puis, sur la proposition de Danton, elle décréta que des commissaires pris dans son sein traient le jour même dans les quarante-huit sections de Paris les instruire de la situation actuelle de l'armée, rappeler à tous les citoyens en état de porter les armes le serment qu'ils avaient prété de maintenir jusqu'a la mort la liberté et l'égalité, et les requérir, au nom de la patrie, de voter au secours de leurs frères (1). Dans la soirée, Robespierre et Billaud-Yarenne se rendrent à la section Bonne-Nouve-le qu'ils avaient été charges de visiter en qualité de commissaires et d'échauffer du feu de leur patriotisme Cette mission allut attirer au premier une nouvelle et odicuse calomnie de la part du journal de Brissot.

#### XX

Lavant-veille, aux Jacobins, Maximilien avait flétri de nouveau l'abus indigne qu'un nunistre avait fait des trésors de la Répub que en les employant à répandre partout d'atroces bhelles contre les patrioles, et vivement reproche à Roland et à Brissot d'avoir égaré l'opinion publique et provoqué ainsi les divisions fatales existant entre les citoyens des divorses parties du paye; mais il s'était surtout efforce de rallier tout le monde autour de la Convention, la meilleure Assemblée qu'on côt eue jusqu'à ce jour, à son avis. Fidèle à son amout de l'ordre et à son respect de la légalité, il avait de plus conseillé au peuple le calme et la modération. « La patience, » avait-il dit, « dot être la vertu des républicains. Des monvements précipités briseroient la machine politique. « Sans doute il était cruel de sièger dans une Assemblée à côté de libellistes infames qui, aux frais du trésur public, mondaient les départements du poison de la calomnie. Sans doute il était étrange qu'un ministre qui devait tout à la Révolution, eût pu diffamer

(1) Woniteur da 10 mars 1793.

impunément la vertu républicaine; mais il n'y avait pas à songer pour le moment à punir de pareils crimes. Seulement, il étaiturgent de porter partout la lumière et de propager, au moyen de sacrifices individuels, des écrits capables de rammer le patriousme des Lyonnais, des l'arseillais et de tous les citoyens des départements. En conséquence, et sur sa proposition, la société avait chargé son comité de correspondance de prendre les mesures les plus convembles et les plus promptes pour former une étroite alliance entre toutes les sociétes populaires et éclairer les départements sur l'abominable système d'intrigues et de calomnies à l'aide duquel une faction puissante était parvenue à jeter le trouble au sem de la République et à diviser les patriotes (1)

C'était là certes quelque chose de parfaitement légal, un moyen de défense très-légitume, et Robespierre, on l'a va, s'était bien gardé de prêcher l'insurrection contre une partie de la Convention nationale. Mais le républicaien Brissot n'était pas bomme à supporter la discussion, et pour se venger de la juste défaveur désormas attachée à son nom, il calomnis de plus belle. Dans son journal du 9 mars, il écrivit que Robespierre avait parlé en véritable Maxaniello à la section Bonne-Nouvelle et engagé le peuple à se lever contre ce qu'il appetait les mitrigants et les modérés. Enfin, à en croire la feuille gérondine, le sens des paroles de l'orsteur aurait été si bien saisi qu'un canonnier qui l'accompagnait aurait fait la motion d'égorger les signatures de la pétition des huit mille et des vingt mille, Une indignation générale aurait éclaté, et le canonnier ayant été blessé au milieu du tumulte, Hobespierre aurait prononcé l'éloge de cet excellent citoyen (2).

Eh bien i tout cela était un tissu d'obieux messonges. Heuremenant le procès-verbal de la section Bonne-Nouvelle pour la séauce du 8 mars emste; nous l'avons sous les yeux, et la sample lecture de ce document donne la mesure exacte du cynisme avec lequel Brissot et Girey-Dupré ne craignaient pas d'en imposer au public. Nous citons textuellement : « Une députation de la Convention se présente et est introduite dans le sein de l'assemblée. Billaud-Varenne et Robespierre, membres de cette députation, exposent les dangers de la patrie, le péril imminent où se trouvent nos frères de la Belgique et les prompts seçours qu'il est instant de leur porter; ils invitent, au nom de la liberté menacée par tous les tyrans, au nom de la chose publique en danger, ils conjucent tous les citoyens de se lever, de s'armer et de voler au secours de la Republique et de nos frères les Belges. Ils jurent, de leur côté, de terras-



<sup>(1)</sup> Voyez la Journal des débals et de la correspondance de la Société des Jacobies, numéros 342 et 363.

<sup>(2)</sup> Potráda françoia, numero 1306.

per les concerns du dodans, de verlier aux intérêts des défenseurs de la patrie, de pourvoir aux besoins des parens de cent qui vont se sacrfier pour le bherté et de s'exposer plutôt à la mort que de souffar. qu'il soit porté atteinte aux droits du peuple. L'assemblée générale partage tous leurs sentimens, et le president répond en son nom à la députation que la auction de Brinne-Nouvelle, toujours animée du ples pur patriotisme, n'a cemé de s'occuper des mesures à prendre pour fourtur son contangent, et qu'elle va se presser d'employer tous les moyens on son pouvoir pour répondre sex neuvesus efforts que la patrie attend de ses entass. » Ainsi, de de prétendu appel de Robespierre. coutre les satrigants et les modérés, pas un mot. Mais est-il davantage question du « canonner qui l'accompagnoit? » millement. Après que le président eut répondu aux commissaires conventionnels, un citoyen de la section, nommé Poirier, fit une proposition qui, mal accueille, soueva un violent tumulte. Obagé de quitter la salle, il fut blessé en na retirant, et rentra aussitôt afin de se plaindre des violences exercees. contre sa personne parce qu'il avast énoncé une opinion, blémab emas doute, dit-il, mais dont l'assemblée seule pouvait le pour, ile tamulte ayant redoublé à ces mots, un comm ssaire de la Convention, -le procès-verbal que dit pas as c'est Robespierre, Billand-Yarenne ou quelque autro. — prit la parole, parvint à obtenir le silence, et invitales citoyens, au nom de la chose publique, à faire regrer la paix et à s'occuper uniquement des moyens de repousser l'ennemi. Puls, la depafation se retira au cubeu des applaudissements. Quant au catoyes blessé, il fut invité à deposer sa plainte sur le bureau, et l'assembles renvoya. l'affaire au tribunit criminel de l'arrondusement pour qu'il pût sévir contre les coupables.

Était-il possible de mentir avec plus d'impudence et d'effronterie que le Patriote françoir? Et y a-t-il assez de mépris pour les hommes capables de telles manœuvres? Dira-t-on que Brisact et Girey-Dupré ont eté trompés eux-mêmes par quelque imposteur. Il leur était bles faction d'envoyer aux renseignements à la section Bonne-Nouvelle. La verté était consiguée dans le procès versait. Mais qui donc s'imaginerait d'aller consulter le procès-verbait d'une section? personne, la le savaient parfaitement, et ils savaient aussi que la calomne, colportée par leur feuille, se répandrait surement dans toute la République, sans qu'il fût possible à Robespierre de la combattre (1).

Les auteurs de l'Histoire parlementaires ont reproduit, la extense, le procès-verse de la soction Bonza-Nouvelle, aunsi que l'article du Patrioir françois, t. NAV., p. 25et 29

Lost same extraordinary que M. Michelet, qui invegue souvent le temograpie

## 1XX

Au moment où la Convention nationale s'épussit en efforts pour ré -Darer nos revers en Belgique, où à la voix de Carnot, parlant au nondu comité de défense générale, elle décrétait l'envoi de quatre-vangtdeux de ses membres dans les départements afin dy hâter le recrutement et de pousser la nation aux frontieres, où enfin, decidée à punir sévèrement tous les traftres et les conspirateurs, elle décrétait en princ.pc l'établessement d'un tribunal criminel extraordinaire jugeant sans appel et sans recours au tribural de castation, on vit un certain nombre d'agitateurs, menés par les Variet, les Fournier et autres énergumènes dont les exagérations devaient tant contribuer à compaquer les embarras de la Révolution, essayer, mais en vam, de soulever le peuple contre l'Assemblée. Le simple examen des discussions qui eurent lieu aux Jacobins dans les séances des 8, 9 et 10 mars 1793, prouve jusqu'à l'évidence que la somété fut complétement étrangère et se montra opposée aux mouvements partiels dont Paris fut le théâtre dans les journées du 9 et du 46 mars. Dans la soirée du 9, une bande d'hommes armés alla briser les presses du Courrier des quatre-omgétirois départemens et de la Chronique de Poris, comme en 1849 on a vu des bataillons de la garde nationale en delire mettre à sac et à pillage l'imprimerie de certains journaux démocratiques. Nais cet acte de vandansme ne tenait à aucun plan concerté; ce fut l'effet de l'effervescence du moment, le crime de quelques ind.vidus egarés. Il n'y eut aul complot contre les Girondins, sinon dans l'imagination de Louvet qui, sur le récit de sa-Lodon-ka, trace de la séance des Jacobins, dans la soirée du 10, une effrayante peinture (1). Robespierre n'assistait pas d'ailleurs à la scance du 9 ; il était alors assez peu assidu aux séances de la sociéte. Ayant, dans l'après-midi du 9, rencontré Desfieux, il l'avait prie de recommander à tous les députes de se rendre exactement le soir à la Con-

des proobs-verbaux des sections, n'ait pas eru devoir, en cette errometance, réceutir à celui de la section Bonne-Nouvelle. Il n'eût pas mérité e grave reproche d'avoir légèrement adopté une vermon calomnique qu'u a trouvé moyen d'aggraver. Et effet, dans sen récit, ce n'est plus un canonnier accompagnant Robespierre e'est e un des sens qui l'attendant à la porte, disant qu'un devait missacrer, non les Girondine seulement, touls tens les aignataires des famenses pétitions, les huit mi le et les viugs made « (T. Y. p. 374). Dépasser Brissot et Giroy-Dupré!!!

<sup>(1)</sup> Memoires de Louvel, p. 73,

vention afin de ne pas laisser machevées les grandes mesures de salut public ébauchées dans la journée (1).

Dans cette journée, et au milieu de trouble où semblaient plongés les exprits, une grande mesure d'humanité avait été adoptée : la Conyeation avait décrété l'abolition de la contrainte par corps sur une motion de Danton et de Jean-Bon Saint-André, vivement appuyée par Robespierre, qui réclama l'exécution immediate de cette loi de justice 2'. N'est-ce pas, en effet, chosé souverainement inique que la personne d'un citayen soit le garant de sa dette, et que pour une question d'argent on puisse être, comme un malfaiteur, privé de sa liberté, le bien le plus précieux de l'homme? En vain objecte-t-on la nécessité de sévir contro les débiteurs de mauvaise foi ; s'il y a abus de conflance, le code pénal. est là. Mais les détenteurs du pouvoir, si empressés d'ordinaire à mettre à exécution les lois rigoureuses, paraissent avoir beaucoup moins de bite quand il s'agit de lois intéressant l'humanité. Un mois après, le décret relatif à l'abolition de la contrainte par corps n'était pas encore exécuté, et, le 19 avril, Robespierre vessit se plaindre amèrement du retard apporté à l'exécution d'une mesure dictée par l'humanité et par la justice. « Il y » un mois, » dit-il, « que vous avez détruit l'usage inhumain de la contrainte par corps et ordonné l'élargissement de tous les prisonnairs détenus pour dettes, et ces lois salutaires, ces lois de bienfaisance, ne sont pas encore exécutées, » Il demanda qu'enfin les pères de famille fussent rendus à leurs femmes et à leurs enfants, des défenseurs à la patrie menacée, d'estimables et utiles artistes à leurs travaux ; que les représentants du people et tous les agents de la Republique s'intéressassent plus vivement à l'infortune du pauvre ; que désormais il n'y est plus un si long intervatte entre la création d'une loi et son exécution; que le ministre de la justice fût tenu de prendre les mesures les plus promptes pour la mise en liberté. de tous les prisonniers pour dettes, et que sous deux jours il eôt à rendre compte à la Convention de l'exécution de ce décret. Tout cela fut adopté sans discussion dans les termes mêmes proposés par Robespierre (3).



<sup>(1)</sup> Journal des débass et de la correspondance de la Sociésé des Jacobina, numéro 369.

<sup>(2)</sup> Journal des débats et des décrets de la Consention. Supplément au numéro 172.

(3) Voyez de Montteur du 14 avril 1793 et le Journal des débats et des décrets, po-

<sup>(3)</sup> Voyer at Montrer du 14 avril 1793 et le Journat du cidate et des secrets, numero 207, p. 200. Pour toutes les bonnes et grandes chome, nous un tommes guern que les plagieures de la Convention. La Révolution de 1848 avait abolt la contrainte par corpe, une apsemblée réguliteure l'a rétablie. Aujourd'hui enfin l'on nous en promet l'abrogation. Fincitous-nous-en, et n'oubnous pas de faire rementer nous-trocursementes de la gleriouse Ascemblée que, la premiure, avect supprised cette institution harbare.

Mais revenons aux évenements du mois de mars. Dans la soirée du 9, la Convention, après avoir appris par une simple lettre particulière le pillage des presses de Gorsas, lesquelles n'étaient autres que celles de l'abbé Royou concedées au journaliste girondin après le 10 août, et que Billaud-Varenne lui reprocha durement d'avoir prostituées comme ce royaliste, la Convention, dis-je, enjoignit à tous ses membres d'avoir à opter entre la qualité de journaliste et celle de représentant du peuple, mesure infiniment grave, adoptée sur la motion de Lacroix, et evidemment attentatoire à la liberté de la pensée (1). Marat y échappa en suppriment de sa feuille le titre de Journal, ne voulant pas, dit-ii, donner l'exemple de la déschéissance à une loi même friréfléchie Quant à Robespierre, il continua pendant quelques semaines encore la publication de ses Lettres à ses commettans, et s'arrêta au numéro 10 de la deuxième série, vers la fin du mois d'avril

On rendra à la Convention nationale cette justice que dans les circonstances or tiques où elle se trouva, elle ne désespéra jamais du sulut de la République. Elle fut admirablement secondée d'ailleurs par le patriotisme des citoyens. Pache, récemment promu à la maine de Paris, en quiltant le m'nistère de la guerre, où l'avait remplacé deurnonville, avait paru le 9 a la barre et assuré l'Assemblée du zèle ardent dont éterent animées toutes les sections de la capitale. Le lendemain, un des secretaires venait de donner lecture de quelques lettres rassurantes de Demouriez quand Robespierre monta à la tribune. Son discours fut à la hauteur de la situation, et bien de nature à rendre cœur aux plus effrayés. Pour sa part, il était loin de se décourager de la marche retrograde de notre armée; car, se on lui, il n'était point de revers réels pour des hommes. On trait de nouveau à l'ennemi, et de nouveau l'on terrasserait les despotes qui voulaient attenter à noire liberté. Seulement, il fallant seconder le courage de nos soldats par de sages mesures, par la punition des officiers coapables et par une meilleure organisation du pouvoir exécutif. D'après le rapport des commissaires Lacroix et Danton, le général Stengel se trouverait convaincu de trahison; comment un décret d'accusation n'avait-il pas encore été rendu contre lu.? On devait, pour l'exemple, le renvoyer devant les tribunaux, ou, s'il avait fin confisquer ses biers. Quant à Dumouriez, à qui Danton venait de servir en quelque sorte de caution en rendant témoignage de son pairiotisme, Robespierre declarait alors avoir confiance en lui, parce que l'intérêt personnel de ce

<sup>(1)</sup> Voyer le Nomteur du 11 mars 1793.

général, l'intérêt de sa gloire même, lui semblaient attachés au succès de nos armes. Assez médiocre, en definitive, étant son estime pour cet officier, possqu'il fondait se confiance en lui sur une question d'antérêt personnel, et non sur le profond et sincère amour de la patrie. Unament imaginer qu'à quelques semaines de là, Dumouriez, calomniant Robespierre à l'anstar des Girondina, infidèle à sa gloire et à son propre intérête trahirait odieusement la République, et, de gaieté de cœur, vouerait sa mémoire à l'infame l

Mais ce n'était pas assez, continuait Robespierre, de porter ses regards sur un fait moié, il était de toute nécessité de pousser la guerre avec vigueur, avec audace même, afin de la finar bientôt, afin de mettre un terme à des dépenses énormes et d'établir la liberté sur les debris de toutes, les aristocraties. Au nom de la patrie, il engageait. donc la Convention à modifier le gouvernement actuel, privé de force par un defaut absolu d'amité, et d'en instituer un, agissant sous les yeux mêmes de la Convention, et dont toutes les parties fussent rapprochées. Ainsi l'or ne serait plus exposé à marcher sans se rendre compte de ce qu'on avait fait et de ce que l'on allait faire, ainsi l'onne verrait plus se répéter les opérations invisibles d'un ministre troppuissant, dont on n'avait jama s'examiné la conduite. Et quels avaient été les resultate de sa gestion? « Une calomnia perpétuelle contre la Révolution, l'envoi avec profusion, dans tous les pays, de libelles où les principaux événemens de notre Révolution étoient dénaturés, et dont l'effet étoit d'aliéner l'opinion des peup es et de dénigrer les hommes qui ont le plus à combattre pour la liberté (1). » Tout le malvenalt, suivant Robespierre, de ce qu'on avait nu gouvernement sans , activité et sans unité, où tout était livré aux influences individuelles. Il concluait en conséquence à besucoup de reformes sur ce point, amon, disart-il à ses collègues en terminant, « vous ires tomours de révolutions en révolutions, et vous conduirez enfin la République à sa perte (2). »

Après Robespierre on entendit Danton. Il nous suffit d'indiquer son apparition à la tribune Tout le monde sait comment, après un pompeux elege de Dumouriez, il apostropha les Girondius. « Dans des circors-

<sup>(1) •</sup> Il so mit (Robenpierre) à remâcher ses éternelles dénonciations de la Gronde en écrit M. Michelet (t. V., p. 385). Or nous avons cité à cesseur les seules paroles dui, dans le discours tres atenda de Robenpierre, existent directement trus; en système de gouvernement des Girondine. Sont-elles figourencement exactes? ne le sont-elles pus : Toute la querion est là C'est au lecteur, aux yeux duquel nous avons déronie toutes les manœuvres du ministre Robend, à décider.

<sup>(2)</sup> Voyez on discours de Robespierre dans le Monifeer du 12 mars 1793

tances plus difficiles, quand l'ennemi étoit aux portes de Paris, j'ai d.t à ceux qu. gouvernoient alors : Vos discussions sont misérables; je ne connois que l'ennemi, battons l'ennemi. Vous qui me fatiguez de vos contestations particulières, au lieu de vous occuper du salut de la République, je vous répude tous comme traitres à la patrie. Je vous mets tous sur la même ligne. Je leur disois : Eh! que m'importe ma réputation! Que la France soit libre, et que mon nom soit flétri! Que m'importe d'être appelé buveur de sang? Eh hien! buvons le sang des ennemis de l'humanité, s'il le faut; combattons, conquérons la liberté... » On sait aussi de quelle indéfiniasable émotion fut saisie l'Assemblée à ces paroles d'une sauvage grandeur.

La Convention, résolue, conformément au vœu exprimé par Robespierre, à examiner de très-près la conduite des officiers auxqueis
etaient imputes nos derniers échecs, décréta que les généraux Stengel
et Lanoue vivement inculpés par les représentants Carra, Lacroix,
Thureau et Gaston, seraient traduits à sa barre (1). Mais là ne fut
point le grand interêt du jour. Dans cette séance à jamais fameuse,
devait être forgée l'arme terrible de la Révolution : le tribunal révolutionnaire, dont le principe avait été décrété la veille. Il convient de
nous arrêter un moment sur cette institution extraordinaire, non que
Robespierre ait pris une part active à l'organisation de ce tribunal,
mais parce que, grâce à la légèreté et à la mauvaise foi avec lesquelles
a été trop souvent écrite l'histoire de notre Révolution, on a voulu
plus d'une fois le rendre responsable de la création de ce formidable
instrument de la Terreur.

# XXII

On venait d'ordonner la comparation des généraux Stengel et Lanoue à la barre, et l'on allait se séparer, lorsque Cambacérès, le futur archichancelier de l'Empire, s'écria : « Il s'agit de sauver la chose publique, il faut des moyens actifs et généraux Je m'oppose à



<sup>(1)</sup> Montitur du 12 mars 1793. — Toujours dommés par la crainte que le pouvoir ne passit entre les mains de laurs adversures, les Girondins parvinrent, le lendemain 11 mars, a faire écarter une proposition de Danton d'après laquelle la Convention aurait en le droit de choisir les ministres dans son propresent. L'Assemblée passa à l'ordre du jour, maigné lavis de Roberpierre, qui saus partager l'opinion de Danton, demandait qu'ar moins la proposition de son impétieux collègue fût sérieusement discutés. Mon teur du 14 mars.)

ce que la séance soit levée avant que nous ayons décrété l'organisation du tribunal révolutionneire et d'un ministère moins incobérent, » La prisute de voir l'autorité suprême passer entre les mains de la Convention, nouieva les vives critiques de Buzot, ce qui lui attira de Marat crite réponse asses fondée : « Il ne s'est pas plaint quand tous les pes-voirs étoient entre les mains de Boland. » La discussion s'ouvrit aussitét sur deux projets d'organisation du tribunal révolutionnairs présentés par Lesege (d'Eure-et Loir) et par Bobert Lindet. Elle fut extrémement animée; Robespièrre n'y prit aucune part. Comme la Convention su disposait à lever su séance sans avoir rien décréé, Danton courut à la tribune, et de sa voix impérieuse . « Je somme tous les bous citoyens de ne pas quitter leur poste. » Puis il demanda, comme Cambacérés, l'organisation immédiate du tribunal révolutionnaire, et que le pouvoir exécutif fût pourvu des moyens d'action et d'énergie qui lui étaient nécessaires.

La discussion fut reprise dans la séance du soir, et centiquée le lendemain 11 mars. Après avoir entendu le rapport de son comité de législation. l'Assemblee décréta, à une énorme majorité, l'organisation d'antribunal grammel extracromairo, après avoir introduit de légeres modifications su projet prim tif. Le premier article proposé par le comééétait effroyablement vague; il s'apphonait indirectement à tous les conspirateurs. Ce défaut de définition, si propre à prêter à l'arbitraire, effrayart Robespierre et l'amena à la tribune. « Il est important, » dat-i). e de bien defin r ce que vous entendez par conspiratores ; autrement les medieurs citoyeng risquerolent d'êlre, victimes d'un tribunal institue pour les protéger contre les entreprises des contre-révolutionnaires. » Il fallait specifier bien exactement, selon ini, co qu'on entendait par comperateurs, contre-révolutionnaires, de peur qu'à l'aide de ces expressions élastiques, un tribunal anatocrate un vint à poursuivre. les amis mêmes do la liberte et de l'égalité. Il lui semblait également indapensable qu'on avertit de la aévérité des lots révolutionnaires tous les incividus animes de ma ivaises intertions contre la sôreté de la République, en anscrivant dans le décret même la peine qui les attendant. « Punsque, » dit-il, « vous aven déclare révolutionnairement. que quiconque provoçueroit le rétabumement de la royauté sora puni. de mort, je veux que le décret le menuo me. » Devaient être aussi, à son azus, justiciables du nouveau tribunal les administrateurs coupables d'aveir, de leur autorité propre, et au mepris des lois, envoyé des forces armées contre la capitale, et les auteurs d'écrits tendant à provoquer le renversement des principes de la liberté et de l'égnité et la restauration de la monarchio.

Thuriot et Albite invitèrent Robesperre à formuler sa proposition en article, mais il n'avant rien préparé. Le Girondin Isnard présenta la rédaction suivante que la Convention adopta sur-le-champ. « Il sera établi à Paris un tribunal criminel extraordinaire, qui connoîtra de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tous attentats contre la liberté, l'égalité, l'unité et l'indivisibilité de la République, la sôreté intérieure et extérieure de l'État, et de tous les complots tendant à rétablir la royauté ou à établir toute autre autorité attentatoire à la liberté, à l'égalité et à la souverameté du peuple, sont que les accuses soient fonctionnaires civils ou militaires, ou simples citoyens. »

Cinq juges chargés d'appliquer la loi d'après la déclaration du jury. un accusateur public et deux adjoints ou substituts, nommés les uns et les autres par la Convention nationale à la pluralité relative des suffrages; douze jurés, et quatre suppléants, nommés aussi par la Convention, et pris dans le département de l'aris et les quatre départements voisins, tel était le principal personnel de ce tribunal. Une commission de six membres de la Convention était chargée de rédiger et de présenter les actes d'accusation, de surveiller l'instruction et de rendre compte à l'Assemblée de toutes les affaires envoyees à ce tribunal. Les jurés devaient voter à haute voix et formuler publiquement leur déclaration. Cette disposition tout à fait en dehors des usages adms jusque-là avait été adoptée après quelques débats, dans la source du 1J mars, sur la proposition de Thuriot. Enfin les biens des individus condamnés à mort étaient acquis à la République, à la charge par elle de pourvoir à la subsistance des veuves et des enfants, s'ils n'avaient pas de biens personnels (1). On voit quelle part tout à fait indirecte Robespierre prit à l'établissement de ce tribunal révolutionpaire enfanté à la voix de Cambacérès et de Banton sous l'empire d'inexorables nécessités, et qui, formé pour être un moyen de salut public, devait devenir l'instrument de mort de tant de républicains dlustres et de généreux patrioles. Qui le croirait cependant? certains historiens n'ont pas craint de présenter Fobespierre comme le créateur du terrible tribunal (2). Faut-il voir là l'ignorance au service de la

<sup>(1)</sup> Voyez le Moniteur des 13 et 14 mars 1793. — Ce ne fit que un mois plus terd que, sur une proposition de Billand-Vareane, le tribunal criminel extraordinaire prit légalement le nom de Tribunal Révolutionneure.

<sup>2)</sup> M Moramor Terman, par exemple, — pour en parter une dernière fou, — qui dit en propres termes : « C'es: Bobespierre qui le fit établir le 10 mars 1793 « (fisture de la Terreur, t. III, p. 31). Or, Robespierre, comme on l'a vu, ne dis mot le 9 et le 10 mars, et, s'il parls le 11, ce fut surtout pour demander une réduction plus précise, afin de donner moins de prus à l'arbitmire.

mauvaise foi? Ah! misérable esprit de parti qui entraîne des hommes honnêtes et estimables dans les choses ordinaires de la vie à mentirains à la vérité!

A l'heure même où la Révolution forgeat le redoutable instrument de ses vengeances, la Vendée était en feu: les défenseurs du trône et de l'autel, maugurant par d'épouvantables massacres leur premier triomphe, institucient, suivant l'expression de M. Michelet, « un comité d'honnétes gens qui fit périr, en six semaines, cinq cent quarante-deux patriotes (1). > L'étab.issement de la Terreur blanche précédait celui de la Terreur révolutionnaire. Nats celle-ci du moins n'avait qu'une chose en vue : sauver la patrie et la liberté! Or, l'assassinat, à Rome, de notre ministre plenipotentiaire Hugon de Bassevide, cet antien collaborateur de mademoiselle de Keralio au Mercure mational, tué pour avoir substitué aux armes royales l'écusson de la Republique, le mourtre de Lepeletier Saint-Fargeau, les monvements contre-révolutionnaires excités à Lyon, les troubles fomentés à Paris par l'or de Pitt, par les émigrés revenus en masse depuis peu, le soulèvement de la Vendee, tout cela, joint à la nécessité de se défendre contre les trois quarts de l'Europe coalisés était bien fait pour allumer les colères de la Revolution et rendre impitoyables ses défenseurs. Quelle excuse à ses lureurs pouvait au contraire invoquer la contrerevolution? une scule, et la moins honorable de toutes, l'interêt particulier. C'est pour cela que, de toutes parts, elle pacusait avec l'étranger, crime impardonnable dont ne se souillèrent jamais les patriotes. et qu'en Vendée elle tendait les bras aux Anglais.

## XXIII

Il était donc tout naturel qu'alors Montagnards et Girondina fussent unis dans une même pensée de défense et de vengeance contre les ennemis déclarés de la Révolution; sur ce point ils étaient parfaitement d'accord. Si Robespierre avait contre la faction girondine les plus justes griefs, il ne fut pas de ceux qui à cette époque conseillèrent contre elle l'insurrection. Il écrivit dans son journal un nouvel article pour avertir ses concitoyens des dangers amenés par les troubles publics, et pour conseiller à la Convention nationale de soulager la misère du peuple en rapprochant le prix des denrées du salaire de l'ouvrier.

<sup>(1)</sup> Butoire de la Résolution, t. V, p. 397.

en décrétant des travaux qui contribussent à la gloire et à la prospérité de l'État, en arrêtant le brigandage des sangues publiques, en rétablissant le crédit des assignats et en punissant séverement les prévaricateurs et les fripons (1).

Bien mieux, on l'entendit aux Jacobina, dans la séance du 13 mars. blamer tres-sévèrement la tentative insurrectionnelle du 10, laquelle avant échoué devant le bon sens de la population parissenne. Designépar la calomnie aux comps de la réaction, il se vanta d'avoir plusieurs fois cependant arrêté les effets du patriotisme irrité contre la tyrannie. Partuan des insurrections nécessaires, il détestait les mesures parpelles, les mesures avortées que désiraient les despotes, parce qu'elles leur offraient l'occasion d'écraser la liberté. Ainsi, les scènes dont la Convention, la veille, avait été le théâtre, la pétition furieuse et internpostive per l'aquelle la section Poissonnière avait réclamé un décret d'accusation contre Dumouriez et demandé les têtes de Gensonné, de Vergnissid et de Guadet, péution flètrie par Marat lui-même comme tendant à la dissolution de la Convention, paraissaient à Robespierre une manœuvre dirigée contre la liberté. En effet, qu'en était-il resulte? c'est qu'on en avait profité pour la re le proces au pairistisme ardent. Des propos indiscrets avaient été érigés en crimes, et leurs auteurs marqués d'avance comme les premières victimes qui devaient tomber. sous les coops du tribunal révolutionnaire. Rien de plus impostique en conséquence que cette échauffourée du 10 mars, présentée par le libel iste Louvet comme l'œuvre de la Montagne et de la faction d'Orléans (2). Au reste la société des Jacobins était si bien dans les sertiments de Robespierre à ces égard, qu'elle s'était, d'un étan à peuprès unamme, elevée contra Variet et Fournier, les principaux instigateurs de cette journée.

En bient maigré cela, — et c'était ce dont s'ind gnait Robespierre, — on avait incuipe la société, en la rendant responsable de conversations inconsidérées tenues dans les calés par des individus soudoyés ou égares. La se reconnaissait le système d'hommes tou ours acharnés à persécuter les patriotes, à calomnier Paris, le système de ceux que Marat désignait sous le nom des Assimes d'État, et qu'à plus juste titre il appelait, ku, les integants, et qui paraissaient plus soucieux de livrer au tribunel révolutionnaire les Jacobins et les députés de la

41



T. III

<sup>(1)</sup> Veyet dans le numero 9 des Lettres de M. Robispierre à ses commettans (2º serie). Particle un tulé : Sur les trocètes de Paris, p. 427 à 439. Article reproduit dans les OEucres.,, t. HI, p. 250

<sup>(2)</sup> A la l'annestion nationale et 4 mes commettens, sur la conspiration du 10 mars et l'a faction d'Orienne. Voyes à cut égard les Memoires de Louvet, p. 76.

Montagne que les dengrés et les généraux traitres à la patrie. Quant à enmembres de la Convention, denouciateurs continueis des Jacobins, qu'ils deployassent la même phia contra les émigrés, contra les banquies coupables de Lordres et de Paris, les patriotes leur perdonnersient, cat. disait Robespierre, « nous ne demandons pas la perte de tous les ennerms de la luberté, nous demandons qu'us se convertissent et qu'ils vivenu » De granda murantres l'avertirent ici que toute la société ne partageait pas sa modération. « Dejà, » réprit-il, « ils sont comus pour de vue intrigans; avertissons le nation, rallions les citovens, massans imprudence; montrons à la fois une sagesse profonde et une énergie invisc ble : » La Convention, avail-il dit, serait toujours le boulevard de la liberté, à cette heure elle se trouvait placée entre l'alternative de devenir l'esclave d'une faction ou de mourir pour la liberté. mais non, s'écria.t-il en terminant, « ma patrie ne sera pas esclave d'un Brissot, d'un Brunswick... Nous saurons mourir, nous mourrons tous, » Out, tous, tous, répétèrent plusieurs voix au milieu des applaistungguenta (1). Maia tel n'était point l'avia de Marat. Se rappelant le vieux proverbe : Mieux vaut occire du être occis, il répondit : « Non, pous tie mourrous point; nous donnerous la mort à nos ennemis; nous les ∉craserons. > Il n'y aveit pas d'ailleurs, selon lui, à s'alarmer du vaig triomphe d'une faction scélérate (2). On no doit pas s'éconèr outre meaure des vioiences de Marat contre la Garonde, et que, plus que personne, il ait travaille à sa perte, car jamais homme n'i etc. plus indigrement outragé; et sa ses adversaires avaient assurément le droit de combattre des exagérations de plume, dont ils étaient lois d'être exempts eux-mêmes, son patrousme, qu'il était ridicule de révoquer en doute, leur commandait plus de modération et plus d'égards.

Vers ce temps là eu. .ieu, paralt-i., une tentative de réconcibation entre les Girondins et les Montagnards. Dinton, dont les emportements patrioniques tensient plutôt, à mon avis et d'après l'étude attentive que j'es faite de ce personnage famous, à une question de temperament qu'à des princ pes bien arrêtés et longuement médités, aurait, je crois,

<sup>(1</sup> Journal des débuts et de la correspondance de la Sacieté des Jacobins, nagaire 273.— La hième public infligé par Robespierre à corta nes Sections à cause de sour conduim dans les journées des lC. Il et 12 mars, n'empéche pas M. Michelet Misseur de la Arcelation, 1, V, p. 394) de prétendre « que Robespierre vestant qu'en arrêté les Grandine » Et pourques cela purce que tel avait été l'avis de la section de Bon Conneil, a monée, » dit il é pur Lhois ser, confident de Robespierre, » Vouà best des confidents prétée à Robespierre pur M. Vicquiet I illustre la storien hante les copputs. Luil er, que venuerréfablissent eta à au-tout attaché à Dantoc, pu squ'il înt pour-tuir comme complice de ce dernier, a est-il leve se sa tombe pour fours » ce reassi-gramment à M. Michelet ?

<sup>(3)</sup> Journal die débate et de la correspondance ... numéro 374.

volontiers tendu les mains sux promiers s'il les event trouvés plus accommodants. Il était eu communication avec eux, comme cels résulté d'une interpellation de Boyer-Fonfrèce à la sécoce du 13 mars. Le surlandemain, s'al faut s'on rapporter à Marat, al était, au sein même du comité de défense générale, l'objet de flagorneries outrées de la part de Guadat (1). De son côté, Robespierre est avec Buxot une explication toute fraternelle. Ils avaient été jadis hés si intimement, aux beaux jours de l'Assembiée constituentel Pourquoi donc ne tomberment ils pas, cos nuages qui s'étaient élevés entre eux? Ah! était-un truté de leur dire, bannissez donc le soupçon malsain, les défiances imustes perfidement semées sous vos pas ; vous avez l'un et l'autre dans le cœur la haine des tyrans, l'amour de la République et de la liberté : vous êtes vralment frères : reconsaissez-vous à ces aignes certains, alions! anibrassez-vous, et la patrie est sauvée, la République fondee | Mais vain espoir! On convent de se réunir (2), la réunice n'est pas lieu, empéchée peut-êtres par les irascible amis de Busot. Le sort en est jeué désormais, pius de trêve! la lutte sans fin, la lutte à mort!

Habiles à tizer parti de cette prétendue consocration du 10 mars contrela Convention nationale, conspiration qui n'aveit existé que dans eur imagnostion, et à laquelle un mago fique discours de Vergniaud, plein d'assertions hasardees et messongères, avait, après coup, donné un semblant d'existence, les Girondins recommendèrest de plus belle à ironder. les départements de leurs distribes journalières. Une longue adresse de la nociete populaire d'Amieun, lue à la Convention nationale dans la séance. du 24 mars, réclamait impéneusement, entre autres choses, un décret de bannissement élernel « contre la race exécrée » de tous les Bourbon, une los contre les provocateurs au meurtre et les fauteurs d'anarchie, une force départementale autour de l'Assemblée, la destitution de la commune de Paris, le rappel de Roland, le rapport du décret « commercicide et monatrueux » portant abolition de la contraînte par corps, et un décret d'accusation « contre les crammels Robespierre, Dinton, leurs infames affilies, et le parricide Marat, médecin du frère du tyran. Capet. » La lecture de cette adresse, si manifestement ecrite sous l'inspiration girondine, souleva quelque tumulto. La Convention se contenta de l'improuver et de passer à l'ordre du jour (5). Robespierre, comme Marat et Denton, avait dedaigneusement gardé le mience.

<sup>(1)</sup> Vayez la Publicide de la République françoise, ununico 167.

<sup>(2)</sup> Voyes à cet égard les explications formies par Maure à la molété des l'acotins (séance du dimenche 17 mars 1783), Journal des débuts et de la correspondence de la fociété, equ., numéro 377.

<sup>(3)</sup> Voyes le Mentieur de 26 mars 1793.

Tout cels n'était pas fait pour spaiser les haines; et capendant, de son respect pour la Convention nationale, Robespierre semblait s'attather I fournir une preuve nouve le chaque jour. Ainsi, le 22 mars, aux Jacobina, Desfieux ayant ŝonné lecture d'une advense venue de Marseille. adresse dans laquelle les signataires déclaraient no plus reconsignre pour membres de la Convention que les représentants qui siégeaient may « la sainté Montagné, » et conseillaient au peuple de Paris de se porter en force à l'Assemblée pour déjouer les manœuyres des ennemis de la liberié, Robespierre, tout en applandissant au patriotisme des Marseilla a, blâms ae zele inconsidéré dont les intrigants pourraient se prévaloir. La société des Jacobins de Paris n'avait à prendre aucune décision, quant à el e, avant de connaître le vore de tous les départements, elle devait donc se contenter d'écrire à la Société de Marseille pour l'assurer de son amitié et ne pas s'arrêter oux mesures. conscilices par elle. « Je conclus, » disati il. « à ce que nous soyons. calmes et prudens, parce que je veux la liberté, parce que je veux désarmer les caloranies contre la société, parce que je voux que les sociéés populaires restent intactes, et qu'on ne les engage pes dans des démarches inconsicérées dont on ne manqueroit pas d'aboser. contre vous, c'est-à dire contre les auus de la liberté (1). « Conformément à ces observations, les Jacobins passèrent à l'ordre du jour sur l'adresse de la Société marseillaise.

La venle au sour avait été connue dans Paris la défaite de Dumoumez a Neerwinden. Cela, joint à la nouvelle des évenements de la Vendée, n'avait pas peu contribué à assombrir la situation Aussi les mesures prises par la Convention devenaient-elles de plus en plus rigoureuses, at l'on ne saurait s'en étanner. Le 18 mars, en apprenant les sou èvements dont quolques départements de l'Est venaient d'être le théâtre, elle décrétait, sur la proposition de Duhem et de Charlier, que toute personne convancue d'emigration encettrrait la nome de mort et serait exécutée dans les vingt-quatre heures. 2). Le lendemain, après un rapport de Cambacérès, elle adoptait sans discuss on un projet de les d'une excessive sévérite, « Les circonstances sont pressantes, a avait dit le rapporteur, « et vous n'oubherez pas que les circonstances commandent presque toujours les decisions. » Tout le secret de la Terreur est là. Était mis hors la los tout individu prévenu d'avoir pris part à guelque émeute contre-révolutionnaire et arboré la cocarde blanche ou tout autre signe de rébellion. Et, entre

<sup>(</sup>I) denonal des débate et de la correspondance de la Su télé des Jacobins, maniera 300.

<sup>(2)</sup> Monitter du 20 mars 1713.

autres dispositions, il était dit que les prêtres, les ci-devant nobles, les ci-devant seigneurs, les agents et domestiques de ces personnes, etc. , subiratent la petre de mort (1), ce qui explique pourquoi tant de gensde condition inférieure ont été livrés au tribunal révolutionnaire. Le 21, la Convention, sur le rapport de Jean Debry, instituait dans chaque commune de la République et dans chaque section des communes divisées en sections un comité de surveillance, d'où étaient exclus les ci-devant prêtres et les ci-devant nobles (2). Ce furent les fameux comités révolutionnaires, ces instruments si actifs de la Terreur. Le 26, sur la proposition de Génissieu, l'Assemblée decrétait le désarmement de tous les ci-devant nobles, seumeurs et prêtres, de leurs agenta et domestiques, et autorissit les communes, les directoires de districts et de départements à désarmer toutes les personnes reconnues suspectes (3). Enfin. le 28 mars, la Convention nationale, sur le rapport de ses comités de législation , de finances , de la guerre et diplomatique réunis, rendait la terrible loi qui bannasait à perpétuité du territoire français les émigrés, punissait de mort toute infraction a cedécret de bannissement, les frappait de mort civile et déclarait leurs. biens acquis à la République (4).

Robespierre, on le voit, était resté complétement étranger à ces mesures extrêmes, dont l'application deviendra d'autant plus rignureuse que les pénis de l'État grandiront. Au reste, ces mesures, commandées par une situation exceptionnelle et sans précédents , avaient sans doute son approbation, autrement il les ett combittues. « Quo.1 » disait-il, « les prêtres, les nobles et leurs complices auro,ent plongé un fer sagrilège dans le sein de Lepe,etter, et nous n'aurions pas le d'oit de nous défendre, nous n'aurions pas le droit de les banner de nos acctions, de mettre entre eux et nous les colonnes. d'ffercule! » C'était aux assemblées sectionnaires, pensait-il, à purger Paris de tous les atrigants, de tous les scélérats, de tous les émissaires de l'aristogratie qui se faufilaient dans leur sein, couvraient, a voix des meilleurs patriotes et préchaient des excès funcites. L'intérêt de la Convention nationale et celui de toutes les sections de la République étaient identiques : celles-ci n'avaient donc vien à imposer à celle-là. Seulement la première avait besoin du peuple pour sauver le pays (5). Le peuple de lui manquerast pas, Robespierre en avait l'assurance.

<sup>(1)</sup> Mondour du 21 mars 1193.

<sup>(2) /</sup>bid., da 23 mars 1793.

<sup>(3)</sup> Journal der debete et des décrets de la Concession, numéro 189, p. 315.

<sup>(4)</sup> foid, supplément au numéro 191.

<sup>(5)</sup> Journal des débats et de la correspondence de la Mociété des Jumbers, numéro 343. Sennes du 27 mars 1793.

## XXIV

En des conjonctures euesi presentes, il fallant, de toute aécessité. donner au pouvoir exécutif plus de force, plus d'action, et surtout établir. entre lui et la Convention des rapports plus intimes : c'est ce qu'avait récemment essayé de démontrer Robespierre. Il existait bien , depuis le 4 janvier prérédent, un comité de défense générale, composé d'un certain nombre de membres tirés des divers comités de l'Assemblée, et dont Kersaint, Pétion et Guacet avaient été successivement élus présidents, mais ce comité, n'ayant pas d'attributions bien délimitees, fonctionnait mal. Le 25 mars, sur une motion de Oujnette, amendée par Isnard, l'Assemblee remplaçait cet ancies comité de defense genérale par une commission dite de salut public, laquelle, composée de vingt-cinq membres, était chargée de préparer et de proposer toutes les lois et mesures nécessaires à la défense extérieurs et intérieure de la République Les monstres étaient tenus de lui fournir les rense guements dont elle aurait besoin et de lui rendre compte dans la hustaine de tous les arrêtés généraire. Ce nouveau remeté devait lui-même soumettre à la Convention celles de ses opérations. susceptibles de publicité et désigner chaque jour deux de ses membres pour répondre à toute demande d'explication sur l'état de la République.

Dans une pensée de conciliation, on forma en nouveau consté de membres appartenant aux diverses fractions de l'Assemblee' les Girondins et les Montagnards y entrèrent en nombre à peu près égal. Danton, Robesplerre, Ruhl, devenu ardent Montagnard, Camille Desmoulins, Buhois-Crancé, y figurèrent à côté de Pétion, de Barburour, de Vergmaud, de Guadet et de Buzot. Composée d'éléments si contraires, cette commission portait en elle un germe de mort, et elle n'eut en effet qu'une existence éphémère. On a fort légèrement avancé que Robespierre n'y faisait que de raires apparitions, soit à cause de la présence des Girondins, soit en raison de son incapacité dans les questions militaires qui s'y agitaient. Cette assertion de Carnot est fausse d'abord, et en second lieu, ridicule (1). Il est constaté par les régistres mêmes de cette commission que, jusqu'au 6 avril, date où elle fut remplacée par le grand comité de Salut public, Robespierre assista assez régulièrement aux séances, lesquelles avaient lieu deux fois par

<sup>(1)</sup> Mémoires aux Cormet, t. I, p. 308.

jour, à moit et à sept houres du soir 1). Je ne le vois absent que dans la matinée du samedi 30 mars et dans celle du 2 avril, et rarement la commission comptait la moitié de ses membres. Quant aux questions débattues, c'étaient surtout des questions intérieures, et il n'était nullement besein d'être militaire pour s'occuper des moyens de défense du pays. Sans avoir la prétention de tracer aux généraux leur ligne de conduite au point de vue de la stratégie, Maximilien leur avait souvent donné, dans son journal, d'excellents conseils, s. Dumouriez les avait survis, il aurait vraisemblablement débarraissé en très-pez de temps la République de ses ennemis et n'aurait pas terminé sa carnière politique d'une aussi déplorable façon.

Sur la foi de Danton, Robespierre, jusqu'à ces derniers temps, avait euassez de confiance en Dumouriez, l'intérêt même du général lui paraissant un gage de safidélite à la République. Et puis, dans un de ses dermers voyages à Paris, Dumouriez ne s'était-il pas, aux Jacobins, jeté avec affectation dans les bras du rude et austère trabun\* Comment croire tout d'abord que cela n'était que comédie et hypochisie? Mais les derniers évenements survenus en Beigique, les lettres ambigues du général, qui attribuait nos revers à l'indiscipline de nos soldats et non à l'impéritte ou à la trahison de quelques officiers supérieurs. commencèrent à inquiéter Robespierre et à jeter dans son âme de violents soupçons coatre le vainqueur de Jemmapes. Dès le 27 mars, il éclatait à la tribune de la Convention. Précisément Danton vensit d'accuser les Girondins d'avoir conduit le général à sa perte par des ininnuations perfides; Dumouriez, prétendait-il, lui avait montré une lettre de Roland par laquelle ce ministre l'invitait à se liguer avec lui et ses amis pour « écraser le parti de Paris et surtout ce Danton (2) ».

Sans n'occuper des Girondins dans cette séance, Robespierre poussa droit au général Par quel phénomène les brillantes espérances dont on a était bercé il y avait à peine quelques jours n'étaient-elles si vita évanouses? Comment la liberté avait-elle éte trable à A.x-la-Chapelle, au moment même où l'on comptait accomplir en Hollande la révolution de l'Europe? Et c'était à l'heure où l'on se croyait à la veille d'un tricmphe complet qu'on apprenait la souveille de tant de désastres, que nos principales places fortes, Lüle, Givet, Thionville, étaient sans garnison, que nous étions de toutes parts cernés par nes ennemis, qu'un général commandait en dictateur dans le pays, où il occupait encore



Regiatro des procès-verbant et arrêtés du comité de falut public, Archives 433 A G. 70.

<sup>(2)</sup> Voyer le discours de Danton dans le Journe i des débate et des vécrets de la Convention.

quelques places, et qu'il avait dens sa retraite abandonné quatre miltions à l'ennemi. De pius, ajoutait Robespierre, « nous recevons des lettres qui annoncent qu'il est très-prevenu contre la Convention, qui ses opinions politiques deivont alarmer tous les ennemis de la aberté. et nous ensevelusons dans un comité toutes ces nouvelles importantes, toutes des denonciations! » Et, singulière corneidence, continuait-illes ennemis de l'intérieur avaient en même temps des armées formidables et entraient en intie ouverte contre la Révolution. En etit-a, été de la serio si les fonctionnaires publics prévançateurs, a les chefs d'argnée infidèles n'avaient pas jour d'une longue impunite? Comment l'oour reduce les rebelles de la Vendee, on avant été chousir des officiers aristocrates tels que Marcé, Menou et Vittenkoff' Dans una telle crise, il était indispensable de déployer toutes les vertus que supposait la République, toute l'energie du patriotisme, de sévir contra tous les agents coupebles. « Vous ne vaincres, » a ecreait Robespierre. que lorsque le peuple se lèvers en masse contre les ensemns de l'intérieur, qu'il mettra à sa tête des chefs qui auront sa confiance... Un géneral, quelque punsant qu'il soit, n'est à craindre que lorsqu'il n'espoint environne d'une grande nation, supérieure aux trahisons comme aux talene. Mus, si vous ne rallez pas les parties pures du peuple, ai yous ne donnez pas l'éveil au patriotisme, depuis très-longtemps comprimé, alors la passance de certains généraux pourra devenir vraument redoutable, alors vous surez tout à craindre. »

Tousefois cela ne su'fisait pas. Demouriez avait sous sus ordres un membre de la famille d'Orléans, le f la aine de Phil ppe Égalité. Était-il témeraire de supposer le général capable de conspirer dans l'intérêt de cette famille! Dans tous les cas, il parut à Robespierre qu'au moment où la Republique était eutragée avec tant d'insolence, trahie avec tant d'audace, elle devait deuner une nouvelle force à l'esprit public et une preuve de plus de son antipathie pour la royauté lan coméquence, à reneuve a une proposition precedemment faite par les Girondins et défendue par lui à la tribune des Jacobins, celle d'ordonner à tous les membres de la famille Capat d'évacuer, dans un désai de huit joues, la territoire français et toutes les contrées occupées par les armées de Ja-République, il démands en outre que Mane-Antoinette d'Autriche foi traduite devant le tribunel criminel extraordinaire, comme prévenue de complicité dans les attentets commis soutre la liberté et la aûreté du la nation (1). Robespierre fut vivement applaudi (2), mais en pure perte.

Mondour du 29 mars 1793, Lettres de M. Robesplerce à ses commetteues, 20 mirrie, numero 0, p. 410.

<sup>(2)</sup> Journal die Aftale et du decrete de la Concention, numéro 190, p. 231

Les Montagnards, qui déjà s'étaient opposés à la motion d'exclure tous les Bourbon, en raison des grands services rendus par d'Orléans à la cause de la Révolution, la combattirent de nouveau . Lamarque partit surpris d'avoir entendu Robespierre reproduire une proposition délà « farte par des ermemis de la patrie. » Cette foir cenendant, la Giconde vota avec la Montagne, puisqu'à la presque manimité l'Assemblée écarta par l'ordre du jour la motion de Robespierre. S'il faut en croire un ancien Conventionnel, quand Maximilien fut revenu h sa place, un de ses collegues, Massieu, évêque de Beauvan, qui mégeait à ses côtés, lui agrait demandé comment il se faisant qu'après avoir, dans le temps, combattu la motion da Louvet, il vint la reproduire aujourd'hui. A quei Robespierre aurait répondu : « Je ne puis expliquer mes motifs à des hommes prévenus et qui sont engoués d'un individu, mais i'al de bonnes raisons pour en agir ainsi et j'y vois plus clair que beaucoup d'autres (4). » Or cela est tout à fait madmissible, par un excellent motif : c'est que, loin de combattre la motion de Louvet et de Buzot, Roberpierre, comme on l'a vu plus haut, avait déclaré, en pleinclub des lacobins, que s'il eût été présent à la séance où cette propesition avait été présentée, il l'aurait appuyée parce qu'elle était conforme aux principes. On trouve là une preuve de plus de la légèreté avec laquelle sont écrits la plupart de ces memoires de personnages ayant joué dans la Révolution un rôle plus ou moins important, heureux encore quand ce ne sont pas tout à fait des œuvres de mensonge et de mauvaise foi. Mais, chose très-possible, comme le pense un illustre historien de nos jours (2), Robespierre aura très-bien pu avouer à son collègue Massieu qu'il considérerait la République comme en péril tant qu'un membre de la famille des Cape, serait en France (3). Homs de dix jours après, la Convention nationale donnait plemement raison à Robespierre. Sculement au lieu de se contenter, comme, il le demandatt, de banant tous les Bourbon du territoire de la République, elle ordonnait leur arrestation, sur la motion de Boyer-Fonfrède, et leur transfèrement dans une prison d'État, afin de les avoir sous la main en otages, et que leurs têtes pussent rouler au pred des échafauds, suivant l'expression de l'ardent Girondin, ai les tyrans ossient porter un fer assassin sur les représentants du peuple français.

(2) Louis Blmo, Histoire de la Révolution, t. VIII. p. 249.

<sup>(1)</sup> Mémotres de Thibundens, t. I. p. 21.

<sup>(3)</sup> Mémoires de Thibundon, t. I., p. 21 Levanseur a reproduit, d'après son col· lèprie, cette conversation manifestement mexacts de Robespierre et de Massien. (Voyez ses Nemoires, t. I., p. 46.) Phisseurs historiens, M. Esquiros cutre autres, dans an helle Histoire des Montagnards, a'y sont lausé prendre.

#### XXV

Mayant pu obtinir l'expulsion des membres de la familie Capet, Robespierre deranode qu'es acces toutes les prèces de la correspondance. de Dumouries fuseent luce à la trabune. Le surlendemain 29 mars, aux Jacobus, il prenut directement à partie ce général dont il goupgonnait maintenant le trahison. Il n'y aveit plus à s'étonner de la politesse dont est officier avait usé à l'égard du rei de Prusse, alors qu'ilaurest dû le vaincre et annevel r non armée dans les plames de la Champagne. Maigré cela, il arast conservé la confiance du pays à couse de ses belies promesses et de son plan d'envahissement de la Hollando. Versou sujourd'hus, su liou de s'on prandro de cet mouosès. à des chefs imbéciles ou traitres, il accusait l'indiscipline et l'insuborduration des soldats, digne imitateur de ce la Fayette qui jadis avait. compté tant de purtuens au enn de l'Assemblée highalative. Mais les soldats de la République avaient déjà prouvé ou que peut l'amour de la liberté, et, solon Robespierre, il no lour manquait que des chefsdignes d'eux. Du resse, les ensemis les plus dangereux a étaient pasà l'autérieur, mais au dedans, « Voudroit-on nom face accroire que nom n'avons plus d'ennemus parce qu'on a'est promene dans les rues et qu'on a visité les maisons l'« disait-il. Allusion au desarmément cessuspects qui avant ou heu in veille. Il ne fallait pas s'y tromper, c'était à Paris surtout qu'on en vou ak, c'était dans le ming de ses habitants quion cherchérait à étouffer la derrière espérance du triompos des droits de l'homme. Le peuple devait donc rester armé et demenéer actuellement des chefs qui le conduissment à la victoire, pou des bourresux que le monassent à la mort. Pour lui, quant à présent, il mevoyait pas d'un bon ϝ que les députés désertement la Convention pour accompagner les défenseurs de la patrie, car l'Assemblée se privait de ses membres les plus ardents, et nous verrous bestôt les Girondins profiter de l'absence d'une foule de représentants pairrotes pour obtenir de la Convention des mesures déplarables, talles que le décret d'acquiation contre Marat par exemple.

Non mair, pourmivait Robespierre, viennent en partie des corpaauministratifs, où se sont gluses un trep grand nombre d'aristocrates et de scelerats entretenant dans nos separtements en feu de la sédition qui s'approchait de nous, menaçant de tout embraser si l'on ne se liètait pas de l'ételectre. Ah! sombre prophetie, nous la verrons trop-



tôthe réaliser! Le remède, où était-il? dans le peuple et dans la Convention. Qu'on se lève dans toutes les parties de la France pour écraser l'emnenti intérieur, sans cela tout est perdu. Le peuple acuvera la Convention, et la Convention nauvera le peuple à son tour. Puis Robespierre ajouta : « Quand je propose des mesures fermes et vigoureuses, je ne propose pes ces convulsions qui donnent la mort au corpe politique. Je demande que toutes les acctions veillent, et s'assurent des manvais citoyens sans porter attente à l'inviolabilité des députés. Je ne veux pas que l'on touche à ces fragmens de la représentation nationale, mais je veux qu'on les démasque, qu'on les mette hors d'état de nuire. » Et, après avoir assumés aux Cazalès et aux Maury tous ceux qui blasphemaient contre les visis principes, il déclarait encore, aux applaudissements unanimes de l'Assemblee, qu'en se levant pour exterminer ses ennemis, la nation était tenue de respecter la Cenvention nationale (1).

Quelques jours plus tard, dans un long article de son journal, Robespierre défendait les troupes républicaines contre les calommes du général Dumourier, lequel, par compensation, avait fait l'éloge de Stengel et de Lanoue, si gravement compromis l'un et l'autre. Quelques personnes avaient paru attacher la destince de la République à la tête de tel ou tel individu, de tel ou tel chef d'armée : c'était là, selon lui, un véritable blassbèrne. Le salut du peuple tenait à son caractère et à son énergie. Comment : un général avait pu impunément fouter aux pieds les décrets et l'autorité du gouvernement français, emprisonner ses agents, paralyser les societés populaires, ahéner la Belgique, parler enfin et agir en dictateur! Un tel état de choses ne se pouveit supporter plus longtemps. «Reprenez d'une main vigoureuse les rênes de la Révolution, » s'écrant Robespierre en s'adressant à ses collègues de la Convention. « Destituez les généraux prévenus d'incrymme et de tratusoq ; punissez sévèrement les coupables, donnez-leur pour rempiaçans des citoyens aveues par l'opinion publique. Dens les états-majors, substituez par ordre d'ancienneté, aux officiers suspects, des hummes attachés aux principes républicains, et bientôt tous les François, emprasés d'un nouveau zèle, accourront avec confiance sous les drapeaux de la liberté, et le peuple tout entier formera derrière l'armée une armée invincible (2... »

Dans la soirée du 31 mars, parurent au nouveau comité de défense

t. III p. 291.



Journal du débate et de la correspondence de la Société des Jacobies, maintre 384.
 Lettres de M. Robisporte e ses commettens, numéro 9, 2º série. Article intendé .
 Des causes de not revers, de médicipales (p. 465). Il nête reproduit dans les Obserer, etc.,

générale les citoyens Proly. Pereyra et Dubuisson qui, chargés par la minutre des affaires étrangères. Le Brun, d'une mission particulière auprès de Dumouriez, venaient donner au comité lecture du procès-verbal des trois conférences qu'ils avaient eues à Tournay avec la général, du 26 au 28 de ce mois. Dans ces conférences, Dumouriez, avec une brutauté foute militaire, avait laissé entrevoir ses desseins de jouer le rôle de Monk, et s'étast emporté contre les principairs patrintes, contre Robespierre en particulier, aux plus violentes invectives (1). Séance tenante, le comité de défense générale, après avoir entendu le procèsverbal des trois envoyés de Le Bran, décerns des mandats d'arrêt ecritre un certain nombre de personnes, parmi lesquelles les deux fils de Phi appe Égalité, le général Valence, Choderlos de Laclos et madame de Genius, ferrame du député Sillery, et décida que les scellés serment apposés sur les papiers de l'ex-unmatre de l'intérieur, Roland. On comprend que le irritation une pareille décision dut jeter dans l'âme des Grondins. Cambacérès fut chargé du rapport de toutes les mesures. prises et des motifs qui y avaient donné heu. La counté avait méxé toute la nout; il était près de midi quind le 1<sup>er</sup> avri. 1793 il leva sa séance (2).

Ce jour-là, un déchirement suprême, une irréparable sussion aliait se produire à la Convention entre la Montagne et la Gironde. Après la lecture du procès-verbal des citoyens Proly, Pereyra et Bubunson, le rapporteur du comité de défense générale, Cambacérès, donna en que ques mots l'explication ces mesures urgentes prisés pendant la mait par le comité. Boyer-Fonfrède aurant voulu qu'avant toute discussion en entendit Dumouriez; il réclams donc l'ordre du jour. « L'ordre du jour, » répondit Robespierre, « est de prendre les mesures nécessires pour sauver la République exposée aux plus grands dangers. » L'attituée de Dumouriez, ses folles prétentions, son audace, prouvaent asses qu'il se croyait sûr du succès de ses miàmes projets. Il n'y avait donc pas un moment à perdre, selon Maximilien, et u demanda l'ouverture immédiate de la ciscussion sur les moyens à prendre pour sauvegarder nos frontières.

L'Assemblée allantel e se rendre à ce sage avis? On était en droit de l'espécer, car la situation était entique; il n'en fait men pourtant. Les Girondins, profondement irrités du coup frappé sur Roland, s'en prirent à Banton, soit qu'ils le regardament comme le principal au-

<sup>(1)</sup> Voyes es que dit à ou sujet Dabaisson en club des Jacobies, dans la séauce du 2 avril Journal des débets et de la gavenpendence... numéro 367.

<sup>(2</sup> Registre des pressa-verbare et arrêtés du sounté de Salut public, Acrèses 413, A.G. 70.

teur de cette injure, soit qu'ils le jugesseent plus vulnérable. Danton, en effet, avait été assez étroitement lié avec Dumouriez Commissaire en Belgique, il avait vécu dans son intimité, et de retour en France, il n'avait pas tari en éloges sur son compte. Un jour même, tout récemment, au sein du comité de défense générale. Robespierre avait insisté pour qu'on examinat très-attent vement et sans retard la conduite de Dumouriez, jugeant tout délai dangereux. Banton s'y était opposé, parce que, pensant-il, on ne devait men décider contre le général avant la complète évacuation de la Belgique, et son opinion avait prévalu. Pémères commença l'attaque contre le vigoureux athlète; ensuite vini La Source. qui groupa fort habilement tous ces faits, y joignit force insinuations perfides, et, dans son accusation contre Danton, enveloppa Lacroix, cet ancien allié des Girondins, passé tout à coup dans le camp montagnard. L'âpre orateur revint encore sur cette éterne le dictature, fautôme sans cesse évoqué par son parti ; il se plaignit de l'inaction du tribunal révolutionnaire et termina en demandant que chacun jurăt de donner la mort à quiconque tenterait de se faire roi ou dictateur. L'Assemblée, d'une voix unanime prêta ce serment aux applandissements des tribunes.

Tout le monde connaît la foudroyante réponse de Danton. On avait eu l'air de suspecter sa probité relativement à une somme de cent mille écus mise à sa disposition et à celle de Lacroix pour les besoins de leur mission en Belgaque, il s'en rapporta à cet égard au témoignage. de Cambon. Puis, aorès une sorte d'invocation aux citoyens vraiment amis du peuple qui siégeaient sur la Montagne, il prit corps à corps La Source et les Giromoins, et deux heures durant les tint sous sa rude étreinte. On avait incriminé ses relations avec Dumouriez : mais ses ennemis, les hommes d'Etat, les intregants, p'avaient-ils pas été, n'étaient-ils pas encore les plus ardents partisens du général? N'avaient-ils pas eu pour lui les plus grands ménagements ? N'était-ce pas un journal de la faction girondine, le Patriote françois, qui écrivait que Demouriez était « loin d'associer ses lauriers aux cyprès du 2 Septembre, a dont Brissot et ses amis, avec cette mauvaise foi dont nous avons donné tant de preuves, «'efforgaient de rejeter la responsabilité sur leurs adversures? « Eh bien! » s'écris Danton de sa voix formidable, après avoir renvoyé à ses imprudents accusateurs le reproche de voujoir rétablir la royauté, c'eh bien! je crois qu'il n'est plus de trève entre la Montagne, entre les patriotes qui ont voulu la mort du tyran, et les làches qui en voulant le sauver nous ent ca.omniés dans la France. » Hélas I non, il n'y avait plus de trêve possible, et les applaudissements mélés de cris de fureur qui interrompirent de moment en moment la dernière partie de cette pulssante improvisation,

donnérent la mesure du degré d'exaspération où étaient mentés l'au et l'autre parti (1).

L'Assemblée, après ayour entendu le discours de Danion, page à l'ordre du jour : mais effe prit une mesure bien grave et grosse de casséquences fatales. « Prappons les traitres quelque part qu'ils et trouvent! » s'était écrié Marat. Aussitôt le Girondin Biroteau, formulait cette menace en motion, proposa à la Convention de mettre es ést d'accusation celui de ses membres sur la tête duquel flottersient de violents soupcons. Les Girondins étaient en majorité, ils appuyèrent en masse la demande de leur ami, - parsonne ne protesta du resie, et l'Assemblée aveuglée décida, que sans avoir égard à l'inviolabilité d'un représentant de la nation française, elle décréterait d'accusation celui ou ceux de ses membres contre lesquels il y surait de fortes présomptions de complicité avec les ememis de la liberté, de l'égaite et du gouvernement républicain (2). Ainsi cette charte tutélaire d'involabilité réclamée jadis par Robespierre au sein de l'Assemblée constitoante, la voilà détruite, anéantie, déchirée par les muns des Grondins, et Robespierre n'avait pas réclamé, tant de part et d'autre les pasaions étaient devenues violentes, les haines furieuses! Seulement, de ce droit de proscrire, —droit exorbitant !—les Girondins, en majorité à cette heure, espéraient bien user à leur profit, et ils en donneront prochainement la preuve. Les malheureux ! da venaient de décréter leur mort !

### XXVI

Robespierre avait laissé la Convention sous l'influence des paroles de Danton, mais le soir même il montait à la tribune des Jacobius pour flétrir la déloyauté avec laquelle on avait essayé d'incriminer li conduite de cet ardent patriote. La calomnie avait pris prétexte de la trop grande crédulité et de ce qu'il ne s'était pas permis de mettre de lumème Dumouriez en état d'accusation. On était allé jusqu'à propose au sein du comité de défense générale l'arrestation de Danton. Pourtant, disait Robespierre, « vous savez avec quelle supériorité ce patriote s'écrasé ses ennemis. Vous savez avec quelle énergie il a élevé toute les àmes. » Dans l'extrême péril de la République, et au moment où les

(2) Monitour du 4 syril 1793.

<sup>(1)</sup> Voyes pour cotte séance famente du les avril le Monitour dan 3 et 4 avril 1'93c! le Journal des débuts et des décrets de la Convention, numéron 195 et 196.

royalistes levaient audacieusement la tête, il fallait, ajoutait-il, se your que le salut de l'État. On avoit, par mesure de prudence. ordonné l'arrestation de certaines personnes suspectes, mris on était dans un temps où les amis de l'humanité ne pouvaient sacrifier la patrie à des sentiments de commisération particulière. Pour lui qui, sans attaquer les individus, ne croyant pas au patriotisme des princes en général, il conseilla à la société de décider, par un arrêté solennel, à l'exemple du département des Bouches-du-Rhône, que tout homme apportenant à la famille ci-devant royale serait incapable détre membre d'aucune société populaire. Le décret contre la famille des Bourbon n'était pas rendu encore. L'avis de Robespierre rencontra quelques contradicteurs; cependant, après une courte discussion, il fut adopté à une forte majorité dans cette même séance. Maximihen avait aussi recommandé aux citoyens de Paris le plus grand calme, et le respect de la Convention. « Je vous dis, dar s la vérité de mon court, que la plus fatale de toutes les mesures seroit de violer la représentation nationale (1). » C'était prétisément le jour où les Variet et les Fournier instituaient à l'archeveché un comité d'insurrection permanent.

Le lendemain 2 avril était lue à la Convention, entre autres pièces importantes, une lettre adressée par Dumouries au ministre de la guerre Beursonville, son intime ami, et dans laquelle, après avoir violemment récriminé contre Cambon et contre Robespierre, le général fondant sa confiance sur les Appenes de éves de l'Assemblée et déclarait qu'il ne pouvrit plus être question de conciliation avec les scélérats (2). Or, -singuler et fatal rapprochement! - dans le numéro du Patriote françois portant la date du 12 mars, on lisait : « Dumouries est trop élevé par son courage, par son génue, par ses victoires, au-dessus de la faction anarchiste pour qu'elle espère le renverser. Elle croit, par d'indignes flagorneries, mettre dans son parti un homme qu'elle craint, elle le flatte. . Mais leur espérance est folle... Dumouriez aime la gloire, il ne voudra pas partager leur infamie. Dumouriez aime la patrie, il la sauvera avec les républicains, il ne voudra pas la perdre avec les anarchistes (3), » Les républicaires, sous la plume du secrétaire de Brisnot, les gens de Men, sous celle de Damouriez, c'était Brisact, c'étaient Guadet, Vergmaud, Gensonné, tous les adversaires de l'insurrection du 10 août; les anarchistes, les scélérats, c'était Robespierre, c'étaient Danton, Marat, Cambacérès, Merlin, toute la Montagne. Quand Robespierre, sur la foi de Danton, croyait encore à la fidélité de Di-

(2) Voyez cette lettre dans le Monsieur du 5 avril 1793.

(3) Patriots françois, annéeo 1307 his.

<sup>(1)</sup> Journal du débate et de la corrupmentes de la Société des Jacobins, numéro 387.

meuriez, il fondait in croyance sur l'intérêt particuler du géneral, comme on la vu, non sur son natriotisme dans lequel il avait une tramediocre confiance, ch bien l'à l'heure même où lecture était densés de cette lettre qui semblait un éche des feuilles girondines, ce géneral si dievé par son courage, par son géner, par son amour de la patre, survant le jeune Girey-Dupré, portait une main secritégé sur les quatre commissaires de la Lonvention envoyée près de lui, Quinette, Lamarque, Bancal et Cames, sur le ministre de la guerre lui-même qui les accompagnait, et il les livrait au général autrichien Clurfayt.

On comprend de quel anxiété poignante étaient saisis les patriotes. Dampurpez morchait sur Paris, c'était certain. Le rédacteur ét journai de Brasot, qui, la veille encore, avert entonné ses lousages, étax bien obligif d écrire : « Lorsque hier nous prenions la défense du vainqueur de Yakny et de Jeromepes, nous étions loin de preser que Dumouries étoit las de jouer le rôle d'Épaminondes, et qu'il vouloit jouer celui d'Alcibiade ou de Monk, » Puis, en expriment encore une norte de doute, il ajoutait : e Si sea crimes sont prozivés, sa té e doit tomber 1), a Mais Robescierre. ne doutait pas. Comme si à quatre-vingt-dix lieues ce datance il côtpu lure dans le cour du général, il le montrait nouant des misikgences avec les pussances etrangères; — et dejà Dumouriez avait eu avec le eclonel Mack plusieurs entrevues dans lesquelles il s'atait engagé à marcher sur Paris pour y rétabile la monarchie (2), - il le montrait a offrant commo anédiateur afin de forcer le peuple français à trans-ger sur ne liberté. Mess quoi l'e Republique, cette République dont l'enfantement était si pénable, courbernit le tête, s'humiliersit devent un soidat finsolent l Nou, mille fou non. C'était l'heure où le genie de la liberté devait enfanter des miracles. Et l'aris est le boulevard de la liberté, s'écris Robespierre aux Jacobins, dans la séance du 3 avril. 54 queiqu'un désespéra du salut de la République, ce no fut certes pas lui. Sembre et terrible, il communique à tous l'ardeur de petriousue dont Il émit dévoré. Comme depute de Paris, il fit appel aux sections, à la municipalité, su departement. La capitale du monde ne succomberant pas' il fallait, selon lus, lever une armée révolutionnaire composée de tous les petriotes, et dont la force et le noyau seraient dans les faubourge ; il fallait desarmer non pas les nobles et les prêtres, mais soulement les citoyens douteux qui auraient donné des preuves d'iscavisme. Dumouries sans doute précipitais ses pas, il n'y avan pas de temps à pendre : c'était à la capitale menacée à se défendre, « ) » monions. est venu de transiger avec les despotes ou de mourir pour la Liberté.

<sup>(</sup>I) Patriote françois, numero 1228.

<sup>(9)</sup> Vegen les propets avenz de Danmurier dans ses Memores, 1, IV, p. 121 et 122

Jai pris mon parti, que tous les catoyens m'insitent. » Et au mil es des transports soulevés par ses paroles erfiammees, il ajouts : « Que tout Paris s'arme, que les sections et le peuple veil ent, que la Convent on se déclare peuple... Le génie de la liberté triemphers! » Le l'encemain on lisait à la tribune de la Convention la tirculaire insurrectionnalle de Domouriez, et l'Assemblée, après avoir, à la voix de Thurlot, mis le général hors la foi, premettant 300,000 livres à ceux qui s'en saisimient et l'amèneraient à Paris mort ou vif On sait comment le mouriez, abandonné de nes soldats indignés, passa à l'ennemi, fletrissant par une indigne trahison sa carrière si buil amment commencée.

Dans son numero du 2 avril, la feuil e de Brissot, s'emparant d'une phrase de Robespierre, mai rendue peut-être par le Journal des debate de la Société des Jacobies, dont le rédacteur, tout devoué à la Gironde, avait été chaisé un jour pour avoir faussement rendu compte des séances, avait et l'effronterie d'accuser l'energique tribun de prècher la guerre civile (1). Il était impossible d'aller plus loia ions la calomnie que le Patriote françois à l'égard de Robespierre. Depuis un an, c'est-k-dire depuis le jour où un discours de Brisso' et up liscours de Guadet avaient été solennel emen, céclarés cafo nineux pur la société des Arms de la Constitution, c'éta t une gherre sans trêve et sans relache, odleuse, deloyale au suprême degre {2 . Non, je ne sache pas de cœur, si curassé qu'il fût, qu'une si persistante mauvaise foi et de si sangiantes ca omnies n'eussent fim par jeter hors de lui-inér e. Et pour comble de démence, voilà les Girondins que imagir ent à present d'accesser la Montagne d'être complice de Dumouriez! Mais polivalla n oublier que mis en relation avec eux par leur ami Gensonné, le géneral avait été élevé par eux au ministère " N'était-ce pas en leur compagn e qu'au mon de janvier précédent on l'avait toujours rencentré? Netaitce pas sur eux que, dans ses lettres toutes récentes, il fondait son espoir pour arracher la France à ce qu'il appelait l'anarchie, par irie touchante initiation de leur langage? Enfin, n'é ait-ce pas le jour même. où éclatait la trahuon de Dumouriez que parausait dans le journal de Brissot ce malheureux article m élog eux à l'égard de ce géneral !

Le 3 avril, à la séance du soir, comme on proposait à la Convention des mesures insignifiantes. Robespierre demanda tout à coup la paro e pour une motion d'ordre, et, de sa place, il se plaignit de l'insuffisance des moyens adoptés jusqu'ici pour parer aux cangers publics. Le co-

T. II

<sup>(1)</sup> Paleinie feungeie, mumbre 1339.

<sup>(2)</sup> Voyer, pour ces cersiers temps, les numeros 1214. 12.7, 1306, .3:7, 1329, 1338, 1349, 1341, etc., du Patriote françois.

mité de défense générale, divisé comme il l'était, lui paraissait incapable de sauver le pays. Ce connté, dat-il, avait le sert de compter dans son sein certains hommes professant des principes reprouves par la liberté, lei de vils murmures intercompirent l'orate in. - A la trabanel à la tribune l'unèrent plusieurs voix - Mais, reprique et membre, il est impossible aux amis de la liberté d'aller à la tribune, on les impurte Jean Debry, qui présidait, ayant pris l'engagement de mairte ur la " berté des opinions. Robespierre monta à la tribune. Convançai que les mesures nécessaires au salut de la Revolution de serment jamas. adoptées par un pareil comité, il ne se regardiet pius, des à present, comme en fassant, partie et tenalt à le déclarer has cancat, le le voula t pas déliberer avec des gens disposés à accepter un système ou la repub ique se trouverait combinée avec une sorte de constitution monarchique, avec des gens qui d'ailleurs avaient tenu le langage de Durrouriez, et qui, à l'exemple de ce général, ava ent calorn le sans cesse Paris et les patriotes les plus purs de la Convention. Alla ppin de ses paro es. Robespierre invogui le propre tém againge du general, requel, dans une de sea lettres lues à la tribune, applia la issait au claraties. deputes composant le comité de defense générale, à l'exception de soit membres, parmi lesque's l'orateur s'honorait de l'alirer antin il s'etonnait que ceux qui depuis six mois s'achamaient con re les pius ar tents. defenseurs de la ubura fussent restés muets jusqu'er sur les crames de Dumouriez. • Il n y a que nous, • s'écria-t-il, « tant calomnies, qui avons el vé la very sur les perfidies de ce tralto - - Aces mets Brisgot se leva et demanda la parole. - Alora revanciat à la mémoire de Robespierre toutes les infamies incessamment reparatues sur son nompar la feuille du célèbre Girondin. Ce matin et core n'avait-on Disodieusement travesti ses pensées? « Puisque Brassot, » du-d. « demande la parole pour me foudrover, je vaus faire sur 3r seo. Lappication de ce que je viens de dire. » Il n'avait pas de faits certains a al eguer contre lui, mais il le montre mamemen. Le di pu s long et insavec Dumounez, ayant, dans toutes les circons agres que ardenment sa defen e, et de concert avec lui, poussé à la pierre contre l'intricise avant de songer à abadre la cour et à remplacer les generaux aristocrates comme le voula ent tous les vrais patriot - la reproduisit le reproche déjà laucé du haut de la tribune contre Relanc et les circulaisses par Danton d'avoir, après le 10 août, aux jours les grands perds, complote d'abandonner Par s'avec le roi et sa fami et et desespère tachement du salut de la France; il seruta d'un ceil somme la conduite de ce-Dumonniez qui, après avoir débuté par des suc - 1 illants, marchait maintenant de revers en revers et s'en prenait à l'indiscip me des sol-



dats républicains au lieu d'accuser l'impéritie ou la trabison de généraux étrangers dont quelques-uns, comme M.randa, étaient des créatures de Brissot. Dumouriez était donc, selon Robespierre, d'intelligence avec ce dernier, et l'un et l'autre devaient être décrétés d'accusation (1).

Brissot n'est pas de peine à prouver qu'il était parfaitement étranger à la trahison du général; mais quand, au debut de sa défense, il déclara hypocritement qu'il n'avait pas voulu se prononcer sur les crimes de Dumouriez avant d'avoir été provoqué à s'expliquer, il s'attira cette violente apostrophe de Poultier : « Il est convaincu ; je demande qu'il lise le numéro du 2 avril de son journal : vous en verrez la preuve. » La Convention nationale passa à l'ordre du jour, parce qu'en définitive men n'indiquait la moindre participation de Brissot dans les projets du vainqueur de Jemmapes ; mais il n'en est pas moins vrai que, jusqu'au dernier jour, les Girondins, comme cela ressort clairement des articles du Patriots françois, comptèrent sur l'épée du général pour les aider à réduire leurs adversaires de la Montagne.

#### XXVII

Tellement violentes étment les passions que, dans la séance de nuit du lendemain, Vergmaud proposa à la Convention de déclarer comptice de Dumouriez quiconque ferait perdre le temps de l'Assemblée, et si cette motion insensée ne fut pas adoptée, elle n'en fut pas moins couverte d'applicationsements [2].

Le comité de défense récemment réorganisé sous le nom de commission de Salut public, et composé de membres entre lesquels toute entente était devenue impossible, se trouvait, comme venait de le démontrer Robespierre, dans l'impuissance de diriger l'action gouvernementale et de sauver le pays. Tout le monde le sentait. Le mercredi soir 3 avril, Isnard et Cambon avaient proposé au sein de ce comité une nouvelle organisation du pouvoir executif (3). Ce fut ce projet que le Girondin Isnard vint soumettre à la Convention dans la séance du6 avril, et qui fut adopté, avec quelques modifications, par l'Assemblée. Un comité de Salut public, formé de neuf membres de la Convention, renouvelables de

<sup>(</sup>i) Voyez le Monittur du 6 avril 1792.

<sup>(2)</sup> foid, du 7 avril 1792.

<sup>(3)</sup> Registre des proces-verbaux et arrêtes du comite de Saint public. Archives 433. .
A 6 70.

mois en mois, était chargé de surveiller et d'accélérer l'action du conseil exécutif, dont il lui était permis de suspendre les arrêtés, à la condition d'en informer sans dé ai la Convention nationale. Investi du droit de prendre dans les circonstances urgentés des mesures de defense générale entéceure et nierieure, il cevait adresser chaque semaine à l'Assemblée un rapport écrit de ses opérations et de la situation de la République, et tenir registre de ses délibérations. Ainsi fut cres le grand comité de Salut public, qui eut pour mission de sauver la France et dunt le souveur l'appe encore de terreur aujourd'hai tous les partisans de la royaulé.

Les premiers membres de ce comité furent Barère, Delmai, Bréard, Cambon, Danton, Guylan-Morveau, Treileuru, De acroix et Robert Lindet, nommé à la place de Jean bebre non acceptant. Pour que Rober-pierre y entrè tout d'abord, l'influence girondine etait escore trop graide sur la Couvention, il r'en deviendra membre qu'au mois de juillet sinvant. Telle était alors l'exasperation des Girondina contre liu, qu'un des leurs, le Maraeu aus Rebecqui, in de ses premiers accusateurs, envoya à la Convention nationale sa démission, fondée, — c'est à n'y pas croire! — sur ce que Robespierre a avait pas porté au têle sur l'échafaud pour avoir propose au chef, un régulateur (!). La lettre par laquelle le député de Marseille annonçait sa résolution, ettre d'un verstable manuque, ne produsit aucun ellet, contre son attente sons doute, et l'Assemblée accepts purement et samplement la deraission du compère de Barbaroux, de ce faux témois suborné par la Gironde, comme disait Camille Desmoulns.

La trainson de Dumouriez avait porte au comble l'irritation des esprits. L'incuétude était partout, le soupç in farouche dans tous les cœurs. Dumouriez avait été le col ègue des Girondins au manistère, il tenait d'eux sa nomination de general en chef deu armées de la Republique A la suite du renvoi de Roland, de L'invière et de Servan, un éclat scandale ax avait eu lieu. A Brissot, imprimant qu'il était, lui Dumouriez, le plus vil des nommes, le général avait répondu que Brissot était le plus grand des fripons ; mais la paix s'était faite entre eux, et nous avons vu le journal de Brissot porter aux mies, jusqu'au dernier moment, le criminal general. Rien d'étonnant, en conséquence, à ce que ses acctions paris ennes à bon droit irritées des éterrelles et iniques déclamations des Girondins contre la capitale, les aient enveloppés dans l'anathème dont était desormais frappé Dumouriez. L'injustice appella l'injustice. Le 8 avril, dans la azance du soir, parut à la Convention



<sup>1)</sup> Voyex le Monteur du 11 avril 1798.

une députation de la section de Bon-Conseil Parmi ceux que la voix publique désignait comme les complices de Dumouriez, elle nomma les Boissot, les Guadet, les Gensonné, les Vergniaud, les Louvet, les Buzot, et réclama contre eux un décret d'accusation. Si les gens de la droite poussèrent les bauts cris et trépignèrent de fureur, cela se comprend de reste Les pétitionnaires n'en obtinient pas moins, sur la demande de Marat, les honneurs de la séance (1).

Le suriendemain, Pétion, plein de colère, venait dénoncer un projet d'adresse à la Convention nationale, émanant cette fois de la section de la Halle-aux-Bles et conçue dans le même esprit que la précedente petition. La lectura de cette adresse souleva au sein de l'Assemblée un de ces orașes comminum en avant déjà trop viu, he as l'Danton proposa. une mention honorable de l'adresse lue par l'étion, et au milieu du tumulte, on l'entendit, de sa voix tonnante, crier aux Girondins : « Vous ètes des scelerats | • Pétion reprit, et mit tout sur le dos de Marat, se plaignant qu'argourd'hur l'Am; du peuple obtint sans cesse la parole et dénoncât les meil eura citoyens. —Et Dumouriez l'un objecta-t-on. — Sans doute il a denoncé Dumouriez, » fut oblige d'avouer l'ancien maire; « mais 1 ne denor cont pas Égalité, mais il le défendor, mais il alloit chez lui On voit comme la haine aveuglait l'un et l'autre parti. Si les Montsgnards reprochaient aux Girondins d'être les complices de Dumouriez, ceux-ci, avec blen moins de raison, accusaient leurs adversaires de conspirer en faveur de d'Orieans. La conclusion de Pétion (ut qu'ilfaliait renvoyer devant le tribunal revolutionnaire le président et les secrétaires de la section de la Halle-aux-Bies, s'ils avaient aigné l'adresse dénoncée par lui.

Danton, avec beaucoup plus de calme, combattit cette motion. Quel exemple on donnait à la nation! On voulait sévir contre le peuple, et on le depassait en violence! Paris n'avait-il pas le droit d'ailleurs de porter à son tour la guerre contre ceux qui l'avaient tant calomne, après les services qu'il avait rendus à la cause de la liberté? Telle fut à peu près l'argumentation de Danton II essaya cependant, par quelques paroles plemes de sens et de œur, d'apaiser les colères. Mais toutes les digues étaient rompues. Boyer-Fonfrède reprit, contre la Montagne, la thèse absurde de cette pretendue conspiration en faveur de d'Orléans: Après lui parut Goadet, l'homme le plus propre à tout envenimer. Il s'opposa-

<sup>1)</sup> Veyez le Nontterr du 10 av il - M. Michelet, dont vresque toute l'histoire est batte sur des suppositions suppose que la section de Bon-Corsed na faimit rien sais consulter N. Limiter; et que la pet tion fut dressée tres-probablement par Limiter, ami de Robespierre et son candiont pour la mairie. (Instaire de la Recolution, t. V., p. 463.) Nom avous dejà démontré la faquesté de cette double assertion.

à ce qu'on traduisit dès à present Égalité et ses complices au inbanal révolubonnaire, parce que ce tribunal refusat de poursuivre les fauteurs de la conspiration du 10 mars, laquelle, pretendart-il, tenut essentiellement à celle de d'Orions. Pour autonque a conscienciessement etudié l'histoire de ces temps orageux, il est évident que cette problematique conspiration de 19 mers n'exista jamais que dans la cervelle des Girondins, qui s'ingénièrent pour s'en faire une arme contre leurs adversaires. Nous avons d'adleurs suffisamment prouvé avec quelle persistance Robespierre, personnellement, avait combatto touts tentative illégale contre la Convention, avec quel sun il avait recommandó le plus grand calma à la population. L'appropriatos perfidede Gundet le tira de la réserve où il était resté jusque-là dans cette. scapce agitée. « Je demande a parole après Guadet pour dénoncerles vrais comables! » s'écria-t-il. Guadet recommença de plus belle. Les veritables complices de Dumouriez din est, soutesant-à, les auteurs de la conspiration du 19 mars, les acolytes d'Egalité, c'est-à-dire, dens se pensee, les Danton, les Marat. Quant à l'opinion publique qui les ecrasait, ses unis et lui, c'était une opinion factice, semblable au coassement de guelques crapauds. Grossièreté aputile, qui lui attara de la part de Marat ectia apostrephe non moins grossère : « Val osseau, tais-toi (t.! »

Robespierre avait jusqu'alors laissé Danton et Harat dresser devant la Convention l'acte d'accusation contre la Gironde en masse. mais cette fois il était veru avec un discours tout préparé, comme al le laissa très-bien entendre dès ses premières paroles. Les provocations de Petion et de Guadet l'amenèrent à la tribune. Bien duscusé, pecsait il serait celui qui présenterait comme corrogipue la majorité de la Convection; mais de temps à autre elle se laissait égarer. par certains hommes profondement corrempus. Cela se se pouvait succ. Pour lus, les conspirations dont la Bépublique etut environnée formaient comme une chaîne immense, qui circulait dans tous les cabimets de l'Europe et dont un des anneaux aboutssest dans l'encesute. même de l'Assemblée. Après avoir cherché avec douleur les causes des périls de la laberte, al voulent les dévoiler aujourc'hus. Les hommes qu'il avait à dénoncer étaient encore en possession de dominer, et peut-être ses efforts serment-ils mutiles, mais du meins il aurait la conscience d'avoir rempli son devoir. Il ne faut pas perdre de vue qu'au aucuent où Robespierre enveloppe, dans le vaste réquasione

 <sup>( )</sup> Voyes in Monitore du 12 aveil 1789, et le Journal du détaite et des desvets, auméro 206, p. 167.

dont nous allons donner l'analyse, es principaux membres de la Gironde, cette faction était encore toute-puissante et en majorité dans l'Assemblée, comme, quelques jours auparavant, Robespierre jeune n'avait pas manqué d'en faire la remarque aux Jacobius : « La Montagne est presque déserte; les patriotes sont dans les départemens (!). » Ce n'était donc pas un parti à moitié abattu qu'à son tour il venant attaquer en face; au contraire. « Parlez! parlez! » lui crièrent plusieurs voix. La Source et Vergniaud lui-même insistèrent pour qu'il fût entendu sur-le-champ. On était prêt à répondre à un discours artificieusement apprêté, disaient-ils, reproche outrecuidant et assurément bizarre dans la bouche de gens qui, si souvent et à brûle-pour-point, avaient jeté à la tête de Robespierre des libelles préparés dans l'ombre et longuement médités. La Convention décida qu'il serait entendu séance tenante.

#### XXVIII

Du long réquisitoire que nous allons rapidement examiner, tout est vrai, tout... excepté les inductions qu'a tirées Robespierre de faits dont il'était impossible de contester la réalité. Les historiens contre-révolutionnaires les écrivains hostiles à ce grand citoyen, n'ont pas manqué de lui faire un crime de ce discours qu'ils ont présenté comme un monument d'astuce et de perfidie; mais ils se sont bien gardés de dire par quelles mensonges odieux, par quelles calomnies repétées à satiété, par quelles manœuvres ténébreuses, les Brissot, les Guadet, les Vergmaud, les Louvet, avaient jeté l'irritation dans le cœur de ce collègue qui, à diverses reprises, au début de la Convention, les avait adjurés de dépouiller toute haine particulière; comment ils l'avaient en que que sorte amené fatalement à confondre sa propre cause avec celle de la République, et à considérer comme des ennemis de la liberté ceux qui avec tant d'acharnement et de mauvaise foi conspiraient la perte de ses plus intrépides défenseurs.

Robespierre commença par déclarer qu'une faction puissante conspirait avec les tyrans de l'Europe pour donner un roi à la France avec une constitution aristocratique. C'était bien là le système qui convenait à Pitt, à tous les ambitieux, à ces bourgeois aristocrates ayant hor-



<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Société des Jacobins, numéro 389.

1

reur de l'égalité et auxquels on avait fait peur même pour leurs propriètes, aux auxieus nobles enfin, heureux de retrouver dans une nouvelle cour les distinctions dont la Révolution les avait dépouilles. « La République, » dissit Robespierre, « ne couvient qu'au peuple, aux hommes de toutes les conditions qui ont une âme pure et élevée, aux philosophes amis de l'humente, aux sens-culeties, qui se sont en France parés avec fierte de ce ut e dont La Fayette et l'ancienne cour voulnient les fiétrir, comme les républicains de hollance s'emparèrent de celui de greus, que le duc d'Albe leur avoit donné, »

L'orateur traça ensuite un sombre tableau de la conduite des Girondins depuis leur augantion sur la acène de la Bévolution. Il les moutraterribles contre les émigrés et les prêtres, défendant les droits du prupie et les sociétes patriotiques jusqu'à ce qu'us fussent parvenus à s'emparer du pouvoir, objet de leurs ardentes convoluses, pine, devehas en lout peint semblables à ces gens connus sous le nom de Feuillants et de modérés, cachan, leur ambition sous le masque de la modération et de l'amour de Lordre, traitant d'anarchistes et d'agitateurs tous les patriotes coupables de ne pas s'être enrelés sous leurs drapesux et de n'avoir pas cris que les destinees de la Révolution fussent conclulables avec les prétentions des gens de cour même sous un mimistere girondin. Leur eloignement du pouvoir les avait seul pour un temps rejetés dans le parti populaire; mais que d'efforts pour ressaisir. Ce pouvoir perdu! La journée du 20 juin n'avait pas eu d'autre mobile. que leur ambition. Ils trouvaiest bon de se servir du peuple comme d'un marchepied pour monter aux honneurs, nauf à l'écraner sous prétexte de maintenir l'ordre quand on n'avait plus besoin de lus. N'ayant pos reusas pas I émeute, sia étasent entrés en negociations avec la cour, par l'entremue du peintre Bose, pour obtentr la rappel de leurs mirestres d'election. Aussi que de laties, que de menaces contre ceur qu'ils appelarent alors les républicams en les memigant du glaire de la loi! Avec quelle persistance ils s'étaient opposes à la journée de 10 acût, jusqu'a promettre au rei, dans la matince de ce jour, de faire respecter les autorités constituées! Tout cela fut rappele par l'orateur. avec une verre desespérante. Continuant l'examen de la condute de ses adversures, Rubespierre les represents cherchant, une fois la monarchie detruite, à s'attribuer tout l'honneur de son renversement, requeillant souls les fruits de la victoire populaire, calomniant, des lelendemain du 10 août, le conseil genéral de la commune, aux efforts duquel était dù le triomphe de la nouvelle revolution, et s'empressant de rappeler au autosière feurs creatures, Servas, Clavière et Holand, Maitres une seconde fois du pouvoir, et maltres absolus, a.s.



Aust remettre entre les mains de Roland des sommes énormes pour façonner à leur gré l'opinion publique, pour payer tous les écrivains disposés à se vendre, à chanter leurs louanges et à calonnier indignement toutes les personnes opposées à leurs vues. Avec quelle perfidie et quel machiavélisme ils excitaient contre Paris la défiance et la jalousie des autres parties de l'Empire, et travest sament en brigands et en assassins les citoyens dont ils redoutaient l'énergie! L'ennemi marche aur la capitale, Longwy et Verdun tombent sous ses coups, que fout-ils? Ils songent à four avec l'Assemblée législative, sans s'inquiéter de la capitale livrée aux vengeances de Brunswick; et sans la résistance de Danton, sans le sublime élan du peuple de Paris, nul doute qu'ils n'eussent accompli leur dessein.

La Convention arrive, la Republique est proclamée: vont-ils fraterniser sincèrement avec ses véritables fondateurs, s'unir avec eux dans un même cri d'enthousiasme et de victo re? Point Dins la ciainte qu'on ne vienne leur demander une part du pouvoir dont lis sont restés. detenteurs, ils s'attachent, dès le premier jour, à jeter la division et le trouble dans l'Assemblée par les plus odieux mensonges et par les plus indécentes calomnies. A la piste des nouveaux députés trompés d'avance per des papiers imposteurs, ils pratiquent sur eux un système d'embauchage honteux et parviennent ainsi à se former une majorité au sem de la Convention. Pour donner le change sur la dictature qu'ils exercaient eux-mêmes, ils inventent et répètent à l'envicette indicule fable de dictature dont ils impaient le projet à un citoyen « sans pouvoir comme sans ambition ». Puis, comme pour déshonorer à plaisir la Révolution française aux yeux du monde entier, ils chargent de toutes les impuntés imaginables les patriotes dont lis redoutent l'opposition. De là ces éternelles déclamations contre les journées de Septembre, contre la justice révolutionnaire qui avait mmolé les Montmorin et les de Lessart, et dont la responsabilité, si responsabilité il y a, devrait peser piutôt sur les Girondins que sur leurs. adversaires, comme nous l'avons surabondamment demontré (1).

<sup>(</sup>i) Veut-on savoir de quelle façon étrange h. Michalet travestit les trois lignes ou Robespierre, dans son discours, fait allusion aux massacres de Septembre, dont les Grondins, avec leur massacres foi labituelle, s'étaient efforcés de rejoier tout l'occur aux leurs rivemx qu'on euvre son Histoire de la Republico (c. V., p. 465) et on y lira :

a l. accuse (Robespierre) spécialement la Gronde .. de m'accur pas tous les massacres de Septembre, les pillages de fécrier. » Est-ce que c'est là de la produté historique? On me sant vraument qu'en pensor, dirent-mons avec M. Michelet lim-même, qui prétend que les plus avengies partinans de Robespierre n'out pas en le cœur de reppertor le discours de Robespierre — M. Losis Blanc en a demié une très-longue analyse dans son Histoire de la Beroisties et VIII, p. 253 et surv. — M. Michelet sur fort bien qu'il est impeasable de donner tout entier un morecau d'une telle longueur. Nous nous

Dans leur rage insensée contre Paris, ces mêmes hommes, pour écriner le patriotisme de la capitale, appellent illegalement une masse de federes, qui d'abord poursuivent de leurs cris de foreur les véritables amis de la liberté. Mais bientôt, ô toute-puissance de la vérité et de la vertu! ces généreux citoyens, revenus de leurs exreurs au contact des habitants de la capitale, cimentent dans une fête civique, sur la place du Carrousel, leur alliance avec le peuple de Paris, et jurent avec lui une hame éternelle aux tyrans. Les longs délais apportés au jugement de Louis XVI, l'appel su peuple qui, au dire de l'orateur, équivalait à un appel à la guerre civile, la précipitation avec laquelle les Girondms avaient rompo la paix et soulevé l'Europe contre nous, quand à la tête de nos armées se trouvaient des généraux notoirement hostiles à la Révolution, quand nos soldats étaient sans armes et nos places fories sans moyens de défense, quand la France regorgeait encore d'ennemis interieurs, étaient autent de gnefs relevés par Robespierre à la charge de ses adversaires.

Un historien de nos jours troque exorbitant qu'il ait reproché aux Girondins d'avoir voulu la guerre, c'est-à-dire d'avoir pensé que la France a devait étendre au mende le bienfait de la Révolution (1) a Voià, il faut l'avouer, une singulière façon pour un peuple d'être le bienfaiteur d'un autre peuple, que de porter dans son sein le fléau de la guerre. le ravage dans ses champs et dans ses vules, la désolution dans ses familles. Pour nous, plus ménager du sang des hommes, nous sommes plemement de l'avis de Robespierre, qui réprouvait les musionnaires armés, et qui, avec son grand sens politique, ne voulait pas qu'on mit du côté de l'Europe un semblant de raison et de droit pour envahir notre territoire. Il fallait attendre. Les missionnaires armés l'toute nation qui les supporte est une nation dégénérée et m-digne d'estime.

Une fois sur ce chapitre de la guerre, Robespierre incrimina minis-

somme attaché, pour noire part, à mettre en relief les éconestions les plus graves adressess par Rebespierre contre les Gamadins

Numiconant tout bomme conservations s'étonneus que M. Michelet n'art pas placé sous les youx de ses lectours les incroyables calcinness dont, depuis une année, et surtout depuis l'envertures de la Convention, les Girondins n'avaient coué d'accabler Robespierre. Et n'aublique pas qu'en fait de calcinnies et de récrimentions, l'autintus est renne d'aux, d'aux sonis. Si M. Michelet avant donné metre pessive d'impartialité, qu'heles it ne faut pas lui demander plus d'un de ses lacteurs aft été lois de trouver si hanneux et su absurde ce qu'il appelle la diatribe de Robespierre, et tou' en regrettant de si déplorables lutins, se seruit écré, en sanguest sux Girondine :

Patimini lagem quam ipai faciatis.

4) Michelet, Hutuire de la Récolution, t. V. p. 465.



tiensement toutes les relations des Girondans avec Dumpuriez, por, é par eux au pouvoir, et par eux placé à la tête de sos armées. Suivant alors pas à pas le général depuis sa promotion au commandement des troupes de la Republique, il la montra toujours en rapport avec Brissot et ses amis, acceptant de leurs mairs un géneral etranger, Miranda, à qui incombait la responsabilité de l'échec de Maestrich, et en toutes circonstances soutenu et défendu par eux. Et lou est bien obligé disvouer que jusqu'à l'heure même où fut dévoiles au sein de la Conyention la trahison de Dimouriez, les Girondins le comblérent d'éloges dans leurs journaux, parce qu'ils comptrient sur lui pour avoir raison de leurs adversaires. Robespierre teur reprocha aussi comme un crime l'élévation au ministère de la guerre du général Beurnonville, ou en Vendée avait mis à la tête des troupes républicaines des officiers perfides et attachés à l'ancien régime comme Marcé et d'Hermigny. La conduite des membres de la Gironde au sein du comité de défense genérale relativement à Dumouriez, les éloges publics que ce général. ieur avait adressés, étaient à ses veux un indice bien fort de leur complicaté. En terminant, il demanda le renym devant le tribunal. révolutionnaire de la famille d'Orléans, de Sillery, de la femme de cedernier et du général Valence, passé à l'ennemi avec Dumourier et le fils o'figalité, et que ce tribunal fût également chargé d'instruire le procès. de tous les autres compaces de Dumouriez. « Je n'ose pas dire que yous devez frapper du même décret des membres aussi patrioles que MM. Vergmaud, Guadet, Brasot et Gensonné; je n'ose pas dire qu'un homme qui correspondoit jour par jour avec Dumouriez doit être pour le moins soupconné de complicité, car à coup sûr cet homme est un modèle de patriotisme, et ce seroit un sacrifége que de demander le decret d'accusation contra M. Geosonné. Ausai bien je suis convaincu de l'impuissance de mes efforts à cet égard, et je m'en rapporte pour tout de qui concerne des illustres membres à la sagesse de la Convention, » Puis, renouvelant la proposition qu'il avait déja faite à l'égard de Marie-Antoinette, il engagea l'Assemblée à s'occuper sans relache. des anuyens tant de fois annoncés de sauver la patrie et de soulager la anisère du peuple (1). Robespierre descendit de la tribune au milieu des applaudissements d'une grande partie de l'Assemblée (2).

(2) Vondeer du 13 avril 1793,

<sup>(1)</sup> Ce disseure remplit proteque estrirument le dernier numéro des Latrie de R. Babespierre et ses commettens (numéro 10 de la 2 série). Il se trouve avec qualques varantes came e Mondeur des 2 et 13 avril 1792 et dans le Journal des débate et des derets, numero 206. Il a éte reproduit, d'après le tacta donné par Robespierre, dans l'Histoire parlementaire, t. XXV, p. 317, et dans les (Eures publiées par Lapouneraye, t. III, p. 303.

Comme nous l'avons dit, et comme on a pii s'en rendre comple, tous les faits allégués par Robespierre dans ce long acte d'accusation Carent bien reellement vrais; ce qui ne l'était pas, c'étaient la plipar, ces inductions qu'il en avait tirées. Mais comment sétonner qu'il se soit trompé à ce pout lus-meme, après les longues vexations dont il avait ete l'objet de la part de ceux dont, à son tour, il incriminait la conduite. And certes, on n'était point la faute des Girordins et un decret d'accusation n'étart pas venu l'arracher de son banc de legislateur ; ce n'était pas leur faute is le paignand de quelque fanatique n etait pas aile frapper traftreusement ce prétendu aspirant à la dictature. Ces fabricateurs de calcinnées criajent bien haut grantement à la calorinie i ux qui, depuis six mois, avment, avec un achamement sans exemple, dénoncé, césoncé sans preuves et sans l'ombre d'un prétexte, ce Bobespierre, leur ainé dans la carnère de la Fevolution, ils ne pouvaient concevoir qu'on les dénoncit aussi et çu'on appellt sur leurs actes l'attention sévère de la Convention. Levguante utilisa cette é oquence facile et sonore dans l'art de laquelle. i eta i paisé maître. On connaît sa réponse et la fameuse broderie sur ce theme banal : Noue esmosa des modéréel Or, Vergreaud s'était donne là le facile avantage de répondre à un argument que Robespietre n'avait pas en à invoquer contre la Gironce. Les Girondins n'etalent pas des moderés dans l'acception vraie du mot. Miximilien le savait mieux que personne. Netaient-ce pas eux qui avaient rempli de leurs fureurs tant de séances de la Convention ! Et l'amert une dont à cette heure débordant le cours de seur adversage, n'étaient-ce ses eux qui l'y avaient versée goutte à goutte? Hobespierre leur avait reproché de se couvrir du maigne de la modération, ce qui était hiendifferent, et il avait comparé leur conduite à celle de ces personnages consus sous le nom de l'eutilants et de modéres. Lomparaison parfaiiement juste.

Lu reste Vergmand, tout en se plaignant d'avoir été calomne, ne se priva pas d'user contre son accusateur de l'arme détestable forgée par son propre parti, et il restassa toi tes les vielles calomnées dont, a diverses reprises, la Convention avait fait bonne justice, et sur laquelle lui-même avait passé condamnation. Avec une grande habileté d'avoite, Vergmand répondir, taniét au nom de son parti tantôt en son nom propre. Aimsi, quind les faits al egués contre la faction tout entière étaient incontestables, il commençait par dire. Un nous accuse, et terminait en s'écriant que jamais il n'avait commis tel acte. Je veux citer un exemple frappant de cette tactique. Robespierre avait, le bon droit, reproché aux Girondins d'avoir employé l'argent de l'Etat.

à corrompre par leurs journaux et par leurs correspondances l'esprit des départements. Ceci s'adressait au ministre Ro and, qui, par ses odieux procédés et l'abus qu'il avait fait, dans l'intérêt d'une coterie. des sommes confices à sa prob té, aurait certainement merité d'être mis en état d'accusation. Que repondit Vergniaud? Il adjura son département de declarer s'il avait tente d'égarer ses opinions, et affirma que jama s il n'écrivait de lettres. Cette reponse évasive ressemblait beaucoup à de l'hypocrisie. Mais Brissot trouva moyen de se montrer plus fort. Dans une longue réfutation publiée en brochure, et insérée dans son journal une duaine de jours après, il ne craignit pas d'écrire : « Robespierre m'accuse de gouverner le ministère depuis le 10 août, et l'affirme, moi, que c'est Robespierre, Danton et leur parti qui l'ont go iverné et le gouvernent encore par la terreur. » Ainsi c'étaient Robespierre et Danton qui avaient dirige Roland, et probablement l'avaient déterminé à inonder les départements de ces milliers de bbelles. dirigés contre eux. « Il m'accase, » continuait Brissot, « de distribuer des places, et paffirme que c'est Robespierre. Danton et leur parti qui les distribuent depuis le 10 août (1) » Brissot, comme un voit, ne détestait pas de se montrer boullon que quelois. Or, que dut-on penser de la bonne foi de ce maître ès-intrigues, quand un peu plus tard on put ure la lettre suvante dejà citée, mais qu'il importe de remettre sous les yeux de nos ecteurs : « Je souhalte bien le bonjour à la respertable madame Roland. Je lui envoie pour son mari et pour Lanthenas une liste de patriotes a placer, car il doit toujours acuir une pareille liste sous les yeux. Tout aux amis. Signé : J.-P., Brissot (2) n Par une pareille lettre, Brissot s'était lui-même d'avance convaincu d'infamie.

Dans la sourée du 10, Robespierre, aux Jacobins, engages vivement les peutromaires de la Halie-aux-Bles à effacer de leur adresse tout ce qui sentait la menace et l'emportement. Rédigée d'un style plus decent et plus convenable, elle p'en aurait, disait il, que plus ce force et de majesté, et serait sonée par lous les amis de la liberté. Pas de mesures violentes, pas de ces expressions undiscrètes dont les intrigants se faisaient une arme contre les patriotes. Ceux-ci, d'ailleurs, trouveraient toujours au besoin dans le peuple un appui et un sûr moyen de triompher. En attendant il fillait demeurer calme et tranqui le (3) Yergmand, à la fin de son discours, avait déclaré qu'il se proposait

<sup>(1)</sup> Patrioti françois, ruméro 1346.

<sup>(2)</sup> Letter trouvés sons les essités de Roland. Yoyaz l'Histoire parlementaire. 
† XXVIII, p. 99

<sup>(</sup>A) Journal des debate et da la carrapondance de la Société des Jecobons, numero 392

de demander le renvoi des signataires de la pétition en question devant le tribunal revolutionnaire; ca n'était guère le moyen d'apaser la population parisienne. Quand Robespierre ent cesse de paner, l'orateur de la section de la Haile-aux-Bléa monta à la tribune, décara que la majorité des sections était de l'avis de Robespierre, mais que maigré la dénonciation dont la sienne avait été l'objet de la part de Pénon, elle n'en marcherait pas moins « d'un pas républicain dans le chemin du salut public (1). » De terribles orages s'amassaient contre la Gironde.

# XXIX

Montagnards et Girondins ne pouvaient plus travailler ensemble à l'établissement de la République; il fallait que l'un ou l'eutre parti disparût de la scène; toute concliation était désormais impossible. Comment, au milieu de luttes journalières pour des questions de personnes, s'occuper uti ement de la chose publique? Certaines séances de la Convention dégénéraient en véritables batailles. Le 11 avril, un député, longtemps indécis et flottant, Duperret, que ses relations avec Charlotte Corday devaient mener à l'échafaud, inaugura par un accès de délire étrange son entrée définitive dans le camp girondin. On le vit tout à coup tirer l'épée, comme pour fondre sur la Montagne. « A l'Abbaye! » s'écrièrent à la fois David, Panis, Marat et Beutabole. Mais les Girondins étaient en nombre; l'Assemblée passa à l'ordre du jour 2]. Que de cris de fureur, si un Montagnard se fût rendu coupable d'un pareil acte!

Le lendemain, nouvel orage Robespierre venait précisément de se plaindre des retards apportés à l'exécution du décret concernant l'abolition de la contrainte par corps, et de faire voter, sans discussion, la mise en liberté des détenus pour dettes, mesure d'humanité et de jus-uce contre laquelle s'était vivement elevé l'organe le plus accrédité du parti de le Gironde (3). La séance promettait d'être plus caime, quand,

2) Moniteur du 14 avril 1793.



<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la correspondance de la Société des Jacobine, numéro 392.

<sup>(3)</sup> Il est assez curieux un sujet de la contrainte par corps, de cette loi barbarc qu'on songe enfin à extreper de nos codes, de mettre en regard de l'opinion de Robes-pierro celle du journal de Brissot, du Parriote françois. Voici comment s'exprimait ce principal organe de la Gironde à propos du décret de mise en liberté des detenus por c dettes : « Ainsi plus de proprietés, prinque les creances etorent des proprietes et qu'on

pour le motif le plus insignifiant, Pétion, dont la mission semblait être maintenant de mettre le seu aux pondres, réclama la censure d'un membre de la gauche nommé Poultier. « Et moi, » s'écna aussitôt Robespierre, » je demande la censure de coux qui protégent les traitres. » Petion, s'élançant d'un hond à la tribune : « Je demanderai en esset que les traitres et les conspirateurs soient punis. — Et leurs complices ! » ripusta Robespierre. — Oui, leurs complices, reprit Pétion, et vous-même. Il est temps ensin que toutes ces infamies finaisent. Il est temps que les traîtres et les calonniateurs portent leurs têtes sur l'échasand, et je prenda lei l'engagement de les poursuivre pasqu'à la mort. — Réponds aux faits, dit Robespierre sans s'émouvoir. — « C'est toi que je poursuivrai ! » réplique encore Petion au milieu des murmures d'un grand nombre de membres indignés des violences de l'ancien maire de Paris.

Spectacle navrant! Échafaud! mort! telle était donc l'arme dont les Girondina entendaient se servir contre leura adversaires, te, le but qu'ila se proposaient. Et ces mois cruels, de quello bouche tombaient-ils? De la bouche de Pétion, qui, placé mieux que personne pour servir de prodérateur entre les deux partie, n'avait fait augune tentative sérieuse. pour les rapprocher, de cet homme qui, sans provocation aucune, et par le plus lache oubli de tant de marques de dévouement et d'amitie que lui avait prodiguées Robespierre, l'avait traftreusement frappé d'un libe le odieux, et par cette intervention inutile était venu envenimer le debat. Et aujourd'hui cet apostat de l'amitié demandant que son ancien compagnon d'armes fût marqué comme autrefois les calomniateurs, et après avoir de nouveau invoqué l'échafaud contre ses adversaires, il les accusait d'exciter le peuple à égorget une partie de la Convention, si bien que Robespierre lui dit avec raison : « C'est nous qu'on yeut faire égorger ! » et que le peintre David, s élançant au milieu de la salle et découvrant sa poitrine, cria à l'orateur ; « Frappez, je demande que vous m'assassimez (1). »

Après Petion parut un des énergumènes de la Gironde, Guadet, qui, le premier avec Brissot, avait jeté la division et la haine dans le cœur des patriotes, Guadet, ce prêtre de l'intolérance, qui un jour avait fait un crime à Robespierre d'avoir invoqué le nom de Taeu. Son discours fut une nouvelle édition de celui de Vergniaud, avec grand renfort de ca-

lour unleve leurs garanties! : (Fairide françois, unimére 1307.) Le liberté d'un citoyen servant de garantie à une mescrable somme d'argent!! On voit quelles idées étroites avaient au point de vue social les principaux Girondins.

<sup>(1)</sup> Moniteur an 14 avril 1793 et lournat der debate et des decrets de la Conversion, numéro 207, p. 202.

lomnies. Nous avons dit le moven commode imaginé par tous les écrivanta hostiles à Robespierre pour le presenter comme ayant gratuitement diffamé la Gironde ; ils ent tout simplement passe sous silence fes calomnies sans nom que depuis un an ses ennemis lui avaient prodiguées, et que longtemps il avait endurées en silence. Les Girond na avaient trouvé plaisant de le ranger jada au nombre des membres du comité autrichien, de le transformer en agent de la liste civile : -- onn'a pas oublic cos perfides manuations des feuilles de Brissot et de Condorcet; - et maintenant la priaient les hauts cris, parce qu'en répondant à leurs déloyales attaques, it ixin illen dépassait aussi le hat-Guadet reprit le vier le thèse : « Le con plice de Cobourg, c'est tor » cma-t-il à Robespierre ; et il lui amputa les troubles et les pulages dont Paris avait éte le théâtre dans ées derniers temps, et que personne cependant n'avait blamés avec plus d'énergie que lui. Il ne borna sas nes réammant ons à Robespierre, il accusa toute la Montagne de conspirer en faveur de d'Orléans, parce qu'elle avait reponsé le décret de bannissement propose contre ces Bourdon (1). Ayant nommé Danton, Il s'attira certe apostrophe : « Ah! tu m'accuses, moti... tu ne cornoispas ma forte... Je to repondrai, je prouverai tes crimes. » Mais i. fallait aux Girondins une victime L'absence d'un grand nombre de membres de la Montagne, envoyés en mission aux armées et dans les departements, leur rendant une force dont ils resolutent de profiter. Guadet, en terminant son discours, donns lecture d'une adresse ces Jacobins aux départements, signée de Marat, et dans laquelle la Convention était dépende comme renfermant la contra-révolution dans son aem. A peixe Guadet n-t-il achevé, que de toutes parts retentissent les cris : « A / Abbaye / d l'Abbaye / « En vain Lanton prononce cette parole désespérée et profonde - » N'entemez pas la Convention » Boyer-Fonfrède, dans un discours où toutes les sombres culères de Marat étaient présentées comme autant de crimes dignes de mort, réclama contre l'Ama du peuplo le décret d'accusation. L'Assembiée, sourde à l'avertissement de Danton, décida que Marat serait mis en état d'arrestation à l'Abbaye, et que, dès le lendemain, son comne de legulation lui ferait un rapport sur la décret d'accusation propose 21

Il était alors nouf àcures du soir. Qu'allait dire Paris à cette sou-

(2) Nontieur dn 16 gyril 1793.



<sup>(1)</sup> M. Mochelet, que va d'errour en errour quand il m'adopte pen, les peux fermés les calomnes ses Greundas contre Robespierre, le présente comme a étant opposé au bannamerrent de d'Orienne, cubimat qu'une première fois il avait déciaré qu'il aurait sois peup la proposition de Louvet, et qu'en sessend lieu il avait lui-même appreni à l'un telle un projet de décret contre la famille d'Egulite. (Vey, son Mucare de la Récolution, t. V. p. 406).

velle ? Rien n'était plus propre à soulover la capitale, déjà travaillée de tant de causes de fermentation. Et même, à en croire beaucoup de personnes, le but des Girondins etait d'exciter un tumulté de nature à précipiter le denoument d'une crise dont ils espéraient bien rendre l'issue fatale à leurs adversages. Robespierre courut aux Jacobies en sortant de la Convention. D'une voix émue et indignée, la raconta les péripenes de la longue séance de ce jour, les violences de Guadet, la vaine défense de Marat, les efforts infructueux de Danton pour empêcher l'Assemblée d'adopter une mesure fatale. On voulait sans nul doute provoquer un mouvement partiel dans Paris pour lég timer l'insurrection generale des départements contre la capitaie, on voulait se défaire de tous les patriotes. et élever sur les rumes de la liberté une obgarchie despotique. Mais il fallant déjouer des nouvelles mandeuvres et réparer l'injust de dont avait. été victime un représentant du peuple. « Je n'ai pas besoin de vous en dire davantage, » continua Robespierre, « pour vous prouver que your devez effrayer vos ennemis par une attitude imposante et calme. que vous devez verlier autour de vous afin que les émissaires soudoyés par eux ne puissent renouveler les désordres qu'ils ont précédemment excités et qu'ils essayeront de reproduire pour nous calomnier. » Sur sa proposition, on arrêta la rédaction d'une atresse destinée à confondre la calomnie et à précher partout la tranquellite, et tous les membres de la société convintent de sa répandre dans les sections, afin d'éclairer le peuple et de lin recommander un calme absolu (1).

Le lendemain 13 avril, Robespierre s'opposait avec succès, au sein de la Convention, à la lecture d'une proclamation de Cobourg. Point de transaction avec l'ennemi! Et à sa voix la Convention nationale decretait la peine de mort contre quiconque proposerait de négocier ou de traiter avec des puissances étrangères qui n'auraient pas au préalible reconnu solennellement l'indépendance de la nation française, l'indivisibilité et l'unité de la Republique (2). Sur ce point nuîle discussion, tout le monde d'aiit d'accord, il s'agissait en effet, comme l'avait dit Robespierre, d'ôier tout espoir aux adversaires de la République. Nulle opposition non plus lorsque, dans la soirée, il réciama t'eontre Beurnonville, formellement accusé par Ruamps, Montaut et Dubois-Crancé, l'application des mesures decre'ées contre Dumouriez. À la suite de la motion de Robespierre, Danton était monté à la tribune, et avait proposé à son tour à l'Assemblée de de later que le peup e français ne a muniscerait en aucune manière

<sup>1</sup> Journal des débats et de la correspondance, atu., séance du 12 acril.

<sup>(2)</sup> Monder du 16 avril 1793.

dans le gouvernement des perpies étrangers: ce qui avait été voié également. Mais, à ce compte, on reposserant donc sine prize les supplications des nations qui, confiantes dans les promesses du mémurable decret du 15 décembre 1792, imploreraient contre leurs tyrans les secours de la France Robespierre réciame. Au moine fal-lait-si que la disposition décrétée sur la motion de Danton ne prejudic àt en rien aux pays réunis. Plusieurs membres ayant demande l'ordre du jour pur et simple en entendit, en cette circonstance, le giron im Duces appuyer Robespierre, et l'Assemblée adopts l'ordre du jour motivé sur ce que les pays reunis faisment partie de la République française (1', Mais bien courtes étaient les heures de trève et d'entente. Dans cette même sourée, la lecture du rapport sur la mise en état d'accusation de Marat rameus la triupête au seux de la Commention.

Ce fut Delaunay jeune, un canema de Marat, qui, au nom du comite de législation, présenta ce rapport; il conclusit naturellement à l'accusation de l'Ami du peuple comme avant provoqué le pi lage, le aneurire et la dissolution de la Convention. Les Girondess etaient sêrs de a majorité Aux vont aux voix ! crisient de avant toute document. Rotespierre tenta un suprêtre effort pour empêcher l'Assemblée d'adouter une mesure funente. Marat avant pu commettre des erreurs, des fautes de style ; Robespierre les avait blâmées tout le premier. Mais parizi ses accusateurs nort les conspirateurs et les traftres, duil sans se lauser intimider par les murmures de la droite. Ce n'etait pas contre Marat soul qu'était dangé le decret d'accusation; il le sentait bien : c clait contre les vrais republicants, contre tous ceux dont la chaleur d'âme avait déplu, contre lui-même, bien qu'il se fût attaché. constamment à n'aigne, à n'offensor personne, L'Assemblée avant, maigre ses protestations, vote l'impression et l'envoi aux départements du rapport de De annay jeune : « le démande, » ajouta-t-il, « qu'à La sume du rapport soit joint un acte constatant qu'on a refusé d'enženére un accuse qui n'a jamais été mon ami, dont je n'ai point partage les erreurs qu'on traveaut set en crimes, mais que je regarde comme un bon citoyen, sé-é défenseur de la cause du peuple, et tout à fait etranger aux crimes qu'on lui impute, a Toirie la gauche et les citoyens des tribunes applaudirent avec enthousiesme, mais rien n'y fit, Danton n'essaya même pas de jo adre sa voix à cette.

<sup>(3</sup> Fontions du 14 avril 1793. D'appèt la narration de M. Micholet, qu'on croinsis umbrusillée à dessein. Il sembleralt que l'anton no vout (cl. qu'appuyer, une propussion de Roberpassus, (Fist, de la Révolution, t. V., p. 476.) La clarité set orpondant une chois mountaille un autoire. Roberpassus proposes une chois et Damos une autre. Voils es que M. Micholet ne dut pas,

de Robespierre, dont la demande fut repoussée. Ausmiôt on procéda au vote par appel nominal, et un certain nombre de députés tinrent à honneur de motiver leurs suffrages. Robespierre motiva longuement le sien : « Comme la République na peut être fondée que sur la vertu, et que la vertu ne peut edmettre l'oublides. premiers principes de l'équité; comme le caractère de représentant du peuple doit être respecté par ceux que le peuple a choisia pour éclandra sa cause;... comme tous ces principes ont été molés, et par la fareur avec laquelle un décret d'accusation a été provoqué, et par le refus d'entendre l'accusé et tous ceux qui voulnient discuser l'accusation: ... comme l'adresse des Jacobins qui a été le prétexte de cette affaire acandaleuse, maigré l'energie des expressions provoquées par le danger extrême de la patrie et par les trainsons éclatantes des agents an states et civils de la République, ne contient que des faits notoires; ... comme ce ne sont point les anathèmes d'un écrivain contre les accapereurs, mais les émussires de l'aristocratie et des cours étrangères qui ont excité un attroupement chez les épiciers,... attendu que in ne vou dans cette déliberation que la continuation du système de calomnia entretenue aux dépens du trésor public par une faction qui depuis longtemps disposé de nos finances et de la puissance du gouvernement, et our cherche à identifier avec Marat, auquel on reproche des exagérations, tous les amis de la Republique qui lui sont étrangers;.... comme je n'aperçois dans cette affaire qu'une vile intrigue our die pour déshonorer le patriotiume dans les départements infestés depuis longtemps des écrits de liberticides, de royalistes, je repousse avec mépris ie decret d'accusation proposé (1). » A peine l'Assemblée comptait-elle la moitié de ses membres; le plupart des députés de la gauche étaient. en musion, comme nous l'avons dit. Deux cent vingt voix contre quatre-vingt-deuze donnèrent à la Gironde la astisfaction qu'elle cherchart depuis six mois. Mais, - cruelle victoire i et que p us d'une fois durent graudice dans leurs occurs cent qui l'obtiment, — la Convention. nationale était entamée! Il était sept beures du matin quand fut rendula décret qui renvoyait devant le tribunel révolutionnaire Joan Paul Marat, l'Ami du peuple, frappé aujourd bui par les Brissot, les Guadet, les Vergmaud, les Gensonne, comme il l'avait été jadis par les Maury, les Cazales, les de Virieu, les Montlosier et autres (2).

<sup>(</sup>I) Les journanx du temps n'ant pas donné les votes motivés. Ils ont paru, à l'epoque, dans une brechure de 78 p., imprimée par erdre de la Convention. Les au curs de l'étaisoire partementaire en ont vaunus le suffrage de Rebugnerre. [S XNVII, p. xi<sub>s</sub>.)

<sup>(2)</sup> Won teur du 17 greil 1793,

Le lendemain 15 avril, au moment où Robespierre venait adjurer la Convention de poser dès à présent les bases de la nouvelle Déclaration des droits et de maintenir le décret qui mettait à l'ordre du jour la discassion sur cette Déclaration, parut à la barre une députation des sections parisiennes, ayant Pache à sa tête. Elle était chargée de présenter une adresse rédigée par les commissaires des quarante-huit sections, et à laquelle trente-cinq assemblées sectionnaires avaient adhéré. Cette adresse, dont un jeune et ardent ami de Danton, Alexandre Roussetin, donna lecture, conclusit à l'exputsion de vingt-deux membres de l'Assemblée dans le cas où les départements consultés jugeraient, comme les sections parisiennes, ces membres coupables d'avoir jeté le trouble dans la Convention et violé le mandat de leurs commettants. Les Girondins étaient en force, et ils n'eurent pas de peine à faire declarer calomnieuse, dans la séance du leudemain, l'adresse lue par le jeune Rousselin. Mais ce n'en était pas moins là un avertissement simistre de l'imprudence qu'ils avaient commise en traduisant un des membres de l'Assemblés au tribunal révolutionnaire. Pressentirent-ilsdès-lors qu'un jour ou l'autre la loi du talion pourrait bien leur être appliquée!

# XXX

Une fois entré dans les voies de l'arbitraire, on en sort difficilement : pour atteindre leur but, pour frapper leurs ennemis, les Girondins n'allaient pas reculer cevant la violation des principes les plus élementaires de la liberté, eux qui se prétencaient les purs disciples de cette liberté. Dans la séance du 18 avril, des envoyés extraordmaires du département de la Gironde, parmi lesquels se trouvait le frère de Grangeneuve, deposèrent sur le bureau de la Convention un certain nombre de pièces saisies illégalement sur un courrier de la société des Jacobins. C'étaient des imprimés, des adresses patriotiques et quelques lettres particulières. L'une de ces lettres était d'un commercant de Bordeaux, nomme Blanchard, lequel, ecrivant à sa femme aux su,et de ses affaires, in: disait qu'il regarda t les députés de la Girondecomme les principaux auteurs des maux dont souffrait la Répub ique. C'étaient des lettres confidentielles, intimes, privées : en b en l ca s'en était emparé, on en avant brasé les cachets, on les avait lues au mépris du respect du au secret des lettres, et Grangeneuve n'eut pas



bonte de démander l'arrestation de Blanchard et de Delpech, de qui émanaient deux des lettres remises à l'Assemblée.

A cette etrange proposition, Robespierre s'élança à la tribune : « Je no concois pas, » dit-il au milieu des applaudissements, « ce mépris pour les droits des citoyens ; je se conçois pas cette odieuse tyrannio erigéo en système au milieu d'une Assemblée qui a juré d'exterminer toute espèce de tyrannie. Aujourd'hui on décrète d'accusation. un représentant du peuple sans l'avoir entendu, demain on mettre en état d'arrestation deux citoyens qui ne sont coupables d'aucun crime ; je ne reconnais dans cette conduite que la marche de la tyrannie. » Il fallait, survant lui, donner lecture de toutes les pièces d'abord, et en second hea discuter solenne, lement la motion de Grangeneuve [1]. Le girondin Buzot, d'accord cette fois avec Robesoierre, déclara qu'il partageaut tous ses sentiments sur la liberté individuelle et le respect dû au secret des lettres, et il proposa à l'Assemblée de retryoyer toutes les pièces au comité de législation. Mais un membre s'y opposa fortement, en se fondant sur ce que ce comité était l'auteur du rapport contre Marat. Alors Robespierre demanda le renvol au comité de Salut public, dans les lumières duquel il avait la plus entière confiance, et dont la veille il avait parlé avec beaucoup d'éloge aux Jacobins, en engageant, selon son système constant, les membres du club à éviter toutes démarches inconsidérées (2). La Convention, après avoir entendu Vergraud, décréta le renvoi des pièces aux comités de Salut public et de législation réunis (3).

Ce qui renait de se passer à la Convention devait être, selon Robespierre, une leçon pour les patriotes. Puisque des directoires de départements marchaient à pieds joints sur tous les principes, puisque le secret des lettres n'était plus respecté, c'était aux citoyens de garder le plus de mesure possible, même dans leurs correspondances particutières. Il eut soin de parler dans ce sens le soir aux Jacobins, et il tevint encore sur la nécessité pour les patriotes d'opposer aux fureurs de jours adversaires le calme le plus imposant, afin de déjouer la catomnte qui les présentait dans les départements comme ayant soif du sang d'un certain nombre de députés à la Convention. Un membre, au patriotisme duquel il se plut à rendre nommage, avait propose à la société de rédiger une adresse tendante à empêcher la brusque confection de la constitution prochaine. Robespierre combattit cette motion comme impolitique. On ne manquerait pas de crier bien haut que la

<sup>(1)</sup> Yoyer le Moniteur du 21 avril 1793

<sup>(2)</sup> Journal des debats et de la correspondance, etc., numbro 306.

<sup>(3)</sup> sourmel des debats et des decrets de la Consention, munico 219, p. 308.

société des Amis de la liberté protestait contre les décrets de la Convention, qu'elle ne voulait point de constitution; elle ne saurait donc trop se mettre en garde contre les piéges tendus au patriousme, dont les meilleures intentions étaient dénaturées par des journaux perfides. Peut-être, pensait Maximilien, serait-il utile d'éclairer les départements par une adresse capable de dévoiler à leurs yeux toutes les trames des intrigants; mais alors il serait indispensable de la rédiger avec une extrême modération. « A quoi bon, » disait-il, « se servir de ces expressions . Purger la Convention de tous les trattres? Cela fait qu'on nous peunt comme des nommes qui veulent dissoudre la Convention et détruire les appelants et les modérés. Ces phrases donnent un ascendant terrible à nos ennemis. Je vous exhorte à bien peser les termes, et avec ces mesures de prudence vous sauverez la République (1). » Ainsi, au milieu des passions déchaînées de part et d'autre, dans ce violent et suprème état de lutte entre la Montagne et la Gironde, au zulieu de ce concert de récriminations, de défiances, d'accusations plus ou moins fondées, plus ou moins injustes dont chaque parti fournissait les exécutants, quand l'arritation était dans tous les cœurs, la calomnie dans toutes les boucles, quand les Girondins, frémissant d'aise de leur victoire récente, se réjouissaient, -- oui, c'est le mot, -- se réjouissaient d'avancede voir tomber la tête de l'Ami du peuple, si quelqu'un gardait encore son sing-froid et conseillait aux patriotes irrites la modération et le calme, c'etait surtout Bobespierre.

### XXXI

Il arrive cependant qu'eu sein de ces orages il y eut des houres d'apassement et de sérénité, qu'après tant de déplorables quereiles Montagnards et Girondina semblèrent unis, sinon dans une même communauté de pensées, au moine dans un même amour de la liberté, et que, dégagés des passions steriles qui les agitaient, s'élevant ensemble dans la pure sphère des idées, ils se donnèrent en quelque sorte la main. Ah! saluons-les ces houres rares et bémies où, dans les débats auxquels donns heu le nouveau pacte constitutionnel, ils firent trêve à leurs discordes journalières, où Danton put s'écrier aux appliaudissements unanimes : « Nous avons paru divisés entre nous, mais



<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la correspondence, etc., numbro 397

au moment où nous nous occupons du bonheur des hommes, nous sommes tous d'accord (1), »

Le bonbeur des hommes l'c'était en effet l'objet unique des réves de Maximilien Robespierre, et nous allons voir combien les doctrines à l'aide desquelles il espérait le fonder étaient supérieures à celles des Girondina. Continuateurs des Constitutionnels de la première Assembiée, ceux-ci croyaient qu'une sample transformation politique su'firait sux besoins de la société régénéree par la Révolution ; la réforme sociale, lis n y tensient guère. Robespierre, au contraire, y attachait une importance capitale. Si la Révolution se contentait de substituer une aristocratie hourgeouse à l'aristocratie nobiliaire, si elle se prenait nul souci des intérêts sociaux, elle n'avait rien fait selon lui. Aussi sa Déciaration des droits, si grandiose, n'est pas seulement le cri de viutoire sur la destruction de l'ordre chrétien-féodal, comme l'a justement remarqué un éminent philosophe de ce temps-ci, « mais le prodrome d'un ordre nouveau fondé sur l'egalité et sur le science (2) » Toute l'économie politique se trouve en germe dans sa théorie sur la propriété et dans sa définition des profétaires et des oissés. « L'école Saint-Simonicone, a dit encore M. Pierre Leroux, a n'a fait que feconder cesidees par les besux travaux de son maître sur la philosophie de l'histoire, et par des études positives sur la production et la distribution. des richesses (3). » Quelques rapprochements entre la Déclaration desdroits girondine et celle de Robespierre indiqueront mieux encore les différences essentielles existant entre l'une et l'autre.

Co fut le 17 avril 1793 que commencèrent, dans la Convention nationale, les discussions sur l'acte constitutionnel, œuvre d'un comité entièrement composé d'hommes appartenant à la Gironde, et dont Condocet était rapporteur. Robespierre demanda tout d'abord qu'on fixât bien nettement la Déclaration des droits, comme la constitution mere d'où devait sortir le gouvernement de tout peuple libre (à . Alnsi l'humannié tout entière occupait sa pensée. Les modes de constitution pouvaient varier nelon les peuples, la Déclaration des droits devait être la sième pour tous, parce qu'en matière de droits il ne saurait y avoir des systèmes distincts. Malgré l'opposition de Salies et de quelques autres membres aux yeux desquels était suffisants, quant à présent et saus modification, la Déclaration émanée de l'Assemblée constituants, l'avisde Robespierre, prévalut pour cette raison donnée par Barère, qu'onavaité de Robespierre, prévalut pour cette raison donnée par Barère, qu'onavaité

<sup>(1)</sup> Yoyaz im Sévolutions de Paris, numéro 191, p. 164.

<sup>(2)</sup> Pierre Leroux, Discours our politiques.

<sup>[3] /</sup>Aud.

<sup>(4)</sup> Journal des débats et des decrets de la Commission, numéro 212, p. 294.

accompli d'abord la révolution de la liberté, puis celle de l'égalité. Séance tenante, en effet, on ouvrit les débats sur le projet du comité. L'Assemblée nationale de 1789 avait plané sa constitution sous les auspices de l'Être suprême, un député demanda que la Convention reconnit également par le premier article de sa Déclaration Lemister de d'un Être suprême. Le frivoir auteur de Faublas, Louvet se récria indigné. Les Girondins, qui reculaient épouvantés devant le problème de la question sociale, écartaient lieu comme aristocraté.

Notespierre prit aux cébats relatifs à la Déclaration des droits et à la constitution use part très active et c'est là qu'il faut le chercher tout entier. Nous allons retrouver le l'gislateur doux et profond de la Constituante, car il va tout amplement essayer de fa re triompher les principes pour lesquels il avait si variamment combatta durant les annees 1790 et 1791. l'ai quelquefois en endu dire . « Mais que voulsit Robespierre! i Assurément les personnes qui posent celte question n'ont jama e lu mi sa Déclaration des droite de l'homme mi see admirables discours sur la constitution. Il est là tout entier, je le répète. Rien de mieux conçu, de mieux combiné, de plus nettement précis que sou système d'organisation politique et sociale, et c'est en quoi il est infiniment supérieur aux Girondins, à Danton et aux autres révolutionnaires. l'as écrit, après d'autres, qu'il était le grand homme d'Élat de la Révolution, je devrais dire de la démocratie. Si jamais le regne de la justice arrive, ai la democratie est appe ée à triompher un jour, ce seront les principes formulés par Robespierre qui gouverneront le monde. L'homme de , itte est du temps, le législateur est immortel.

Il se manque pas d'apparattre à la tribune le 19 avril, quand le député Durand-Maillane demanda qu'à fût apporté certaines restrictions à la liberté de la presse. C'était un nouvel hommage qu'il venait rendre à cette liberté de la pensée que si souveot et ai énergiquement il avait dé,à défendue. Il s'eleva contre toute espèce de restriction. Sans doute, les revolutions étant faites ordinairement pour reconquérir les droits des hommes, i pouvait erriver que dans un temps de résolution le succes d'une cause se juste exignêt la répression de quelque complet tramé à l'aide de la liberté de la presse, et l'on comprenait qu'elle fût alors momentanément restreinte comme l'avaient demandé à diverses reprises les Girondins dans leur campagne coutre Marit, mas dans les temps calmes, ajoutait-il, ce serait compromettre la liberté publique que de modifier un principe qui en était la sauvegarde (1). On entendit



<sup>(1)</sup> Voyen le Patriote français, numero 1347, et les Récolutions de Parie, numero 197, > 14: Les importantes discussions sont reproduites évec le plus déportable laconnesse par le Mondeux et par la Justinal des débals et des décrets de la Concention.

dans cette circonstance Pétion et Brissot parler dans le même sens que Robespierre, et l'Assemblée, passant à l'ordre du jour sur les restrictions proposées par Durand-Maillane, adopta l'article du comité : « La liberté de la presse, ou tout autre moyen de publier sa pensée, ne peut être interdite, suspendue ou limitée. »

Tout en prétant sur certains points son conçours à l'œuvre des Girondins, Robespierre était loin, bien loin de la trouver satisfaisante. En cela il était de l'avia du girondin La Source, qui reprochat à la Déclaration de ses amis de pécher par défaut de précision de principes 1), Cependant il avait hâte de voir surgir enfin les bases de l'acta coi stitutognel, car un des merilleurs moyens de déjouer les noirs projets des ennemis de la République était, suivant lui, de présenter au monde le manifeste de la Déclaration des droits du peuple français. « Il faut, » disait-il aux Jacobina dans la séance du 21 avril 1793, « que les amis de la liberté et de l'égalité, étrangers à toutes les passions, à toutes les intrigues, mettent au jour un projet de constitution qui impose sitence à la calomnie et qui soit le code universel des nations (2). » L'avait lui-même condensé en une série d'articles énergiques et prêcis ses idées sur les grands principes, les principes primordiaux, d'où devait découler comme de source une constitution republicaine ; et, dans cette séance des Jacobina, il donna l'ecture d'un projet de Déclaration rédigé par lui, véntable résumé de ses longues méditations sur la matière et des doctrines qu'il s'était efforcé de faire triompher depuis l'origine de la Révolution. Ce projet tout nouveau de Declaration des droits de l'homme fut accueilli avec un enthousiasme extraordinaire. Maure demanda à la sociéte de l'adopter solennellement comme sien, et cette proposition, appuyee per Bazire, fut aussitôt votée par acclamation (3) Ainsi se posant bien nettement, en façe de la profession de foi girondine, celle des Montagnards.

De la tribune des Jacobins, Robespierre porta son œuvre à la tribune de la Convention nationale. Un des points sur lesquels il trouvait tout à fait incomplète la défiration donnée par le comité de constitution était la théorie de la propriété. D'après les Girondaus, le droit de propriété consistait en ce que l'homme était maître de disposer à son gré de ses biens, de ses capitaux, de ses revenus et de son industrie (h).

<sup>(1)</sup> Journal des débuts et des decrets de la Concention, numéro 212, p. 295.

<sup>(2)</sup> Journal des debrie et de la correspondance le la Société des Jacobine numbro 399.

<sup>(3)</sup> Ibid.

<sup>(6) «</sup> Nove le demandons, » ect vuit le rédacteur des fevelutions de Paris (journal devenu alors tout à fait girondin ou peu s'es faut), « une détinition aussi inexacte, aussi vaguement conçue, n'est-elle pas un brevet d'impanité accordé aux accapareurs et même aux fileun? » (Numéro 198, p. 203.)

Mais n'était-ce point ils une définition tron absolue 'Ces biens, ces revenue ne pouvaient-ils pas provenir d'une source allégiture? Et alors a qual titre auraient-ils droit à la protection de la somété? Ce fut ce que Robespierre entreprit de démontrer dans la séance du 24 avrn. « Citoyens, » dit-il, « je vous proposerai d'abord quelques articles nécessaires pour compléter voire theorie sur la propriété. Que ce mot n'alarme personne : âmes de boue qui n'estimez que l'or, je ne veux. point toucher à vos trésors, quelque impure qu'en soit la source. Vous devez savoir que cette los agraire dont vous avez tant parlén'est qu'un fantôme créé par les fripons pour épouvanter les imbéciles. Il pe fallait pas une révolution sans doute pour apprendre à l'univers que l'extrême desproportion des fortunes est la source de bien des maux et de bien des crimes; mais nous n'en sommes pas moins convaincus que l'égalité des biens est une chimère. Pour moi, je le croismoins nécessaire encore au bonheur privé qu'à la fe-icité publique. Il s'agit bien plus de rendre la pauvreté honorable que de proncrire la richesie. La chaumère de Fabricius d'a men à envier au palais de Crassus. l'annersis autant pour mon compte être l'un des fils d'Arustido, élevé dans le Prytanée aux depens de la République, que l'héritier présomptif de Xernès, né dans la fange des cours pour occuper un trône décoré de l'avidacement des peuples et brillant de la misère publique. »

Un moment interrompu par les applauc ssements, il s'attacha à poser ensurte les vératables principes du droit de propriété, trop seuvent envelopés de nuages per les vices et par les prejugés des hommes. « Demandez à ce marchand de chair humaine ce que c'est que la propriété; il vous dira, en vous montrant cette longue bière qu'il appelle us navire, où il a encausé et serré des hommes qui paraissent vivants : Voilà mes propriétés; je les ai achetés tant par tête, înterrogez ce gentalhomme qui a des terres et des vassaux, ou qui arest l'univers bou leversé depuis qu'il n'est a plus, il vous donners de la propriété des idées à peu près semb ables, interrogez les augustes membres de la dynastie capétienne; ils vous dirent que la plus sacrée des propriétés est sans contredit le droit héréditaire, dont ils ont jour de toute antiquité, d'opprimer, d'avilir et de s'assurer legalement et monarchique ment les vingt-cinq millions d'hommes qui natitaient le territoire de la France sous leur box plassir.

« Aux yeux de tous ces gens-lè, la propriété se porte sur aucun principe de morale. Pourquoi notre Déclaration des droits semble-t-elle présenter la même errour? En définissant la liberté le premier des besoins de l'homme, le plus sacré des droits qu'il tient de la nature,

nous avons dit avec raison qu'elle avait pour bornes les droits d'autrus. Pourquoi n'avez-vous pas appliqué ce principe à la propriété, qui est une institution sociale, comme al les lois éternelles de la nature étaient moins inviolables que les conventions des hommes? Vous avez multiplié les articles pour assurer la plus grande liberté à l'exercice de la propriété, et vous n'aver pas dit un seul mot pour en déterminer la nature et la légituraté; de manière que votre Déclaration paraft faite pon pour les hommes, mais pour les riches, pour les accapereurs, pour les agroteurs et pour les tyrans. » Il propose donc à la Convention de consacrer les vérués suivantes : 1º La propriéte est le droit qu'a chaque citoven de jourr et de disposer de la portion de biens qui lui est garanper la loi. 2º Le droit de propriété est borné comme les autres par l'obligation de respecter les droits d'autrei. 3º il ne peut préjudicier pi à la sûreté, si à la liberté, m à l'existence, m à la proprieté de nossemblables. 4º Touts posecasion, tout trafic qui viola ce principe est ementicilement il icate et immoral.

Mais là ne se bornsient pas les différences essentielles entre sa Déclaration et celle des Girondins. « La liberté, » disaient ceux-ci, « consiste à pouvoir faire tout ce qui n'est pas contraire aux droits d'autril » Elle n'avait de bornes, selon eux, que celles qui assuraient aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. « La liberté, » disait Robespierre, « est le pouvoir qui appartient à l'homme d'exercer. à son gré toutes ses facultés. Elle a la justice pour règle, les droits d'autrus pour bornes, la nature pour principe et la les pour settegarde. » L'idée de donner la justice pour règle à la liberte avait échappé à Condorcet. Autre chose : les Girondins avaient bien consacré le principe que l'impôt ne pouvait émaner que de la volonté du peuple, mais ils avaient omis, suivant Robespierre, de consacrer la progression de l'impôt. Or, à ses yeux, rien de plus conforme à l'éternelle justice que d'imposer sux citoyens l'obligation de contribuer aux dépenses publiques progressivement, selon l'etendue de leur fortune, c'est-à-d.re selon les avantages qu'ils retiraient de la société. Il demandait donc que ce principe, in equitable et ai rationnel, fût formellement consacré per la Déclaration. Si antipathique étaient aux Girondins les véritables questions sociales, qu'ils poussèrent les hauts cris. C'était, a leurs yeux. un système obourde, destructif de l'égalité, ruineux pour l'industrie, et de nature à entraver la vente des domaines nationaux (1). Besucoup de

<sup>[1]</sup> Voyes le Pairiete français, numéro 1364. — Il est à remarquer que la doctrine soutenne par Robespierre en matrire d'impôte, la cté également par les plus ém neuts économistes. Montesquieu, Amerit été ious, l.v. 1d, ch. 7; Aunn Sm.h. Rochese des nations, d'-B. Suy. Cours d'économie pulitique, t. VI, p. 55.

personnes persent encore aujourd'hu, comme les Girondins, et cependant le prieripe de l'empôt progressif a été cursacré par nos lois, punqu'il est admin en manère d'impôt mobilier; par quelle étrange in coméquence n'a-t-il pas été apphiqué en matière de contributions immobilières! Bobespierre songes aussi à exonérer ce toutes charges les cateyens dont les revenus n'excédaient point ce qui était nécessuire à leur existence; mais un peu plus tard il comprit qu'exempter les pauvres du soit impôt, c'était créer une distinction contraire à l'éçalité pohitique, il condomns sui même son errour, et précecupé de cette idée que les riches, dont la domination était assurée éans les législatures, chércheraient à priver de toute participation au gouvernement ceux qu'il n'es supporterment pas les charges, il réclams pour tous les catoyems la minfaction de présenter à la Bepublique le denier de la veuve (1).

Enhancere, comme on a pu s'en rendre compte du reste, na séparait jameis son pays de à humanité, et certainement ses efforte s'ont pas été étrangers à le diffusion des principes de la Révolution française dans le monde. Or, le comité de constitution avait absolument oublié de conmercer les devoirs de fraternité qui unimissent tous les hommes à toutes les nations, et c'était là à son avis une lacune capitale dans le plan des Girmétres « De dirait que votre héclaration à été faite pour un troupees de créataires humaines parqué sur un point du globa, et non pour l'ammense famille à laquelle la nature a donné la terre pour domaine et pour séjour, » Il propose donc à ses collègues de combler cette la-



<sup>(1.</sup> Dans une couvre de bante factance our la Révolution française récomment. publice pur M. Lagur Quinet, muses déployable au point en sue historique, ou les enrectives des principants paracomages de la Révolution nont edisentations travestis, cales erreurs maneralies a secumident de page en page, l'autour 4 Abanteur mettetid. que l'acticle jair lequal l'obsesser a exemplais de toute etiage des uniopees dont les formula is experienced point in commo processaries à lour paintenne, fot une armie dirigité. contra la Gironia; et la prenve, il la tronve dans ce fait qu'après la chute des Gironskinn Robinspierre nectivé une tione toute dentraire. M. Quisant fériorgue etc. é nette f. d'ignorance que d'abannes outroiese de Ingrane et de critique. D'agnorance, car Robingreates in increasing passing changes done to critical pasts serveral stars on qualitage and his increases. 200 erreur, parsqu'en publimit dans non Journal 24 Déclaration des drock peu de peuts apris en avoir denné recture à la Convention, il supprima l'article en question, de logreno, esc loração, como a sánaco da 17 juis 1791, Bobospoore revendique pest epaster comme pour le riche l'abligat on de pa, er un qui te part d'impét, d'est à latter, combie on le verra, contre qui ? ... sontre Ducce, uz des meribres les plus ardents du part de la Gironde. « I ai paringé un moment moi-même l'orrear de Juste. ». Distribtions pour cole que l'ucus se fictest de son openess une arme centre la Mortagne ? From Il fait, on white, while a do best mosquies postenous pour expetition manch planne de tele homenes. Nous direns plus tard à quelle source suspects et aans nucum valour M. Quinet a puser pour decire una cauvre dont tous les ennemis de la Révelubon se font une neme à cette Leure, et que n'est qu'un pâle dern que de l'Hodore de de Avenueum de M. Michalet, avec moins de justion et d'équire encore : cu cui n'est. pan pour dire!

cupe par quelques articles qui, s'ils pouvaient avoir l'inconvénient de broudler la France avec les rois, lui concilieraient du moins l'estime de tous les peuples. Voici ces articles : 1º Les hommes de tous les pays sont frères, et les différents peuples doivent s'entr'aider de tout leur pouvoir comme les citoyens du même État. 2º Celui qui opprime une nation se déclare l'ennemi de toutes. 3º Ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et auéantir les droits de 📑 l'homme, doivent être poursuivis par tous, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des assassins et des brigands reboles. » Cette consecration de la fraternité des peuples, cet appel à la soudanté universelle, formaient comme le couronnement de la Déclaration de Maximilien Robespierre. Comme l'a dit encore fort bien un philosophe dont pous avons détà invoqué l'autorité, le sentiment d'un nouvel ordre social à fonder respire partout dans cette admirable Déclaration (1) Obligation pour la société de pourvoir à la subsistance de tous ses membres, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler, obligation pour la société de favoriser les progrès de la raison publique, en fournissant l instruction à tous les citoyens tout cela est bien nettement affirmé, et dénote combien profondes étaient les vues de l'immortel législateur.

Après avoir exposé sa théorie de la propriété. Robespierre donna à la Convention lecture de son projet de Declaration. L'effet en fut saisissant. Toutes les passions se turent; et quand il descendit de la tribune, ce fut au milieu des appliaudissements unanimes de l'Assemblée (2). Trop beu-



<sup>(.)</sup> Pierre Leroux: Discours aux postsiques.

<sup>(2)</sup> Voyez le Mondeur du 26 avril 1793 et le Journal des debats et des decrets, numeio 219. — Le d'acours de Robespierre sur la théoxie de la proprieté a été imprimé à part (10-8° de 4 p., de l'Imp. maton.) Cette déclaration des droits de l'houne, ar de circuren, par manifelles nober enne, est trop fameuse et a une importance trop melle, pour que nous puissons nous dispenser de la mettre en enter sous les yeux de nou lecteurs :

a Les Representants du peuple francon, réunis en Convention nationale, recompossint que les l'us nouvaines qui re découlent point des lois éternelles de la justice et de la raison ne sont que des attentats de l'ignorance ou su despotame coutre l'homanité; conva nous que l'ouble et le mepris les croits naturels de l'homane unit les senles causes des crimes et des malhours du monde, ont résolu d'exposer dans une Déclaration solemelle, ces droits sacrés et mahénables, afin que tous les citayens, pouvant comparer sans cesse les actes de gouvernement avec le but de toute matération sociale, ne se la seent jamans opprimer et avulir par la tymmie : afin que le peuble aut toujours devant les yeux les bases de sa liberte et de son bonheur, le magistrat, la règle de ma devoirs, le législateur l'objet de sa mission.

En conséquence la Convention nationale proclame, à la fine de l'univers et sous les yeux du Legislateur immertel, la l'actaration suivante des draits de l'I-omme et du citoyen.

reuse la République si les hames particulières sussent pu disperatire dans ce concert d'enthousiasme mais il suffisait, hélasi du mondre

Art. Jee, La but de teute accommun politique set le maintien des druits matereis et impreserratibles de l'homme, et le développement de toutes ses facultés.

H. Les principant droits de l'homme sont celui de poursoir à la conservation de son

emintence et la liberté

Al Les druits appartiennent également à tous les hommes, quel e que soit la différence de leurs forces physiques et morales.

IV L'égal,té des droits est étable par la nature ; la soudté, lois d'y porter atteinte ne fait que la garantir contre les abas de la force qui la rend illusoire.

V. La liberté est le peuvoir qui appartient à l'homme d'enereer à sea gré toutes ses facultés tille a la justice pour regle, les droite d'autres pour touses, la nesure

pour principe et la lei pour survegarde.

VI. La droit de s'accembler passiblement, le droit de manifester ses opinions out par la vois de l'impresson, nort de toute autre mariere, cont ace conséquences su nécessaires de la liberté de l'homme, que la mécessaité de les énouver suppose ou le presence ou le senverur récent des despétances.

VII. La loi ne peut defendre que es qui est numble à la sandid; elle un peut

ordonner que ce qui set mula

VIII Toute los qui viole les dreits imprescriptables de l'homme est essentiellement impate et tyrannique, elle n'est point une loi.

X La proprieté est le droit qu'a chaque atoyen de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie per la lei.

- X. Le droit de propriété est borne, comme tens les autres, par l'obligation de respecter les droits d'autres.
- XI. Il se peut prejudicier zi à la streté, n. à la liberté, zi à l'existence, un à la propriété de pos semblables.

All Touse possesson, tout trafo que viole ce principe est essentiellement alliente et

- Alti. La sociéte est obligée de pouvour à la subsistance de tous ses membres, soit en leur propuns d'exister à ceux qui sont hers d'était de travailler.
- XIV. Les secours necessaires à l'indigence sont une dette du niche envers le penvre il appartient à la loi de ééterminer la maniere dont ente dette dest être acquiriée
- XV. La société doit favoriser de tout son pouvoir les pregrès de la valson publique, et mettre l'instruction à portée de tous les citoyens.

XVI. La les est l'expression abre et solennelle de la voicité du pouple.

- XVII. Le peuple est le souverain : le gouvernement est son ouvrage et se propriété ; les fonctionnaires publics sont ses commis.
- XVIII Assense pertion de peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier; mus le vers qu'elle expresse cont être respecte, comme le rues d'une portion du peuple qui doit concourir à former la volonté générale, Cinque nestion du souversin aments é doit jou r du droit d'expresse au volente avec une entière illerté, elle est essettiellement independante de toutes ses auterités constituées, et muitreme de régier se police et ses cembérations. Le peuple peut, quand à les pasit, changer non genvernement et révoquer ses mandataires.

XIX. La loi dort être égale pour tous.

- XX. Tous he citoyens sont admissibles à toutre les fenctions publiques sans aucune autre des notion que celle des verme et des taiens, autre aucun autre titre que la confience du peuple.
- XXI Tous les citayem out un duoit égal a conceurer a la nonneation des mandatures du peupes et a la formation de la loi

Google

uncident pour raviver les colères. Dans cette même séance, comme Saint-Just venait de prononcer un très-beau discours sur la constitu-

XXII. Pour que ces droits ne scient point illusoires et l'égalité chimérique, la societe doit salarier les fonctionnaires publics, et faire en sorte que les outeyons qui vivent de leur travail puissent sanster sux assemblees ou la loi les appelle, sans compromettrelour existènce ni colle de our famille.

XXIII. Tort catoyen dut obéar religiousement sux magustrats et aux agens da gou-

vernement lorsqu'ils sont les organes ou les executeurs de la loi.

XXIV. Man tout ac c contre la liberte, contre la sûreté ou contre la propriété d'un homme, exercé par qui que ce soit, même au nom de la loi, horn des cas déterminés par elle et des formes qu'elle present, est arbitraire et nul ; le respect même de la loi defead de l'y soumettre ; et si l'on veut l'executer par la violence, il est permit de le repousser par la firce.

NV La droit de présenter des petitions aux depontaires de l'autorité publique appartient à tout indirem (eux à qui elles sont adressées doivent statuer sur les points qui en sont l'objet, mais ils ne peuvent jamais ni en interdire, ni en res-

traudre, in an condamner l'exercice.

XXVI. La résistance à l'oppression est la consequence des autres drôte de l'homme et du citoyen

XXV.I. Il v a oppression contre le corpe socia, lorsqu'un seul de ses mombres est opprené.

XXXIII Quand le gouvernement oppr me le peuple, l'insurrection du peuple entier et de chaque portion du peuple est le plus saint des devoirs.

XXIV. Quand in gerantic sociale munique à un citoyen, il rentre dans le droit naturel de se defendre la même.

XVV Dans l'un et l'autre cas, assujettir à des formes légales la résistance à l'oppression est le dernier raffinement de a tyrannie. Dans tout etat ibre la les doit surtout defendre la aberte publique et individuelle contre l'abus de l'autorité de caux qui gon ernent : toute institution qui ne suppose pas le peuple bon, et le magistrat correptible, en viciouse

 $XXX_{in}$  Les fonctions publiques ne pouvent être considérées comme des distinctions.

na comme des récompenses, mais comme des devoirs publics.

XVVII. Les delits des mandataires du peuple desvent être névérament et facile ment punts. Nul d'a le droit de se prétendre plus inviolable que les sutres citoyens. Le peuple a le droit de connoître toutes les operations de ses mandataires, ils doivent lui rendre un compte fidele de leur gestion, et subir son jugement avec respect.

XXXIII. Les hommes de tous les pays sont freres, et les différens peuples doivent s'entrander sejon leur posyoir, comme les citoyens du même Etat.

XXX V. Calu, que epprano uno soulo nation se déclare l'emessa de toutes

XXXV. Conx qu. font au guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anématir les droits de l'homme, donnent être pourmaivis par tous, son comme des ensemes ordinaires, mais comme des assassins et comme des brigands tebelles.

XXXVI. Les ross, les aristocrates, es tyrans, quels qu'ils soient sont des esclaves revoltés contre le souverain de la terre, qui est le geure humain, et contre le légulateur de l'univers, qui est la nature. »

Nous reproduisons cette Doclaration d'apres la version imérés par Robsepierre luimène dans le dermer numero des Lettes de M. Robsepierre à su commettant. Il y manqua l'article XV de la version donnée par le Montéeu un 5 mars 1793, et de celle imprimée par ordre de la Convention, article ainsi conçue a les citoyens dont les revenus n'excellet pour tien qui est nécessaire a leur subsistance nort dispensés de contribuer aux depenses publiques, les nurres doi ent les supporter progressivement, selon l'étendue de leur fortune, « Robespierre, comme nous l'avons dit, avait changé d'avis sur la première partie de cet article.



tim et de lare à non tour un projet de sa façon (1) un grand tamolte se fit. C était Marat qu'une foule immense et joyeuse ramenait sur son hanc de représentant, et qui, acquate par le trabunal révolutionnaire, revenuit en triomphateur, la tôte ceinte d'une couronne de lauriers. On comprerd que les furent la fureur et la confusion des Girondina à ces con reitères. Veve la Républiquel evec Marat l'evec l'Asso du people! L'échafa id où ils avaient voulu l'envoyer était deveire pour lui un auter let let puis, comment attendre Robespierre à présent; car il entrait bien dans eurs desseurs de re pas n'en terir à Marat Fatal verciet! pensèrent les Girordina (2). Ils se doutsient bien que ce Marat, à qui ils avaient trop donne le droit ce les hair en toute conscierce, ne les tiendrait pas quittes à u bon marché. Et, en effet, il ne les lichera maintenant que lorsqu'à force d'amprudences nouvelles ils ne versont eux-mêmes décrétés d'accusation à leur tour.

l'ette Déclaration n'est point celle qu'adopta la Convention, après le 32 ma , moia non espeit a passé tout entrer dans a Déclaration places en êts de la constitution de 1793, et aprè nous mirain à dire quoiques mois dans la transcess partie de cet ouvrage.

I y out a l'épaque écon aditions encountre de cette l'échantion des droits de l'homme et lu ci norm I use suprimes par ordre de la Convention nationale in-8° de 8 p., de l'imp. union . L'autre par ordre de la Secréte des amis de la liberte et de l'égalité (in-8° de 8 p., dynloment de l'Imp. unitien.) Laponneurye en a donné une détrieu avec communitaries; l'aris, de l'imprimente de Min, 1832 (in-8° de 8 p.). Une autre édation de l'imprimente de Setier est aumentée dans la Bélingraphie de la France, année 1832, et il y est dit que cette flernière est le vingt-dauxième tienge dépundent 1830. Une réimpremente de madaine Dendey Dupre (in-fel. de 2 p.).

il) Veyer notre Histoire de Smei-Jest. liv. II, chap. ev.

(9) M. Michelot fast jugar Marat par un tribunal relesporriets. (Bistoirs de la Recolution, t. Y. p. 487. None pronverons plus tard combion Robespierre fur temperers stranger, complétement étranger au tribusul révolutionnaire; mais il importe de montrer fet, me fois de plus, avec quello déplorable légitudé a écrit un historien dont on invoque qualquafria l'antorité. M. Michelet compost le tribunal qui juges Marat. d'Berman, de Dumas, de Coffinhal. Parmi les jurés, il compte Duplay, Souberbielle. la peintre Toyano La Brun, nombre de menuisiers, etc., a métier aumé de Resepterre - Voyer p. 484, 484. Comment on histories serious peat-d as tromper a co no i 12 % la trabulad revolutionaure as a tinté a cette que un composé de robosn cristics on de maratistes, les durindien se perment bien gandes d'y mavayer Marat. das sis comptisent discomment or un tribinal nominé par la Corven ion elucq is y deminatent encere Le trêunal était composé de Mortané, président, 4 Literare Pourmit et de Rossellen juges, nouquier-Tira lle siegenit controt accuanteur pullac. Les jurés adjoints au tribural récout connece étuent alors. De mont, Brazon, Coppen, Lagrange, Langlier Cabanis (médecin), Jerrebuil, Fallot, Poullain, Guanet Larce ie, Fourmer, Include avaient peur suppléants. Lestens, Buttingonie, Lemy, Maignon, Gandin, Brochet, Chancerel de Courville, P., Dupairi, Saintex, Grandmasson, Chretien, Chameloup, Pr. V. I. VII. p. 13.

### MXXII

Le soir du jour où Robespierre obtesait, au sein de la Convention, cet éclatent triomphe dans la région des idées, il prononçait aux Jacobins, l'âme brisée de douleur, l'oraison fanèbre d'un citoyen dont la mort prémiturée remphissait de deuil le cœur de tous les patriotes.

Depuis deux jours je ploure Lesousky, et toutes les facultés de monâme sont absorbées par la perté immense que la République vient de faire. » l'is d'un Pelonais depuis longtemps établi en France, où il était venu à la suite du roi Staniales (1), Lezousky n'était point un réfugié, comme on l'a dit (2; il était parfaitement Français. Les larmes que les pauvres répandirent sur son cercueil attentèrent le noble usage qu'il avait fait de sa fortune. Mais autre choss le recommandait aux regrets des amis de la liberté. Partisau enthousiaste des principes de la Révolution, il avait été l'un des plus intrépides combattants du 10 août, et l'on ne pouveit oublier l'ardeur avec laquelle il avait conduit à l'assaut des Tuileries la compagnie de capunniers dont il était capitaine.

Son dévouement à 4a cause du peugle l'avait raporoché de Robespierre, et une étroite amitié s'était établie entre eux. Aussi n'est-û pas besoin de demander s'il était devenu, lui aussi, l'objet des attaques de la faction girondine. Après il avoir lené jadis comme un modele de patriotume, elle le considérait maintenant comme un brigand. C'était là d'ailleurs sa tactique ordinaire. Dès qu'on n'était pas à sa dévotion, on était digne des gémonies. L'Orateur du genre humain, cet écervelé de Cloots, en savait quelque chose, lui qu'elle avait porté aux nues tant qu'il lui avuit paru tout dévoué, et qu'sujourd'hui elle traitait de parasite et de voleur, depuis qu'il s'était imaginé de révêter les propos inducrets terus à la table de Roland. Mais, du moins, Lazousky n'avait ramms été le commensal de l'ex-ministre de l'intérieur. Toutefois madame Roland, dont la plume et la langue étaient si habiles et aspromptes à manier la calomnie, ne l'épargna guère. L'élégant patriote n'est plus qu'un « coragé ayant la face columines d'un buyeur et l'est hagaré d'un assassin, » et, s'il meurt en huit jours d'une fluxion de polurine, c'est, suivant la dame, « d'une fièvre inflammatoire, fruit des débauches, des veriles et de l'eau-de-vie (5) » Vergniaud, qui se plat-

T. II.

<sup>(1)</sup> Recolutions de Ports, numéro 199, p. 200.

<sup>(2)</sup> M. Michelet, pur example. (Voyex son Shitely de la Sécolation, 1, V. p. 518.)

<sup>(3)</sup> Monores de modome Sedond (edit. Bazrièra et Burville, t. II, p. 167, 168).

grant tant d'être calomnié, et qui cependant, comme nous l'avons plusieurs fois fait remarquer, mettait avec empressement con éloquence auservice de la calcumite, n'avant pas été un des moins acharnés détracteurs de Lazouski : on l'avait entendu, à propos des événements du mois de mars, transformer ce heros du 10 soût en complice de Fournier l Americain, et réclamer contre lui un décret d'accusation (1), Robespierre venges noblement son atti des outrages qu'on lui avait prodigues et qui n'avaient pas été énargnés non plus à Lepeletier Saint-Pargeau, cet autre ann dont u avait également pleuré la mort (2). On fil à Lazousky des funérailles magnifiques, organisées par le grand pointre David. De nombreux municiens précédèrent le convol, exécutant une marche funètre composée par Gossec, qui lui-même présida à l'enécution. Le cortége était formé des sociétés populaires, des sections, des compagnies de canonitiers, de la commune d'lasy, où le défunt avait sa manon de campagne, et des membres de la municipalité et du conseilgénéral de Paris, chaoan avait à la main un rameau de cyprès. Le coronde Lazousky fut enterré nu pred de l'arbre de la liberté, sur la place du Carrousel, devenue la piace de la Réumon; son cour fut gardé par la section du Finistère, à laquelle il appartenait, et la commune adopta sa

Ben d'étonnant, avec le caractère que l'on connaît aux Girondina, à ca que seurs haines se soient réveillées plus ardenies sur cette tombe à peine fermée. La magnificence des honneurs rendis par les sections. parmiennes à un patriote qu'ils détestaient, et dont Robesoierre avait prononcé l'éloge, redouble jeurs préventions insensées contre la espitale. Ils se sentamnt d'auleurs tout punssants encore, maigré le triomphe de Marat; et al tout récemment un pur jacobin. Bouchous, avait remplacé Beurocoville comme ministre de la guerre, leurs créstures n'en remplissment pas moins les bureaux des divers ministères, Aussi Bazire, à une séance des Jacobins, engageast-il les sociétés patriotiques à charger des commissaires de demander aux ministres la liste des catoyens employés dans leurs bureaux. Mais, selon Robsspierre, il n'y avait pas à correspondre avec les ministres à ce sujet; et mieux valsit s'adresser au comité de Salut public, à qui il appartensit d'épurer toutes les administrations et de réformer les employés suspects (4).

(l) Monitour du 16 mars 1705. Séanne de la Convention du 13.

<sup>(</sup>T Voyat le Journal du débate et de la correspondance de la Soviété des Josephine, mandre 40),

<sup>(</sup>F. Penr les hammers fundères rendus à Lagurahi, voyen les Sécoluture de Paris, unies 190, et la Monitour du Ormai 1780.

<sup>(4)</sup> Journal die debate et de la envergrenderer de la Revifeé des Jacobins, mandre 478.

Exaspérés de l'incessanta surveillance des sections parisiennes, les Girondina eussent bien voulu transporter ailleurs qu'à Paris la représentation nationale. Le 50 avril, levant le masque, Guadet demanda formellement le transférement de la Convention à Vernailles. Le lendemain même, un arrêté de la commune de Paria, en vertu duquel tous les employes non marsés, les clercs de notaires et d'avoués, les commis de banquiers, de négociants et autres, pouvaient être requis dans une proportion détermines, donns à la faction girondine un appui dont elle eut le tort de se prévaloir. Comme s'ile eussent été sûrs d'être souteaus par elle, les jeunes gens désignés pour la réquisition se répandirent dans les sections, dans les rues, aux Champs-Elysées, au Luxembourg. crant : A bas la Montagne : Face la los ! Des arrestations furent coérées, et parmi les personnes arrêtées se trouva le propre domestique de Buzot. Etait-ce hasard ou hien lui-même était-il un des meneurs? Toujours est-al que la rématance compable de cas jeunes gens trouva dens le journal de Braseot un véritable encouragement. Ces cris à bas le Moutagne, poussés par ceux que la patrie appelait à sa défense et qui restaient sourds à sa voix éplorée, fadiquaient asser que la Montagne et les Jacobins formaient le parti national, et que déjà derrière les Gerondina s'abritaient la bourgeoisie réactionnaire et les royalistes.

Verguiaud communea l'attaque contre la municipalité parisienne en demandant, le 6 mai, que le maire de Paris fût tenu de rendre compte, séance tenante et par écrit, de l'arrestation d'un certain nombre de citoyens, au milieu desquels figuraient plunieurs pétitionnaires qui, la veille, étaient venus témoigner leur confiance dans la majorité de la Convention, et dont les réclamations lui avaient été adressées. Pobespierre prit vivement en main la défense de la municipalité raise en cause dans la personne du mrire. Rappelant les mouvements séditieux dout précisément la veille la capitale avait été le théâtre, il s'étonna qu'on pût prendre le défense d'hommes coupables d'avoir provoqué des troubles dans l'espérance de se soustraire à une obligation sacrée. Il n'inculpa personne, ne sachant pas, quant à présent, si les pétitionnaires de la veille étaient au nombre des perturbateurs ; rmis il invita la Convention à appuyer de toute sa force les autorités constituées de Paris; car si elle lassant aux sédiueux l'espoir de se protection, else trahirait elle-même ses devoirs. « En vain, » dit-il en terminant, « on forme des complets contre la République, contre la liberté : la liberté, la République triompheront de tous les complets (1). » Vergmand persusta dans un motion et souleva de violents orages. Tou-

<sup>(2)</sup> Hondlar du 8 mai 1793.

1 Mout, la Convention finit par donner raison à la commune de Paris esappropriet une pétation qui demandait la ministration des anrôlements. subutaires au mode de recrutement adopté par la commune. Les ouritements voloctures | Cette mesure d'enthousussme ne suffissit plus gur dangers pressants de la patrio! Maigré cola, les Girondies temèrest encore, deux jours après, de couvrir de leur protection les jeunes gens grétés pour rébelhon à l'arrêté municipal. N'était-il pas singulur d'entendre des hommes habitués à déclamer contre les anarchistes se récrier aujourd'hui avec tant d'emportement à propos d'une justs macure prise contre des perturbateurs, contre ces muscadine que n'avait pas su émouvoir le cri de la patrie en danger. « Ces mitmes, » s'écria, lans la séance du Resai, Bobespierre indigné, « parcoursient les places. publiques. Plusieurs ont arboré la cocarde bianche et crié : Fise le ros! A bas la Republique! Il est vrai qu'ils out sjouté d'autres cris qui pouvont plaire à bien des gens; ils ont érié : A das les patriotes! A bas la Montagne: A bas he Jacobins' Et l'on voudrait que de parer les imprécations contre les amis de la liberté, contre la liberté. elle-même, restassent impunies! » Sur sa domande, et malgré les rématances d'isnard et de Buzot, l'Assemblée passa à Lordre du jour (1).

Il était him question, en effet, de songer aux liches qui bésitment à voler à la défense de la patrie, guand des frontières et de la Vendee. agrivament coup sur coup les plus fécheuses acquelles ! Allous! que tous s'arment et partent, c'est désormes une nécessité inexorable. l'aris, tête et cœur de la nation, a déjà donné l'exemple ; déjà, avait dit Robespierre dans cette même séance de la Convection, il a fourni, soit coutre les despotes coalises, son contre les ennemis intérieurs, plus és canquante mule hommes, et douze mille se préparent encore à marcher sur la Vendée. Mais du moms fallait-il être assure qu'une fois dégarni de ses défenseurs, il ne deviendrant pas la proje des rebelles. Carc'était cette grande cité, herosau et rempert de la liberté, dont tous les ennemis de la Révolution conspiraient la ruine ; c'était elle que mensquient Brimswick, Cobourg et tous les révoltés. As figu donc de déclarer la guerre à la municipalité, il failait encourager les efforts de la commune et du maire, détenir en otages tous les gens suspects qui portaient le trouble dans les sections, et indemouser, le jour où ils montaient leur garde, les catoyens trop pauvres pour se distraire de leurs travaus sans compromettre la subsistence de leur familie. Meisce a était pas tout , en présence de cas flots d'ennemin de toute norte



<sup>(1)</sup> Monitour du 11 mai 1793.

pontsée contre la République, il y avait à faire des efforts surhimmins; on les ferait. Et qui, plus que Robespierre, en ces heures décisives pour l'avenir du geure humain, sut électriser la nation par son indomp table énergie et ses paroles ardentes ? « Il faut, » dit-il, « veiller à ce que l'on fabrique des armes de toute espèce... Il faut que des forges soient établies sur toutes les places publiques, aûn de rammer l'éner gie des citayens par la vue des nouveaux moyens de défense .. (1) »

Le soir il pert la parole sux Jacobins, et, dans une sorte de délire patriotique, il traca le sombre tableau de la situation présente et indiqua les moyens énergiques sans lesqueis lui parausait impossible. le salut de la République. Il n'y avait à ses yeux que deux partis e i France : celui des amis de la liberté et de l'égalité, et ce un de tous les enzemie de la Révolution, révoltés de la Vandée, émigrés de Cablen'z on soldate de Cobourg. Il n'y avait pas de milieu, il fallait ou les exterminer ou périr. Une première condition pour vaincre, c'était d'être inaccessible à toute corruption. Les patriotes dignes de ce nom. guidés par les vérnables principes de l'ordre social, n'ont jamais, disait-il, prétendu à une égalité de fortune, mais à une égalité de droits. et de bonheur. Pour lui, il ne souhaitait point l'opulence : elle était trop souvent le prix du crame et de l'infamme. « Les pouvoirs que le peuple m'a confiés, a ajoutant il, a auraient été un supplice pour moi, m, au milieu du spectacle de l'hypocrisie dont il est victime, je n'avais élevé courageusement ma voix en sa faveur. Je n'aspire point à 🖭 recommunect, je se connais d'autre ingratitude de la part du peop : que celle qui pèse sur lui-même. » Puis, rappelant toutes les mesure. ettraordinaires proposées le matin par lui dans la séance de la Convention, il insistait sur les précautions à prendre pour qu'au moment où les patriotes allaient marcher contre les brigands de la Vendée. lours femmes et leurs enfants ne fussent pas exposés à la rage decontre-révolutionnaires. L'houre était vonue de tenter un suprémeffort, si l'en voulait sauver le genre humain. « Oui, oui, nous le voulons, » s'écrièrent à la fois tous les membres en se levant par u clan simultané et en agitant leurs chapeaux. Alors, avec une émotion crossante et après avoir déploré les manœuvres employér pour séparer les départements du people de Paris, après avoir déclaré bien hautement que c'était la loi à la main, et non point en se donnant des airs d'insurrection, qu'on devait engager cette lutte à mort avec les ennemis de la liberté, il poursuivant en ces termes " « Si le liberté anccombe, ce sera moins la faute des mandataires que

<sup>(1)</sup> Fantter da 10 mai.

du souverain. Peuple, n'oublies pas que votre destinée est dans you mams, your dever souver Paris et l'humanité, si vous no le faites pas, vous étes coupable. » En résumé, il demandant la punition des perturbateurs qui, dans les derniers juurs, avaient été arrétés pour cris séditieux, le châtiment axemplaire des géneraux pris en flagrant délit de trahison, l'incarceration jusqu'à la fin de la guerre de tous les individus coupables d'incivisme, l'établissement de forges sur les places publiques. (1 demandat en outre que les artisans, vivant de leur travail, fussent seldés pendant le temps qu'ils serment obligés de se tenir sous les armes pour protéger la tranquillaté de Paris; que les sections levament une armée suffisante pour comprimer l'aristocratie et former le noyau d'une armée révolutionnaire qui entraînerait les anis-culottes des départements à l'extermination des rebelles; enfin, que les sections de Paris se reunissent à la commune afin de halancer par leur influence les écrits perfides des journalistes soudoyés par les puissimess étrangères. « En presant toutes ces mesures, o sjoutait-il, — et c'étaient ses dermers mots, — « sans fournir aucun prétexte que vous ayes violé les lois, vous donneres l'impulsion aux départements, qui s'aniront à vous pour sauver la aberté = 1). Une longue agitation régne dans la société à la soite de ce discours formidable qu'avaient accueillé de frenétiques applaudissements. Nous admirons les prodigieux efforts de nos pères pour vaincre à la fois l'ennemi du dedans et celui du dehors, nous admrons leurs sacrifices immenses, leurs triamphes a chèrament achetés, et, hommes inconséquents, nous laissons chaque jour insulter les grands citoyens qui leur out soufflé le feu de leur indomptable énergie.

e La liberté pe pérma par! » s'écriait le surlendemain Robenpiarre, après avoir fiétri l'indigne conduite de ce Prit qui profiguait les maliums de l'Angleterre pour arrêter l'essor de la Révolution, » la liberté ne périra pas, mais ede ne sera que le fruit des pius grandes et des plus longues calamités; des torrents de sing le plus pur couleront, et nos ernemis entraliseront dans leur tombe une partie des défenseurs de la République » Paroles, hélas' trop prophétiques! N'importe, la patrie ne pouvait être sauvee dénormais que por les plus granda efforts de l'énergie républicame et de l'héroisme populaire, « Il ne faut pas que Paris soit calemnié, » s'ecriait-il encore le 49 mai en défensant les péutionnaires de la Halle aux blés, « mais il faut que Paris soit à l'abri des conspirations, et les mesures que j'au proposées sont suffisantes pour neutraliser les efforts de l'aristocrable



<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la correspondence de la Société des Josephine, pursière 400

et du modérantisme. Remarquez que j'écarte toute idée de violence contre nos ennemis intérieurs. » (1) Les paroles de Robespierre n'auront pas retenti en vain, et la République sera sauvée, pour un moment du moins. Quant à lui, si l'esprit public ne se ranimait pas, si le géme de la liberté ne tentait pas un suprême effort, il attendrait calme et serein, sur la chaise curule où le peuple l'avait élevé, le moment où les assassins viendraient l'immoler (2). Nous la verrons, au 9 Thermidor, fidèle à cette sorte d'engagement. Entrevoyait-il déjà l'aurore de cette sanglante et fatale journée?

#### хххін

Cependant, au milieu des tempétes, se continuaient les débats sur la constitution républicaine à donner au pays. Le 10 mai, Isnard proposa à la Couvention d'adopter une sorte de pacte social, en vertu duquel les députés au Corps législatif auraient été considérés comme autant d'ambassadeurs de communautés diverses dont l'association dans son ensemble eut formé la nation française. Vivement combattu par Danton et par Marat comme entaché de fédéralisme, le projet d'Isnard, soutenu en vain par Buzot, fut écarté de la discussion.

Robespierre monta ensuite à la tribune. Il proponça un discours qu'on peut regarder comme la véritable profession de foi de la démocratie, et que devraient avoir toujours présent à la mémoire les gens qui sont profession d'aimer la liberté et l'égalité. C'était du reste le développement logique de sa Déclaration, et, au point de vue de la mise en pratique des principes de la démocratie, rien ne prouve mieux que cet admirable discours la puissance de conception de ce législateur de trente-cing ans. Comme d'un bout à l'autre il respire l'amour du bien, la passion de la justice, le désintéressement le plus pir le L'homme. est né pour le bonheur et pour la liberté, et partout il est esclave et malheureux. La société a pour but la conservation de ses droits et la perfection de son être, et partout la société le dégrade et l'opprime. Le temps est arrivé de le rappeler à ses véritables destinées; les progrès de la raison humaine ont préparé cette grande révolution, et c'est à vous qu'est spécialement imposé le devoir de l'accélérer. » Jusqu'ici, poursuivait Robespierre, l'art de gouverner avait consiste à dépouiller et à asservir le grand nombre au profit du petit; les rois et les aristo-

<sup>(1)</sup> Journal du débats et de la correspondance de la Sociéte des Jacobins, numéro 412. (2) Ibid., numéro 411.

crates avaient bien fait leur métier, c'était présentement au peuple à rendre les hommes libres et beureux par les loss.

Le grand problème à résoudre était, comme maintes fois ééjà nous le la avons entendu déclarer, de donner au gouvernement la force pécessaire pour que les citoyens respectament torjours les droits des citoyens, et de faire en sorte que jamais le gouvernement ne pût les violer lui-même. L'anarchie était moins à craindre à sea yeux que le despotisme et l'aristocratie; l'anarchie, d'ailleurs, était-elle autre chose que la tyrannie qui plaçait sur le trône les fantaisies d'un homme au lieu de la loif L'histoire à la main. Robespierre prouvait que de tout temps l'ambition, la force et la perfidie avaient été les législateurs du monde, que les nations avaient vu se tourner contre elles la puissance dont elles avnent investi leurs magistrats considérés comme essentiellement sages et vertieux, tandis qu'on supposait toujours le peuple amense et maten, don il était résulté qu'on avait eu des rois, des prêtres, des nobles, des hourgeois, de la canaille, mais point de people et point d'hommes. Le premier objet de toute consutution devait donc être de défendre la liberté publique et individuelle contre le gouvernement lui-même. Malheureusement, on avait à élever le temple de la liberté avec des mains encore flétries des fers de la servitude. Mépriser et être méprisé avait été trop longtemps la destanée commune : de là tant de dédans insolents de la part des hommes de loi, financiers, rebins ou hommes d'épée, à l'égard des classes inferieures. Et teile était la vanité humaine, que beaucoup de gens réclamment des maîtres pour ne point avoir d'égaux. Il fallant donc poser en axiome que tous les hommes étaient égaux, et que dans la souveraineté populaire se trouvait l'unique preservatif contre les vices et le despotisme du gouvernement, dont la corruption avait toujours sa source dans un excès de pouvoir. Dene nécessité de modérer la puissance des magistrats.

Voyons maintenant comment de pretendu partisan des doctrines enforsteires, — surrant des écrivans partaitementignorants ou de mauveuse foi, — entendait la science du gouvernement Deux moyens avaient paru excellents à quelques politiques pour protéger la liberté : l'un c'était l'équilibre des pouvoirs, l'autre le tribanat. Robespierre combattait énergiquement l'un et l'autre moyen. L'équilibre des pouvoirs! N'avait-on pas l'exemple de l'angleterre pour dégoûter à tout jaman les ventables amis de la liberté de cette espèce de gouvernement monstrueux où les vertus publiques n'étaient qu'une scandaleuse parade, où le fantôme de la liberté anéantssait la liberté même, où les draits du peuple étaient l'objet d'un trafic avoué, où la corruption était

dégagée du frein même de la pudeur? Robespierre devinait bien ce qu'il y aurait d'hypocrisies et de mensonges dans ces prétendus gouvernements représentatifs où l'on voit assex communément la liberté et l'égalité devenir le monopole d'un petit nombre d'élus. Du tribunat, il n'en voulait pas devantage. Pour lui, le seul tribun avouable, c'était le peuple lui-même. « C'est à chaque section de la République française que je renvoie la puissance tribunitienne; et il est facile de l'organiser d'une mamère également éloignée des tempètes de la démocratie absolue et de la perfide tranquilaté du despotusme représentatif, »

Donner au pouvoir des fonctionnaires, et surtout de celui dont l'autorité devait être la plus étendue, une courte durée, interdire sévèrement le cumui de pluneurs fonctions, separer avec le plus grand soin le pouvoir législatif du pouvoir exécutif, telles étaient les premières précautions à prendre afin d'empêcher le retour du despotame. Averti par une expérience personnelle du danger qu'il y avait pour la liberté et pour la réputation des citoyens à permettre au gouvernement et au ministre de l'intérieur de disposer de sommes immenses sous prétexte de former l'esprit public, il voulait qu'on enlevât au pouvoir central. toute l'autorité qui n'était point indispensable à la bonne gestion des affaires politiques. Quant au reste, c'était aux entoyens de se gouverner eux-mêmes. Dans quelle erreur capitale sont tombés ceux qui, par une étrange ignorance de notre histoire révolutionnaire, ont confondu l'excessive centralisation du régime consulaire, empruntée aux erremente de l'ancien regime, avec l'organisation administrativa que la Révolution voulut donner à la France! S'il est, au contraire, une décentralisation rationnelle, pratique, c'est évidemment celle qui ressort de la constitution de 1791, et surtout des constitutions de 1793 et de l'an III. Écoutez, écoutez à cet égard le langage de Robespierre : « Laissez dans les départements, sous la main du peuple, la portion des tributa publica qu'il ne sera pas nécessaire de verser dans la caisse générale, et que les dépenses soient acquittées sur les lieux autant qu'il sera possible... Mais il est un moyen général et non mous salutaire de deminuer la puissance des gouvernements au profit de la liberté et du bonheur des peuples... Fuyez LA MARIE ARCIERRE DES 400-VERNEMENTS, ME VOCILORS TROP COUVERNER; LARGEST AUX INDIVIDUS, LARGEST AWX PAMILLES IN DOOLY DE FAIRE CE OUI DE HUIT POINT À AUTRUI; LAISSEE AUX COMMUNIS LE POUVOIR DE RÉGLES ELLES-MÉMES LEURS PROPRES ASVAIRES. EN TOUT CE QUI ME THEST POINT ESAESTIELLEMENT A L'ADMINISTRATION GÉRÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN UN MOY, RENDEZ A LA MIRENTÉ INDIVI-DEELLE TOUT CE OUR N'APPARTIENT PAS HATURELLEMENT À L'AUTORITÉ PUBLI-OUR, ET VOUS AURES SAISSE D'ASTART MOINS DE PRIME À L'AMMETION ET À L'ARBETTARIUS. » Était-s, possible de mieux dire? Quel ami siscère de la liberté ne signerait des deux moins ces lignes tout à fait admirables?

C'etait surtout dans les assemblées primaires que Bobespierre vozlait qu'on respectit la volonté du apaversin. Plus de ces entraves qui, sous prétexte de régler les élections, fluissalent par anéantir en quelque sorte le droit de suffrage. Responsabilité de tous les dépositaires du pouveir : dans un État libre, les crimes publics des magutrats devaient être punis aussi sévèrement et aussi facilement que les crames pravés des citoyens. Révocation, seion des formes établies, des fonctionmires qui auraient deménté de la nation , c'était aux maudants à avoir l'œil sans cesse ouvert sur leurs mandataires. « La coostatution doit a appliquer surtout à sommettre les fonctionnaires publics à une responsabilité imposante, en les mettant dans la dépendance réclie, non des individus, mais du souverain : « Aussi, quelles précastions il recommande au peuple dans le choix de ses magistrata, et quelle sincérité il exige dans les élections! « C est, » dit-il, « sur cette. double base que la aberté dost être fondée. Ne perdet pas de vue que dans le gouvernement représentatif il n'est pas de lois constitutives auss, importantes que celles qui garantissent la pureté des élections. Comme moyen de surveillance, il indiquait la publicité réelle des séances de tous les corps administratifs, judiciaires et législatifs. Il aurait voule, par exemple, que les représentants de la nation siégezasent dans une enceinte majestuciate, capable de contenir dia ou doube mille auditeurs, et il regrettait l'exiguité du nouveau local mis à la disposition de l'Assemblée, Ce jour-là gréme, en effet, la Convention avait quitte la salle évoite et incommode du Manège pour s'installer aux Tuileries, d'où la terreur, qui en était si souvent sortie pour frapper les amis de la liberté, allait s'abattre our les despotes et sur lours partisans.

A ceux qui pouvaient erandre que tant de précautions prises contre l'arbitraire et la tyraunie n'enlevament toute force aux lois et su gouvernement, Robespierre répondit d'avance : « Je rends aux lois et au gouvernement toute la force que j'ôte aux vices des hommes qui gouvernement toute la force que j'ôte aux vices des hommes qui gouvernement et qui font des lois. Le respect qu'inspire le magistrat dépend hemicoup plus du respect qu'il porte lai-même aux lois que du pouvoir qu'il usurpe; et la puissance des lois est hien moins dans la force militaire qui les entoure que dans leur concordance avec les principes de la justice et avec la volonté genérale. Quand la loi a pour principe l'intérêt public, elle a la peuple lui-même pour appui, et sa force est la force de tous les citoyens dont elle est l'ouvrage et la pro-

priété. La volonté générale et la force publique ent une origine commune... Quand la force publique ne fait que seconder la volonté générale, l'État est libre et passible; lorsqu'elle la contrarie, l'État est asservi ou agité. La force publique est en contradiction avec la volonté générale dans deux cas : ou lorsque la loi n'est pas la volonté générale, ou lorsque le magistrat l'emploie pour violer la loi. Telle est l'horrible anarchie que les tyrans ont établie de tout temps, sous le nom de tranquillité, d'ordre public, de législation et de gouvernement; tout leur art est d'isoler et de comprimer chaque citoyen par la force pour les asservir tous à leurs ocheux caprices qu'ils décorent du nom de lois. Législateurs, faites des lois justes; magistrats, faites les religieusement exécuter, que ce soit là toute votre politique, et vous donnerez au monde un spectacle inconnu, celm d'un grand peuple libre et vertueux » (1).

Tel était cet important et magnifique discours qu'on peut véritablement regarder comme le manifeste de la démocratie. Combien lui étaient inférieures les conceptions girondines i Une foule des idées qui s'y trouvent exposées sont généralement admises aujourd'hui comme les règles d'un gouvernement sage. Je le répète, le jour où les grands principes posés par Maximilien Robespierre dans sa Déclaration des droits et dans son discours sur la constitution auront complétement prévalu, ce jour-là, mais ce jour-là seulement, la démocratie aura vaincu.

## XXXIV

La séance dans laquelle Robespierre présenta à la Convention ce magnifique programme constitutionnel fut une des dernières séances où, jusqu'à la chute des Girondins, on s'occupa de l'œuvre pacifique de la constitution. Un effroyable esprit de discorde va souisser sur l'Assemblée; la lutte devient plus vive, plus ardente; toute conciliation est desormais impossible : nous touchons à l'heure suprême de la Gironde.

Et cependant Robespierre alors s'efforçait d'inspirer le calme aux patriotes, et, de touteson énergie, il s'opposittencoreaux mesures violentes.

<sup>(1)</sup> Ce discours de Robespierre se trouve dans le Moniteur des 12 et 13 mai 1793. Il a étà imprimé a part par ordre de la société des Jacobius, où Robespierre en douna lecture dans la séance du 12 mai (in-8° de 34 p., de l'imp. patriotique et republicaine, rue Saint-Honoré, numéro 355). Il a été réimprimé depuis en 1831 Paris, Prévost (in-8° de 28 p.). On le trouve également dans les Œueres publiées par Laponneraye, t. III, p. 363, es dans l'Histoire partementaire, t. XXVI, p. 432.

Cala sa vit bien aux facobina dans la géance du 13 mai. Un membre s'étant emporté contre la faction des hommes d'Esat, et ayant engagé le contingent parimen à ne point partir pour la Vandée avant d'avoir purgé la Convention des scélérats auxques il attribusit les malhours de la patrie et promené sur eux le glaive exterminateur, Maximilien s'élance à la tribune : « Je n'e. Jameis pu concevair comment, dans des moments critiques, il se trouvait tant d'hommes pour faire des propoations qui compromettent les amis de la liberté, tandis que personne n'appute celles qui tendent à souver la ftépublique... Coux qui, mettant ces mesures à l'ecart, ne vous proposent que des mesures partielles, quelque violentes qu'elles ecient, n'estendent rien aux moyens de anuver la patrie; car ce n'est qu'apres avoir épulsé toutes les mesures qui ne compromettent pas la société qu'on doit avoir récours aux moyens extrêmes, encore ces moyens ne desvent-ils pas être proposés su sem d'une assemblés qui doit être sage et politique. Ce n'est pas un moment d'effervescence passagere qui sauvera la patrie... Les mesures que l'on a proposées n'ont et ne pourrent avoir aucun résultat; elles n'ont serva qu'à shmenter la calomese, elles n'ont serva qu'à fournir des prétentes aux journalistes de nous représenter sous les couleurs les plus otheuses... le n'en dans pas davantage, mais je déclare que je proteste contre tous moyers qui ne tendent qu'à compromettro la sociéte sans contribuer au salut public. Voilà ma profession. de foi î » (1) Robespierre avait bien engagé la Convention à examiner. attentivement la conducte de guelques membres de la Girondo mais il etait loin de vouloir feur perta; et les applaudissements dont les Jacobias convergent ses paroles, hen qu'une voix l'ext accusé de modérantisme, prouvèront que l'immense majorité de la societé était de sonavis. Le lendemaia, voulant justifier une adresse bordelaise, écho des distribes girondines, et où l'on semblait prendre à tâche d'exasperer. la population parissenne, Guadet récrimment amèrement contre le discours anarchique tenu la veille sux Jacobina par un homme exalté, mais il n'avait pas la bonne fo, de dire avec quelle vivacité Robespierre avait combetta or discours (2).

Les Grendens, du reste, étaient parfaitement décidés à n'admettre aucun compromis. Détruire leurs adversaires, sel était leur but, lour but unique; cels remort clairement de tous leurs actes, de toutes leurs peroles. Quelle n'avait pas été l'indignation des patriotes à la lecture

(9) Monitour des 16 mgs 1793.



<sup>(</sup>I) Voyer in Journal des éébate et de la correspondence..., numéro 413, et le Républidern, journal des hommes têbres, numéro 196. Suivant en ceraier journal, l'auteur de la motion violentes constitutes par lisbemperre étant un envoyé lyonnué.

d'une lattre de Rebecqui à Barbaroux, lettre dénoncée sux Jacobins, et dans laquelle cet ancien accusatour de Robespierre dissit que le seul moyen de sauver la République était de faire nurcher sur Paris les quarante mule hommes qui combattaient les rebelles de la Vendée 4)!

«Ces messieurs veulent en finir, » s'écriait dans le Potriote françois l'énergumène Girey-Dupré, en parlant des Montagnards : « qu'ils l'osent, nous le demandons ; avec mont ser au mour » (2).

Le 17 mai, Isnard était nommé président de la Convention. En appelant à ces fonctions le sembre orateur dont on n'a pas oublié les menaces terribles contre les adversaires de la Révolution et qui était destiné à précipiter le dénoument d'une situation devenue intolérable, les Girondina temoignaient bien de leur peu de souci d'entrer dans une voie d'apaisement et de concliation. Tout ce qu'il était possible de faire pour irriter et pousser à bout leurs adversaires, pour jeter en armes sur la place publique les patriotes de Paria, ila le firent. Eux qui, durant le ministère de leurs amis, avant comme après le 10 août, avaient incodé de leurs créatures toutes les places civiles et militaires, jetérent les hauts cris pour quelques emplois supérieurs donnés à l'instigation de plusieurs membres de la Montagne, et Barbaroux proposa un jour à la Convention de décréter que queconque dénoncerant un fonctionnaire public pour acquisitions illegiumes, obtiendrait en recompense la moitié des biens du dénoncé, faute par ce dernier de pouvoir justifier de ses movens de fortune. C'était singulièrement encourager l'art de la dénonciation, et cela pouvait paraltre au moins étrange de la part de gens al habitués à déclamer contre les dénonciateurs... quand ils étaient eux-mêmes l'objet des dénonciations. Robespierre demeura toujours étranger à ces distributions de places dont ne se firent faute les Girondins, et qui leur donnèrent tant de partuans dans les administrations publiques. Même au temps de sa plus haute influence, aucun de ses proches, de ses amis, n'arriva par lui à une haute position. Nous n'aurons pas de peine à prouver dans quelle erreur sont tombés les écrivains, passionnés d'ailleurs, qui, comme M. Nichelet, par exemple, font des principaux membres du tribunal révolutionnaire et de la commune de Paris autant de ses créatures. Son compatriose Herman, homme, du reste, d'une probné et d'un patriotisme à toute épreuve, lui etait à peu près étranger. Et les seules considérations auxquelles il s'attacha jamais quand il appuya la nomination de quelque citoyen à

(2) Pairnois françois, numbero 1369,

<sup>(1)</sup> Voyes l'Histoire parlementaire, par MM. Buchez et Roux, t. XXVI, p. 457.

un poste important, furent précisément le patriotisme et la probité. A ce titre il crut pouvoir, vers cette époque, recommander un hono-rable praticien, du nom de Théry, pour une place de méderin vacante près le tribunal révolutionnaire. Il s'adressa à ce sujet à l'accusateur public Fouquer-Tinville; et il le convaisuait si peu qu'il l'appelait : Fouquet de Tamville. Un mois plus tard, son protégé était accepté comme médecia par le président Montané (1).

Mais revenous aux provocations grondines. Voici Verguiaud qui menace la capitale de l'abandon du département de la Gironde (2), et. d'une lettre violents de ce député, le chimiste Hassenfratz inférait, à une séance des Jacobins, qu'on cherchait à faire groire que les départements étaient prêts à marcher sur Paris (3). Forts de leur majorité, les Girondins enlevaient à leurs adversaires le droit de requent l'appel nominal (18 mai), et, dans la même séance, no c'on tonant plus à leurs déclamations continuelles contre la capitale, ils demandament, par la bouche de Guadet, la cassation des autorités de Paris, leur remplacement dans les vingt-quatre heures par les présidents des diverses. sections, et la réumon immédiate des suppléants de l'Assemblée dans la ville de Bourges. Triple proposition trois fois imprudente, et qui arracha à Collot d'Herbois ce cri d'alarme : « Youlà donc la conspiration découverte! » Une agitation extraordinaire s'était emparée de toute la gauche. Barère arriva à point pour ramener le calme en blàmant comme dangerouses et intempertives les mesures proposées par Gradet; puis, pour consoler la Gironde, il obtint de la Convention un décret portant formation d'une commission de douze membres chargée d'examiner les actes et arrêtés de la commune de Paris depuis un mois. Cette mesure, bonne en elle-même in cette commission compra-

<sup>(1)</sup> Voici la lettre de Robespierre : a Paris, le 10 mai 1743, j'ai appris que le tribumi révolutionmire devois sommer un medecin; je veus indique et suz républicame le citoyen Théry, recommandable par ses talents dans l'art de guérir et par son patriotame. Il n'est pas indifférent sux bous mégens de connotive les hommes qui méritent leur confiance. Je me suis fait un deveir de veus nancueur un patriota qui a des principes et une sunduite forme dans le ligne résolutionnaire. Veus ne négligares point l'occasion d'être utile à un républicane.

Robbier word.

<sup>«</sup> An ellegen Perspect de Talentille, accusettur du Tribumil récolutionnaire à Paris, »

En marge est écrit : « Pris en très-grande considération. Mouranti, président, »

Jenn-Baptiste-Joseph Théry, accepté comme médecia du wibanal, le 13 juin, Papole l'avis maname de mes semblesse. Mouvanté, pristient, « (druites de l'ampire).

<sup>(3)</sup> Monitour du 19 mai 1793.

<sup>(3)</sup> Journal des débats et de la correspondence de la Société des Jacobies, mandre 415.

nait dans seu sein use majorité de membres impartiaux et désintéressés, devenait une chose détestable si, comme cela était à craindre, elle se trouvait exclusivement composee de membres appartenant à la faction girondine. Les Girondins n'adoptèrent avec tant d'empressement la proposition de Barère que parce qu'ils étaient certains de former cetta commission entièrement à leur gré, d'exercer par elle une véritable dictature et d'armibiler le comité de Salut public, legnel n'avait alors, pour ainsi dire, aucune influence sur la marche des affaires. Babaut Saint-Etienne, Kervelégan, Boyer-Fonfrède, Saint-Martin, Vigée, Boileau, Henri Larivière, Bergoing, Gomaire, Mollévault, Gardien et Bertrand, tels furent les membres dont se composa cette fameuse commission des Douge. A partir de co jour jusqu'à la fin du mon, la Convention devint une arêne où se cronièrent les apostrophes les plus violentes et des dénonciations respectives. Mais la formation de ce comité aut des résultats plus fâcheux encore; alle porta au comble l'exaspération des sections parisiennes, dont les commissaires, réums à l'archevéché, songèrent, dès lors, à résister à des mesures contre-révolutionnaires qu'on prévoyait. Telles étaient les fareurs qu'on entendit à la Convention Yergmand et David se traiter mutuellement d'assassin (1). La commission des Douze semblait comme à plauir remplir Paris d'alarmes. D'heure en heure elle acqueillait des dénondiations plus absurdes les unes que les autres, provoquées peut-être : elle avait besoin d'un complot. Un jour, une députation de la section de la Fraternité vint annoncer à la Convention qu'une affreuse conspiration se tramait, tendant au massacre des représentants du peuple, et l'Assembée s'empressa de décréter que cette section avait bien mérité de la patrie. A peine instruite de ce fait, la commune somma les dénonciateurs de venir lui donner les renseignements nécessaires afia que les prétendus conspirateurs fuscent immédiatement livrés aux tribunaux. On se sut nommer personne. La commission des Douze n'en continua pas moins de s'acharner contre la municipalité parisienne, camme si elle cut luré de la pousser à bout. Les véritables conspirateurs, si compirateurs il y avast, c'étaiest les Girondins, qui, réums ches Valazé, en comulé secret, délibéraient d'avance sur les mesures à arracher à la Convention. Ce fut ainsi que, dans la séance du 24 mai, l'igée, su nom de la commission des Douze, évoquant un complot imaginaire, proposa à l'Assemblée de s'entourer d'une garde formidable, et, malgré les énergiques protestations de Danton, ce projet, vivement appoyé par Vergniaud, fut voté d'urgence. Les Giron-

<sup>(</sup>l) Monitour du 22 mai 1798. Sánnes du lundi 20.

dins se crurent entièrement matures de la situation, ce fut précisément ce qui les perdit.

Le soir, aux Jacobias, comme on faisait entendre du vagues accusations contre le général Kellermann, présent à la séance, Robespierre pria la société de laisser là les questions de personne pour s'oncuper des dangers de la petrie. Quant à Kellermana, il allait voler à de nouvenux combata, c'était à lui à prouver son civiame par sa conduite à la tête de nos armées « Apprends, » lui dit Robespierre, « apprends cu'il existe des républicains en France... Les généroux se regardent comme des souverains; ils se crotent les dictateurs de la République... En bien! Leilermann, apprends qu'il est encore des républicains purs et énorgagues, et vois quels ennemis tu aurais à comhattre si tu prais trahir la patric. » D'unanimes applaudissaments retentirent à ca fierlangage. Quand le calme se fut rétable, Robenpierre se plaignit amèremeat du décret rendu dans la matinée. Et quel moment choississeit-onpour a entourer d'une garde que la faction des intrigants composerait de créatures de son chous? celui où la capitale se dégarmesait de ses défenseurs les plus énergiques pour les envoyer en Vembée. Il montre la faction girondine conspirant contre les patriotes, et, pour les proscure, appelant à son aide, d'une part, une garde fournie per des corps administratifa vendus, et de l'autre la pouvoir judiciaire. « Elle a. a div-il. a établi un tribunal révolutionnaire composé d'hommes vertueux..., mais les membres de ce inbunal vont cesser leurs foncnons et ils seront remplaces par les affidés et les créatures de la faction, qui, pour assurer l'exécution de sea trames criminalles, a créé une commission composée de membres tous pris dans le côté droit. il ignorait tusqu'à quel point étaient fondes les bruits répandus contre los personnes de quelques représentants; mais, ce dont il ne doutait pes, c'était du complot dont il entretenant la société. Quant à lui, il était dispose à combettre jusqu'à la mort les agents de cette horrible conspiration, et, pour sanver la liberté, prêt à tous les sacrifices, à commencer par celui de sa liberté, « Il n'y a point d'armée contrerévolutionnaire qui puisse me faire pâlir, si n'y a point de ficuon qui puisse une faire trembler quand j'at la foudre de la vérité à lancer contro elle « (1). Et à l'heure où Robesoverre s'expressait avec une telle énergie, les Girondins, il pe faut pas l'oublier, exerçaient encore une véritable dictature.

<sup>(1)</sup> Journal des débats et de la currespondance de la Bectité des Jacobins, attackes 424.

#### XIIV

Résolue à en finir au plus vite. la commission extraordinaire avait. dens cette journée du 24, lancé des mandats d'amener contre soux administrateurs de police, Michel et Marmo, et jeté dans la prison de l'Abbaye le substitut du procureur de la commune, Hebert, nour un article du Père Duchesse, où les Girondins, présentes comme des complices de Capet et de Dumourier, étaient formellement accusés de chercher à allumer la guerre civile et à armer contre les Parisiens les citoyens des départements. Certes, le journal d'Hébert, sur leguel nous aurons à revenir plus tard, était une de ces fexilles dont le cynisme deplausait souverainement à Robespierre, parce que c'était. survant lui, mal servir le peuple que de lui parler un langage ordurier. Marat lui-même la trouvait de mauvais goût (1). Du reste, pour la violence du style, les journaux girondins ne le cédaient en rien à celuid'Hébert, et l'acolyte de Brissot, le jeune Girey-Dupré , n'avait rien à suvier au Pèrs Duchesse. Mass on ne pouvait s'empêcher de remarquer que, si les Girondins mettaient tant d'empressement à décréter d'arrestation un écrivein populaire dont ils avaient personnellement à se plaindre, ils avaient, peu de temps amaravant, par la bouche de Buzot, 🕟 défenda avec une étrange vivacité, en invoquant les droits de la liberté de la presse, le journaliste Nicolle, dont les articles poussient ogyertement à la révolte contre la République. Il n'y a donc pas à s'étomer si l'arrestation d'Hébert, d'un magistrat du peuple, et celle de quelques autres petriotes ardents comme Variet, causa ana émotion extraordi-Daire.

On sait comment, le lendemain, des députés de la commune vinrent à la Convention réclamer la hierté ou tout au moins le prompt jugement du magistrat municipal, et l'on connaît la répense insensée d'lanard. « Si jamas la Convention était avalia... je vous le déclare au num de la France entière, Paris serait anéanti... Bientôt on chercherait sur les rives de la Seine m Paris a existé. » Hyperbole! dit-on. Sans doute, mais il n'en faut pas davantage peur mettre une ville en combustion; et ce sera par de semblables hyperboles que plus tard ce même ispard organisera la terreur blanche dans le Midi et fera verser des torrents de sang. Vivement appuyée par tous les membres de la droite, la sombre menace d'Itnard sut une sorte de caractère collectif

7. II.

<sup>(1)</sup> Voyer le Monitour du 28 mai 1793, Séance du 24.

qui porta au suprême degré l'irritation des patriotes de la capitale (4).

Les Girondans semblesent attents de cette démence dont le Cirl. disast-on sadis, frappe ceux qu'il veut perdre. Déplorable était la patialité de la commission des Douse. D'une rigueur excessive à l'égard des citovens bostiles à ses amis, elle se montrait, au contraire, d'use révoltante partialité pour les perturbateurs opposés à la Montagne, fussent-ils notorrement royalistes. Ainm, le comité révolutionnaire de la section de l'Unité ayant ordonné l'arrestation de cinq individus convaincus, entre autres griefs, d'avoir déclaré publiquement que Marat, Danton, Robespierre et tous les Jacobins étaient des scélérats, le comité de législation s'empressa de demander la cassation de ceconsté et la muse en liberté des détenus. Parmi coux-ci se trouveit un professeur du collège des Quatre-Nations nommé Leseiller. Marat répondit que s'il n'y avait pas d'autres motifs à allégner contre lui, il serait le premier à réclamer son élargimement, mais que ce catoyan était prévenu de provotation au rétablissement de la royauté. Cela était bien possible, mais il sveit dit du mal de Marat, de Robespierre et de Danton, donc il avait bien mérité de la patrie, c'est-à-dire des Girqudins : en liberté! Et sans s'arrêter aux observations de Marat, l'Assemblée vota purement et simplement les propositions du comité de législation (2) En revanche, les Douze jetaient également à l'abbaye Dobsent, président de la section de la Cité, et menaguent Pache, à qui les Girondina ne pardonnaient point de s'être pas resté leur très-humble serviteur (3).

Robespierre avait amisté must et désole aux tristes solmes dont la Convention était le thehtre depuis quelques jours. On a vu avec quelle persistance il avait, dans ses dermers discours au club des Jacobins, recommandó au poupe de respecter l'intégraté de la représentation nationale. Mais la mesure était pleme à présent. — Tant d'impudence commence à sous poser, — se dit-il sans douts, comme Danton devait le déclarer hautement le lendemain à la séauce de la Convention. Dans la soirée du 26 mai, il monte à la tribune des Jacobins et pro-

<sup>(1 -</sup> Enfin l'incurrentes générale de l'opinion éclate centre l'amerchie et précage es reune, « s'écrast le rédacteur du journal de Brissot, à propos de cette céance de la Convention, comme s'il oft été our du triomphe de son parts (Putriote fronçou, missiere 1881 ) On trouve dans on numéro un éloge de Roch Marcandier, un des plac vile follocalaires que acout jamaie déshonces la presse.

<sup>(2)</sup> Monitour du 28 mai, N. Michelet, par une étrange confance, met isi la section de la Cité, dont Dobsent était le président, à la place de celle de l'Umié. Voyes sus Motore, t. V. p. 697.

<sup>(7</sup> Avec qualic ardour in district l'alcotten d'un necessa maire et d'une nouvelle municipalité ! Voyer à en sujet le Patricie françois, manére 1200.

nonça contre les intrigants de la Gironde un formidable discours. On venait de lire une lettre adressée par Vergniaud aux habitants de Bordanux. C'était un appel violent à l'insurraction des départements contra la capitale, « Hommes de la Gironde, trembierez-vous devent des monstres altérés de sang, dont la scélératesse égale la lâcheté...? » Et Vergniand passait pour un des hommes modérés du parti de la Garonde; que penser du reste? Cette lettre dévodant bien, sux veux de Robespierre, le secret des trames criminelles de la faction gitondine. Il rappela que Vergniaud étant le même homme qui, par Thierry et par Boze, avait offert su roi de lui prêter son concours sil voulait reprendre les ministres Girondins, le même houme hypocrite qui s'était opposé à la déchéance lorsqu'elle était réclamée par les plus ardents patriotes. Les écrits de Vergnaud livrés à la publicité étaient un spécimen de tous ceux dont les Girondins inondment les sépartements. Mass il p'y avait pas à s'en affrayer, non plus que de cette foule d'adresses envoyées chaque jour par des contre-révolutionnaires et des royalistes. « Quand le peuple se lève, » s'écrieit Robespierre, « tous ces gens-là disparament! » Le moment lui paraissait venu, du rests, où, toute pudeur et toute bonne foi étant foulées aux pieds, les patriotes ouvertement persécutés, la loi violée, le peuple devait s'ineurger. Quant à lui, il aimait mieux mourir avec les régiblicains que de triompher avec des scelérats, avec des hommes corrompus, quelques trésors qu'ils lui offrissent. Il se planguait surtout de l'oppression dont les représentants patriotes étaient l'objet au sem même de la Convennon : nulle liberté de suffrage; à un signal donné, le président étouffait leurs voix. Douloureusement affecté d'un tel état de choses, il engageait le peuple à se mettre en insurrection contre les députés corrompua, comme il était résolu à le faire lui-même si on lui refusait la parole. Puis, il invitatt tous les députés montagnards à se rellier; pour aux il n'y avait qu'une alternative, on de résister de tout leur pouvoir aux efforts de l'intrigue, ou de donner leur démission; il fallait en même tempe que le peuple français se joignit à eux, car, avait-il som d'ajouter, ils ne pouvaient rien sans le peuple.

Toutefois, l'insurrection dont avait parlé Robespierre était loin d'être prochance dans sa pensée. En effet, de ses deraières paroles il résulte bian qu'il la suburdonnait à l'approche éventuelle de l'ennemi « Si la trahison appelle les étrangers dans le sein de la France, si, lorsque nos canoamers tiennent dans leurs mains la foudre qui doit exterminer las tyrans et leurs satellites, nous voyons l'ennemi s'approcher de nos mars, alors je déclare que je punirai moi-même les traîtres, et je promets de regarder tout conspirateur comme mon ernemi et de le

traiter comme tel. « L'énergie des paroles de l'orateur excita dans l'Assemblée un grand enthousianne; la société, en votant l'impression dus lettres de Vergniaud, arrêta qu'en y joudrait les observations de Bobespierre (1. Au désordre qu'en remarque dans le dermer discours de criui-ci, on juge sisément des anguesses de son œuer et de l'incortitude où flotte encore se peneée. Peut-être aussi le journal girondia auquel nous avous emprunté ou discours a-t-il altèré les paroles de Bobespierre. C'est une chose dont il faut certainement en méller, puisque plus d'une fois, on le sait, le rédecteur de cette femile encourut le reproche de travestir à dessein les débats de la société des Jacobins.

Nose ne pouvons entrer dens tous les détails des faits qui précédèrent et amenèrent la chute de la Gironde; il en est cependant qu'il nous est impossible de passer sous atlence, tant ils sont nécessaires à l'intelligence de cette histoire. Ainsi, le 27 mai, lecture fut dennée à la Convention d'une longue lettre de Pache, dans laquelle la chef de la commune declarait en terminant que nulle part les personnes des députés no seraient plus en aureté et l'Assemblée plus respectés qu'à Paris, at quelques membres voulaient oublier les haines et permettre à la Convenuon de s'occuper du grand objet à l'ordre du jour, c'est-à-dire de la constitution. Mus inutile appel à la concurde l'Les Gironfins, nous l'avons dit, se croyaient surs d'abettre leurs adversures. La section de la Cué étant venue réclamer la liberté de son président, - c'était Pobsent (2), — et celle de son secrétaire, auitamment enlevés par ordre de la commission des Deuse, uniquement pour avoir signé un arrêté pris par cette section relativement à la communication de ses registres, et me envoyés ayant en même temps réclamé la punition des auteurs de cette arrestation arbitraire. Isnard, qui president, leur répondit d'un tou ridiculement hautain : « Giuyens, la Convention pardonne à votre jeunosse...; a puis il se perdit en heux commune sur la tyrannie siègeant « sur un trône ou à la tribune d'un club, portant un sceptre su un poignard, » cela précisément au moment où la commission des Douze était prise en flagrant délit de tyrannie. Un orage épouvantable s'enquivit.

Bobespierre était à la tribune pour réclamer l'élargusement provimire des cateyens arbitrairement emprisonnes, mais au milieu du tumulte, il s'épuiss en efforts mutiles. Le président lui-même semblait prendre à têche de lui revir le parole. — « Président, voes êtes un



Journal des athais at de la correspondence de la Sacció des Jacobins, tumbro 422.
 Nosa avons dejà aigmié plus haut à quei point M. Michalet a en trompé, relativement à Debount, sur les masses de l'arrestation de ca deriest. Voyat le Mentger du 20 mai 1750.

tyran! » — s'écris une voix. — « Je l'accine d'être le perturbateur de l'Assemblée, ajouta une autre. » — Puis, comme pour jeter su sein de la Convention un nouveau hrandon de discorde, Vergnissid demanda la convocation des assemblées primaires. Isoard, avec un empressement sonndeleux, se disposait à mettre aux voix cette proposition insidieuse. Mais forcé de consulter l'Assemblée sur la question de savoir »! Robespierre serait entendu, il annooça, d'un tou provocateur, que cette question avait été résolue négativement. Ainsi se vérdiaient les paroles pronoucées la veille par Maximilien au club des Jacobins ! « Un signal rapide, donné par le président, nous dépouille du droit de suffrage. »

- Alors Denton : « Tant d'impudence commence à nous pesor... nous vous résuterons... Le refus de la parole à Robespierre est une làche. tyrannie. » Et Thuriot apostropha Isnard en ces termes « Lui seul est cause du trouble qui règne sei en refusant la parole à Robespierre... Dans que siècle vivons-nous donc, si un tel homme nous préside, si plus incendiaire que régulateur, le president de la Convention a l'air de tenir la torche qui doit allumer le canon d'alarme des départements dans Paris... (1) » Cependant, après des scènes d'une violence issure, la parole du ministre de l'intérieur ramena un peu de calme, et parut exercer sur la Convention une salutaire influence. Homme assex impartial, ayant des amis dans l'un et l'autre parti. Garat accusa implicitement les membres de la commusion des Douzs d'être les auteurs des agitations auxquelles on était en proie, en les présentant comme dos gens à l'imagmation frappée, « lis crosent qu'ils deivent avoir un grand courage, qu'ils doivent mourir pour sauver la République, ils m'ont paru dans des erreurs qui me sont incompréhensibles. Je les crois des gens vertueux, des hommes de bien ; mais a vertu a ses erreurs, et ils en ont de grandes... (2) » Les observations de Garat, appuyées de renseignements très-précis fournis par le maire, modifièrent semublement les dispositions de l'Assemblée, et vars la fin de la séance, elle décréta la mise en liberté des citoyens arrêtés et la cassation de la commission des Douze. Hérauit Séchelles, il est vrai. avait alors remplacé su fauteuil le fougueux et trop partial Isnard (3). Une telle mesure était de nature à produire beaucoup de bien; il y eut dans Paris comme une capérance de pacification. Mais les Girondine, furioux de voir tomber de leurs mains l'instrument de leur dommetion,

(2) Yoyus le Moulton du 30 mai 1793.

<sup>(1)</sup> Mondour du 29 mai 1792 et Journal du débate et des élécrés de la Constition, manéron 252 et 253.

<sup>(2)</sup> Voyez le discours de Garat dans le Mestiver du 20 mai. Consultes autai, su sujet de cette séance du 27, les Mémoires de Loveanux (de la Sarthe), b. 1, ch. vi

ne l'entendaient pas ainsi; ils ne voulurent pas rémettre au fourresul'épés qu'ils en avaient tirée; désormais il n'y a plus d'accommodement possible.

## IXXVI

Le lendemain \$8, des l'ouverture de la séance, les orateurs de la Gironde, Lanjainnes on tôte, s'empressent de demander le rapport du décret réparateur, dont ils contestent la légalité. Jean Bon Samt-André se récrie contre un tel excès d'audace, il qualifie de monstrueuse l'autorité de la commission des Douze; mais vame protestation! La discussion est fermée, et il est décidé à l'unanimité qu'il sera procédé par appel nominal sur la question de savoir si le décret de la veille sera rapporté. Robespierre s'élance à la tribune : « Au moment où la patrie est indignement et lâchement trabie, je dois à la Convention, à la France une declaration solennelle. La liberté est assassinée : les patriotes sont opprimés avec moins de bienséance, de précautions et de podeur que lorsqu'ils étaient sous le glaive du tyran. On n'a pas rougide nommer une commission inquastoriale. Les patriotes sont dans les fera, voilh les premiers actes de cette commission. Mais leurs réclamations ont retenti dans tout Paris. Cette nuit les patriotes avaient obtenu vengeance, aujourd'hui un décret de rapport va sans doute être l'effet d'une trame nouvelle. » - Et, rapprochement angulier et bien significatif. — les citoyens contre lesquels, depuis six mois, s'acharmad la faction girondine, étaient précisément les mêmes que ceux sur les têtes desquels, qualque temps avant la révolution du 10 soût, elle appelant « le glauve des lors, » en les qualifiant de républicains et de factioux.

Robespierre donna alors lecture d'un passage du fameux discours royaliste prononcé par Brissot le 25 juillet 1792. En vam Barbaroux crut devoir rappeler qu'à cette époque Robespierre écrivait le Défenseur de le Constitutees. N'était-co pas Maximilien qui, le premier, avait déclaré à la tribune des Jacobins, comme dans son journal, que l'Assemblée législative était impuissante à sauver la France, qu'il faliait convoquer une Convention nationale? N'était-ce pas à lui que s'adressaient les menaces de Brissot quand ce chef de la Gironde, dont les amis exaltaient si fort le républicanisme depuis la chute de la royauté, appelait sur les républicaiss « le glaive de la loi? » l'ersonne ne pouvait ignorer ces choses. « D'après cette dectrine ouvertement professée par Brissot, » continuait Robespierre, « se vous étonnez pas

ai les républicains, proscrite evant le 10 soût, sont persécutés sprès ; no your étonnez our et on nomme des commissaires liberticides, et d'infâmes libelles provoquest au massacre des patriotes; ne vous éten-Dez pas si des généraux perfides trouvent des complices parmi vous; ne vous étonnez pas si, au moment où nous éprouvous des revers aus frontières, où Valenciennes est bloquée, les plus scandaleux débets favorisent les entreprises de nos enzemis extérieurs et facilitent leurs succès. Je lausse finir leur carrière odieuse à ces hommes qui p'ont passu mettre de bornes à leurs crimes ; je leur abandonne cette tribune ; qu'ils viennent y distiller le pomon de la calonnaie ; qu'ils viennent y secouer les brandons de la guerre civile; la nation les jugera. Vouà me déclaration (1). » Robespierre avait à peine achevé que le résultat de l'appel nominal était proclamé : 279 voix contre 238 s'étaient proponcées pour le rapport du décret. Fatale et dernière victoire des Girondins I de croyatent avoir triomphé, et ils venaient, suivant l'expression de Garat, de décréter le 31 mai et le 2 junn (2).

Le nouvelle du rétablissement de la commission des Douze excitadens Paris un long frémissement d'indignation. Dès lors, sans doute, une foule de citoyens résolurent de mettre à exécution le projet d'exciure de la Convection nationale, coûte que coûte, un certain nombre de membres qui semblaient avoir juré une guerre à mort aux meilleurs et aux plus fermes patriotes. Dans la soirée du 29, Robespierre prononça aux Jacobins un discours d'une extrême énergie, mais dont malheureusement il un nom a été conservé que la fin. De quelque façon que la crise se denouat, il était deflicile de maintenir désormais l'intégrité de la Convention. Il le sentait bien, et lui qui si souvens avait préché le respect de la représentation nationale, il ne pouvait, au moment où sans doute une atteinte profonde allait y être portée, se défendre d'une indéfinissable mélancobe. Un jour, vers ce temps-là, causant avec le ministre de l'intérieur, Garat, de l'état critique où les intrigues et les menées des Garondins avaient mis le pays, il lui disait . Je suis bien las de la Révolution; je suis maiade; jamais la patrie ne fut dans de plus granda dangera, et je doute qu'elle a'en tire. Eh bien : avez-rous encore envie de rire et de croire que ce sost là d'hombètes. gons, de bons républicains 3 % » Il était certainement dans une pareille disposition d'esprit, pris d'une de ces tristeures involontaires qu'en éprouve toujours à l'aspect de grandes calamités prêtes à fondre sur son pays, au moment où, dans la sourée du 29, il harangua la sociéte

(3) 3664., p. 86.

Voyen la Journal des débate et des décrets de la Committee, numéro 253, p. 616.
 Mémoires de Garat, p. 214, ét. de 1862.

den tmis de la liberté et de l'égalité. Qu'allait devenir Paris, ce bercenu de la Révolution ? Qu'allait devenir la France, cette terre promise de la liberté, envaine par l'étranger au midi, au nord, à l'est, et déchirée à l'intérieur par les factions ? U France ! qui donc te sauvers de l'abine ? — Qui ! la Montagne, dent le soleil du 2 juin allait éclairer le triomphe.

En ces graves conjunctures, Robespierre no se décourages point, et, loin de s'annuler en public, comme on l'a écrit fort légèrement (1), il rendit cour aux plus efrayés. Le 29 au soir, comme nous venous de le dire, il déployant aux Jacobina une énergie suprême. En terminant, il recommandant à la commune de Paris, spécialement chargée du soin de défendre cette grande cité, de s'unit ou peuple, de former avec lui une étroite alliance, sous peine de manquer au premier de ses devoirs, lequel consistant à résisser à l'oppression et à réclamer les droits de la fuetico contre la parsécution dont les petriotes étaient l'objet. « Lorsqu'il est avident que la patrie est monacée du plus pressent danger, » ajoutait-il, « le devoir des représentants du peuple est de mourir pour la liberté ou de la faire triompher. Je suis incapable de prescrire au peuple les moyens de se sauver. Cela s'est pas donné à un seulhomme; cola a'est pas sonné à moi, qui sus épuisé par quatre ans de révolution et par le spectacle déchirant du triomphe de la tyrannie, et de tout ce qu'il y a de plus val et de plus corrompu ; à mos, qui suisconsumé par une fièvre lente, et surtout par la fièvre du patrictisme. J'as dit; il ne me resta plus d'autre devour à remplir en ce moment(2) ». Ce qui revenast à dire : il p'est permis à personne d'assumer sur soi la responsabil té des mesures à prendre dans ces suprêmes et décisives circonstances, c était au peuple à décider lus-même de ses moyens de salut. Il faut donc ranger au nombre des fabies grondines les grétendus conciliabules tenus à Charenton, conciliabules où, lissit-on dans des placards, œuvre de quelque Louvet, Robespierre, Danton, Marat, Chaumette et Pache, protéges par une force armés impounte, délibérasent sur l'opportunité de nouveaux massacres de Septembre. Des sudhere de cos piacards ayant été apportés au ministère de l'intériour, Garet se readit au comité de Salet public, où l'on se charges de faire prendre des renseignements à cet égard. Il y avait précisément su minutère de l'intérieur un employe supérieur nommé Champagneux, créature et ami intime de Bolanc, de la femma duquel il devait plus tard éditor les Mémoires. Champagneux connaissait à Cherenton un propoetaire . À qui il derivit amaitét par les ordres de son amostre, et

<sup>(1)</sup> M. Michelet, Veyer con Histoire & to Mechation, t. V, p. 547.

<sup>(2)</sup> Journal des Arbeits et de la gerrespondance de la Incitté des Josephine, pagnice 435.

la réponse de cet ami, dit Garat lui-même, fut infinament plus propre à dissiper qu'à confirmer les horribles accusations du placard (1).

Mais les scrupules de Robespierre, d'autres étaient loin de les avoir : Marat suffit amplement, dans les dispositions où se trouvait la ville, à organiser le mouvement du 54 mai. Le 30, au soir, il se transports à l'assemblée de l'Évêché, où étaient réuma les commissaires de trentetrois sections, munis de pouvoirs extraordinaires, et il leur souffla à tous ses colères et son audace (2). Dans la journée, avait pare à la Convention une députation de ringt-sept sections, au nom desquelles Alexandre Rousselin, le jeune ami de Danton, avait impérieusement demandé la cassation de tous les décrets rendus sur la proposition de la commission des Douze et le renvoi des membres de cette commusion devant le tribunal révolutionnaire. L'heure suprême des Girondins approchait. Camille Desmoulies venait de lancer contre eux son Histoire des Brissotine, formidable acte d'accusation, plein de choses perfides, comme sont, hélas! presque tous les actes d'accusation en matière politique, mais aussi tout rempli de terribles vérités; œuvre étincelante, où les fautes, les menées, les intrigues coupables de la faction girondine, étaient mises en relief avec un art infini, et qui ne servit pas peu à achever de perdre cette faction dans l'opinion publique (5).

Le 31 mai, dès six heures du matin, le tocsin et la générale retentirent dans les rues de Paris. On sait les décisions énergiques prises

<sup>(1)</sup> Missaires de Garai, p. 220 de l'éd. de 1862. Robaspierre est amus maliraité dans em Mémoirse de Garet. Mais, en les limnt , E un fint pau perdre de van qu'ils ont été donts an plus fort de la réaction thermido-girendine, et que l'ancien minutre de l'intérieur avest précuément à se défendre d'avoir été le partieux de Robespierre. On no peut donc que les myoir gre des méangements relatifs qu'il a caé garder envers le martyr de Thermider. Mais ee n'est pas la qu'en dott chercher l'opinion de Garat sur Maximides ; c'est en pair de France que neus la demanderors, à l'auteur des Hémoires gur Seard et le dux-huntsbud rideld. 11 fant voir la façon dont madame Roland traute Gamt. Or, comine en 1821 le successeur de Roland au ministère de l'intérieur occupai, aus grande attention les éditeun de la metrelle édition des Ménoires de madame Referd n'ent pas manqué d'ajouter en note : « De semblables reprovies se décraisent par leur emgération même. Madame Roland start prisonnère, Koiand était projectit. Jes plus honorables caractères ne sauraient se placer toujours au-dessus ées passions hamames. » (T. 11, p. 57.) Cela set très-vres ; mais, pour être juste, il surest fallu étendre. cette pote à teus coux qu'a diffamés madams doiand, dost les grandes qualites ne sparment enquier la manie de calumnier.

<sup>(2)</sup> Voyes, pour le rôle important que jous Maret dans les évécements du 31 mai, l'Histoire des Mentagnarde par Alphones Esquires (2 vol. in-8\*).

<sup>(3)</sup> Stateurs des Prosentins qui fragments de l'histoire secrite de la Révolution et des me primiers mote de la République, uneu coue épigraphe.

e Est-se que des fripons la race est éternelle ! » fin-6° de 8 p., de l'Imprimerat patricaque et républicaire, rue Saint-Henoré, n° 355, vis-à-vis l'Assomption, 1793.)

par la commune de Paris. Dès la veille au noir, elle avait en noin d'informer la comité de Salut public qu'aucune puissance ne pourrait déranger les mesures adoptées, mais que ces mesures seraient grances, sages et justes, que l'ordre semit maintenu et que la représentation pationale strait toujours inviolable et respectée (1). Il s'agessit auripot d'une insurrection morale. Plus violents étaient les meneurs de l'Éréché; pourtant il n'en est pas moins vrai que pas une goutte de sang ne fut versee dans les journées des 31 mai et 2 juin 1793. lei apparaît sur la scène un homme dont l'histoire n'a guère été écrite jusqu'à ce por que d'après les calomnes girondines et thérmidariennes, nous vou) que parler du général Hauriot, industriel important, qui venait d'être appelé su commandement provisoire de la garde nationale de Paris. Un en a fait un traineur de sabre, un brutal, un ivrogne, que dis-je, un dépeceur de cadavres (2). Son grand crime fut de s'être attaché à la cause de Bobespierre ; il ett été transformé en héros al, dans la journée du 9 Thermidor, il ea fêt rangé du côté des Tallien, des Carrier et des Fouché l' mais il a es le sort des vainces. Nous verrons plus tard quei compte l'inflexible et impartiale histoire doit tenir des maiédictions dont sa mémoire est restée chargée. Toujours est-il que ce jour-là, docile aux prescriptions de la commune, il fit tirer le canon d'alarme.

A ces lugubres et solenneiles détoustions, une écotion extraordinaire se produisit su sein de la Convention nauonale. À Valazé, qui venait de demander l'arrestation d'Hanriot et de proclamer l'utilité de la commission des Douze, succéda Thunot, lequel réclams la cassation immédiate de cette commission qu'il regardait comme « le fléau de la France. » Une discussion des plus vives s'engages sur ce terrain, les uns, comme Vergniaud, Rabaut Saint-Euenne et Guadet, défondant leur chère commission et incriminant la commune; les autres, comme Danton, parlant vigoureusement en faveur des autorites parmiennes et autgeant la suppression des Douze. Mais la tribune était prosque exclusivement occupée par les orateurs de la Gironde. « list-ce que les

<sup>(</sup>I) Registre des peners-verbang et d'Elbérgaique du comet de finbre public, Archiver, 483, à G 70.

th Le Greenin Meilen, done our abrustes et enformeres Mémoires (p. 561, unforplant à dentur pout live, le général Haurest aves an acrime Hourest, nequal en a petre un réle done les messacres de Soptembre, le dépoint soumes ayant « déchare les autrufles de la princeans de Lamballe, » coppulles ne furent nullement décharées C'est bem gans que des mastrobles arent mupé et premient dans Paris le tête de la malieutresse fomme. Quant un corpé, il vote intent, semme sola remite element du repport très arrangées de la préference de police anguel il fut apporté, et qu'en post remailter une archives de la préference de police; rapport devant lequel descret t'éranguer les dans pions par trop absoines amagnelles parult s'être orasple souré illustre confrère M. Misèlalet.

Girondine out le droit exclusif de parier, » s'écria tout à coup une voix, « Couthon à la parole. » L'ami de Robespierre, dans un langage très-meauré, montra dans la cassation de la commission des Douze l'unique moyen de ramener le calme, de aauver la liberté, d'éviter cette insurrection dout le fantôme se dressait aux yeux d'une foule de membres. Pour lui, il n'était al à Marat, m à Brissot, disait-il, il appertenait à su conscience; ses derniers mots étalent un appel à la concorde. Alors Vergniaud, comme s'il eût abondé tout à fait dans le seus du précédent orsteur, déclara qu'il n'y avait qu'à parcourir les rues, qu'à voir l'ordre qui y régnait et les nombreuses patrouilles dont elles étaient aillonnées pour décréter que Parie avait bien mênté de la patrie. A peine énoncée, cette proposition fat converue en décret aux applaudissements de toute l'Assemblée.

C'était là une sorte de porte ouverte à la conciliation. Mais voilà qu'une percle imprudente du député Camboulas rallume toutes les colères. On a sonné le tocsin, tiré le canon d'alarme, ce sont des crimes qu'il faut punir. Alors Robespierre jeune : « Vous voulez savoir qui a fait sonner le tocsin? je vais vous le dire. Ce sont les trahisons de nos généraux, c'est la perfidie qui a livré le camp de Pamars, c'est le bombardement de Valenciennes, c'est le désordre qu'on a mis dans l'armée du Bord; ce sont les conspirateurs de l'intérieur, dont plusieurs sont dans le sein de la Convention... » Et puis, on vensit de décréter que les sections de Paris avaient bien merité de la patrie, l'Assemblée ne se mettrait-elle pas en contradiction avec elle-même en adoptant la proposition de Camboulas? Malgré cette observation si juste, la motion du député de l'Aveyron s'en est pas mons adoptée.

Sur ces entrefaites se présenta une députation de la commune de Paris. Elle demanda la création d'une armée révolutionnaire, le décret d'accusation contre les membres de la commission des Douze et les vingt-deux députés dejà dénoncés par les acctions de Paris, l'étable-sement, dans toutes les places publiques, d'ateliers uniquement occupés à fabriquer des armées, le licenciement de tous les nobles occupant des grades supéneurs dans les armées de la République, l'arrestation des ministres Clavière et Lebrun, et l'allocation de secours aux femmes et aux enfants des soldats morts en combattant pour la patrie. Ajoutons qu'en réclamant le décret d'accusation contre les Giron lins, la commune déclarait que les citoyens de Paris s'offraient en otages pour en répondre à tous les départements (1). Les petitionnaires



<sup>(1)</sup> Voyaz dans le Journal des débats et des décrets de la Conomiton le texte solute de cette adresse, extruste du registre des éditionations du consoil général de la contimune et aiguée de Dorat-Cubières (numéro 267, p. 457).

renaient d'être admis nux homeurs de la séance, et l'impresson de l'adresse votée sans discussion, quand Barère parut à la tribune. Au aom du comité de Saiut public, il proposa à la Convention, entre autres meutres, d'arrêter qu'elle pourrant requérir à toute beure la force publique du département de Paris, de décréter le suppression de la commission des Douze et le dépôt de tous ses papiers au comité de Saiut public, lequel seranteme de présenter son rapport sous trois jours.

En ce mement survant une nouvelle députation composée de memhres de l'administration de Paris réunis eux auterités constituées de la commune et aux communaires des sections. À sa tête était le procureur syndic Lulher (1) Dans un langage dont l'extrême énergie était temperde per une singuitère élévation, l'orateur demanda à l'Assemblée vengeance de l'insulte faite par Isnard à la ville de Paris. Parmi les ennemis de la patrie, il designe, outre les memères de la commission des Douxe, les Brasest, les Guadet, les Vergnand, les Roland, les Genacané, les Buzot, les Barbaroux, les Clavière et les Lebrun. « Oui, vengez-nous d'Isparé et de Reland, » disait, en finissant, l'orateur de la deputation, après avoir rappe é que Paris était à la fois le beropes et l'école de la liberté, « alors la constituiton marchers d'un pes rapide; vous feres le bonheur d'un peuple magnanime et généroux qui portera vos noms chéris jusqu'à ,'immortalité(2), » De frénétiques applausissoments partis des trabunes et des bancs de la Montagne acqueillirest la lecture de cette adresse. Asseim en demanda l'impression et réclatia l'adoption du projet de décret présente par Barère. Mois la Geroode, éperdue, se fondant sur ce que les péntionnaires s'étaient répandus dans la salle, cria à la violation de la représentation intionale, refusa de délabéror, et l'ergenaud proposa à l'Assemblée d'aller se mottre sous la protection de la force armée qui garmesant la place du Carronnel. Il



<sup>(1)</sup> Sous is plume festionists do M. Michaelt, his membres du département de Peris se termérement en « une maire de manages grande de bâteue et de paques, » Veyes ens Buttere de la Révolution, s. V. p. 544. Quant à Lullier, — our tolie est in véritable orthographe de ce nom. — M. Michaelet parente à le présente reserve l'homme de Robinporte Or il est sté leur plus dans le ven n'il en est fait l'homme de Danten, prinque l'aller, reviene nom lavous de légh, int livré avec ce dermit au tribunal révolutionnaire. D'alleurs, d'une lettes écrits par Lullier à Robisphère, à la date du 3 germinal de l'an II, a visuite que ce rembre de la commune étuit inte d'étre sur un post d'actemisé avec Maximilies. Ce qu'il y à de veni e est que teus les patroctes ardents se lignerent contre la distribue, parce que, manue le dit M. Michaelet in «même, t. V., p. 649, « in polinque girendine, impaismante avecomi-le, est parêt. la France » M. Michaelet membre dans positivement dans l'abourée quant a répose à milité : L'hatteur, c'était Robispherre.

<sup>(</sup>f) Cotto părunte se trouve suproduțiu du figure un pun différențe dans le Monitour de I jane 1990, et dans le Journal du diffete et du diprete de la Compution, mandre 267, p. 666.

sortit, survi d'une foule de ses collègues. Alors, comme ou réclamait l'appel nominal pour connaître les noms des absents : « Citoyens, ne perdons pas ce jour en vaines clameurs et en mesures insignifiantes, » a'écria Robespierre, qui jusqu'alors avant gardé le silence. « Ce jour est peut-être le dernier où le patriotisme combattra la tyrannie. Que les fidèles représentants du peuple se réunissent pour assurer son bonheur. » — Verguiaud rentrait en ce moment : — « Je n'occuperai point l'Assemblée de la fuite ou du retour de ceux qui ont déserté les séances, » continua Robespierre. Passant ensuite à l'examen du projet de décret présenté au nom du comité de Salut public, il en approuvait les principaux articles, mais it repoussait formétiement l'idée de lasser la Convention maîtresse de requérir à son gré la force armée du département, puisque cette force armée, composée de citoyens qui avaient dénoncé un certain nombre de membres de l'Assemblée, se trouverait amis à la disposition de ses canemis.

En outre, il lui paraissait nécessaire qu'on adoptât quelques-unes des mesures proposées par la commune et par le département : « Il faut nurger l'armée, il faut... - Concluez donc, a lui cria Vergoiaud. impatienté. — « Oui, je van conclure, » reprit Robespierre ea se tournant vers l'interrupteur, « et contre vous ; contre vous qui, après la révolution du 10 août, avez voulu conduire à l'échafaud ceux qui l'ont faite; contre vous qui n'avez cesse de provoquer la destruction de Paris; contre vous qui avez voulu sauver le tyran; contre vous qui avez conspiré avec Dumouries; coatre vous qui aves poursuivi avec acharnement les mêmes patriotes dont Dumouriez demandait la tête; contre yous dont les vengeances criminelles ont provoqué ces mêmes cris d'indignation dont vous voules faire un crime à ceux qui sont vos victimes. En bien i ma conclusion, c'est le décret d'accusition contre tous les complices de Dumounes et contre ceux qui ent été désignée par les pétitionnaires. » À cette terrible apostrophe, que saluèrent les acciamations de tous les spectateurs et d'une partie de l'Assemblée (1), Vergniaud ne répondit rien, il resta comme foudroyé. Toutefois, la Convention se borna, ca jour-là, à voter le projet de décret du comité de Salut public, leguel portat suppression de la commission des Douze et ordonmit la saisie de tous ses papiers. C'était déjà un grave échec pour la Gironde. Mais ce demi-succès ne suffissit pas aux républicains ardents, et, royant profondément ébranlé ce centre de la Convention qu'on appelait le Marsis, voyant cette masse incertaine et flottante qui jusque-la avait presque toujours donné la majorité aux

<sup>(1)</sup> Mondeur du 3 juin et lournal die éébate et ées décrets, numéro 257, p. 461

Garonane, se tourner complaisamment vers le Mentagne, ils récolurant de poursuivre leur victoire et de déburgeser le République d'une faction qui, depuis buit mois, tensit le Révolution en échec et paralysait tous les efforts des patrioles.

Est-il yrat qu'au comité de Salut public, Garst ayant, au souveuir d'une proposition faite à Athènes per Aristide, émis l'ides générouss que coux ées membres de l'Assembiés dont les baines manuelles étaient les plus counces s'offresent d'eux-mêmes à l'estracisme, se missent en ctages de la paix publique, Robesquerre ait, au sein de la Convantion, equivart cette proposition de mépris et ée risée comme un piège tendu aux patrictes? C'est du moins ce que recente dans ses Mémoires l'ancien granstro de l'antimeur. Mais quelle autorité invoque 4-si à l'appui de sa narration? Aucune II e su depuis .., écrit-il(1). L'histoire no seurant donc accueillir des assertions bâties sur des en det et vagnes, Ouos qu'il en soit, à partir de cette sécrée du 31 mai jusqu'à la connommation du secralce, Robespierre s'efface, pe dit mot. Aux Jacobins, où toutes les autorités constituées a étaient réunins pour former une commission révolutionnaire, il avert garde le silence ; il se test également au club dans la sourée du 1" juin. Mais Marat, mais d'autres avaient agi Mandé su comité de Salut public dans la journée, le meire y avait déclaré que toutes les sections s'étaient réunies, et que les estoyens de la capitale, fatigués d'éterneties déclamations ayant pour but de dechaîner les départements contre Paris, de deviser la République, avaient résols de présenter une nouvelle pétition à la Convegtion nationale afin de lui deminder justice. De lear côté, les Girondins. voyant la majorité de l'Amemblée leur échapper, songement à soulever. contre Para l'insurrection des départements, et à organiser la résistance, soit à Bordetux, soit dans le Calvados, où déjà, docilos à Jeurappel, une foule de citoyens arboraient l'étenéard de la révolte (2).

Cependart, vers neuf heures et deme du soir, parut à la barre de la Convection une députation de la commune et du département. Elle avait pour orateur Hassenfratt, lequel, après s'être félicité de ce que la révolution du 31 mai ne verserait pas une goutie de sang parce que le peuple et les autorités constituées obésseauest aux mêmes aceu-ments, récrimms amérement contre la faction qui, depuis huit mois, avait perverti l'esprit public dans les départements et tout bouleversé par ses latriques. Au nom du peuple debout, il réclama la misse en état d'accusation des mambres les plus compromis de parti de la



<sup>(1)</sup> Minoire de Garat, p. 220, élit. de 1869.

<sup>(9)</sup> Vayer lie propret avenu de Louvet dans ses Moneira, p. 91.

Gironda. Appuyée par Marat et par Barère, avec force précautions oratoures de la part de ce dernier, la pétition fut renvoyée au cometé de Salut public. Le lendemain matin, Cambon, Barère, Robert Lindet. Bréard, Treilhard, Delmas, Lacroix et Danton, présents su comité, arrêtaient un projet de décret portant que le salut de la patrie appelait les membres de la Convention nationale, dénoncés par les autorités conatimées de Paris, à suspendre et à déposer provisoirement dans le sein de l'Assemblée l'exercica de leurs pouvoirs(1). Mais plus grave encore devait être la mesure prise contre les Girondins. La séance s'ouvrit sous les plus fâcheux auspices. L'annonce des progrès de la rébellion dans la Vendée et de soulèvements dans les départements de la Haute-Loire et de la Lorère, jointe à la nouvelle que neuf cents patriotes étaxent tombés à Lyon sous les coups de la contre-révolution. triomphante, ouvrit dans les cœurs de sombres ablmes. Le manifeste de la Terreur sortit de la bouche de Jean Bon Saint-André : « Il faut de grandes mesures révolutionnaires... »

Malheur à qui, depuis huit mois, à mis ses passions particulières audessus des grands intérêts du pays. Chacun commençait à se dire que si les hommes de la Gironde s'étaient ralliés autour des patriotes au lieu de se perdre en accusations ridicules et puériles quand elles n'étaient pas odieuses, au lieu d'irriter sans relâche les départements contre Paris et de souffier leurs haines aux quatre coins de la France. la République ne se trouverait pas dans ce violent état de crise d'où il n'était possible de sortir à cette heure que par un déchirement cruel. D'avance les Girondins étaient donc condamnés. On connaît les péripeties de cette célèbre journée du 2 juin; tous les historiers les ont contées en assombrasant le tableau. Comme la faction avait agi deux mous auparavant envers Marat, sinsi l'on en usait aujourd'hui à son égard. Toutefois, il ne fut point rendu de décret d'accusation. Il était plus de dix heures du soir quand, après une de ses plus laborieuses séances, la Convention vota un décret en vertu duquel Gensonné, Luadet, Brissot, Gorsas, Petion, Vergmand, Salles, Barbaroux, Chambon, Buzot, Biroteau, Lidon, Rabout Saint-Ruenne, La Source, Lanjuinais, Grangeneuve, Lehardy, Lesage, Louvet, Valuzé, Kervélegan, Gardien, Boileau, Bertrand, Vigée, Mollevault, Larivière, Gomaire, Bergæing, Clavière et Lebrum, étaient mis en état d'arrestation chez eux, sous la sauvegarde du peuple français, de la Convention nationale et de la loyauté des citoyens de Paris. C'en était fait du parti de la Gironde (2).

<sup>(3)</sup> On sait qu'an mulieu de cette oragouse séance une ,artre de la Convention en

#### XXXVII

La journée du 31 mai fut pour la France une journée de salut. Sans elle, le pays s'abimait dans l'intrigue pour devenir inévablement la prose de l'étranger et de la contre-révolution. De la chute des Girondins datent les prodiges opérés par la grande République à la voix de la Convention, libre désormais de se consacrer tout entière à la patrie, au lieu de perdre son temps et de consumer sa force dans les orages de discussions personnelles et déplorables.

Ni Robespierre, ni Danton ne contribuèrent efficacement à cette journée célèbre. Tout ce qu'on a écrit de contraire à cet égard est entièrement dénué de fondement et de preuves, et doit être mu su rang des erreurs et des mensonges historiques. Le premier appuyavigoureusement de sa parole les mesures proposées le 31 mai à la Convention par les autoritées constituées de Paris; tout son rôle se borna là. Il ne figura m à l'Évéché m à la commune, et même se dit mot aux Jacobins dans les trois jours qui précédèrent l'événement du 2 juin. On a senti de quel trouble était remplie son âme le jour où il ne crut pas pouvoir dusamular la nécessaté d'une insurrection morale. Jusque là, en effet, avec quel som, avec quelle persistance il s'était opposé à toute violation de la représentation intionale! Il dut, certes, lui en coûter besucoup à l'hours suprême et il appuya cette mutilation de l'Assemblée et où il réclama Lu-même l'ostraciame contre des hommes dont l'aveuglement et les passions étaient un obstacle perpétuel au triomphe de l'idée républicaine.

Privée de ses membres les plus énergiques, répandus alors sur toute la surface du pays, qui au nord, qui au midi, à l'est, à l'ouest, au centre, aux frontières, partout où il y avait danger, la Convention ne se fût sans doute pas résolue à se frapper elle-même sans une forte pression extérieure, sans la contrainte de l'opinion publique. La journée du 31 mai fut donc l'œuvre du peuple, et du peuple seul guidé par une pensée juste et une admirable intelligence de la artia-

norpe se rendit sur la place de Carrensel, non point, comme la fit Earère dans aus Memoire, pour e aller se placer na devant d'ann artillerse seculége conduite par des set-érate, » some pour s'asserver qu'elle n'armit rom à eraindre du peuple armé et timaigner sa confinnee dans la loyanté des Parissons. Ce fut sur la proposition même de Bartre. Est il vrus qu'un moment shi il la faisset. Hobesparye resulta à la tribuna et lui dit le Que faites-vous là ? Vous faites un beau glichie, » C'est du moins ce qu'il navure dans me Newsorm, t. II, p. 92; et ce qu'il dit à la Convention dans la séance du 7 germinal de l'an III. Mins ou mut avec quel ap.omb mentant ce Montaguard équivoque.

tion. Ce ne fut point us coup d'État exécuté dans l'intérêt de quelques hommes, ce fut une révolution faite au profit de la Révolution. Jamais insurrection, d'ailleurs, ne coûts moins cher à l'humanité : pas un coup de fusil ne fut tiré, pas une goutte de sang répandue, et ces féroces vainqueurs si noircis par la calemnie se montrèrent, dès qu'ils eurent obtanu satisfaction, pleins de respect pour les vaincus. On peut même affirmer qu'il n'eût pas été touché à la vie des Garondins si, profitant du peu de surveillance dont ils étaient l'objet dans leur capituté illusoire, ils ne se fussent pas échappés pour aller mettre aux quatre coiss de la France le feu de la guerre civile.

Ah! certes, le cœur saigne d'une blessure cruelle quand on songe à tant de beaux talents prématurément éteints par la mort : mais comhien d'autres, parm les hommes de la Montagne, tombérent sur ce champ de bataille de la Révolution sans avoir démérité de la natrie et qu'aucus reproche sérieux ne saurant atteindre. Les Girondins , il faut bien le dire, furent le fléau de la Révolution. Ambitieux, intrigants. faloux et vindicatifs, ils ne surent rien pardonner, et devant leur intérêt personnel disparut le grand intérêt de la patrie. Révolutionnaires quand il s'agissait de monter à l'assaut du pouvoir, tout leur semblait pour le mieux des qu'ils occupaient les hautes fonctions de l'État. Malheur à quiconque, voyant les hommes changés, mais non l'esprit du gouvernement, se consutuait en état d'opposition à leur égard, il était impitoyablement traité en ennemi. Durant aux mois, ils donnérent au monde le speciacle navrant de la dictature de la calomne exercée comme elle ne l'avait jamais été, comme elle ne le sera jamais ; et, pris de vertige, leurs orateurs ne cessèrent de vomir des torrents de blasphèmes contre la capitale, en récompense, sans doute, du dévouement absolu de Paris à la cause de la Révolution et de la liberté. Cependant, de complaisants écrivains leur ont dressé des autels, comme cela devait être, pulsqu'en définitive ils sont restés valaqueurs et ont surnagé sur les ruines de la Révolution. Nous les avons vus à l'œuvre jusqu'au 31 mai; nous les reverrons à l'œuvre après le 9 Thermidor.

Qu'on cesse donc de les représenter comme des héros de modération et de mansuétude, opposés aux lou de sang et aux mesures terribles. Ce vieux mensonge historique ne supporte plus l'examen. Sur la nécessité indispensable de défendre la Révolution par des lois d'une inflexible sévérité, de se trouvèrent toujours d'accord avec leurs adversaires, et, nous l'avons démontré de reste, les premiers décrets de proscription et de vengeance vincent d'eux, d'eux seuls. Mais, où ils déployèrent des fureurs dont rien n'approche, ce fut contre les hommes qui, se méfant de leur ambition et n'avant dons leur patriqtisme qu'une confiance médiocré, ne subtrent pas l'ascendant de leurs. talents et de leur éloquence. Chi contre ceux-là, que de colères, que de haines, que de violences! Nulle treve, nulle patié! La guerre, la guerre à mort. Ils la veulent, ils l'aurort. On a vu l'effroyable déchainement de ces fureum dans la lutte gignitesque qu'ils contraignirent Robespierre de aputeur contre eux. Plesas d'admiration tout d'abord. pour le grand patriote, alors qu'il combattait seul on presque seul pour les doctrique de la démotratio pure, ils n'ont pour lui ni assegd'encena, m assez de louanges; c'est à qui du Patriole françois, de la Chromanie de Parix, du Courrier des quatro-oingé-trois départamens et des Annales patriotiques, lus tressers le plus de couronnes. L'héroine du parti, madame Roland, n'a pas assez c'expressions pour lui peindre ann estima et son attachement, cot attachement qu'elle ne vousit, cheart-acle alors, qu'à ceux qui plaçaient au-dennis de tout la gloire d'être juste et le bonheur d'être sens ble (1). Par quel hasard étrange, par quelle brasque transformation, le citoyen illustre qui, au mois de septembre (791, a conford la bienveillance universelle avec l'ardent amour de la liberté, » devient-il « l'homme au sourire amer, » que, dans ans Mémoires enveumés, nous a dépent la citoyenne mimetre? Et par quelles singulières vicisaitades les journaux girondins couvrent-ils d'injures et de boue le législateur immortel qu'us portaient aux nues quelques moss suparavant? Est-co que Robespierre a chargé de principes? Est-ce que, cédant aux so,licitations dont il a éte si souvent l'objet, il s'est laisse aller à quelque hocteuse capitulation de conscience ? Est-ce qu'éclairé tout à coup par un rayon divin, il en est venu à reconnaître. que les libertés publiques, au lieu d'être un droi primordiel, antérieur et supériour à tout, ne devaient exister qu'en verta d'une sorte de con-Cession du pouvoir? Au contraire, il s'est plus que jamus affirmé date l'idée democratique. Qual est donc son crame ?- C'est d'avoir soutenu, contre l'opimon girondine, que la guerre offensite dirigée par la couret par des généraix aristocrates ne pouvait être que funerte à la Révolution. — Et puis encore? C'est d'avoir un jour, en plein club des Jacobine, osé invoquer se nom de la Previdence. - Et encore? - De n'avoir pes cru le ministère gironoisi à la heuteur des principes de la Bévolution. — Et enfin? — D'avoir préupité la chete de la monarchie et provoqué la convocation d'une Convention nationale, au moment où les Circodiza so flattaiont de ressantr le pouvoir et de gouverner sans corteste à l'embre de la royauté. Pour cala, il n'est pas de coups dont



<sup>(</sup>f) Lettre de madamo Reland à Rebespierre, en ânte du 27 septembre 1791.

ils n'essaieront de le frapper, pas d'injures qu'ils ne lui jetteront à la face. Membre du comité autrichien, complice de l'étranger, salarié de la hate civile, tels sont les traits perfidement dirigés contre lui. Puis, vienne la dictature girondine, et voici la diffamation érigée en système de gouvernement. Le ministère de l'intérieur tient boutique de calompies, et les fonds de l'État sont employés à salarter les calomniateurs, à répandre à fosson, dans toutes les parties de l'empire, les journaux de la coterie. Que dis-je, toutes les administrations de départements, les curés, sont mis en réquisition pour servir de véhicule au poison. Et l'on s'étonne que, dans ce cœur qui ne battait que pour la patrie, certames fureurs aient fini par s'allumer; qu'à son tour le puissant lutteur, pris de colère, ait tourné contre ses adversaires implacables les armes dont on le frappart si lachement; qu'il les aut flétris du nomd'intrigants, qui leur restera; que, trompé par des propositions étranges et tout au moins intempestives de Carra, il ait cru sérieusement Brissot attaché au parti de Brunswick? Ah! que je sais de ces modérés d'apparât qui, ne lui pardonnant ni sa foi d'airain, ni son incorruptibilité, ni sa fière attitude en face de la Gironde, ont dans le cœur plus de fiel, de méchanoció et d'envie que n'en curent paut-être les hummes de cette faction qu'ils ont prise sous leur garde.

Du volume qu'on ment de lire, il résulters pour tout estrit vraiment impartial que, dans cette longue et regrettable lutte des Girondins contre Robespierre, tous les torts vinrent des premiers; que l'agression partit de leurs range; que ce furent eux qui, dès l'ouverture des séances de la Convention, convertirent l'Assemblée en une arène de giadiateurs, que ce ne fut point leur faute si, poursuivi sans relâche, par les enfants perdus de la coterie, de cette ridicule accusation. d'aspirer à la dictature que reprendront plus tard les Thermidoriens, il ne fut point, dès lors, livré su bourrouu ou frappé du poignard de quelque fanatique ; qu'enfin, ils subordonnèrent constammer t les intérêts de la démocratie, ceux du pays entier, à jeurs intérêts propres, à leur ambition, à leurs rancimes et à leurs baines. C'est bien sourquoi les historiens vraiment dignes de ce nom les ont irrémissiblement condamnés. Et je ne parle pas seulement des écrivains qui, docules aux scules inspirations de la justice, n'ont eu qu'un but en traçant l'histore de la Révolution, celui de montrer la vérité foute nue, je parle aussi des écrivaires qui, sédurts par le côté artistique et bullant de la Gironde, l'ont enveloppée d'une sorte d'auréale. C'est M. de Lamartine, qui déclare qu'entre les mains de ces hommes de parole, la France, reconquise par la contre-révolution et dévorée par l'aparchie. eût bientôt cessé d'exister, et comme république, et comme mation (1), c'est M. Thiers, qui avoue que par eux la révolution, la liberté et la France ont été compromises (2), c'est enfin M. Michelet, qui, après les avoir traités avec une indulgence inouie, finit par s'écrier, vancu par une inflexible logique : « Nous aurions voté contre eux... La politique girondine, aux premiers mois de 93, était impuissante, aveugle, elle etit perdu la France (3). » C'était bien la peine d'avoir tant calomnié Robespierre à leur profit.

Les Girondins resteront donc condamnés devant l'histoire, parce que le jugement qui les frappe est juste, et, hélas ! trop bien motivé. Mais la postérité n'oubliera pas non plus, en le ratifiant, que le talent, le courage et e patriotisme furent aussi l'apanage de la plupart de ces hommes, et olle réconciliera dans la tombe tous les glorieux combattants de la Révolution. Nous même qui , en déchirant les voiles dont trop de mains complaisantes avaient couvert les fautes des Girondins. avons été forcé de nous montrer severe à leur égard, nous nons sommes senti pris d'une pitié profonde pour ces grands égarés. Si, d'ailleurs, Robespierre abandonna ceux qu'il crut reellement coupables, il se fit l'avocat intrépide des Gurondms demeurés dans le sein de la Convention et qu'on voulut frapper également. Il arriva, en effet, que soixante-treize Conventionnels, de ceux qu'au début brissot et ses amia avaient adroitement circonvenus, aignèrent une protestation courageuse en faveur des vaincus du 31 mai et du 2 juin. Or, cette protestation sera considérée par beaucoup de membres de l'Assemblée comme un crime digne de l'échafaud; des forcenés s'acharneront à réclamer les têtes des signatures. En bien! que fera Robespierre, dont ces députés étaient, pour la plupart, les ennemis personnels, et dont ples d'un, après Thermidor, jettera l'insulte et l'anathème à sa mémoire ? il les sauvers.

(1) Historie des Girondins, 1er édit., t. VI., p. 155

(2) Bistoire de la Révolution française, par M. Thiers, édit, de 1839, t. 17, p. 187.

13) Huteler de la Ricolution française, par Michaet. t. V. p. 534 et 642.

FIN DE TOME DEUXIÈME

# TABLE DES MATIÈRES

## DU TOME DEUXIÈME

| UR MIST and located                 | ••• |                                                   | •   |  |  |  |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| LIVRE SIXIÈNE                       |     |                                                   |     |  |  |  |
| Premen actes de l'Assemblée lé-     |     | Premier discours de Brissot sur la                |     |  |  |  |
| gisistive                           | 2   | guerre                                            | 44  |  |  |  |
| Yoyaga triomphal de Robespierre à   |     | Fate ang Jacobins                                 | 45  |  |  |  |
| Arrest.                             | - 8 | Réponse modérée de Robespierre à                  |     |  |  |  |
| Lettre à Duplay.                    | 9   | Brissot.,                                         | 47  |  |  |  |
| La Gironde                          | 11  | Opinion de Réal et de Carra                       | \$6 |  |  |  |
| Premiere pas vers la Terreur        | 18  | Robespierre recommande Anthoine                   |     |  |  |  |
| Les émigrés et les prêtres réfrac-  |     | et Buzot sun électeurs de Paris.                  | 56. |  |  |  |
| inires                              | 26  | Second discours de Brisiot                        | 57  |  |  |  |
| Robespierre et la Chronique de      |     | Réclamation et nouvelle réponse de                |     |  |  |  |
| Paris                               | 16  | Robesparre                                        | 83  |  |  |  |
| Voyage & Béthune                    | 2]  | Une lettre de madame de Chalabre.                 | 66  |  |  |  |
| Retour à Paris; souper avec Pétion. | 23  | In Source et Robespierre                          | 66  |  |  |  |
| Enthousiasme causé par su pré-      |     | Carra et la maison de Brunswick                   | -ST |  |  |  |
| венов авж Јасобина,                 | 25  | Les Feuillants                                    | 68  |  |  |  |
| La question de la guerre            | 26  | Robespierre défenseur de Pétion                   | 6Đ  |  |  |  |
| Liberté électorale                  | 28  | Observation sur la nécessité de la                |     |  |  |  |
| Sur la permanence des sections      | 29  | réunion des hommes de bonne foi                   |     |  |  |  |
| Le directoire du département de     |     | contro les intrigants                             | 69  |  |  |  |
| Paris jugé par Robespierre          | 30  | L'auteur de Faubles                               | 71  |  |  |  |
| Adresse à l'Assemblée légulative.   | 31  | Nouveau discours de Robespierre.                  | 72  |  |  |  |
| Contra-pétition de Camille Des-     |     | Son prodigieux succès,                            | 78  |  |  |  |
| moulus                              | 32  | Modération de Robespierre à l'egard               |     |  |  |  |
| Etat des partis                     | 33  | de Brissot.                                       | 80  |  |  |  |
| Les partisans de la guerre; enthou- |     | Coup d'œil sur l'Assemblée législa-               |     |  |  |  |
| rianne balliqueux                   | 34  | tive; menaces de Guadet                           | 81  |  |  |  |
| Certique historique                 | 37  | Incident aux Jacobina                             | 93  |  |  |  |
| Résistance de Robespierre à l'en-   |     | Encore Louvet                                     | 83  |  |  |  |
| tratuement général                  | 38  | Vive émotion de Brissot                           | 84  |  |  |  |
| Séances des 11 et 12 décembre 1791  |     | Le traducteur de Juvénal                          | 84  |  |  |  |
| aug Jacobins                        | 40  | Accolade fraternade; réserves de                  |     |  |  |  |
| Le roi à l'Assemblée nationale      | 42  | Robespierre                                       | 85  |  |  |  |
| Réponse de Robespierre à Bisusat.   | 43  | Sa lettre sa Courrier des 83 départe-             |     |  |  |  |
| Narbonne et les Girondins           | 44  | #92750; p. c. | 86  |  |  |  |
|                                     |     |                                                   |     |  |  |  |

| Les Girondins réclament le guerre à outrance | 87<br>88<br>95<br>96<br>97<br>102 | pen, Deschamps.  Les gardes françaises.  Les contributions publiques.  Le patriote Céruits.  Peuple et bourgaossie  Moyens dessauver la patrie développés par Max. Robespierre su glub des Jacobins.  Le droit de grâce.  Installation du tribunal criminel. | 104<br>107<br>108<br>109<br>110<br>119<br>128<br>125 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| vicaire Simon, l'Anglasse She-               | 1                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| Lly                                          | RR SI                             | EPTIÉME                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
| Situation des partis                         | 189                               | Attaque contre Le Fayette                                                                                                                                                                                                                                    | 175                                                  |
| Lettre à la société des Arms de la           |                                   | Les tyrans senis sent conpables                                                                                                                                                                                                                              | 177                                                  |
| Constitution de Strasbourg                   | 133                               | Le prince de Hesse et Robespierre.                                                                                                                                                                                                                           | 177                                                  |
| Défense des sociétés patriotiques.           | 136                               | Arrivée des soldats de Château-                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| Réclamation contre le comité de              |                                   | Violax                                                                                                                                                                                                                                                       | 179                                                  |
| correspondance                               | ]36                               | Sorte contre La Fayette                                                                                                                                                                                                                                      | 180                                                  |
| Irritation de Louvet                         | 138                               | Les eanons perfectionnés                                                                                                                                                                                                                                     | 191                                                  |
| Le manifeste mapérial                        | 139                               | La fite de la liberté                                                                                                                                                                                                                                        | 182                                                  |
| Quête nux Touleries                          | 141                               | Mauvan vouloir du directoire de                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| Les Marseillais sont en marche               | 142                               | Paris                                                                                                                                                                                                                                                        | 184                                                  |
| Les mamagres d'Avignon                       | 143                               | Complesames de Réal pour les Gi-                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| Decret d'accusation contre de Les-           |                                   | roading                                                                                                                                                                                                                                                      | 185                                                  |
| mat.                                         | 144                               | Robespierre se démet de ses fono-                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| Damouries est nommé ministre                 | ]45                               | tiens d'accusateur public                                                                                                                                                                                                                                    | 107                                                  |
| Aversion de Robespierre pour le              | 146                               | Élogs de Pétion                                                                                                                                                                                                                                              | 189                                                  |
| débraillé révolutionumre                     | 147                               | Théoigne de Mézicourt et Bobes-                                                                                                                                                                                                                              | 105                                                  |
| Sans-enlotterie et beznets rouges            | 149                               | pierre.,,                                                                                                                                                                                                                                                    | 191                                                  |
| Demouries new Jacobins                       | 163                               | La guerre declarée à l'Autriche                                                                                                                                                                                                                              | 194                                                  |
| Les Girentins en pouvoir                     | 100                               | Comment she deit stre conducte                                                                                                                                                                                                                               | 194                                                  |
| _                                            | 155                               | Robespierre demande la destication                                                                                                                                                                                                                           | 196                                                  |
| Robespierre In question religiouse sur Jaco- | ,,,,,                             | de La Fayette                                                                                                                                                                                                                                                | 197                                                  |
|                                              | 157                               | Calomnies de Candorost                                                                                                                                                                                                                                       | 194                                                  |
| Adresse rédigée par Robespierre              | 198                               | Nouvelle sortie contre La Fayette.                                                                                                                                                                                                                           | 199                                                  |
| Attaque de Guadet                            | 160                               | Violenta Philippique de Brasst                                                                                                                                                                                                                               | 200                                                  |
| Adm.rable réponse de Robespierre.            | 162                               | Gualet propose a Robespierra de su                                                                                                                                                                                                                           | 200                                                  |
| Appréciations diverses                       | 165                               | coodsmuer & l'ostracisme                                                                                                                                                                                                                                     | 203                                                  |
| Madame Roland et l'etheisme                  | 167                               | Répunse du Robespierre                                                                                                                                                                                                                                       | 205                                                  |
| Robespierre indisposé; lettre d'Au-          |                                   | Nouvelle calomaie de la Chronique                                                                                                                                                                                                                            | ****                                                 |
| gustin                                       | 168                               | de Paris                                                                                                                                                                                                                                                     | 207                                                  |
| Robespierro ratire son saresse               | 169                               | Dupert du Terre nommé accuse-                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| Debata relatifa aux soldata de Châ-          |                                   | teur public                                                                                                                                                                                                                                                  | 208                                                  |
| tenaviens                                    | 169                               | Réfutation des dissours de Brissot                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| Audré Chénier et le poète Rou-               |                                   | et de Guedet                                                                                                                                                                                                                                                 | 209                                                  |
| cher                                         | 170                               | Tentative de Pétion pour apaiser les                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| Les bustes des vivants                       | 373                               | esprits                                                                                                                                                                                                                                                      | 217                                                  |



| TABLE DE                                                                                                                      | 5 MATIERES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 727                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colère des Girondins                                                                                                          | Iomnies  Réponse à Condorcet  Le juge de paix Larivière et la liberté individuelle  Condamnation de Lecourtre à trois jeurs de prison  Servan au ministère de la guerra  Dénonciation de Brissot contre le comité autrichien  Invitation occissante  Odieuses insimuations de Brissot.  Robespierre fait suspendre les affi- lations aux Jacobins | 257<br>259<br>260<br>261<br>262<br>263<br>264<br>265<br>270<br>272<br>273<br>275<br>277<br>279<br>281<br>283 |
| FtVDD                                                                                                                         | ntiiniyas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |
| LIVRE                                                                                                                         | HUITIEMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |
| Effet produk par le renvei des mi<br>nistres                                                                                  | De la manère dont on fait la<br>guerre                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 207<br>308                                                                                                   |
| Entente de l'a Fayette avec la cour. 290 Les gardes nationaux du Gros- Caillou et La Fayette. 291 Réponse de Robespierre. 291 | Paralitie entre La Fayette et Léo-<br>pold                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 310<br>313                                                                                                   |
| Lettre de La Fayette à l'Assemblée nationale                                                                                  | La Fayetie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 313                                                                                                          |
| Virulente improvimuos de Robes-<br>pierre                                                                                     | Fureure des journaux de la Gironde contre La Fayette  Le baiser Lamourette  Manouvres de la résotion  Discours de Vergniand et de Brit-                                                                                                                                                                                                           | 315<br>317<br>316                                                                                            |
| pierre y est complétement etranger. 297 Nouvelle Fhilippique contre La Fayette. 301 Le général à la barre de l'Assem-         | La patrie en dauger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 319<br>325<br>326<br>326<br>326                                                                              |



| Craintee des patriotes                                                  |         | La Commune du 10 acût                   | 2.2        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------|
| La félération de 1792; comesle de                                       |         | La nouveau directoire du departe-       |            |
| Robespierre aux fédérés                                                 | 328     | ment de Paris.                          | 378        |
| Pétition des fédirés à l'Assemblés                                      |         | Pétition en faveur des victimes du      |            |
| ratonale.                                                               | 301     | 10 août                                 |            |
| Héntation de l'Assemblés                                                |         | Le tribunal du 17 sofit                 | 348        |
| Lettre de Robespierro à Couthon                                         | 228     | Robapierra un refuse la préadence.      | 1          |
| Ses observations sur l'ajournement                                      |         | Démarche auprès de l'étien.             | 347        |
| prononcé par l'Assemblée                                                | 335     | La Fayette et l'armée                   | 366        |
| Il propose de sauver la liberté par                                     |         | Graves meaures prises par l'Assem-      |            |
| la coustitution.                                                        | 236     | blée législative                        | 310        |
| Les volontaires de 1792                                                 | 337     | Les essemblées primaires                | 391        |
| Étrange tactique des Girondins., .                                      | 339     | Mesures suprêmes                        | 313        |
| Manifeste du due de Branswick                                           | 344     | La commune à la barre de l'As-          |            |
| Preposition bisarre de Carra                                            | 345     | semblée                                 | 395        |
| Séance du 29 juillet aux Jacobins,                                      | 347     | Une supercharie historique              | 296        |
| Singulière conduite d'Isnard et de                                      |         | Madame Roland entre la Gironde          |            |
| Brasch                                                                  | 365     | et Robespierre                          | 403        |
| Les Marseilleis & Paris.                                                | 367     | Séance du les septembre à la som-       |            |
| Rize sux Champs-Elyaées                                                 | 358     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 406        |
| Hommage à la ville de Marseille.                                        | 359     | Les massacres de Septembre              | 409        |
| Les Girondine et le représentant                                        |         | Les partisans de Branswick              | 415        |
| Guiter.                                                                 | 360     | Notes colomnus contra Maximi-           |            |
| Berharoux obes Robespierre                                              | 361     | lien                                    | 417        |
| Démente de Panie à Barbaroux                                            | 863     | Il est charge de protéger le Temple.    | 419        |
| Le précis très-exact de Carra                                           | 364     | Impresence causes par les massa-        |            |
| Prolégomènes du 10 mont                                                 | 366     | Gres.                                   | 421        |
| P4tion ches Robespierre                                                 | 867     | Opérations de l'Assemblée électo-       |            |
| Prolegomènes du 10 sout                                                 | 869     | rale                                    | 425        |
| Part que prit Robespierre à la                                          |         | Élection des députés à la Conven-       |            |
| chute de la reyaute.                                                    | 370     | too nationale.                          | 427        |
|                                                                         |         |                                         |            |
| 2 833                                                                   | made as | the rest and                            |            |
| Liv                                                                     | KR V    | RUVIÈMR                                 |            |
| Ouverture de la Convention natio-                                       |         | Robespierre accusé par Reheaqui ;       |            |
| bale                                                                    | 631     |                                         | 447        |
| Metions de Couthon et de Dan-                                           | 431     | Barbaroux et la Gironde; il re-         |            |
| \$00                                                                    | 433     | prend Pacoustion                        | 451        |
| Abeltien de la royanté                                                  | 434     | Violent démenti de Panis                | 453        |
| Thouset et la République                                                | 436     | Marat of Vorgmand                       | 464        |
| Une lettre du représentant Guiter.                                      | 437     | Une sesertion de Verguined, vive        |            |
|                                                                         |         |                                         | 455        |
| Les Girondins et la députation de                                       |         | dénégation de Robespierse               | 400        |
| Phrinter personal designation de la | (4.0)   | Premore Istire de Robespierre à         | 457        |
| Physicsomie de l'Amembles; le                                           | 440     | and commettents                         | 480        |
| nouveau ofité droit                                                     | 440     | Augustin Bon Bobespierre                | 400        |
| Attitude da Robespierre                                                 | 442     | Récraminations su club des Jaco-        | 400        |
| L'alarma sonnés aux Jacobins                                            | 444     | bias and another de la constat          | 459<br>453 |
| Séance du 25 septembre à la Con-                                        | 440     | Brisact est exclu de la societé         | 464        |
| Parties & la technica                                                   | 446     | Busot et la garde départementale.       | dod        |

|                                      |            |                                      | ,,,,, |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|
| garde départementale                 | 485        | La Convention passe à l'ordre du     |       |
| Encore Dumouriez aux Jacobina        | 468        | jour; triomphe éclatant de Ro-       |       |
| Le mion de Talma.                    | 469        | bespierra.                           | 514   |
| Les politeuses du général Dillon,    | 470        | A Maximilian Robespierre, et à ses   |       |
| Intolérance des Girondins            | 471        | royalistes                           | 519   |
| Danton et madame Roland              | 473        | Louisa Robert & JR. Louvet           | 619   |
| Le ministre Geret.                   | 474        | La gentillances de Condorcet         | 591   |
| Pétion réélu maire                   | 474        | Pétion se jette dans la mélée        | 521   |
| Robespierre et Marat attaqués        | 476        | La première à Jérôme Pétion          | 527   |
| Brissot à tous les républicains de   |            | Calère de Pétion                     | 529   |
| France                               | 477        | Use pouvelle provincials             | 530   |
| Discours sur l'influence de la ca-   | 40.0       | Increyables manteuvres des Giron-    |       |
| lomnie                               | 480        | dins; Hébert et Prudhomme sol-       |       |
| Décret Buzot contre les écrits sédi- |            | heités.                              | 533   |
| tieux                                | 484        | Levasseur et Durand Maillane cur-    |       |
| Le rapport du ministre Roland        | 485        | OODAGDAN                             | 534   |
| Odiense insimuation contre Robes-    |            | Uze lettre de Durand Maillane,       | 535   |
| pierre                               | 486        | Authoine calemniant Robespierre;     |       |
| Séance agitée du 29 octobre          | 487        | réponse d'une des filles de Du-      |       |
| La Robespierride de Louvet           | 491        | play                                 | 536   |
| Contre-coup de la séance de la Con-  | 1          | Des papiers publics                  | 538   |
| ventlop and Jacobins                 | 495        | Use lettre de Roland à la commune    |       |
| Las gardes du corps de Robespierre.  | 497        | d'Arras                              | 540   |
| Le journaliste Goreas                | 498        | Les curés et le ministre Roland      | 542   |
| Efforts désespérés de la Gironde     | 499        | Une curiouse explication de Gor-     |       |
| Robespierre & la guillotine          | 601        | IMA                                  | 543   |
| La bonne for du vertueux Roland.     | 501        | Des fonds affectes au outte          | 544   |
| Saint-Just sux Jacobins              | 502        | La question des subsistances         | 549   |
| Admirable réponse de Kobespierra     |            | Comudérations sur la procès du roi   | 552   |
| & Louvet                             | 903        | La busta de Marabeau brisé           | 555   |
| L                                    | VRB 1      | DIXIÈME                              |       |
| Lania VVI neut il fitus imed         | 560        | Opinion de Robespierre sur la pro-   |       |
| Lonis XVI peut-il être jugé          | 560<br>561 |                                      |       |
| Opinion rigoureuse de Robespierre.   | VUL        | poution de banair tous les Ca-       | 674   |
| Attitude des Girondens dans la pro-  | 565        | Personal des exchanges personal des  | 575   |
| cès du roi.                          | 900        | Resistance des sections parisiennes. | 576   |
| Quane nation no peut se donner       | 580        | Comparation de Louis XVI à la        | EST   |
| un roi                               | 668        | barre,,                              | 579   |
| Défense de Roland ; de la police des | 6100       | Rabesparre recommande le caime,      | 580   |
| gasembiées délibérantes              | 569        | Plaudoyar de Desèze                  | 581   |
| Sar la nécesuté da l'ordre           | 570        | L'appel au peuple                    | 582   |
| Étrange proposition de Guadet        | 571        | Stoond discours de Robespierre sur   |       |
| Furiense sortie contre les Giron-    |            | le jugement du roi                   | 583   |
| ēm-415,1551 - 115,1551 - 155,155     | 572        | Reponse envenimée de Verguiand.      | 588   |
| Les volontaires nationaux; appel en  |            | Proposition d'envoyer à toutes les   |       |
| faveur des défenseurs de la pa-      |            | sociétés acobines les discours de    |       |
| trie                                 | 878        | Robenpierre                          | 590   |
| Séance du 16 décembre aux Jaco-      |            | Eduta des menées girond.nes          | 591   |
| pros                                 | 574        | Consonné et les oies du Capitole     | 692   |

| Portraita différenciés de Robes-     |             | La contrainte par corpe abolic                       |            |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------|
| pierre et de Marat                   | <i>5</i> 93 | Demande d'un gouvernement plus                       |            |
| Ad. une du département du Finis-     |             | achf                                                 | 636        |
| \$810                                | 803         | Le tribunal révolutionnaire                          | 617        |
| Discussion sur la permanence des     |             | Opinion de Robespierre my les                        |            |
| portions                             | 594         | treobles publics                                     | 641        |
| Lettre à Vergmand, Guadet et Gen-    |             | Vaine tentative de réconciliation                    | 642        |
| 203116                               | <b>09</b> 5 | La société populaire d'Amieus                        | 613        |
| Dubeis de Fosseux, maire d'Arma.     | 596         | Adresse marmillaises défiate de                      |            |
| Triple appel nominal                 | 599         | Dumouriez & Nestwinden                               | 644        |
| Vote metavé de Robespierre           | 600         | Mosaros révolutionnaires.                            | 415        |
| Condamnation de Louis XVI.,          | mi.         | La commission de salut public                        | 546        |
| Réfetation des défenseurs du rei     | 603         | Motion d'expuser les Bourbon                         | 648        |
| Le vote de Phi uppe Égalité          | 603         | Vive sorbe contre Dumouries                          | 650        |
| Rejet du survis                      | 805         | Déchrement suprême entre les Gi-                     |            |
| Assessinat de Lepesetier Saint-      |             | roadine et les Montagnards                           | 632        |
| Fergus                               | 606         | Danton attaqué per les Gircadina.                    | 612        |
| Honseurs rendus à sa mémeire         | 8)7         | Robespierre soutient Danton                          | 654        |
| Robespierre combat use motion        |             | Trahson de Dumeuries                                 | 656        |
| tendante à faire punir de mort       |             | Violente sortie contre Brisact                       | 658        |
| quiconque rechierant l'assessin de   |             | Création du comité de Saint public.                  | <b>659</b> |
| Lepeletier                           | 609         | Démetaion de Rebecqui                                | 680        |
| Oranou funbbre de Michal Lepale-     |             | Sánzes du 10 avril à la Convention.                  | 441        |
| Un                                   | 6L0         | Réquisitoire de Rebespierre contre                   |            |
| Démission de Roland; fureur des      |             | la G.ronde                                           | 665        |
| Gronding                             | 619         | Répouse de Vergriand                                 | 648        |
| Des périls de la situation           | 613         | Les Girondins et la contrainte par                   |            |
| Déciaration de guerre à l'Angle-     | i           | соградительный положения                             | 670        |
| terre; des moyens de combattre       |             | Enowe Pétion et Guadet                               | 671        |
| pilement                             | 15          | Décret d'arremation contre Marat.                    | 672        |
| Queiques mots sur l'instruction pu-  |             | Robespierre préche le calme aux                      |            |
| blique et la constitution            | 617         | Jacobins                                             | 673        |
| A propos d'une pétition sur les sub- |             | L'Ami du pouple mis en somestion.                    | 675        |
| sistances , . , , ,                  | <b>(19</b>  | Consils de molération                                | 677        |
| Les députés de Paris à leurs com-    |             | Débata sur la constitution                           | 679        |
| mettents                             | 620         | Discours sur la propriété                            | 652        |
| Troubles du mois de février          | 431         | Déclaration des droits de l'homme.                   | 655        |
| Adresse des Jacobson max sociétés    |             | Triomphe de Marat                                    | 695        |
| adilete                              | 123         | Mort de Lasouki, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 679        |
| La question des émigrée              | 125         | La réquisition et les Girondine                      | 691        |
| Le condamné Lanoue                   | (27         | Motures révolutionnaires                             | (93        |
| Robsepterre appuse les propositions  |             | Dissours our la Constitution                         | 695        |
| de Lacrecz                           | 629         | Crus from nests                                      | 699        |
| La section Bonne-Neuvelle            | 681         | Journées des 31 mai et 2 jum                         | 713        |
| Evisamente du 10 mars                | 433         | Construire de se livre                               | 790        |

#### FIN DE LA TABLE DE TOME DEUXIÈME

PARTS — INFARESSE DE CH. JOUAUST RES SAINT-RONORS, 33R.



### ERRATUM

#### TOME PREMIER

Page 439, Lgues 38 et 40, dans la note, su lieu de Dupert, lieux Dupent.

#### TONE DEUXIÈME

| Page | 223,    | ligno | 26, au | lieu de | Dufourny de Villere,      | Hees          | de Villiers.          |
|------|---------|-------|--------|---------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| _    | $257_1$ | _     | а,     | _       | les petites choses,       | $\overline{}$ | les plus petites,     |
| _    | 313,    | _     | 27,    | _       | evnit été l'un des pre-   |               |                       |
|      |         |       |        |         | miers prendre parti,      | -             | A prendre.            |
|      | 397,    | _     | 6,     |         | dn 26 soût su i≃ sep-     |               | _                     |
|      |         |       |        |         | tembre,                   | _             | du 27,                |
| _    | 452,    | _     | 11,    | _       | an lui fit plus de l'éte. | _             | en lui fit plus fête. |
| _    | 481,    | -     | 4.     | _       | dédidé,                   | _             | décidé,               |

1.1

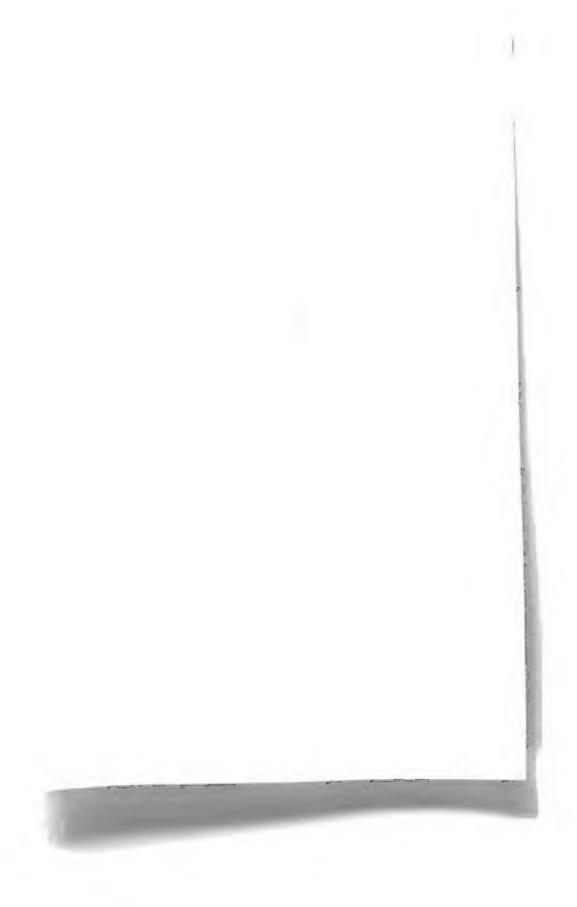







Original from MICHIGAN STATE UNIVERSITY